

D 

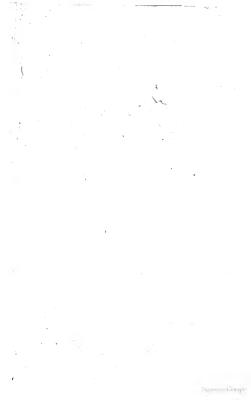

# THÉOLOGIE

DOGNATIQUE

TOME SECOND

Tous les exemplaires non revêtus de notre signature seront réputés contrefaits.



PARIS. - TEP. SINON RAÇON ET COMP., CER D'ENFORTH, \$.

## THÉOLOGIE

DOGMATIQUE

EXPOSITION DES PREUVES ET DES DOGMES
DE LA RELIGION CATHOLIQUE

748

S. E. LE CARDINAL GOUSSET

TOME SECOND

CONTEXANT L'EXPOSITION DES DOCNES DE LA RELIGION CATHOLIQUE

BRITIÈME ÉDITION



PARIS

JACQUES LECOFFRE ET C'E, LIBRAIRES RUE DU VIEUX-COLONDIER, 29

185



# THÉOLOGIE DOGMATIQUE.

## TRAITÉ

## DE DIEU.

1. . Qui dit Dieu, dit un océan infini de toute perfection : tous · ses attributs sont sans bornes et sans limites. Son immensité passe tous les lleux, son éternité domine sur tous les temps; · les siècles ne sont rien devant lui ; ils sont comme le jour d'hier · qui est passe et ne peut plus revenir, tanquam dies hesterna quæ præteriit, chantait le prophète David. Si vous demandez · · ee au'il est, il est impossible qu'on vous réponde. Il est, personne n'en peut douter, et c'est aussi tout ce qu'on peut dire : . Je suis celui qui EST; c'est celui qui EST qui le parte, disnit-li autrefois à Moyse. Je suis; n'en demandez pas davantage : c'est · parce qu'il est impossible de définir ni de limiter ce qui est. Ainsi s'exprime Bossuet (1), d'après les saints l'ères. Dieu est · ineffable, dit saint Augustin : il nous est plus faeile de dire ce · qu'il n'est pas, que dire ee qu'il est. Vous pensez à la terre, Dicu · n'est point cela; vous pensez a la mer, Dieu n'est point cela; · vous considérez les hommes et les animaux qui sont sur la terre, · Dieu n'est point cela; les choses qui sont dans la mer et dans · l'air, Dieu n'est point cela; co qui brille dans le ciel, les étolles. · le soleil et la lune . Dieu n'est point cela; le ciel même , Dieu n'est point cela; les anges, les vertus, les puissances, les ar

<sup>(1)</sup> Sermon pour véture, prêché aux nouvelles catholiques.

changes, les dominations, Dien n'est point cela. Qu'est ce don que Dien? Je n'ai pu vous dire que ce qu'll n'est pas. Vous demandez ce qu'll est : c'est ce que l'œil n'a point vu, ce que . l'oreille n'a point centendu, ce qui n'est point entré dans le cœur de l'homme (1).

2. Cependant Dieu se fit counaltre plus particulièrement à Moyse, lorsque, comme s'il n'y avait que lui qui fût proprement, il lui dit : . Je suis celul qui suis, ego sum qui sum. Tu diras aux enfants d'Israël: Celui qui est m'a envoyé vers vous. Il ne dit - point, ajoute saint Augustin, C'est le Seigneur tout-puissant, mi-« séricordieux, juste ; s'il l'avait dit, il aurait certainement dit vrai: a mais il retranche tous ces mots par lesquels on pourrait nommer . Dieu; il est dit seulement qu'il s'appelle l'Etre : Ipsum ESSE se « vocari respondit. Et comme si c'était là son nom, voici ce que a tu leur diras, ajoute-t-il : Celui qui est m'a envoyé. Car il est · de telle sorte, que les créatures, si on les compare à lui, ne sont « point (2). Ou'étes-vous donc, ô mon Dieu? s'écrie encore le même « docteur, Ou'étes-vous, sinon le Seigneur-Dieu? Car quel autre « Seigneur que le Seigneur? Quel autre Dieu que notre Dieu? O " très-haut, très-bon, très puissant, tout-puissant; très-miséricor-« dieux et très-juste; très-caché et très-présent; très-beau et très-« fort; stable et incompréhensible; immuable et changeant tout; " jamais nouveau, jamais ancien; renouvelant tout, et conduisant « les superbes à jeur dépérissement : toujours en action , toujours « en repos; amassant sans besoin; portant, remplissant et protéa geant; créant, nourrissant et perfectionuant toutes choses (3). « Et qu'ai-je dit, o mon Dieu, ma vie et mes délices saintes? Et que dit-on de vons, en parlant de vous? Malheur cependant à celui qui se tait de vous ! car, 'quoi qu'on dise, on ne dit rien, si on ne parle de vous (4), .

(1) Deze Ineffaillit est, fecilius dicinus quid non sit, quam quid dir., Quariq sid dir. Qua de colaris non visit, pec arris andrit, note ince homisia securili. Sort e paume extrav.—(7) Bue diece sie, luquif ; Qua ser minit me. It enim lief est, in in qui comparticione, e a que facta sunt, non side. Are in conservatione, con side. Are in conservatione de comparticione de la comparticione del processione de la comparticione del comparticione del

 Nous parlerons donc de Dleu; mais pour en parler, nous emprunterons le langage de Dieu même et de ses prophètes, de l'Église et de ses docteurs.

Il n'entre pas dans le plan de cet ouvrage de démontrer directement l'existence du Créateur, dont personne ne doute que celui qui s'obstine à tenir les yeux fermes à la lumière. Nous nous bornerons donc à exposer le dogme catholique sur la uature et les attributs de Dieu, sur les œuvres de la création et de la Providence.

## PREMIÈRE PARTIE.

DE LA NATURE ET DES ATTRIBUTS DE DIEU.

### CHAPITRE PREMIER.

De la notion de Dieu.

4. Quoique la nature divine soit incompréhensible, nous comprenons equellent que leur est, et qu'il ne peut n'ètre pas. Nous comprenons qu'il est celui qui aux, ego sum qui sum (1); c'estàdire celui qui est l'Étre par excellence, l'Étre des êtres; qui est pur sa nature, caistant de lui-même, sans s'être donné l'existence, ni l'avoir reque d'aucun autre; celui qui est aujourd'hoi, qui a toujours étet qui pare tuojours, hert é hoblie; pue e fin sociale (2). Nous comprenons qu'il est nécessairement; que sou existence est nécessaire d'une nécessité abuncée, de sorte qu'ou ne peut ai le supposer ni le concevrir onn existant; qu'il est absolument indépendant quant à l'Étre et quant à la manière d'étre; qu'il est essentiellement tout ce qu'il est ét tout ce qu'il peut être; qu'il est par couséquent infail. Nous comprenons enfin qu'il est l'abhae il nini. Nous comprenons enfin qu'il est l'abhae il.

quid dicimus, Deus meus, vila mea, dulcedo mea sancta? Aut quid dicit aliquis, cum de te dicit? Et væ tacentibus de te, quonism loquaces, muit anni, *Ibidem.*—(1) Exod, c. ni, v. 14.—(2) Equire aux Hébreux, c. xiii, v. 8. i'omega, le principe et la fin de toutes choses, principium et finis (1).

5. Ainsi, quoiqu'on ne puisse donner une définition proprement dite de Dieu , nous disons que Dieu est l'Étre infiniment parfait, créateur et souverain Seigneur de toutes choses. D'abord . Dieu est infiniment parfait : « Le Seigneur est grand , dit le prophète-· roi; il est au-dessus de toute louange, et sa grandeur est infinie : « Magnus Dominus et laudabilis nimis, et magnitudinis ejus « non est finis (2). » Comme il existe de lui-même et qu'il est absolument indépendant, il est nécessairement tout ce qu'il est et tont ce qu'il peut être en tout genre de perfections; il est donc nécessairement infini et infiniment parfalt. Il est éternel, étant sans commencement et sans fin; et il l'est tout entier, parce qu'il existe nécessairement tout entier et dans toute la plénitude de son être. Il est immense; et ii l'est tout entier, parce qu'il ne peut, pour ainsi dire, être ni plus ni moins étendu qu'il l'est, étant nécessalrement tout ce qu'il est. Il est immuable; et il l'est dans tout son être, parce qu'il ne peut être autre qu'il n'est nécessalrement; il ne peut rien perdre de ce qu'il a, ni rien acquérir de ce qu'il n'a pas. Toujours pour la même raison, il est intelligent, et il l'est infiniment ; il sait tout, il voit tout, il concolt et compreud tout; il est puissant, et il l'est infiniment; il peut tout; ii est bon, et il l'est infiniment; il est sage, et il l'est infiniment; il est juste, et il l'est infiniment; il est miséricordieux, et il l'est infiniment. En un mot, étant l'Être nécessaire et quant à son existence et quant à sa nature ou à ses attributs, Dieu réunit nécessairement au plus haut degré possible toutes les perfections possibles, c'est-à-dire toutes les perfections qui sont compatibles, solt entre elles, solt avec le plus haut degré possible. La nature divine n'exclut que ce qui est contraire à la souveraine perfection ; elle exclut les propriétés de la matière. Dieu est un être incorporel, immatériel; il est esprit, spiritus est Deus (3). La matière n'existe point nécessairement, elle est de sa nature contingente, pouvant indifféremment exister ou ne pas exister; elle ne peut par conségnent se concilier avec les attributs de l'Être nécessaire.

6. Mais la distinction que nous fisons des perfections divines, qu'on nomme attributs de Dieu, n'est-elle pas contraire à la nature de l'Être nécessaire, qui est essentiellement un, essentiellement simple et absolument indivisible? Il est bien vrai que les

<sup>(1)</sup> Apocalypse, c. 1, v. 8. - (2) Psaume extry. - (3) Saint Jean, c. iv, v. 24-

perfections de Dieu ne sont ni distinctes entre elles, ni distinctes de l'essence divine. Mais comment, faibles mortels que nous sommes, pourrions-nous, d'une seule vue, embrasser et comprendre l'infini ? Comment pourrions-nous en parler sans emprunter le langage de Dieu même, qui, pour se mettre à la portée de l'homme. a bien voulu s'abaisser jusqu'à parler de ses attributs comme nous en parlons nous-mêmes? Comment concevoir celui qui est parfaitement un, sons le diviser, pour ainsi dire, en autant de parties qu'il a de rapports avec les créatures? En exprimant par divers noms les différentes perfections de Dieu, nous ne prétendons point exprimer une distinction réelle entre les attributs de l'infini. Nous le reconnaissons, en Dicu l'intelligence, la volonté, la puissance, la sagesse, la bonté, ia justice, ne sont qu'une même chose. Ce qui pense en iui est la même chose qui veut; ce qui agit et qui fait tout, est la même chose qui pense et qui veut; ce qui prépare, qui arrange et qui conserve tout, est la même chose qui détruit; ce qui punit est la même chose qui pardonne : Neque enim in Deo aliud potestus et aliud prudentia, aliud fortitudo et aliud iustitia, aut aliud castilas (t). Si done nous distinguons les perfections divines en parlant de Dieu, ce n'est qu'à raison de la nécessité où nous sommes de contempler l'infini à diverses reprises, en ic considérant sous les différents rapports qu'il a avec ses ouvrages, et particulièrement avec l'homme.

7. Nos avons dit que Dieu est l'Étre eréaleur et souverain Sei-gueur de loutes choses. C'est Dieu, comme nous le verrons plus bas, qui a créé, écst-à-dire qui a fait de rien, le cie et la terre, les anges et les hommes; en un mot, tout ce qui est hors de lui; comme écst lui qui dirige tout, qui gouverne tout, qui dispose de tout dans sa segesse.

#### CHAPITRE II.

#### De l'unité de Dieu.

8. Dieu est un, et il ne peut être qu'un ; il n'y a qu'un seul Dieu, et il ne peut y avoir qu'un seul Dieu : Unus solus est verus

(1) Saint Augustin, sermon cocxLt.

Deus (1). Quand Moyse se présente de la part de Dieu devant les enfants d'Israel, il leur dit : Celui qui Est m'a envoyé vers vous. Ii ne leur dit point, Cenx qui sont, mais Celui qui est, celui dont l'Étre est le nom essentici, éternel, incommunicable, « Je suis celui a qui suis : e'est mon nom dans toute l'éternité : Ego sum qui sum: hoc nomen mihi est in æternum (2), » Aussi ie Seigneur disait-il au peuple juif : Considérez que je suis seul, et qu'il n'y a point d'antre Dieu que moi; videte quod sim solus, et non sit alius Deus præter me (3). Telle est, d'ailieurs, la eroyance des patriarches, des Israélites et des chrétiens; la croyance de tous les peupies. On a conservé chez toutes ics nations nne idée pius ou moins distincte de l'unité de Dieu. « Il faut, dit i'abbé Bergier, ou « que cette idée ait été gravée dans tous les esprits par le Créateur « lui-même, ou que ce soit un reste de la tradition qui remonte · jusqu'à l'origine du geure humain, puisqu'on la trouve dans tous « les temps aussi bien que dans tous les pays du monde (4). » Les idolâtres même avaient généralement quelque notion de l'Être suprême, auteur de toutes choses. Ils ont connu, du moins imparfaitement, le vrai Dieu; et c'est parce que, l'avant connu, ils ne l'ont pas giorifié comme Dieu, qu'ils sont inexcusables : Inexcusabiles, dit l'apôtre, quia, cum cognovissent Deum, non sicut Deum glorificaverunt (5). Its se sont rendus coupables en adorant la créature au lieu du Créateur : servierunt creature potins quam Creatori (6), C'est en ceia principalement que consistait le crime de l'idolatric. A queiques exceptions près, les gentils p'admettaient point plusieurs dieux proprement dits, plusieurs êtres incréés, souverains, indépendants. Le polythéisme, comme l'a remarqué l'abbé Buliet, n'était point un polythéisme d'égalité, mais un polythéisme de subordination (7). Les païens, dit Beausobre, n'ont iamais confondu leurs dieux célestes on terrestres avec le Dicu suprême (8). En reconnaissant plusieurs divinités, ils reconnaissaient en même temps ie Dicu très-grand et très-bon, maximus et optimus, le père des dieux et des hommes, divum pater atque hominum : ce qui fait aliusion à ce que dit Moyse, qui appelle le vrai Dieu le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, Deus deorum, Dominus dominantium (9). Ainsi, la croyance des différents peu-

<sup>(1)</sup> Concile général de Latran, de l'an 1215, Capit. 1. — (2) Exod., c. 111, v. 14 et 15. — (3) Deuteron., c. xxxxx, v. 39. — (4) Dittionn. de licéologie art. Diere. — (5) Epitre aux Romains, c. 1, v. 20 et 21. — (6) Ibiden, v. 25. — (7) De l'Existence de Dien, part. 112. — (8) Bist. du manichéisme, liv. tx, c. 117. — (5) Deuteron, c. x, v. 17.

ples, quoique altérée par les superstitions du paganisme, se trouve d'accord, touchant l'unité de Dieu, avec la tradition primitive qui s'est conservée dans toute sa pureté chez les patriarches, les Hébreux et les nations chrétiennes (1).

9. D'aillenrs, Dieu est celui qui est, celui qui est par luimême, qui existe nécessairement, qui est indépendant, infini, souverainement parfait. Or eelui qui est par lui-même, qui existe nécessairement, qui est indépendant, infini, souverainement parfait, est un, et il ne peut être qu'un; il répugne qu'il y ait plusieurs êtres pécessaires, plusieurs êtres indépendants, plusieurs êtres infinis et souverainement parfaits. On conçoit et on concevra toujours qu'un seul être nécessaire suffit pour rendre raison de l'existence de tout ce qui est hors de lui ; que tous les êtres, à l'exception d'un seul, penvent ne pas exister; qu'ils n'existent pas nécessairement ; qu'ils n'existent par conséquent qu'en vertu de la toute-puissance de cet être unique qui leur a donné l'existence. On conçoit et on concevra toujours qu'uu être n'est indépendant, absolument indépendant, qu'autant que tous les autres êtres dépendent de lui, et qu'ii demeure par eeia même seul indépendant. On concoit et on concevra toujours qu'un être ne peut être infini et souverainement parfait qu'autant qu'il est au-dessns de tous les autres êtres, quelque parfaits qu'on les suppose. Supposer plusieurs infinis, c'est évidemment nier l'infini; supposer plusieurs êtres infiniment parfaits, c'est nier la souveraine perfection; supposer plusieurs dienx, ce sera donc aussi nier la Divinité : Deus si non unus est, non est, dit Tertullien (2).

10. Edin, l'ordre admirable qui règne dans l'univers, en nous offrant une preuve des plus frapontes de l'existence de Dies, nous offre en même temps une preuve non moins sensible de son unité. Tout, dans le mode mond, pous mon-tre l'unité de pensée, l'unité de volonté, l'unité dans l'exécution; partout se présentant à nos regardis les mêmes describ, les mêmes lois, les mêmes enuese, les mêmes résultuts; partout l'unité la plus parfaite et la plus constante dans la variété même et la contrariété apparente des moyens par lesques l'ordre s'observe sans interruption. Or cette unité suppose nécessierment qu'il n'y a qu'une intelligence suprême, qu'un égislateur suprême, qu'une providence qui gouverne tout, qui s'étend à tout; qu'il pouveit à tout; qu'il gouverne tout, qui s'étend à tout, qui p'unité à tout; qu'il gouverne tout à tout; qu'il greure dit atout, qu'il greure dit à tout; qu'il providence

<sup>(</sup>i) Yoyez ce que nous avons dit dans le premier volume de cet ouvrage, nº 561, etc. — (2) Liv. 1, contre Marcion, c. 111.

n'y a qu'un monarque, qu'un souverain Seigneur de toutes choses. 11. Les anciens ont été frappés de ces différentes preuves de l'unité de Dicu. Minucius Félix les résume en ces termes : « Lors-· que vous entrez dans une maison, et que vous en voyez toutes « les plèces parfaitement disposées et magnifiquement décorées . « ne pensez-vous pas qu'un maître, supérieur à toutes ces choses. « préside à leur ordonnance? De même, quand vous considérez le « ciei, la terre, et l'ordre qui règne dans ce monde, ne devez-vous e pas croire qu'il existe un être qui est l'auteur et le maître de - toutes choses? Mais, sans douter de la Providence, vous deman-- derez peut-être si le ciei est gouverné par un seul ou par plu-· sieurs. Il ne sera pas difficile de résoudre cette question , si on · fait attention que les empires de la terre ont leurs modèles dans · le ciei. Jamuis le partage d'un royaume a-t-il commencé de · bonne foi , ou fini sans quelque scène sanglante?... Vovez aussi « les animaux ; les abcilles n'ont qu'un roi , les troupeaux n'ont « qu'un guide; et vous voulez que dans le ciel le pouvoir souve-- rain puisse être divisé, et que la puissance absolue de ce véri-« table et divin empire puisse être partagée! N'est-il pas hors de « doute que Dieu, le créateur de toutes choses, n'a ni commence-- ment ni fin : que celui qui a donné l'être à tout, a l'éternité pour · lui-même; que tout a été fait par sa parole, disposé par sa sagesse, · consommé par sa puissance? On ne peut le voir, parce qu'il est · plus éciatant que la jumière ; on ne pent le toucher, parce qu'il est · plus subtil que le tact ; on ne peut le comprendre, parce qu'il · est au-dessus des sens. Il est infini, immense, n'étant connu que « de lui-même; notre esprit est trop étroit pour le concevoir tei « qu'il est. C'est pourquoi nous avons une idée digne de lui, lors-· que nous disons qu'il est au-dessus de toutes nos idées. Diral-te « ce que je pense? S'imaginer connaître sa grandeur, c'est la di-· minuer; se persuader qu'on ne la diminue point, ce n'est pas - la connaître. Ne cherchez donc point de nom à Dieu : son nom - est Dieu, Deus nomen est. On a besoin de noms pour distinguer · chaque particulier dans la multitude; le nom de Dieu suffit à celni qui seul est Dieu. Si je l'appelais père, vous penseriez qu'il est terrestre ; si je l'appeials roi , vous le soupçouneriez charnel; si je l'appelais maltre, vous le croiriez mortel. Suppri-« mons tout ce que nous avons ajouté à l'Idée simple de Dieu. il · restera tel qu'il est. Mais quoi! n'avons-nous pas pour nous le « consentement de tous les hommes? Lorsque le peuple lève les · mains au cicl, c'est Dieu seul qu'il invoque; il s'écrle : Grand  Dieul vrai Dieu! Plaise à Dieu! Ce langage naturel n'est-il pas i a confession du chrétien? Ceux même qui veuient que Jupiter soit maître souverain, se trompent pour le nom; mais lis reconnaissent avec nous une seute puissance; (ul Jovem principem voiunt, falluntur in nomine, sed de una potestate consenviunt (1).

12. · Quelle folie donc, s'écrie Fénelon, d'adorer plusieurs « dieux! Pourquoi en eroiral-je plus d'un? L'idée de la souveraine « perfection ne souffre que l'unité. O vous, Être infini, qui vous · montrez à moi, vous êtes tout, et il ne faut plus rien chercher · après vous. Vous remplissez toutes choses, et il ne reste plus de « place ni dans l'univers, ni dans mon esprit même, pour une autre « perfection égale à la vôtre. Vous épuisez toute ma peusée. Tout « ce qui n'est pas vous est infiniment moins que vous ; tout ee qui « n'est pas vous-même n'est qu'une ombre de l'être, un être à « demi tiré du néant, un rien dont ii vous plait de faire quelque « ehose pour quelques moments. O Être seui digne de ee nom l qui « est sembiable à vous? Où sont donc ees vains fantômes de divinité « que i'on a osé comparer à vous? Vous êtes, et tout le reste n'est · point devant vous. Vous êtes, et tout le reste, qui n'est que pour « vous, est comme s'il n'était pas. C'est vous qui avez fait ma pen-» séc ; c'est vous seul qu'elle cherche et qu'elle admire. Si je suls « quelque chose, ce quelque chose sort de vos mains. Il n'était · point, et par vous il a commencé à être. Recevez donc ce que · vous avez fait : reconnaissez votre ouvrage... Périsse, périsse « tout ce qui n'est point à celui qui a tout fait pour lui-même l Pé-· risse toute volonté qui n'aime point l'unique bien pour l'amout · duquel tout ee qui est a recu l'être (2)!

### CHAPITRE III.

## De la simplicité de Dieu.

13. Dieu est simple, parce qu'il est un; il est simple, parce qu'il n'est point composé; il est simple, parce qu'il est indivisible il est simple, parce qu'il est immuable; en uu mot, il est absolument simple dans son essence: Essentia Dei simplex omnino (3)

<sup>(1)</sup> Octavius, n° xvIII. — (2) De l'Existence de Dieu, part. II°, ch. v, art. II (3) Concile général de Latran, de l'an 1215; capit. L

La simplicité de Dieu exclut toute pluralité, toute composition, toute division, tout changement. Dieu est celui qui est : il a de lui-même la plénitude de l'être : il existe nécessairement, il est souveraiuement parfait; il est donc nécessairement et souverainement un, nécessairement et souverainement simple et non composé, nécessairement et souverainement indivisible, nécessairement et souverainement immuable. Tout ce qui est en Dieu est nécessaire; son existence comme sa nature ou son essence, sa manière d'être comme l'être lui-même. Les attributs divins , la puissance, la sagesse, la bonté, la justice, ne sont qu'une scule et même chose, qu'une seule et même substance, qu'un seui et même être, éternel, immense, infini, qu'on ne peut pas plus concevoir comme divisible que comme non existant. Aussi, ne distinguons nous les attributs ou perfections de Dieu que par l'impossibilité où nous sommes, comme êtres essentiellement bornés, de comprendre celui qui n'a point de bornes. « O Dieu! Il n'y a que vous; moi-« même, je ne suis point. Je puis me trouver dans cette multitude · de pensées successives, qui sont tout ec que je puis trouver de - moi. L'unité, qui est la vérité même, se trouve si peu en moi, que « je ne puis concevoir l'unité suprême qu'en la divisant et la mul-· tipliant, comme je suis moi-même multiplié. A force d'être plu-

- sieurs pensées, dont l'une n'est point l'autre, je ne suis plusrien, et je ne puis pas même voir d'une seule vue celui qui est un, parce qu'il est un, et que je ne le suis pas. Oh l qui me tirera des nombres, des compositions et des successions, qui sentent si l'ort le néant l'uso an multiplie les nombres, plus on s'éoligne de

l'être précis et réel qui n'est que dans l'unité (1). 

14 Dieu étant simple de sa nature est par lè

<sup>(1)</sup> Fénelon, Démonst. de l'existence de Dieu, part. 11, c. v, art. 11. — (2) Saint Jean, c. 17, v. 21. — (3) Épitre n° and Sorinthiens, c. 11, v. 17.

qui est possible; qui se comprend elle-même infiniment. C'est une substance qui remplit tout, qui pheitre tout, qui est tont entiredans toutes et dans chaque partie du monde et de l'espace, sans rétre circonscrite en aucune manière, sans éprouver in confasion, ni mélange, ni division, ni modification, ni changement quelconque; et m'ayant pas d'autres relations naturelles avec la matère et les intelligences créées, que celles qui sont naturellement de la cause à l'effet, du Crèateur à la créature.

15. On doit donc rejeter comme absurde le système de Spinosa et des panthéistes modernes, qui prétendent qu'il n'y a pas d'autre Dieu que l'univers, que la collection ou l'universalité des êtres, Comment, en effet, concilier le monde, dont toutes les parties sout contingentes, avec la nature de l'Être nécessaire, qui est nécessairement tout ce qu'il est? Comment concilier les différentes parties de l'univers, qui est essentiellement divisible et borné, avec la nature de l'Être qui est essentiellement un, essentiellement simple et indivisible, nécessairement infini? Comment concilier les variations et les changements que nous offre ee qu'on appelle le grand tout, avec la nature de l'Être qui, étant nécessaire, est nécessairement immuable? Comment, enfin, concilier dans une même substance les facultés intellectuelles de l'homme et l'inertie de la matière, la pensée et l'étendue, les opérations de l'âme et le mouvement des corps? Comment, dis-je, concevoir dans une seuie et même substance des attributs ou propriétés qui se contredisent. se combattent, s'excluent et se détruisent mutuellement? Évidemment le panthéisme n'est qu'un athéisme déguisé, hypocrite, ii n'y a qu'un insensé qui ait pu dire dans sou cœur : Il n'y a point de Dieu (1); il n'y a qu'un philosophe égaré qui ait pu dire dans son délire : Tout est Dieu.

### CHAPITRE IV.

#### De l'éternité de Dieu.

16. Dieu est éternel, Deus æternus (2); il est, li a toujours été, il sera toujours; il n'a pas eu de commencement, il n'aura pas de

Dixit insipiens in corde suo: Non est Deus. Psaume LII. — (2) Concile général de l'an 1215; capit. t.

fin. Il est de lui-même; il n'a pu ni se donner l'existence, ni a recevoir d'aucun autre. Comme Étre nécessaire, il est nécessairement
ce qu'il est; quelque supposition que l'on fasse, on ne peut le conevoir comme non caistant. - de via éternellement, dit le Seigneur (1). - David chantait dans les Psaumes : - Vous éles Dieu
- de toute éternité et pour toute l'éternité (2). Le Seigneur demeure éternellement (3). Au commencement, vous avez, Seigneur, fondé la terre; et les cieux sont l'ouvrage de voss mains.
Ils perinctir, unais, pour vous, rous d'encurez; jis vieillitont tous
- comme des vétements; vous les changerez comme un manteau,
- et lis seront changés. Mais vous, vous étes toujours le même, et
- vos années ne fluiront point: l'unautem tidem tipse es, et anni tui
- non defeient!). - Au reste, ette vérité n'a jamais été révoquée
- nd oute que par ceux-là qui ont douté de l'existence de la

Divinité.

17. Mais qu'est-ce que l'éternité? Il en est de l'éternité proprement dite comme de la substance de Dieu même, Æternitas ipsa Dei substantia, dit saint Augustin (5); elle est infinie : nous ne pouvons donc la compreudre, pas plus que le fini ne peut comprendre l'infini. Cependant nous la concevons : nous en avons une idée suffisante pour la distinguer de la durée des êtres créés; et on peut la définir : la permanence absolue de celui qui est sans commencement et sans fin. L'éternité est le propre de Dieu; elle ne convient qu'à Dieu, qu'à celui dont l'existence est nécessaire comme sa nature, dont la manière d'être ou la permanence est toujours entière et toujours la même. L'Éternel est celui qui EsT purement et simplement, sans éprouver aucun changement, aucune succession, sans souffrir, par consequent, aucune distinction du passé et de l'avenir, c'est-à-dire, des différentes parties du temps, qui est divisible à l'infini; à la différence de l'éternité, qui est souverainement indivisible. Il est vrai que les scolastiques distinguent l'éternité antérieure, a parte ante, et l'éternité postérieure, a parle post; mais cette distinction n'est propre qu'à fausser la notion de l'éternité : en la divisant, on la détruit; car c'est la détruire que de la confondre ou la comparer avec le temps ou la durée des êtres

<sup>(1)</sup> Vice ego in atenum. Deuteron., c. xxxxi. — (2) A secule of usque in secolom to ve Boss. Patiente EXXXX. — (3) Domines in aternam permanet. Patient vs. — (4) Initio to, Domine, terram fundasti; et opera manum tunam unternam and cell. Inpl per binsul, it a ustem permaner; et omness fact to visitinentum veterascent. El sient operforirum mutabis cos, et mutaboniur. Tu autem Ideom piece se, et and tiu non deficient. Paramen e., (-3) Sur je pasamen e., carmon ti.

bornés, même de ceux qui doivent durer éternellement, c'est-à-dire perpétuellement. L'éternifé n'est autre chose que l'Éternel; cile est donc essentiellement immuble. Le temps ou la durée ne se compose que de parties, que de successions ; il est donc essentiellement immuble. Le temps ou la durée ne se compose que de parties, que de successions ; il est donc essentiellement changeant; il change n'esessior est l'avenin. Jornent le passe, le présent el l'avenir. La durée d'une créature n'est jamais toute à la fois; ses parties se succèdent sans pouvoir se réunir; l'une extut l'autre; il faut que l'une finisse avant que l'autre commence; le futur succède un présent, comme le présent succède au passé : c'est un mouvement perpétuel, qui, suivant l'expression d'un poète français, n'est qu'une finage mobile de l'immobile êternité (1).

18. Ainsi, en Dieu II n'y a rien qui ait rapport à la succession ou à la durée des créatures, « En lui rien ne dure, parce que rien « ne passe ; tout est fixe, tout est à la fois, tout est immobile : en . Dieu rien n'a été, rien ne sera ; mais tout est. Supprimons donc · toutes les questions que l'habitude et la faiblesse de l'esprit fini, · qui veut embrasser l'infini à sa mode étroite et raccourcie, me · tenteraient de faire. Dirai-je, o mon Dieu, que vous aviez déjà « eu une éternité d'existence en vous-même avant que vous m'eus- siez eréé, et qu'il vous reste eucore une autre éternité après ma · création, où vous existez toujours? Ces mots de déjà et d'après « sont indignes de celui qui est. Vous ne pouvez souffrir aucun passé et aucun avenir en vous. C'est une folle que de vouloir diviser « votre éternité, qui est une permanence indivisible : c'est vouloir · que le rivage s'enfuie, parce qu'en descendant le iong d'un fleuve je m'éloigne toujours de ce rivage qui est immobile. Insensé que « je suis! je veux, o immobile vérité , vous attribuer l'être borné, « changeant et successif de votre créature. Vous u'avez en vous aucune mesure dont on puisse mesurer votre existence, car elle « n'a ni bornes ni parties; vous n'avez rien de mesurable; les me-· sures mêmes qu'on peut tirer des êtres bornés, changeauts, di-· visibles et successibles, ne peuvent servir à vous mesurer, vous · qui étes infini, indivisible, immuable et permanent. Comment « dirai-je donc que la courte durée de la créature est par rapport · à votre éternité? N'étiez-vous pas avant moi? Ne serez-vous pas · après moi? Ces paroles tendent à signifier quelque vérité, mais « elles sont à la rigueur indignes et impropres : ce qu'elles ont de vrai, e'est que i'infini surpasse infiniment le fini; qu'ainsi votre

<sup>(1)</sup> Jean-Baptiste Rousseau.

existence infinie surpasse infiniment en tout sens mon existence,
 qui, étant bornée, a un commencement, un présent et un fu tur (1).

19. " Oui dit éternité, s'il entend ce qu'il dit, ne dit que ce qui . est, et rien au delà; car tout ce qu'on ajoute à cette infinie sim-· plicité l'anéantit : qui dit éternité ne souffre plus le langage du temps. Le temps et l'éternité sont incommensurables : iis ne peu-« vent être comparés , et on est séduit par sa propre faiblesse toutes · les fois qu'on imagine quelque rapport entre des choses si dis-· proportionuées. Vous avez néanmoins, ô mon Dieu , fait quelque « chose hors de vous ; car je ne suis pas vous , et il s'en faut infini-« ment. Quand est-ce done que vous m'avez fait? Est-ce que vous n'étiez pas avant de me faire? Mais que dis-je? me voilà déjà « retombé dans mon illusion et dans les questions du temps ; je - parle de vous comme de moi, ou de quelque autre être passager « que je pourrais mesurer avec moi. Ce qui passe peut être mesuré · avec ce qui passe; mais ce qui ne passe point est hors de toute « mesure et de toute comparaison avec ce qui passe ; il n'est pas · permis de demander ni quand il a été, ni s'il était avant ee qui · n'est pas ou ce qui n'est qu'en passant. Vous éles ; et e'est tout. « Oh! que j'aime cette parole, et qu'elle me remplit pour tout ce « que f'ai à connaître de vous l Vous êtes celui qui est (2). Il ne « faut pas dire, vous étiez ; car vous étiez marque un temps passé · et une succession. Vous étes; et il n'y a qu'un présent immobile, « indivisible et infini que l'on puisse vous attribuer. Pour parler « dans la rigueur des termes , ii ne faut point dire que vous avez - toujonrs été; il faut dire que vous étes; ce terme de toujours. « qui est si fort pour la créature, est trop faible pour vous, car il · marque une continuité et non une permanence : il vaut mieux « dire simplement et sans restriction que vous étes (3). »

20. Octe notion de l'éternité n'est point une subtilité de l'école. Quoigive paraint de Dieu les aubeurs sercis empruntent souveil le langage vulgaire pour se mettre à la portée de la faiblesse de l'hômme, néamoins lis nous représentent l'Éternel comme celui qui et et (4); comme celui qui et est permanent d'une permanence absolue; comme ceclui qui ne passe point, qui ne change point, mai qui est toujours le même, sans avoir ni plus ni moins d'années: l'auteun permanence; tu auteun léam ipsec et (5). Le prophète ne dit l'auteun permanenc; tu auteun léam ipsec et (5). Le prophète ne dit l'auteun permanence; tu auteun léam ipsec et (5). Le prophète ne dit l'auteun permanence; tu auteun l'âm ipsec et (5). Le prophète ne dit l'auteun permanence; tu auteun l'auteun per ce (5). Le prophète ne dit l'auteun permanence; tu auteun l'auteun per ce (5). Le prophète ne dit l'auteun permanence; tu auteun l'auteun per ce (5).

<sup>(1)</sup> Fénelon, Démonst. de l'existence de Dieu, part. II, c. v, art. III. — (2) Ibidem — (3) Ibidem. — (4) Exod., c. III, v. 16. — (5) Psaume ci.

point, yous seres le méme, mais, vous étes le même; et vos années ne passeront point, et anné tui non deficient (1); car mille aus sont pour vous comme un seul jour, comme s'lls n'étalent pas: Dies unus apud Dominum sicut mille anni, et mille anni sicut dies unus (2).

21. Écoutons saiut Augustin : « Je ne vols aucun espace de « temps dans l'éternité ; les espaces du temps se composent de « mouvements passés et futurs : spatia temporis præteritis et fu-. turis motibus constant. Or, il n'y a ni passé ni futur dans l'Éter-« nel, nihil autem præteritum in æterno, et nihil futurum (3). Un « esprit léger s'élance dans un passé de siècles imaginaires, et s'é-« tonne que le Tout-Puissant, créateur et conservateur du monde, « l'architecte du ciel et de la terre, ait laissé passer des slècles « innombrables sans entreprendre ce grand ouvrage. Qu'il sorte de - son sommeil, et qu'il considère l'inanité de son étonnement; car « d'où serait venu ce cours de siècles sans nombre, dont vous « n'eussiez pas été l'auteur, vous, l'auteur et le fondateur des slè-« cles : cu:n sis omnium sæculerum author et conditor? Quels - temps eussent pu être sans votre institution? Et comment se-« raient passés les temps qui n'auralent jamais été? Puisque vous « êtes l'auteur de tous les temps, si l'on suppose quelque temps · avant que vous eussiez fait le cicl ct la terre, pourquoi dire que « vous étiez dans l'inaction? Car ee temps même était votre ou-· vrage, et nul temps n'a pu courir avant que vous eussiez fait le a temps. Que si, avant le clel et la terre, il n'y avait point de temps, · pourquoi demander ce que vous faisiez alors? Car où le temps " n'était pas, alors ne pouvait être: non enim erat runc, ubi non · erat tempus; ce n'est point par le temps que vous précédez les . temps; autrement yous ne seriez pas avant tous les temps. Mais « yous précédez les temps passés par l'éminence de votre éternité · toujours présente, celsitudine semper præsentis æternitatis; « vous dominez les temps à venir, parce qu'ils sont à venir, et « qu'aussitôt venus ils seront passés. Pour vous, vous êtes tou-« jours le même, et vos années ne passent point: Tu autem idem « ipse es , et anni tui non deficient. Vos années ne vont ni ne vien-« nent; et les nôtres vont et viennent, afin d'arriver toutes. Vos « années sont toutes à la fois, parce qu'elles sont : anni tui omnes - simul sicul stant, quoniam stant; elles ne se succèdent pas,

thidem. — (2) nº éplire de saint Pierre, c. m, v. 8. — (3) De vera religione, c. x.i.x.

parce qu'elles ne passent pas; les nôtes ne seront bottes, que l'orsqu'elles auront toutes passé. Vos namées ne sont qu'un jour, et ce jour n'est pas chaque jour, mais aujourd'hui; et votre aujourd'hui ne le cède pas nu lendemaîn, ct il ne succède pas à la v-eille: hodiernus tuus non celif crastino, ngue enim succèdi ne hesterno. Votre aujourd'hui, c'est l'éternité: hodiernus tuus

« æternitas (1). » 22. Avant l'évêque d'Hippone, Tertullien avait dit que l'éternité ne soussre point les vielssitudes du temps: Non habet tempus ælernitas (2). C'est aussi la pensée de saint Pierre Chrysologue : Excludit æternitas tempus (3). Eusèbe de Césarée répète, d'après Platon, que les jours et les nuits, et les mois et les années, n'existaient pas avant le ciel; qu'ils sont les parties du temps, qui a pris naissance avec le monde; qu'on dit de la substance éterneile, elle était, elle est et elle sera, mais que le présent seul lui convient réellement, sed illi revera solum ESSE competit; ajoutant que le passé et le futur doivent se rapporter aux mouvements successifs du temps: Fuisse vero et fore deinceps ad generationem tempore procedentem referre debemus (4). . Dieu était, dit saint Grégoire « de Nazianze, et il est, et il sera; ou, pour parler plus exactement, « il est toujours. Le passé et l'avenir sont le partage de la nature \* mobile du temps (5). \* Saint Grégoire le Grand dit que l'éternité n'a ni passé ni futur : Fuisse vel futurum esse ælernitas non habet (6). Suivant Boece, philosophe chretien mort vers l'an 525. « l'éternité est la jouissance entière et parfaite d'une vie sans com-· meneement, sans succession et sans fin : interminabilis vitæ · tota simul el perfecta possessio. Pour tout ce qui est temporel, « le présent n'est que le passage du passé à l'avenir. Rien de ce qui « est sujet à l'empire du temps ne peut jamais jouir tout à la fois de sa vie tout entière. Le jour d'hier a cessé d'être pour lui, et le « jour de demain n'existe pas encore. Dans celui même d'aufour-. d'hui, vous ne jouissez à la fois que d'un instant rapide et pas-· sager. Tout ce qui est donc sujet à la succession du temps ne mé-· rite pas le titre d'éternel, puisqu'il ne réunit pas ensemble tous · les points de sa vie, et que, joulssant à peine du présent, il ne · jouit plus du passé, et ne jouit pas encore de l'avenir. Celui qui

(1) Liv. xi, des Confessions, c. xi. — (2) Liv. i, confre Marcion, c. viii. — (3) Sermon xxxiv. — (4) Préparat. étang, liv. xis, c. ix. — (5) Deus erat semper, et ext, et crit; yet, in trectus loquar, semper est. Nam erat et erif luijus temporis flux œ cadocaque nature segmenta sunt. Discours xxxviii. — (6) Moral, liv. viv. c. xxxx.

est véritablement éternel doit jouir tout à la fois de toute la plé-· nitude d'une vie sans fin. Il ne peut y avoir ni passé ni futur « pour lui; comme ii est toujours et tout en lui-même, l'immense « succession du temps n'est rien à son égard ; tout est toujours pré-« sent à ses yeux (1). » Ce qui s'accorde parfaitement avec ce que dit saint Prosper : Æterno autori simul adsunt omnia semper (2). Saint Anselme s'exprime dans le même sens : « Seigneur , vous « n'avez pas été hier, et vous ne serez pas demain : vous êtes - hier, aujourd'hui et demain : ou plutôt vous n'êtes ni hier, ni « aujourd'hui, ni demain; mais vous étes simplement en dehors . de tous les temps : Non fuisti heri, aut eris cras; sed heri, et a hodie, et cras Es : imo nec heri, nec hodie, nec cras Es, sed « simpliciter us extra omne tempus (3). » Ainsi donc, comme l'enseigne le doctenr angélique, l'éternité n'est sujette à aucune succession, étant tout entlère en elle-même: Eternitas successione caret, tota simul existens (4).

23. Nous l'avons dit, cette notion de l'éternité n'est point nouvelle: elle est assez généralement reçue par tous les docteurs qui ont traité des attributs de Dieu, Elle offre, il est vral, des difficultés: mais quelle est la question, touchant la nature divine, qui n'en offre pas? Faut-il être étonné que l'homme vivant dans le temps, entrainé par le temps, voyant en lui-même et dans tout ee qui l'entoure les vieissitudes du temps, ses idées habitueiles se rapportent au temps? Est-il étonnant qu'un être fini, qu'une intelligence essentiellement bornée ne comprenne pas l'infini? Et puis comprend-on plus aisément une éternité successive, une éternité gul ne diffère du temps que par la durée? Qui ne voit au contraire, que ce système est opposé aux notions les plus simples? Si l'éternité consiste dans une succession infinie de moments, de siècles, il faudra dire que le nombre des moments et des siècles écoulés jusqu'à présent est infini, ou qu'il ne l'est pas. Mais comment peut-il être infini, puisqu'il s'accroît sans cesse avec le temps? Un infini qui reçoit de l'accroissement n'est point infini. Si vous dites que ce nombre est fini, il le sera nécessairement toujours; tout nombre, quel qu'il soit, est une borne; et ce qui est borné ne peut être infini. Ne l'oublions pas, l'éternité n'est autre chose que l'éternel, que l'infini, que Dieu même; æternitas non est aliud quam ipse Deus (5).

(1) Consolution de la philosophie, liv. v. — (2) Epigr. Lvui — (3) Proloquium, c. xix. — (4) Sum., part. 1, quæst. x, art. 1. — (5) Saint Thomas, Sum., part. 1, quæst. x, art. 11.

#### CHAPITRE V.

#### De l'immensité de Dieu.

21. Dieu est éternel, parce qu'il est infair; il est immense, parce que sa nature est sans brones : Deus cateraux et immensus (i). Comme essentiellement une et souveraisement indivisible, l'éternité de Dieu comprend einnemment le passé, le présent et l'avein; sans être sujette aux vicisitudes du temps; comme essentiellement une et souverainement indivisible, son immensité comprend einnemment tous ies lieux existants et possibles, sans être circonscrite par l'espace. Dieu est partout; il y est présent à tout; il remplit substantiellement tout; il prientre tout, sans cesser d'être simple, sans se diviser, sans se confondre avec les cretaures; il est dans toutes les parties de l'espace, et il y est tout entier; il est que dans chaque parte de l'espace, et il y est tout entier; il est que also dire, au deis de l'espace, infiniment au déla, et il y est tout entier; il est quoisurs infain, parce qu'il est echei qui sax.

25. Mais voyona ce qui est écrit. Pour nous donner une Idée de l'Immensidé de Divu, les auteurs sacrés nous le représentent comme plus élevé que la hauteur des cieux, plus profond que la profondeur des ablines, plus étendu que l'étendue même de la terre et de la inex- Prétender-vous sonder les secrets de Dieu, et connaître parfaltement le Tout-Puissant? Il est plus élevé que le ciel; comment atteindrée-vous jusqu'à lui? Il est plus profond que l'enfer; comment pénétreriez-vous cet ablime? Il s'étend au célà de la longueur de la terre et de la longueur de la mer (2). Salomon dissit au Seigneur: « Le ciel et les cieux des cleux ne » peuvent vous contenit; Écutum et cati catorum capere de non possund (3). Est-es que je ne remplis pas le ciel et la terre, « dit le Seigneur ell-mème: Munquid non calum et terram ego « impleo, dicit Dominus (4)? Où iral-je pour me cacher à votter de vous pour me cacher à votte de l'anne pour l'anne pour l'anne l'anne profession l'anne pour l'anne l'anne pour l'anne l'anne profession l'anne pour l'anne l'anne profession l'anne pr

<sup>(1)</sup> Concile genéral de Latran, de l'an 1215, copit. ... — (2) Fornitan vestigia Dei comprehendes, et suque and perfectum omnojloentem repriers Fixocisior conio est; et quid facins? Profundior inferno; et unde cognosces? Longior Ierra memorra qua, et latior mari. Job., c. xx, v. 7, 8 et 9. — (3) Liv. m des Rois. c. vm, v. 27 — (4) Jérémile, c. xxm v. 24.

« esprit, et où fuirai-ie pour me dérober à votre vue? Si je monte « dans ie ciel, vous v êtes; si je descends en enfer, vous v êtes · encore. Si je prends les ailes de l'aurore, et que je me transporte « aux extrémités de la mer, c'est votre main qui m'y conduira, et « vous me tiendrez de votre droite (1). « Ces passages supposent évidemment l'immensité de Dieu, qui est d'aijleurs une conséquence de tout ce qui a été dit jusqu'ici de la nature de l'Être nécessaire : aussi les docteurs de l'Église les ont-ils entendus comme nous les entendons nous-mêmes. Suivant Clément d'Alexandrie, « Dieu contient tout, sans être contenu par rien : « Deus non « comprehensus, omnia comprehendit (2). Dieu est un, dit saint « Cyprien, et il est tout entier repandu partout : unus est, et ubi-« que totus diffusus est (3), » C'est aussi la pensée de saint Augustin : Est ergo Deus per cuncta diffusus, « Dieu dit par son « prophète : Je remplis le ciel et la terre. Ainsi donc il est tout « entier dans le ciel et tout entier dans la terre, n'étant circons-« crit par aucun lieu, mais étant tout entier en lui-même et para tout : In calo totus et in terra totus, et nullo contentus loco. « sed in semetipso ubique totus (4). Cependant, quand on dit que « Dieu remplit le monde, cela ne signifie pas qu'il le remplit comme "l'eau, l'air ou la lumière peuvent le remplir, en sorte que les « différentes parties de la substance de Dieu remplissent les diffé-« rentes parties du monde ; car Dieu sait être tout entier partout, « et n'être renfermé dans aucun lieu. li vient sans sortir du lieu où Il était, et Il s'en va sans sortir du lieu où il était venu (5), a 26. Il en est de l'immensité de Dieu comme de son éternité; on

26. Il en est de l'immensité de Dieu comme de son éternité; on ne peut en parier qu'en empruntant le inages evulgaire, le seul qui soit à la portée de lous. Nous disons donc que Dieu est au ciel, sur la terre et a tout lieu; qu'il et at lei, qu'il est lei, qu'il est aujourd'hui, et qu'il sen dennain. Mais ces manières de s'exprimer sont impropres. C'est encore Improprement parier que de dire que Dieu est au delà de l'authères; qu'il en synapse les extrémités en longuerr, en largeur et en profondeur; il ne peut y avoir en la le pass di fatur. Rigoureusement parier qu'il exa deux de la dela de l'auther de l'auther de l'auther de l'auther de l'auther l'auther de l'auther l'authe

<sup>(1)</sup> Quo ibo a spiritu tuo? Et quo a facie tua fugiam?, Si ascendero in ceelum, to illic es; si descendero in infernum, ades. Psaume cxxxvii, v. 7, etc. — (2) Liv. vu des Stromates. — (3) De Vanilate idolorum. — (4) Lettre cxxxvii. — (5) Lettre cxxxxvii.

exclut toute mesure de temps ou toute succession. l'immensité n'exclut pas moins toute mesure d'étendue. L'Éternel n'a point été, il ne sera point; mais il est. De même, il n'est point ici, if n'est point là; mais il est absolument. Nous disons donc, non pas que Dieu est dans tel ou tei temps, mais qu'il est présent à tous ies temps, sans que son éternité soit bornée par le temps ; comme aussi nous dirons, non pas qu'il est dans tel ou tel lleu, mais qu'il est présent à tous les lieux, sans que sa substance soit circonscrite par aucun lieu. « In nullo loco vel tempore essentia divina proprie a dicitur esse, quia omnino a nullo alio continetur... In nullo « (loco vel tempore) est, quia nulium locum aut tempus habet,

- « nec in se recipit distinctiones locorum aut temporum : nec blc.
- « vel illic, vel alicubi, vel tunc, vel nunc, vel aliquando : nec · secundum labile præsens, quo utimur, est; aut secundum præ-
  - . teritum, vel futurum, fult, vel erit; quoniam hæc circumscripto-- rum et mutabilium propria sunt (1). .

## CHAPITRE VI. De l'immutabilité de Dieu.

27. Dieu est immuable, Deus incommutabilis (2). Il est celui qui est : il est de jui-même ; il est nécessairement ce qu'il est, nécessairement tout ce qu'il est, nécessairement tout ce qu'il peut être; Il est indépendant d'une Indépendance absolue, indépendant du temps qu'il a créé et de l'espace qu'il a formé, indépendant de tous les êtres qui sont hors de lui, ne dépendant lui-même que de sa nature, qui est souverainement une, souverainement simple. souverainement indivisible. il est immuable quant à son essence. puisqu'elle est nécessaire, absolument nécessaire, ne pouvant, quelque supposition qu'on fasse, ni n'être pas, ni être concue comme n'étant pas. Il est immuable quant à son existence ; dans l'Être nécessaire, l'existence n'est pas autre chose que sa nature, que son essence même. Une existence contingente répugne autant dans l'Être nécessaire qu'une nature nécessaire répugne dans un être contingent. Il est immuable dans sa manière d'être : car sa

<sup>(1)</sup> Saint Anselme, Monolog., c. XXII. - (2) Concile général de Latran, de l'an 1215, capif. 1.

manière d'être ou d'exister, comme le fond de son être on son existence, ne dépend que de sa nature, qui est purement et simpiement ou absolument nécessaire. Il est immanble dans ses attributs; les perfections d'vines ne sont point distinctes de Dieu; elles sont Dieu lui-même, l'être souverainement parfait. Il est immusble dans ses netes : il n'en est pas de Dieu comme de la créature, de 'Infini comme d'un être fini : soit que Dieu agisse, soit qu'il n'agisse pas, il est toujours le même; car ses actes sont lui-même, agissant librement, sans éprouver aucune succession, sans être sujet aux vicissitudes du temps. En un mot, Dieu est essentieliement immusble.

- 28. Nous lisons dans les livres saints: Au commencement vous avez, Seignour, fondé la terre; et les cienx sont l'ouvrage de vos mains. Ils périont: pour vous, vous d'enuevaz; lis vieillirout tous comme des vêtements; vous les changerez fous comme un manetan, et lis seront changés; mais vous, vous étes toujours le même: tu autem tidem ipse es (1). Dieu n'est pas comme l'homme, il ne change point (2). La sagesse incrété, qui est Dieu, peut tout; eile renouvelle toutes choese, étant permanente en elle-même, parce qu'elle est une (3) Le prophète Maichle flit dire à Dieu; Je suis le Seigneur, et je ne change point. 560 Domitus et non mutor (4); comme s'il avait dit: le suit le Seigneur, le Jéhoonh; je ne change point, je ne change en rien, parce que je suis celui qui sars. ili vi a, dit un apôtre, ni changement no mome de changement en Dieu: aprud quem son est framamutatio, ne voit estitudinis doumbartoi (5)...
- 19. Aussi tous les docteurs sont unanîmes sur le dogme de l'immutabilité de Dieu. Les Tertullien, les Origine, les Luctance, les Hiláire, les Athanase, les Grégoire de Nysse, les Grégoire de Nysianze, les Ambroise, les Jaon Chrysostome, les Augustin, tous ceux qui ont traité de Dieu reconnaissent et établissent son immutabilié. Ils 'secordent tous à dire que Dieu est immusable, parce qu'il est éternel; qu'il ne peut cesser d'être tout ce qu'il est; qu'il ne pent rien de ce qu'il n, at qu'il n'equeller inte de ce qu'il n, a qu'il n'equeller inte de ce qu'il n, a qu'il est toujour le même, habolument le même, parce qu'il est toujours le même, habolument le même, parce qu'il est toujours le sont house de la chécessairement tout ce qu'il est toujour le même, parce qu'il est toujours le même, habolument le même, parce qu'il est toujours le même, habolument le même, parce qu'il est toujours le même, habolument le même, parce qu'il est toujours le même, habolument le même, parce qu'il est toujours le même, habolument le même, parce qu'il est toujours le même, habolument le même, parce qu'il est toujours le même, habolument le même, parce qu'il est toujours le même, habolument le même, parce qu'il est toujours le même, habolument le même, parce qu'il est toujours le même, habolument le même, parce qu'il est toujours le même, habolument le même, parce qu'il est toujours le même, habolument le même, parce qu'il est decessairement tout en qu'il est decessairement de qu'il est qu'il est decessairement de qu'il est decessaire de qu'il est decessairement de qu'il est decessaire de qu'il est decessairement de qu'il est de qu'il est decessairement de qu'il est decessair
  - 30. Qu'on ne dise pas que Dieu ait changé par suite de la créa-

<sup>(1)</sup> Psaume ct. — (2) Non est Deus quasi homo, nt mentiatur; nec ut filins hominis, ut mutetur. Nombres, c. xxxn, v. 19.— (3) Cum sit una, omnia potest; et in se permanens, omnia inuovat. Liv. de la Sagesse, c. vn, v. 27.— (4) Malechie, c. un, v. 6.— (5) Epitre de saint Jacques, c. 1, v. 17.

tion, et de la variété des événements qui se font remarquer dans le monde. La succession des êtres créés, la diversité des effets n'en suppose point dans le Créatenr; la cause première de toutes choses étant essentiellement une, simple, indivisible, fixe et permanente, peut, par un seul acte éternel comme elle-même, produire des effets varies, successifs et changeants, sans changer elle-même. Dicu a donné à ses créatures des lois qui leur font exécuter toutes les révolutions par lesquelles elles passent ; mais ces lois sont éternelles, elles sont le dictamen de son immuable volonté; il renouvelle toutes choses, mais il ne change point; in se permanens ommia innunat(1). Les créatures passent, et le Créateur ne change point, il est permanent: ipsi peribunt, tu autem permanes; il est toujours le même : mutabuntur, lu autem idem ipse es (2). Ainsi, il ne faut pas prendre à la lettre certains passages de l'Écriture . qui sembient supposer en Dicu de nouvelles connaissances, de nouveaux motifs, et par suite un changement de volonté. On dolt les entendre comme ceux qui paraissent lui attribuer les affections humaines; cc sont des figures familières aux auteurs sacrés, à qui Dieu n'a pas dédaigné de dicter ce langage, comme étant plus à la portée du commun des hommes, et plus propre à leur instruction.

#### CHAPITRE VII.

## De la puissance de Dieu.

31. Dieu est tout-puissant, Deux omnipotens (3). Etre n'néessaire, il est abocioment indépendant, infini, souverainement parfait; il est donc tout-puissant, c'est-à-dire qu'il peut tout ce qu'il veut, et qu'il peut vouloir tout ce qu'il rest point contrinre à an nature. - Au commencement il a créé lo ciel et la terre : in principio est poi crearis Deux calume et terren (4); il les a faits de rien; il distint et et lout a été fait : îpse mandanti, et e-recade saux (6). Or, de l'aveu de tous, la création, le ned les pade l'univers, mais d'un étre, d'un corps, d'une substance quelconque, d'un atome, demande une puissance infinie. Il est donc vrai de d'un atome, demande une puissance infinie. Il est donc vrai de l'est d'est d

<sup>(1)</sup> Liv. de la Sagesse, c. vii, v. 27. — (2) Psaume cr. — (3) Concile général de Latran, de 1215, capit. 1. — (4) Genèse, c. i, v. i. — (5) Psaume extrut.

dire, comme le répètent les écrivains sacrés, que Dieu a fuit out ce qu'il a vouil, comnéa quexempue voituit, fect (!); et qu'il peut tout, omnéa postent (2). Tout est possible à Dieu, dit Jésus-Christ; omnéa posteille a unei apud Deum (2). Nous n'insisterons pas ; la toute-puissant ce de Dieu ne peut pas plus être contestée que son existence; quiconque croit en Dieu, croit en même temps qu'il est tout-puissant; Credo în Deum, Partemo omispotentem (4).

32. Dieu est tout puissant, c'est-à-dire que de toutes les choses absolument possibles il n'en est aucune qui ne soit possible à Dieu. Mais sa puissance, tout infinie qu'elle est, n'a point pour objet ce qui est contraire à l'infinie perfection. L'être nécessaire n'est souverainement puissaut que parce qu'il ne peut souffrir aucune difficulté, aucune résistance proprement dite, aucun obstacle de la part des créatures. Il est tout-puissant, quoiqu'il ne puisse cesser d'être ce qu'il est; quoiqu'il ne puisse rien qui soit contre ses perfections; quoiqu'il ne puisse rien qui soit contraire à la vérité, à la justice, à l'ordre fondé sur la nature des choses. Il est tout-puissant, quoiqu'il ne puisse ni se tromper ni tromper les autres, ni rien faire qui répugne à la raison, rien qui soit contradictoire, « Dieu est tout-puissant ; et c'est parce qu'il est tout-puissant, . comme le dit saint Augustin, qu'il ne peut mourir, qu'il ne peut . faillir, qu'il ne peut mentir : Deus omnipotens est ; et cum sit . omnipolens, mori non potest, falli non potest, mentiri non po-

- test. Car s'il pouvait mourir, il ne serait pas tout-puissant; s'il
   pouvait mentir, s'il pouvait faillir, s'il pouvait tromper, s'il pouvait agir contre l'ordre. il ne serait point tout-puissant. Nam si
- mori posset, non esset omnipotens; si mentiri, si falli, si fal lere, si inique agere posset, non esset omnipotens (5).

### CHAPITRE VIII.

De l'intelligence et de la science de Dieu.

33. Dieu est intelligent, et souverainement intelligent; ayant la plénitude de l'être, comme être necessaire, il a nécessairement ia plénitude de l'Intelligence; tout ce qui est Dieu, tout ce qui est en

<sup>(1)</sup> Psaume CXIII. — (2) Liv. de la Sagesse, c. vII, v. 27. — (3) Saint Luc, c. xvIII, v. 27. — (4) Symbole des aptires. — (5) Sermon sur le symbole ad Catechumens.

Dies, tout ce qui appartient à Dieu, est infial comme Dieu même. Dieu connaît donc tout, tout aboulment; il se connaît lin-dême; il oronnaît tout ce qui existe et tout ce qui peut extete et cout ce qui peut exte et tout ce qui peut être; le passe, le présènte et l'avent; le se et et tout ce qui peut être; le passe, le présènte et l'avent; le se choses futures, absolues ou conditionnelles. Non-sealement Dieu se connaît, mais il se comprend, et il se comprend findiment; non-seulement il sait tout, mais il comprend tout, et il le comprend souverainement.

34. L'idée que nous avons de l'Intelligence infinie de Dieu s'accorde parfaitement avec ce qu'il nons apprend lui-même dans l'Écriture. . D'où vient la sagesse, et où l'intelligence se trouve-t-elle? « Dien seul coanait le chemin qui y condult; c'est lul qui a fait le - lieu où elle réside ; car il voit d'une extrémité du monde à l'autre, et il considère tout ce qui est sous le ciel. Lorsqu'il a donné du « poids aux vents, et qu'il a suspendu les eaux pour les peser et les « mesurer ; lorsqu'il a donné une loi aux piules, et qu'il a marqué · une route aux éclairs et aux tonnerres, alors il vovait la sagesse, « et Il l'a fait connaître : Il l'a préparée, et en a sondé la profon-. deur (1). Toute sagesse vient du Seigneur Dieu; elle a toujours « été a vec lui, elle y est avant tous les siècles. Qui comptera le sable « de la mer, les gouttes de la pluie, et les jours de la durée du « monde? Qui mesurera la hauteur du clei, l'élendue de la terre et la profondeur de l'abime?... C'est le Très-Haut, le Créateur « tout-pulssant (2). Les yeux du Seigneur sont plus lumineux que « le soleil : Il regarde toutes les voies des hommes ; il voit la pro-· fondeur des abimes et le fond du cœur humain; il pénètre jusque « dans les lieux les plus cachés. Le Seigneur Dieu connaissait « toutes choses avant qu'elles fussent créées, et il les voit de même « toutes, maintenant qu'elles existent (3). Seigneur, vous avez dé-« couvert mes pensées de loin ; vous avez prévu toutes mes voies ;

- la parole n'est pass encore sur ma langue, et vous savez déjà ce qu'elle doit dire; vous connaissez toutes choses, les nouvelles et - les anciennes (t). Délivrez-nous, Seigneur, vous qui avez la - seience de toute chose, vous qui savez que je hais la gloire des - méchants (2). Non, di l'aporte saint Paul, il n'est aucune créa-ture qui soit invisible pour Dieu; tout est à nu et à découvert à - ses veux (3).

35. Ainsi donc Dieu connaît tout, il sait tout, ou plutôt il voit tout. Mais il n'en est pas de l'intelligence divine comme de l'intelligence humaine. « L'homme est intelligent quand il ral-« sonne, et la suprême intelligence n'a pas besoin de raisonner; il « n'y a pour elle ni prémisses ni conséquences , il n'y a pas même « de propositions. Elle est purement intuitive ; elle voit également a tout ce qui est, tout ce qui peut être; toutes les vérités ne sont a pour elle qu'une seule idée, comme tous les lieux un seul point . et tous les temps un seul moment (4). On ne peut pas dire que « Dieu commence de connaître ce qu'il n'a pas connu, ni qu'il cesse « de connaître et de penser ce qu'il pensait. On ne peut mettre « aucun ordre ni arrangement dans ses pensées, en sorte que l'une · précède et que l'autre suive ; car cet ordre , cette méthode et cet arrangement ne peuvent se trouver que dans les pensées bornées - et divisibles, qui ont une succession. L'infinle intelligence connaît « l'infinie et universelle intelligibilité ou vérité par un seul regard, « qui est Dieu lui-même, et qui par conséquent n'a ni variété, · nl progrès, nl succession, ni distinction, ni divisibilité. Ce regard « unique puise toute vérité, et il ne s'épuise jamais lui-même; car « il est toujours tout entier, ou, pour mieux dire, il faut parler de lui comme de Dieu, puisqu'il n'est avec lui qu'une même chose. « Il n'a point été, il ne sera point, mais il est; et il est toujours · toute pensée rédulte à une. Si l'intelligence divine n'a pas de « succession et de progrès , ce n'est pas que Dieu ne voie la liai-« son et l'enchaînement des vérités entre elles; mais il y a une

sie et nott perfectuum respicit omnis. Ibidem, e. xviu, v. 2 de 2 to. — (1) tuteltestial copitalones meas de longe... Et onnes vius meas pravidisili ; upla non est sermo lu linguu mea. Ezec, Donnie, to recoperiti sonius, noviainat e attui que. Pravante CXXVIII. — (2) Donnies, qui lables comisium acteullum, ect nosti qui colerim gioranti miquorum, Estiere, c. xvv. p. 1 et el 2.5.— (3) Non est ulla crealora invisibilis in conspectat qiu: comuia autem noda et aperia sunt oculti qius. Effette mat Effectuer, c. vv. p. 1 (4) 2.1. Nonues, Emilie, Elie. vv.

extrême différence entre voir toutes ces finisons des vérités, ou ne

les voir que successivement, en tirnat peu à peu l'une de l'autre, par la liasion qu'elles on et turc lelles. Il vois sans doute toutes ces lilasions de ces vérités; il voit comment l'une prouve l'autre; il voit tous les différents ordres que les intelligences bornées peuvent sulvre pour démontrer ces vérités; mais il voit et ces vérités, et leurs liaisons, et l'ordre pour les tirer les uns des autres, par une vue simple, unique, permanente, influie, et incapable de

. toute diversion (1). » 36. Ce langage s'accorde parfaitement avec ceiui des Pères de l'Église qui out traité de la philosophie chrétienne. Écoutez saint Augustin : « Que doit-on entendre par ces paroles, qui sont répé-. tées après la création de chaque chose : Dieu vit que cela était . bon. sinon une approbation de l'ouvrage fait selon l'art, qui est · la sagesse de Dicu ? En effet , Dieu n'apprit pas que son ouvrage · était bon lorsqu'il fut fait, puisqu'il ne l'eût pas fait s'il ne l'avait · connu tel avant de le faire. Lors donc qu'il voit qu'il est bon, il « je dit, afin de nous l'apprendre....; non que la science de Dien · éprouve aucune variation, comme s'il connaissait d'une autre fa-« con ce qui est, ce qui a été, et ce qui sera. La connaissance qu'il « a du présent, du passé et de l'avenir diffère entièrement de la « nôtre. Il ne passe pas comme nous d'une chose à une autre, en · changeant de pensée; mais il voit tout immuablement; Non ex - hoc in illud cogitatione mutata, sed omnino immutabiliter « videt. Le passé, le présent et l'avenir sont toujours présents à son · égard ; il embrasse tout du même coup d'œii : Ipse vero hæc om-· nia stabili ac sempiterna præsentia comprehendit; et il ne voit · pas autrement des yeux que de l'esprit, parce qu'il n'est pas com-· posé de corps et d'âme ; ni autrement a cette heure qu'il ne faia sait auparavant ou qu'il ne fera pour l'avenir, parce que sa con-« naissance n'est pas changeante comme la nôtre, seion la variété « des temps. N'est-ce pas de lui qu'il a été dit qu'il n'est sujet à · aucun changement, ni à une ombre de changement ; Apud quem . non est immutatio, nec momenti obumbratio? D'un seul regard · incorporei, ii voit tout ensemble, tout ce qui est; il connaît les · temps, comme il meut tout ce qui est dans le temps, sans être » mù lui-même dans le temps. Il a donc vu que ce qu'il a fait est · bon, par la même vue qu'il a vu qu'il était bon de le faire; et · ii n'a pas doublé ou accru sa connaissance pour l'avoir vu fait,

<sup>(</sup>t) Fénelon, De l'existence de Dieu, nº part., ch. v. art. v.

- comme si elle cut été moindre auparavant, lui dont les ouvrages
  ne seraient pas si parfaits, s'ils pouvaient ajouter queique chose
  à la perfection de sa connaissance (1).
- 37. Cependant, quoi qu'il en soit de la science de Dicu comme de son intelligence, qui est essenticliement une, simple et indivisible, les scolastiques, pour soulager notre entendement, distingueut en Dicu autant de seicnees différentes que nous en éprouvons en nous-mêmes, savoir : 1º la science de simple intelligence, par laquelle Dieu voit, dans sa puissance, les choses purement possibies qui n'ont jamais existé et qui n'existeront jamais : 2º la science de vision, par laquelle Dieu voit tout ce qui a existé, tout ce qui existe ou existera dans le temps; par conséquent toutes les pensées et toutes les actions des hommes, passées, présentes et à venir, et le cours entier de la nature, tel qu'il a été et qu'il sera dans toute sa durée. Cette seience, en tant qu'elle a pour objet les choses futures, prend le nom de prescience ou de prépision. Enfin, plusieurs théologieus admettent en Dieu une troisième science, qu'ils appellent science moyenne, parce qu'elle semble tenir uu milieu entre la science de simple intelligence et la science de vision. Il y a, disent-ils, des choses qui ne sont futures que sous eertaines conditions : si les conditions doivent avoir lieu, l'événement qui en dépend deviendra futur absolument, et il est l'objet de la science de vision, ou de la prescience. Si, au contraire, la condition de laquelle dépend cet événement ne doit point avoir lieu, il n'existera jamais; alors c'est un futur purement conditionnel; il n'appartient donc ni à la science de vision, qui ne comprend que ce qui existe et ce qui est réellement futur ; ni à la science de simple intelligence, qui n'a pour objet que les choses possibles. Cependant Dieu le connaît, parce qu'il connaît non-seulement tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera, mais encore tout ce qui peut être, soit absolument, soit conditionnellement. Nous ne nous arrêterons point à ces distinctions, auxquelles la plupart des seolastiques ont attaché trop d'importance ; car elles sont pius propres à embrouiller qu'à éclaireir la notion nécessairement imparfaite que nous avons de la seience infinie de

38. Mais il se présente une difficulté : il est impossible, dit-on, de concilier la science divine, quelque nom qu'on lui donne, avec la liberté de l'homme. Tout ce que Dieu sait ou prévoit comme

<sup>(1)</sup> Liv. xı, de la Cité de Dieu, c. xxı.

devant arriver, arrive nécessairement; autrement sa science serait eu défaut. Mais n'en est-il pas de cette difficulté comme de tant d'autres que l'esprit de l'homme rencontre toutes les fois que, oubijant qu'il est essenticliement borné, il cherche à comprendre l'infini, comme s'il voulait s'egaler au Très - Haut? Dieu voit tout; c'est un dogme qu'on ne peut contester, sans contester l'existence de Dieu même. L'homme est libre; c'est une vérité qu'on ne peut révoquer en doute, sans ébranler les fondements de l'ordre moral. Ces deux vérités étant également démontrées, quel autre parti devons-nous prendre que celui de les croire? La contradiction qui paraît se trouver entre la science infinie de Dieu et la liberté de l'homme a toujours quelque chose d'obscur et de mystérieux, qui nous annonce que ce n'est que l'ignorance où nous sommes du moven terme par lequel elles se concilient, qui fait que notre esprit est effravé de l'opposition qu'il croit apercevoir entre elles. « Ii faut alors, comme le dit Bossuet, tenir fortement les deux « bouts de la chaîne, quoiqu'on ne voie pas le milleu par où l'en-« chainement se continue. »

39. Mais est-il bien vrai que nous ne puissions concilier la science de Dieu avec la liherté de l'homme? D'abord, toute difficuité disparait dans le système de l'éternité non successive, qui est le système le plus généralement admis, comme étant en effet le seul qui réponde à la notion que nous avons de ceiui qui est, de l'être nécessaire, de l'infini, qui est souverainement un, souverainement indivisible. Comme par un seul et même acte, par un acte unique. Dieu voit et comprend tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera; ou plutôt, comme il n'y a ni passé ni futur par rapport à Dieu, la science divine n'est pas autre chose qu'une simple vue, la vision de ce qui est; il n'y a pas, à proprement parler, prescience ou prévision en Dieu. Les choses futures, dit saint Augustin, sont présentes à Dieu : c'est pourquoi on ne peut pas dire qu'il y ait prescience en lul, mais seulement science; Res non sunt ei futuræ, sed præsentes; ac per hoc, non jam præscientia. sed tantum scientia dici potest (1). Or, évidemment, la liberté de l'homme ne peut être gênée par la vue de Dieu : un père qui voit ee que fait son fils n'empêche pas qu'il ne le fasse librement. L'homme n'agit pas parce que Dien le voit agir ; mais Dieu voit l'homme agissant librement, parce qu'il agit en effet, Dieu ne fait point les choses en les voyant ; mais il les voit, parce

<sup>(1)</sup> Liv. 11, De diversis quæstionibus ad Simplicianum, quæst. 11

qu'elles se font. Vouiez-vous qu'il en soit de la science de Dieu comme de la science de l'homme, ou qu'il y ait dans le Créateur comme dans la créature une durée successive, avec la distinction du passé, du présent et de l'avenir? Dans cette supposition, que nous n'admettons que pour un instant, on peut encore facilement accorder la liberté de l'homme avec la prescience de Dicu. Cette prescience, quoique éternelle, n'est point le principe de nos actions, elle n'en est que la conséquence; ce n'est point parce que nos actions ont été prévues comme futures que nous les ferons: c'est, au contraire, parce que nous devons les faire que Dieu les a prévues comme futures : « La prescience de Dieu, comme le dit « Origène, n'est point la cause des choses futures qui dépendent « de notre vojonté (1). » Dieu ne fait pas plus une chose en prévoyant qu'eile se fera, qu'il ne la fait en la voyant faire. Je vois un aveugle marchant précipitamment vers un précipice, et, en le voyant, le prévois qu'il tombera dans l'abime; et il v tombe en effet : dira-t-on que ma prévision, ma prescience est la cause de sa perte, ou qu'il s'est perdu parce que j'avais prévu qu'il se perdrait? Non, évidemment, Or, pourquoi n'en serait-il pas de même de la prescience divine? Serait-ce parce qu'elle est infaillible? Mais pour être infaillible, ou infiniment plus parfaite que celle de l'homme, elle n'influe pas plus sur notre détermination que l'acte par lequel on voit infaiiliblement ce que nous faisons presentement; la prescience, non plus que la simple vision, ne change point la nature de nos actes. Ii est bien vrai que tout ce que Dieu a prévu arrivera; mais il arrivera de la manière dont Dieu i'a prevu. Ce qu'il a prévu comme devant arriver nécessairement, arrivera nécessairement; ce qu'il a prévu comme devant arriver librement, arrivera librement; et il arrivera certainement, non parce qu'il a été prévu, mais parce qu'il doit arriver, par suite d'une détermination libre de notre volonté.

<sup>(1)</sup> Non quod prascientia Dei causa sit corum omnium que futura sunt, et que proprio mota arbitrioque nostro effecturi sumos. De Oratione. — Voyce aussi saint Jean Chrysostome, Homil. 1, de obscuritate prophetarum; saint Léon, Serm. Lxvu; saint léonne, Comment. sur Ézéchiel, lie. 11, etc., etc.

#### CHAPITRE IX.

### De la liberté de Dieu.

40. Dieu, comme être nécessaire, est souverainement parfait: il est souverainement indépendant et souverainement intelligent; donc il est souverainement libre : un être intelligent qui ne serait pas libre, serait imparfait. Dieu est libre, parce qu'il a la faculté de vouloir ou de ne vouloir pas, d'agir ou de n'agir pas, de faire telle ou telle chose ou de ne la faire pas, sans être nécessité ni contraint. Mais il en est de la liberté de Dieu comme de sa puissance : quoiqu'il soit tout-pulssant, il ne peut rien faire de contraire à sa souveraine perfection : de même, quoiqu'il soit souverainement libre, li ne peut rien vouioir qui soit contraire à sa nature; il ne peut vouloir être autrement qu'il est, parce qu'il est nécessairement tout ce qu'il est et tout ce qu'il peut être. La liberté de Dieu n'a pour objet que ses actes extérieurs, c'est-à-dire, les actes relatifs aux créatures. Il a créé le monde, et l'a créé librement; il pouvait ne rien créer ; il a créé le monde tel qu'il est , ct il était libre en le créant. C'est un dogme catholique, que Dieu est libre relativement à la eréation et au gouvernement de l'univers. D'abord, si nous ouvrons la Genèse, nous voyons que Dieu, o ce puissant architecte, « à qui les choses coûtent si peu, a voulu les faire à plusieurs · reprises et créer l'univers en six jours , pour montrer qu'il n'agit · pas avec une nécessité ou par une impétuosité aveugle, comme « se le sont imaginé quelques philosophes. Le soleil lette d'un seul · coup, saus se retenir, tout ce qu'il a de rayons; mais Dieu, qui · agit avec intelligence et avec une souveraine liberté, applique · sa vertu où il lui plait, et autant qu'il lui plait : ct comme, en fai-· sant le monde par sa parole, il montre que rien ne le peine, en le faisant à plusieurs reprises ii fait voir qu'ii est le maître de sa i matière, de son action, de toute son entreprise, et qu'il n'a, en · agissant, d'autre règle que sa volonté, toujours droite par elle-· même (1). -

41. Tel est, d'ailleurs, l'enselgnement des autres livres sacrés.
Dleu, dit Job, a fait tout ce qu'il a voulu: Anima ejus quodcum-

<sup>(1)</sup> Bossuet, Discours sur l'hist, univ., nº partie, nº 1.

« que voluit fecit (1). » Le prophète royal dit aussi : « Notre Dieu · est dans le ciel. il a fait tout ce qu'il lui a plu : omnia quacum-« que voluit fecit (2). » Suivant saint Paul, « il opère toutes choses « selon son bon plaisir: operatur omnia secundum consilium vo-« luntatis suæ (3); il distribue à chacun ses dons, comme il lui a piait: dividens singulis prout vult (4). . Enfin , dans mille endroits, l'Écriture nous rappelle la nécessité de recourir à Dieu. d'invoquer le saint nom de Dieu, de mettre notre confiance en Dieu : ce qui s'accorde parfaitement avec le sentiment et la pratique de tous ies peuples, avec la foi du genre humain. Or, à quoi bon recourir à Dieu, s'il n'est pas le maître de ses dons, s'il n'est pas libre d'exaucer nos vœux, s'il est sous l'empire d'une aveugle nécessité, d'un destin inexorable? Concluons donc que Dieu agit librement: Deus libere eqit (5); que la liberté en Dieu exelut la nécessité, et qu'elle est un attribut essentiel de sa divinité: libertas, non necessitas Deo competit (6). Ce n'est point la nécessité, mais la volonté divine, qui est la cause de toutes les choses que Dieu a faites: causa omnium quæ fecit Deus, voluntas ejus est (7). Ainsi s'expriment les Tertuilien, les Augustin, tous les Pères de l'Église. 42. Direz-vous que Dieu est nécessité par l'ordre, qui est lui-

même, à produire tout ee qu'il peut faire de plus parfait? \* Coraisonnement irait à prouver que l'actuelle production de la créature est éternelle, et essentielle au Créateur : ce raisonnement sprouverait que Dieu ai pu se réteirire a rien dans la création de son ouvrage; qu'il ne l'a fait avec acueue liberte; qu'il a été assujetti à le faire tout entier d'abord, «t même à le faire des l'éternité. On établirait par la que Dieu était natura giéné pour la manière d'agir que pour le fond de son ouvrage... Si ce principe a · lieu, la toute-puissance de Dieu s'est'épisée dans un moment; · Il ne peut plus produire un seul atome; il est dans l'impuissance · d'ajouter le moindre degré de perféction au plus vil atome de · l'univers. Si quelque chose est indigne de Dieu, c'est une telle « idée de lui (8). >

45. On couçoit des degrés de perfection, en montant et en descendant à l'infini; Dieu voit distinctement d'une senle vue lous ces degrés, et il n'en voit aucun qui ne soit infiniment au dessous de sa perfection infinie. « Il peut monter aussi haut qu'il voudra

<sup>(1)</sup> Jol., c. xxiii, v. 13. — (2) Psaume cxiii. — (3) Epttre aux Ephésiens, c. t, v. 11. — (4) I<sup>ns</sup> épitre aux Coriuthiens, c. xii, v. 11. — (5) Psaume xciii. — (6) Tertullien, liv. contre Hermogène, c. xvi. — (7) Saint Augustia, sur le Psaume Cxxiv. — (8) Fénelon, iv. Lettre sur la religion.

nous offrent; autrement ii faudrait contester même ce qu'il y a de plus incontestable dans l'ordre de la naînre. Y a-t-il lieu d'être étonné que la créature ne puisse comprendre le Créatenr; que notre esprit, qui est essentiellement borné, au point de ne pouvoir se comprendre lui-même, ne puisse comprendre j'infinj? N'est-ce pas assez pour nous de comprendre que . Dieu étant celui qui est . ne peut être qu'immuable et sonverainement libre? Secondement, quoique nous ne comprenions ni l'immutabilité ni la liberté de Dieu, nous les concevons cependant bien suffisamment pour montrer qu'elles ne se contrarient point. Ces deux attributs ne se contrarieraient, en effet, qu'autant que Dieu, comme agent libre, pourrait vouioir tantôt une chose, tantôt une autre, ou qu'il pourrait revenir sur une détermination prise, et changer de volonté. Mais il n'en est pas ainsi : Dieu est libre ; par un seul et même acte il veut et fait librement tout ce qu'il produit extérieurement, tout ce qui existe hors de lui-même; il est immuable dans ses actes, car il veut toujours la même chose, il fait toujours la même chose; il ne revient ni sur le passé à raison du présent, ni sur le présent à raison de l'avenir; il n'y a ni succession, ni prétérit, ni futur, ni changement, par conséquent, dans l'Éternel. If ne faut pas inger du Créateur par l'idée que nous avons de la créature, de l'éternité proprement lite par l'idée que nous avons du temps ou de la durée des êtres crées, de la liberté de Dieu par l'idée que nons avons de la liberté de l'homme. L'homme change de résolution, parce qu'il est essentiellement borné, nécessairement imparfait, juffuiment au-dessous de l'infini; Dieu, au contraire, par ccia même qu'il est souveralnement parfait, qu'il sait tout, qu'il voit tout, qu'il comprend tout, qu'il peut tout, ne peut changer de résolution. L'homme change de volonté, parce qu'il lui survient avec fe temps et la réflexion de nouveaux motifs, de nouvelles connaissances, de nouveaux intérêts, de nouvelles passions, des obstacles imprévus. Mais il n'en est pas de même de Dieu : de quelque maniere qu'on envisage son éternité, soit qu'on la considère comme un point indivisible, soit qu'on se la représente comme successive, ii n'y a rien de nouveau, rien d'imprévu pour lui ; il connaît intuitivement ce qui a été, ce qui est, et ce qui sera. Il n'y a point non plus d'obstacles à l'exécution de ses desseins; sa puissance est înfinie. Non, f'on ne prouvera jamais que l'immutabilité soit incompatible avec la liberté de Dleu.

#### CHAPITRE X.

De la sagesse et de la sainteté de Dieu.

46. Dieu est infiniment sage et infiniment salnt; tout ce que nous concevons en Dieu comme attribut, est infini comme luimême.

### ARTICLE I.

De la sagesse de Dien.

47. La sagesse consiste dans le choix des moyens proportionnés à la fin qu'on se propose. C'est d'après cette idée que nous jugeons par analogie de la sagesse divine. Dieu est tout-puissant, souverainement intelligent, souverainement parfalt; done il ne peut rien faire qui ne soit conforme à l'ordre éternel, qui est la sagesse même. Après avoir consommé l'œuvre de la création, il vit tout ce qu'il avait fait. et tout était bien : Viditque Deus cuncta que fecerat; et erant valde bona (1). Il a disposé toutes choses avec mesure, en nombre et avec poids : omnia in mensura, el numero, el pondere disposuisti (2); conduisant sans effort, et sans rencontrer d'obstaele, chaque créature à la fin particulière qui lui est propre, et arrivant toujours, quoi qu'on fasse, à la fin dernière de toutes choses, c'est-a-dire à la manifestation de sa pulssance, de ses volontés, de sa justice ou de sa miséricorde : Attingit ergo a fine usque ad finem fortiter, et disponit omnia suaviter (3). . La force et la sagesse sont en Dieu, dit Job; c'est lui qui possède le con-« sell et l'intelligence (4). Le Seigneur a fondé la terre par sa a sagesse, il a affermi les cieux par son intelligence : c'est par sa · sagesse que les ahimes ont été formés, et que les cieux distillent la rosée (5). » La sagesse elle-même s'exprime ainsi par la bouche de Salomon : « Le Seigneur m'a possédée au commencement de ses

<sup>(</sup>i) Genbie, c. 1, v. 34. — (2) Liv. de la Sagense, c. xx, v. 21. — (3) hiddem, e., vus, v. 1. — (4) Apud ipsom est sapientia et fortitude; tipse habet consistium ei intelligentiam. Job, c. xx, v. 13. — (5) Dominus sapientia inndavit terram, stabilivit costos prodecids. Sapientia ejus eruperunt abyssi, et nutes rore concretents. Proceed. p. cm, v. 19 et 20.

· voies ; l'étais avant tous les ouvrages. J'ai été établie dès l'éternité et des le commencement, avant que la terre fut créée. J'ai été « conçue lorsque les abimes n'étaient point, et avant que les fona taines fussent sorties de la terre. La pesante masse des monta-- gnes n'existait pas encore; j'étais engendrée avant les collines ; · Dieu n'avait point encore créé la terre, ni les fleuves, ni affermi · le monde sur ses poies. Lorsqu'il préparait les cieux, j'étais pré-· sente; lorsqu'il environnait les abimes de jeurs bornes, et qu'il · leur prescrivait une loi inviolable; lorsqu'il affermissait l'air. · qu'il suspendait les nuées au-dessus de la terre, et qu'il dispen-- sait dans leur équilibre les eaux des fontaines ; lorsqu'il renfer-" mait la mer dans ses limites, et qu'il imposait une loi aux eaux, en leur défendant de passer leurs bornes; lorsqu'il posait les · fondements de la terre, j'étais avec lui, réglant toutes choses · avec lui; j'étais chaque jour dans ses délices, me jouant sous « ses yeux en tout temps (1). « Aussi, avec quel éclat cette sagesse ne brille-t-elle pas dans l'œuvre de la création? « Les cieux racon-« tent la gloire de Dieu, et le firmament publie l'ouvrage de ses · mains. Le jour qui succède au jour annonce la même chose, et · la nuit qui succède à la nuit en donne connaissance à tout l'uni-« vers. li n'y a point de peuple, quelque langue qu'il parle, où . leur langage ne se fasse entendre. Leur voix retentit dans toute · la terre, et leurs paroles arrivent jusqu'aux extrémités du . - monde (2). - Partout l'homme qui réfléchit est frappé des merveilles de la nature, et reconnaît qu'une sagesse infinie préside au gouvernement du monde. (t) Dominus possedit me ab initio viarum suarum, antequam quidquam fa-

Commission de la commis

#### ARTICLE II.

### De la sainteté de Dieu.

48. Dieu est souverainement sage et souverainement parfait; done il est souverainement saint ; il ne peut ni rien falre ni rien approuver qui soit contraire à l'ordre moral. Il ne peut être indifférent sur la distinction du juste et de l'injuste, sur nos bonnes et nos mauvaises actions ; il approuve nécessairement les unes et condamne nécessairement les autres : il hait le mensonge et l'iniquité : le mensonge comme étant essegtiellement contraire à la vérité: l'Iniquité, le péché quel qu'il soit, comme étant contraire à la loi naturelle ou positive, qui est l'expression des rapports de la créature avec le Créateur, et de l'homme avec ses semblables, « Il est « écrit : Vous serez saints, parce que je suis saint : Sancti eritis, . quia sanctus sum (1). Nul n'est saint comme le Seigneur : non est . sanctus ut est Dominus (2). Le Seigneur notre Dicu est droit, et « il n'y a point d'iniquité en lui : rectus Dominus Deus noster, et a non est iniquitas in eo (3); il est fidèle dans toutes ses paroles. · il est saint dans toutes ses œuvres : fidelis Dominus in omnibus a verbis suis, et sanctus in omnibus operibus suis (4). Il est le . saint des saints, sanctus sanctorum (5), le Dieu trois fois saint, . sanctus, sanctus, sanctus (6). »

### CHAPITRE XI.

De la justice, de la bonté et de la miséricorde de Dieu.

49. Dieu est souverainement parfait; donc il est souverainement juste, souverainement bon et souverainement miséricordieux; la justice, la bonté, la miséricorde, sont autant de perfections que Dieu possède au plus haut degré possible.

(1) I'\* épitre de saint Pierre, c. 1, v. 16; et alibi. — (2) Liv. 1 des Rois, c. 11, v. 2. — (3) Psaume xcz. — (4) Psaume cxxxv. — (5) Baniel, c. 1x, v. 24. — (6) Isaic, c. 1v, v. 3.

# ARTICLE I

De la justice de Dieu.

50. Dieu est juste et saint, justus et sanctus; il est juste, et il hait l'iuiquité; il est juste et fidèle en sa promesse, fidèle à lui-même : Deus fidelis et absque ulla iniquitate, justus et rectus (1). Il est juste; ne pouvant approuver le mai, ii récompense la vertu et punit le vice. Mais, quoiqu'ii y ait de l'analogie entre la justice de Dieu et la justice des hommes. on ne doit point juger en tout de la justice divinc par l'idée que nous avons de la justice humaine. Celle-ci consiste à rendre a chacun ce qui lul est dù ; elle suppose des droits et des devoirs mutuels entre les hommes, devoirs fondés sur cette maxime éternelle : Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fit à toi-même. C'est cette loi suprême qui nous donne raison de la justice stricte et rigoureuse parmi les hommes, justice que l'école appelle justice commutative. Il n'en est pas de même de Dieu à notre égard : quand il nous a crées, il ne nous devait rien, pas même l'existence; la création est gratuite de la part du Tout-Pulssant; se suffisant à lui-même, il n'avait aucun bescin de nous, aucun besoin de nos hommages; et en nous créant, ii ne nous devait que ce qu'il se devait à lui-même; que de ne point nous abandonner, mais de nous accorder les movens de rendre notre existence préférable à la non-existence, au néant ; ou d'arriver à notre fin dernière, c'est-à-dire à la fin qu'il nous destinait dans sa bonté et dans sa sagesse. On ne peut exiger de la justice de Dieu qu'il nous accorde telle ou telle mesure de dons, soit naturels, soit surnaturels, ni qu'il les distribue également à tous les hommes : outre qu'il est le maître de ses dons, et qu'il n'est point tenu de rendre compte à ses créatures de ce qu'il fait pour elles, cette égalité parfaite n'irait point avec l'état actuel des choses, avec l'ordre social, qui, étant fondé sur la subordination, entraîne nécessairement l'inégalité des conditions, l'inégalité par consequent des dons dans les individus qui composent une société politique ou rellgieuse.

51. Ce que Dieu nous doit dans sa justice, e'est qu'il n'exige point de nous ce qu'il ne nous a pas donné. Or, non-seulement ll n'exige

<sup>(1)</sup> Deutéron., c. xxxII, v. 4.

point ce que nous n'avons pas recu, mais il nous donne même plus que ne réclame l'exigence de notre nature : la grâce du salut surabonde, et personne ne périt, si ce n'est par sa propre faute. Ce que Dieu nous doit, parce qu'il est juste, c'est qu'll nous tienne fidèlement les promesses qu'il nous a faites dans sa bonté et sa miséricorde ; il s'est fait notre débiteur par les engagements qu'il a bien voulu contracter envers nous: Debitorem se fecit promittendo, dit saint Augustin. Or, ii est fidele à sa parole, fidelis in omnibus verbis suis (1); il n'est point injuste pour oublier ce que nous aurons fait : non injustus est Deus, ut obliviscatur operis vestri (2): ii rendra à chacun selon ses œuvres, reddet unicuioue secundum opera ejus (3). Enfin, ce que la justice demande de Dieu, ce qu'il doit à sa sagesse et à sa sainteté, ce qu'il se doit à jui-même, c'est que le péché ne demeure point impuni, et qu'à défaut de la satisfaction que nous devons à Dieu pour le péché, et que nous pouvons lui offrir avec le secours de sa grâce, le péché reçoive le châtiment qu'il mérite; et e'est ec qui a lieu: reddet unicuique secundum opera eius. Mais il n'est pas nécessaire que le péché solt puni en ce monde; Dieu est patient, parce qu'il est tout à la fois juste et miséricordleux, patiens et multum misericors (4). Il est patient, dit saint Augustin, parce qu'il est éternel; Deus patiens est, quia æternus.

# ARTICLE II.

### De la bouté et de la miséricorde de Dieu.

52. On distingue en Dieu deux sortes de boutés : la bonté absolue, qui est l'infinité même de ses perfections; et la bonté réalative, qui consiste dans l'amour qu'il a pour ses créatures, et particulièrement pour les hommes, qu'il comble de ses bienfaits, tant dans l'ordre de la nature que dans l'ordre de la prenière; Dieu est bon, infiniment bon pour nous, parce qu'il est Infiniment parfait. Il est is source de tout bien, comme il est la source de tout perfection. La bonté d'ulvie, dans ses rapports avec l'homme, prend différents sonts, selon les différents actes qui en sont l'objet. Nous l'appelons Jonéel, quand nous l'evaisgeons comme la disposition me la disposition de l'appelons Jonéel, quand nous l'evaisgeons comme la disposition de l

<sup>(1)</sup> Psaume CKLIV. — (2) Saint Paul, Exitre aux Hébreux, c. vi, v. 10 -- (3) Saint Matthieu, c. xvi, v. 87.— (4) Psaume Cil.

ou la volenté constante, en Dicu, de faire du bien à la créature; on l'appelle longanimité, quand elle attend les pécheurs au repentir; et miséricorde, quand elle pardonne aux pénitents.

53. Or, nous confessous avec le prophète que Dieu est bon, et que sa misericorde est éternelle : confitemini Domino quoniam bonus; quoniam in sæculum misericordia ejus [1], « Il vaut · mieux se confier au Seigneur, que de mettre sa confiance dans · l'homme : bonum est confidere in Domino, quam confidere in · homine : il vaut mieux espérer dans le Seigneur, que de mettre ses « espérances dans les princes : bonum est sperare in Domino, quam « sperare in principibus (2). Le Seigneur est elément et miséri-« cordieux; il est lent à punir, et plein de miséricorde. Sa coière « ne dure pas toujours, son indignation n'est pas éternelle. Il ne « nous a pas traités selon nos péchés ; il ne nous a point rendu ce « que nous méritions pour nos iniquités. Autant le ciel est élevé « au-dessus de la terre, autant il a déployé sa miséricorde sur ceux « qui le craignent. Autant l'orient est éloigné de l'occident, aua tant a-t-ii éloigné de nous nos péchés. Comme un père a pitié de ses enfants, ainsi le Seigneur a pitié de ceux qui le crai-« gnent : il connaît lui-même la fragilité de notre origine, il s'est « souvenu que nous ne sommes que poussière (3). Le Seigneur est . patient et très-miséricordieux ; ii est bon envers tous, et ses com-- misérations se manifestent dans toutes ses œuvres (4). » C'est dans sa miséricorde et par amour pour nons « que Dieu nous a . donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne \* périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle (5). » Il n'est aucun pécheur, quelque multipliées que soient ses fautes, aucun scélérat, quelque énormes que soient ses crimes, qui ne puisse trouver grâce auprès de Dieu par les mérites de Jésus-Christ, Ou'il espère au

<sup>(1)</sup> Passine Catvi, v. 1.— (2) libidens, v. 8 et 8. — (3) Miserstor, et misericore Nominus : longualmis, et militum misericore. Nen in perpetum iracertum, peope in atternum comminabilitur. Non secundin peccata nontre focit vobs : necepa secundum inquilatas notars recibiti nobsit, quonism secundim altitudiena così a terra, corroborari misericordiam usus nusper timestes. Questiom distat ortus a locacidente, longe detia a nobsi inquitatas nontra, Quonnobo misereter pater filirorum, miserias est Dominus timestibus es : quosiam pios cogniti fignectum nontrum; proradiatas est quosiam pios issums. Paramer c. v. 8, etc. — (1) Miseritor et misericora Dominus; patiena et moltom miserie-Passine Catvi, p. et 6. — (6) de locacide pios select mondom, p. Vilino mom miserialm daret; ut comis qui credit in eum, non perest, sed habest vitam adermas, Scials foras, c. 1. p. 16.

Seigneur, et il ne sera point confondis ; qu'il fasse péntience, et il éposurea combien le Seigneur est miséricordiux. Dieu se plait à moutre l'étendué de sa miséricorde à l'égard des grands pécheurs. Sa miséricorde de l'étendué de sa miséricorde à l'égard des grands pécheurs. Sa miséricorde duine les prévient, qil Davié : esseit super me miséricordia tua (1). Non-seulement elle les prévient, mais elle less suit : miséricordia tua subsequeur me (2). Non-seulement elle less suit; miséricordia tua subsequeur me (2). Non-seulement elle less suit; miséricordia tua subseçueur me (2). Non-seulement elle less suit; miséricordia ture subseçueur me (2). Domino miséricordia circumdadis (3).

54. La bonté de Dien est infinie; car elle n'est pas autre chese que Dieu même, qui-est l'Être par excellence; Deus charitas est (4). On ne doit donc point juger de la bonté de Dieu pour nous. par l'idée que nous avons de la bonté des hommes. Comme nous sommes dépendants de Dieu , nous ne sommes véritablement bons envers les autres qu'autant que nous faisons pour eux tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous voudrions qu'ils fissent pour nous mêmes; qu'autant que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. C'est une loi fondée sur notre nature, ou sur les rapports de l'homme avec ses semblables, et sanctionnée par le Créateur : unicuique mandavit de proximo suo (5). Il n'en est pas de même de Dieu; il n'a point de semblables : Deus, quis similis tibi (6)? Il est nécessairement un . nécessairement indépendant : il n's pas d'autre règle, pour la répartition de ses dons, que celle qu'il s'impose librement à lui-même, dividens singulis prout vuit (7), suivant les desseins de sa sagesse à l'égard des hommes en général, et de chaque homme en particulier. Vouloir que Dieu fasse à sa créature tout ce que nous concevons comme possible en sol, c'est exiger qu'il produise l'infini, ce qui est contre nature, Tout ce qui appartient à l'ordre de la création est essentiellement borné; il n'y a d'infini que les perfections divines, que celui qui est nécessairement tout ce qu'il est et tout ce qu'il peut être.

45. Mais somment concilier in miséricorde influie de Dieu avec sa justice, qui est également infinier Quand même il nous serait impossible de concilier en Dieu la miséricorde avec la justice, oss deux attributs non seraient pas sonios certains. Les doi et la risson, d'accord avec la foi, nous apprennent que Dieu est tout ensemble miséricordieux et piste, et qu'il i ne peut être que souverniement miséricordieux et souvernalement iniséricordieux et souvernalement iniséricordieux et souvernalement iniséricordieux et souvernalement puiste: Domínus misericors, miserator et pistuit (3). Nous pourrions nous en tenle lik; mais nous l'accordient de l'accordination de l'accord

<sup>(1)</sup> Psaume cxvii, v. 13. — (2) Psaume xxii, v. 8. — (3) Psaume xxxi, v. 41. — (4) Saint Jean, épître i, c. i, v. 8. — (5) Ecclésiastique, c. xvii, v. 12. —

<sup>(6)</sup> Ps. LIX, V. 19.—(7) Epitre I<sup>re</sup> aux Corinthiens, c. xri, v. 11.—(8) Ps. cxi, v.

pouvons aller plus loin, et montrer au moins clairvoyant que Dieu. qui est la vérîté même, ne se contredit pas en se révélant comme miséricordieux et comme juste. Dieu, ceiui à qui l'homme donne instinctivement le titre de bon, en l'appelant le Bon Dieu, est souverainement miséricordieux; et parce qu'il est influiment miséricordieux, il n'est aucun crime, quelque grand qu'on le suppose, qui ae puisse être pardonné. Il est souveralnement juste; et parce qu'il est souverainement juste, il n'est aucun péclié, quelque léger qu'il soit, qui reste impuni : il faut qu'il soit expié par le sacrifice de l'amour ou par les jarmes de la pénitence, ou qu'il soit châtié par la justice divinc. Comme juste. Dieu exige nécessairement du coupable une satisfaction proportionnée au nombre et à la gravité de ses fautes; comme miséricordieux, il attend le coupable, tout en le prévenant par sa grâce, et iui offrant gratuitement le moyen nécessaire pour cette satisfaction : la justice reclame une satisfaction du pécheur, ct la miséricorde lui donne de quoi satisfaire à la justice. Nous avons un exemple bien frappant de la miséricorde et de la justice divine dans le mystere ineffable de l'Incarnation. Dieu envoie son Fils sur la terre pour le salut du monde; c'est un acte de miséricorde: sic Deus dilexit mundum, ut Filium suum uniqueitum daret (1). Jésus-Christ meurt sur la croix pour nos péchès ; c'est la justice divine qui exerce ses droits. En vertu des mérites de son divin Fils, Dieu pardonne aux pecheurs, parce qu'il est miséricordieux : il ne pardonne qu'à ceux qui reviennent sincèrement à lui, parce qu'il est juste. Ainsi se concilie la miséricorde de Dieu avec sa justice; ainsi, comme le dit le prophète-roi, « la miséricorde et la vérité se sont rencontrées. la justice et la « paix se sont donné le baiser : misericordia et veritus obviave-" runt sibi; justitia et pax os sulatæ sunt (2). " Nous chanterons donc tout à la fois la miséricorde et la justice du Seigneur : misericordiam et judicium cantabo tibi , Domine (3).

56. Résumons: Dieu est souverninement bon, il est la bonté méme; il est avouverninement juste, il est la justice méme. Il est d'ailleurs souverninement sint, souverninement sintée, souverninement little; let cité du cette saire, ayant en lui-même et de lui-même toutes les perfections possibles et au plus baut degré possible; en un mot, il est influiment parfait, l'infini.

<sup>(1)</sup> Saint Jean, c. iii, v. 16. - (2) Psanme Lxxxiv, v. (1: - (3) Psaume xi, v. 1.

# DEUXIÈME PARTIE.

# DES OEUVRES DE DIEU.

51. Nous avons à parler, dans cette seconde partie, des œuvres de Dieu, où nous voyons éclater sa puissance et sa sagesse, sa bonté et sa justice. Nous parlerons de la création du monde, du clel et de la terre, des anges et de l'homme.

#### CHAPITRE PREMIER.

### De la création du monde.

ass. Créer, à proprement parier, c'est donner l'être à ce qui nest pas, faire estière eq qui reistale pas; c'est faire sortir une chose du néant. Ainai, demander si Dien a créé le monde, c'est démander s'il a fat de s'ins toutes choses. Or c'est un dogme, cambolique, que Dieu est le créateur de l'univers : tout chréteur croif en un seu Dieu tout quissant, créateur du ciel et de la terra, de toutes les choses visibles et lovisibles; il chante a rectout l'Églisse. Credo in unum Deum, patrem comspotentem, createur coût et terre, visibilimen et instisibilim (1). Tout catholique confesse, avec les Pères du quatrième concile général de Latran, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, » principe de toutes choses, créateur des êtres invisibles et visibles, qui, par sa vertu toute-puissante, a, au commencement du temps, fait de risel l'une et l'autre substance, la substance spirituelle et la substance corporelle, la substance sangélique et la substance sangélique et la substance singélique et la substance sangélique et la substance singélique les substances singélique et la substance singélique et la subs

angélique et la substance matérielle (2). 
59. Telle est la croyance des chrétiens, des juiss et des pa-

<sup>(1)</sup> Symboles des aptires, de Nicée et de Constantinopie. — (2) Donn noi-versorma principieum, crates e mains invisibilium et étabilium, péritoire autre de corporalium, qui sus omajoirenti viriete isumi, ab initio temporis, ritrampie de millo conditie creaturus, aprincia virieturisme, angelicam virieturisme corporares, angelicam virieturisme mundamen, ac desinde isomanassu quasi communem ex spiritu el corpore constitutus. Capit., de pide carboico.

triarches, la croyance de tous les temps. Nous lisons dans le premier verset de la Genèse, qui est le premier livre de Moyse, le premier livre de la Bible : • Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre : In principio creavit Deus calum et terram. Il n'a pas seulement arrangé le monde, il l'a fait tout entier, en produisant même la matière première, ou les éléments primitifs qui entrent dans son organisation. Avant qu'il leur eût donné l'être, rien ne l'avait que jui seul. Il nous est représenté comme celui qui fait tout par sa parole : pour tirer les créatures du néant, il ne lui en coûte qu'un seul mot, c'est-à-dire qu'il ne jui en coûte que de vouloir. Il dit : « Que la inmière soit : et la lumière fut : Fiat lux : et facta est lux (1). » Selon le psalmiste, « le Seigneur dit, et tout · fut fait; il ordonna, et tout fut créé : ipse dixit, et facta sunt; · ipse mandavit, el crcata sunt (2). - Judith s'exprime de la même manière : « Que toutes vos créatures vous obéissent ; car vous avez dit, et tout a été fait : vous avez envoyé votre esprit, et · tout a été crée; nul ne résiste à votre voix (3). » La mère des Machabées exhortant son fils au martyre, " Je te conjure, mon · fils, lui dit-elie, de regarder le ciel et la terre, et toutes les · choses qui y sont renfermées, et de bien comprendre que Dieu « les a faits de rien : ex nihilo fecil illa Deus (4). » Ce qui ne contredit point le livre de la Sagesse, qui fait sortir l'univers d'une mattère informe, ex materia invisa (5). En pariant de la formation du monde, l'auteur sacré n'exclut point la création proprement dite de la matière première, par laquelle commence le récit de Movse : In principio creavil Deus calum et terram.

60. Aussi, mieux înstruits que les philosophes de l'antiquité, qui, la plupart, noist consu l'heu que comme premier moter du monde, les Pères de l'Église professent ouvertement, dans l'occasion, le dogme de la création. Saint Justini étit que - la difére rence qu'il y a entre le créateur et l'ouvrier, consiste en es que le premier n'i à besoin que de sa propre puissence pour donner l'être à ce qui ne l'a pas, an lieu que le second à besoin de matière pour infine son ouvrage (gb. - Après saint Justin vient Athènagore, qui derivait vers l'an 177 de Jésus-Christ : » Nous distinuagere, qui derivait vers l'an 177 de Jésus-Christ : » Nous distinuales.

<sup>(1)</sup> Genèse, c. 1, v. 3, — (2) Pasume extrust. — (3) Tibi servint semsis creat rus; quia distitel, ef fects ant; missital spirition from et cereat sunt, et non est qui resistat voci tus. Juellih, c. xx, v. 17, — (4) Pelo, nate, ut aspicias ad ceium et lerram, et ad omnia que in els-sand; et intelligas quia ex nibilio ferbi illa Deus, et hominum grups. Lis ..., des Macchabées, c., vu, v. 28, — (5) Lit-o dia Spesse, c. xx, v. 18, ... (4) Exhortation nux Gerca, vii y. 28, —

« guons, dit-il, Dieu de la matière ; car autre chose est la matière. a autre chose est Dieu; il y a une distance infinie de l'une à l'autre. " Dieu est incréé et éternel ; la matière est créée et sujette à la cor-« ruption : Deus increatus et æternus est, materia autem ereuta et « correctioni obnoxia (1). » Un peu plus bas : « Nous reconnaissons « un seul Dieu, incréé et éternel, qui a créé et formé toutes choses · par le Verbe: a quo omnia per ipsius Verbum creata et ornata « sunt (2). » Suivant saint Théophile d'Antioche, les hommes de . Dieu, inspirés du Saint-Esprit, enseignent unanimement que Dieu · a cree de rien toutes choses. Deum ex nihilo omnia creasse (3). « Il est écrit dans le livre de Movse : Au commencement, Dieu a « créé le ciel et la terre. Ensuite l'Écriture ajoute que la terre · était invisible et informe; que les ténèbres couvraient l'abtme, « et que l'esprit de Dieu était porté sur les eaux; voulant nous « faire connaître par là que la matière, dont Dieu a fait le monde, · est elle-même une chose qui a été créée de Dleu: materiam, · ex qua mundum Deus feeil, quodam modo indicans rem crea-. tam esse, utpote a Deo fuctam (4). Platon et ceux qui le sulvent « avouent que Dieu est Incréé, qu'il est le pere et le créateur de · toutes choses: mais ils prétendent qu'il v a deux êtres incréés, · Dieu et la matière , qu'ils regardent comme coeternelle à Dieu. · Mais si la matlère est incréée comme Dieu, Dieu n'est donc » plus le créateur de toutes choses ; il n'est plus le monarque « unique. De plus, comme Dieu, étant incréé, est par là même · immuable, de même, si la matière était incréée, elle serait im-« muable et égale à Dieu : car ce qui est créé est sujet au change-· ment et à l'altération, tandis que ce qui est incréé ne peut ni · changer ni s'altérer. Qu'y aurait-ll de grand, si Dieu avait fait le " monde avec une matière éternelle? L'ouvrier, parmi nous, ayant « recu la matière d'un autre, lui donne la forme qui lul plait; « mais la puissance de Dieu s'est manifestée en ce qu'il a fait de \* rien tout ce qu'il a voulu, quod ex nihilo facial quæcumque · voluerit; en ce qu'il produit et qu'il a produit tout ce qu'll a vouly, et comme il l'a vouly; in eo quod ex nihilo producat et \* produxerit quæcumque voluit, et quo voluit modo (5). » 61. Nous pourrions citer Tertullien, qui réfute Hermogène, en

61. Nous pourrions citer Tertuillien, qui réfute Hermogène, en montrant que la matiere n'est point éternelle, et que tout a été fait de rien, omnia ex nihilo prolata (6); Clément d'Alexandrie, qui

<sup>(1)</sup> Légation pour les chrétiens, n° 1v. — (2) Ibidem, n° x. — (3) Liv. n, à Autolyque, n° x. — (4) Ibiden: — (5) Ibid., n° 1v. — (6) Liv. contre Hermogène, c. xxii.

enseigne que la volonté seule de Dieu est la cause efficiente du monde créé; Orlgène, qui affirme que la matière a été créée de Dien, traitant d'imples ceux qui prétendent qu'elle est éternelle, De tous les docteurs de l'Église qui ont parle de l'orlgine des choses, il n'en est aucun qui n'ait confessé le dogme de la création, aucun qui n'ait pensé comme saint Augustiu. Qu'il suffise donc de rapporter lei les paroles de ce grand évêque, l'un des plus profonds philosophes du christianisme : « Voilà le ciel et la terre : . ils sont, et crient qu'ils out été faits, car lis changeut et varient : « ce qui est sans avoir été créé n'a rien en soi qui, précédemment, « n'ait point été ; rien qui change et varie. Ils ne se sont pas faits ; « leur voix nous crie : Nous sommes , parce que nous avons été a faits. Nous n'etions donc pas avant d'être, pour nous faire uous-· mêmes. L'évidence est leur voix. Vous les avez donc créés, . Seigneur; vous êtes beau, car ils sont beaux; vous êtes bon, « car ils sout bons ; vous êtes, car ils sont (1). L'ouvrier façonne « une matière préexistante , ayant en soi de quol devenir ce qu'on « l'a fait, comme la terre, le bois, l'or, ou autre matière. Mais d'où « ces choses tiennent-elles leur être, si vous n'en êtes le créateur ? « C'est vous qui avez creele corps de l'ouvrier, et l'esprit qui com-« mande à ses organes; vous êtes l'auteur de la matière qu'il tra-« vaille, de cette intelligence qui conçoit l'art, et voit en elle ce « qu'elle veut produire en dehors ; de ces sens, interprêtes fideles, « qui font passer dans l'ouvrage les conceptions de l'âme, et rap-« portent à l'âme ce qui s'est accompli, afin qu'elle consulte la « vérité, juge lutérieur de la valeur de l'ouvrage. Toutes ces créa-« tures vous glorifleut, Seigueur, et vous proclament le createur de « toutes choses. Mais vous, comment les avez-vous faites? Com-« ment avez-vous fait le ciel et la terre? Ce n'est ni sur la terre, ni « dans le ciel, que vous avez fait le ciel et la terre; ni dans les airs, anl dans les eaux, qui appartiennent au ciel et à la terre. Ce n'est « pas dans l'univers que vous avez créé l'univers, car il n'était pas · avant d'être créé. Vous n'avlez rien entre les mains dont vous « pussiez vous servir pour créer le ciel et la terre. D'où vous serait « venue cette matière que vous n'eussiez pas créée, pour en former « votre ouvrage? Que dire ensin, sinon que cela est, parce que « vous êtes? Vous avez parlé, et cela fut; vous avez tout fait par · votre parole (2), »

62. La raison s'accorde avec la tradition, l'Ecriture et l'ensel-

<sup>(1)</sup> Confessions, liv. 11, c. IV. - (2) Ibidem, c. V

gnement de l'Église; elle réclame l'intervention du Tout-Puissant pour la création de la matière comme pour la formation du monde. En effet, ou la matière a été créée, ou elle existe nécessairement . en vertu d'une nécessité absolue. Or on ne peut dire que la matière existe nécessairement : elle n'est ni l'être nécessaire, ni une modification de l'être nécessaire; elle est, au contraire, essentiellement contingente, ou indifférente de sa nature, à l'existence et à la nonexistence; on peut concevoir ce qui tient à la matière, comme existant ou n'existant pas. D'ailleurs, l'être nécessaire est nécessairement tout ce qu'il est et tout ce qu'il peut être, tant pour le fond de l'être que pour la manière d'être ; avant i'existence de luimême sans se l'être donnée, et sans l'avoir reeue d'un antre, il est absolument indépendant, immuable, souverainement nn, sonverainement simple, exempt de parties, sans division par conséquent; il est, en un mot, souverainement parfait, l'infini. Or, comment soutenir que la matière soit nécessairement tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle peut être, qu'elle soit indépendante et immuable. quand on volt les changements, les variations et les vicissitudes auxquelles elle est sujette; quand on voit que de toutes les manières d'être en elle, il n'en est aucune qui ne soit contingente, aucune qui ne puisse être aussitôt rempiacée par une autre, aucune qui soit nécessaire? Comment prétendre que la matière soit souverainement une et souverainement simple, elle qui, étant essentiellement étendue, est par la même essentiellement composée de parties, et divisible à l'infini ? Comment oser dire que la matière est l'être souverainement parfait, tandis qu'étant bornée, inerte, impuissante de sa nature, elle est incapable, non-seulement de penser et d'agir, mais encore de se mouvoir elle-même? Elle n'est point non plus l'infini. Quelque grand que l'on suppose le monde matériel, on pourra toujours en concevoir un plus grand; comme, quelque nombreux que l'on suppose les mondes existants, on pourra toujours en augmenter le nombre par la pensée. Ainsi donc la matière n'est ni l'être nécessaire, ni une modification de l'être nécessaire. Celui qui est de lui-même, qui existe nécessairement, n'a rien dans le fond de son être, ni dans sa manière d'être, qui ne soit absolument nécessaire, rien qui ne solt infini comme lui-même. Done la matière est contingente : donc elle n'existe que parce qu'eile a été tirée du néant par celui qui est, comme nous l'enseigne d'ailleurs la foi catholique : In principio creavit Deus costum of terram.

....

# CHAPITRE II.

# De l'œuvre des dix jours.

- 63. On lit dans le premier chapitre de la Genèse :
- Au commencement Dieu créa le ciel et la terre.
- Or la-terre était informe et nue, et les ténèbres étaient sur la face de l'abime, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux.
- Et Dieu dit: Que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit
   que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres, et il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit; et le soir
   et le matin formèrent un jour.
- Dieu dit aussi: Que le firmament soit au milleu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament, et divise les eaux qui d'aient sous le firmament de celles qui étaient sous le firmament de celles qui étaient « au-dessus du firmament, Et li fut ainsi. Et Dieu donna au firmament in nom de ciel; et le soir et le main furent le second jour. d. « Et Dieu d'ut l'ou les eaux aux qui sont sous le celle s' rassemble.
- bleat en un' seul lieu, et que l'aride paraisse. Et il fut fait ainsi.
   Et Dieu appela l'aride terre, et les eaux assemblées mer. Et Dieu
- « vit que cela était bon. Et il dit : Que la terre produise des plantes « verdoyantes avec leur semence, et des arbres qui portent des
- « fruits, chacun seion son espece, et qui renferment en eux-mêmes « leur semence, pour se reproduire sur la terre. Et il fut fait ainsi.
- leur semence, pour se reproduire sur la terre. Et il fut fait ainsi.
   La terre produisit donc des plantes qui portaient leur graine
- « suivant ieur espèce, et des arbres fruitiers qui renfermaient leur
- « semence en eux-mêmes, suivant leur espèce. Et Dieu vit que cela « était bon. Il y eut un soir et un matin ; ce fut le troisième jour.
- 65. « Dieu dit aussi : Qu'il y alt dans le ciel des corps humineux « qui divisent le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signes
- « pour marquer les temps, les jours et les années; qu'ils luisent « dans le ciel, et qu'ils éclairent la terre. Et cela fut ainsi. Et Dieu fit
- « deux grands corps lumineux : l'un, plus grand, pour présider au « jour ; et l'autre, moins grand, pour présider à la nuit. Il fit aussi
- « les étolies, et li les piaça dans le ciel pour luire sur la terre, pour « présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec
- eles ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et un
- « matin; ce fut le quatrième jour.

66. Dieu dit encore : Que les caux produisent des animaux vivants qui nacent, et des oiseaux qui voient audessus de la terre, sous le firmament du ciel. Et Dieu créa de grands poissons, et tous les animaux qui out la vie et le mouvement, que les eaux produisirent chaeux seion son espèce; il créa aussi les oiseaux chacun seion son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et il les bénit, en disant : Croissez et multipliez-vous ; rempilssez la mer, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Et du soir et du matine et li ceinquieme jour.

67. Dieudit aussi : Que la terre produise des animatas vivants, chacun selon son espèce, les animatas domestiques, les repilles et else bêtes sauvages, selon leurs differentes especes. Et cela fut ainsi. Dieu fit donc les bêtes sauvages de la terre selon leurs espèces; les animatas domestiques et tous ceux qui ramport sur la terre, chacun selon son espèce. Et il vit que cela était bon.

- Dieu dit ensuite: Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance; et qu'il domine sur les poisons de la mer, sur les cosens du cele, sur les animaux, sur toute in terre. Et l'eu créa - oiseaux du cele, sur les animaux, sur toute in terre. Et l'eu créa - l'homme à son lange, li le créa l'Image de Dieuz; il créa l'homme - el la femme. Deu les beilt, et leur dit : Croissez et multiplies-- vous ; renplisez la terre et vous l'assujettisez, d'ombrez sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux - qui se meuvent sur la terre.

68. Dieu dit envore: Volla que je vous al domé toutes les plantes de la terre qui potent leur semence, et tous les arbres fruitlers qui out leur germe en eux-mêmes, afin qu'ils vous servent de nourriture, à vous et à tous les animaux de la terre, a tous les olseaux du clel, à tout ce qui vit et se meut sur la terre. El ceia fut ainso. Dieu vit toutes les choses qu'il avait faites; et deles ftaient très-bonnes. Et du soir et du matin Dieu fit le sixtieme jour (à sixtieme jour (à

« Ainsi le ciel et la terre, avec tous leurs ornements, furent ache-« vés en six jours (2'. »

69. Le souvenir de la création, ou du moins de la formation du monde, s'est conservé chez les différents peuples de la terre (3).
« Cerécit de la création, dit Bossuet, nous découvre ce grand secret

 de la philosophie, qu'en Dieu seul réside la fecondité et la puissance absolue. Heureux, sage, tout-puissant, seul suffisant à luimême, il agit saus nécessité, comme il agit sans hesoin; jamais

<sup>(1)</sup> Genèse, c. 1. - (2) Ibidem, c. 11. - (3) Voyez le 10m. I, nº 173,

- · contraint ni embarrassé par sa matière, dont il fait ce qu'il veu! · parce qu'ii lui a donné, par sa seule volonté, le fond de son être.
- . Par ce droit sonverain, il la tourne, il la façonne, il la meut saus
- · peine : tout dépend immédiatement de lui. Et si, selon l'ordre éta-« bli dans la nature, une chose dépend de l'autre, par exemple, la
- a naissance et l'accroissement des plantes de la chaleur du solell,
- « c'est à cause que ce même Dieu, qui a fait toutes les parties de
- « l'univers, a voulu les lier les unes aux autres, et faire éclater sa sagesse par ce merveilleux enchainement (1), »

70. Revenons au récit de Moyse. Au commencement ou dans le principe, dit l'historien sacré, Dieu créa ie ciel et la terre : au commencement ou dans le principe, c'est-à-dire, au commencement, dans le principe des temps ou des choses; ce qui n'exclut pas l'interprétation de plusieurs Pères de l'Église, qul, par principe, entendent le Verbe de Dieu, le Verbe éternel, Jésus-Christ, qui s'appelle lui même le principe de la créature de Dien , principium creatura Dei (2), l'alpha et l'oméga, le principe et la fin de toutes choses , principium et finis (3). Au commencement Dieu crea le ciel et la terre; il tira du néant la matière première , dont Il fit, après, le ciel et la terre, en leur donnant la forme et les ornements qu'ils ont depuis l'achèvement de l'œuvre des six jours. Mais quand Dieu a-t-il créé la matière? Quand a-t-il formé le monde que nous habitons? Pour répondre à la première question, ne perdons pas de vue que, pour ce qui regarde le Créateur, il n'y a ni quand, ni avant, ni après; en Dieu, il n'y a ni passé ni avenir, mais un seul instant, un seul et indivisible maintenant. qui est éternel. L'éternité de Dieu, qui est l'éternité absolue, ne se mesure point; elle n'a pas de succession. On peut donc dire avec Fénelon que Dieu est éternellement créant tout ce qu'il lui platt de créer (4). La création fût elle mille et mille fois plus ancienne . remontât-elle à des millions et milliards de siecles, ce serait la même réponse ; mille ans ne sont pour Dieu qu'un seul jour, qu'up seul instant : mille anni sicul dies unus (5). Mais il n'en est pas de même de l'homme, qui passe du non-être à l'être, d'un état à uu autre, d'un instant à un autre instant. La durée de son existence. par cela même qu'elle a un commencement, se mesure par les années, les mois, les jours et les instants, qui se divisent, pour ainsi

11.

<sup>(1)</sup> Discours sur l'histoire universelle, n° partie, n° 1. - (2) Apocalypse, c. III. v. 14. - (3) thidem, c. xxn, v. 13. - (4) De l'existence de Dieu, n' part., c. v, art. m. - (5) Saint Pierre, nº éptire, c. m, v. 8.

dire, à l'infiul. Ainsi il y a pour l'homme un quand, un avant et un après. Si donc on demande , Depuis quand Dieu a-t-il créé le ciel et la terre? Depuis quand a-t-il créé l'homme? nous répondrons que Moyse garde le silence sur la première question ; il ne fait point entrer la date de la création de la matière primitive dans la chronologie du genre humain; il n'y fait point entrer non plus la durée du chaos, la production de la lumière, la formation des mers, le desséchement de la terre, l'apparition du soleil, de la lune, des étolles, des plantes et des animaux. Sans doute le temps existait déjà; il existe des le commencement ou le principe des choses, car il a commencé avec la première créature : dès lors il y a eu changement et succession dans les choses créées, changement de la non-existence à l'existence , d'uu état à un autre. Nonseulement le temps ou la durée de la créature a existé avant l'homme, mais il y a pu avoir bien du temps auparavant. La Genèse nous dit , il est vrai , que Dieu mit six jours pour la création ; mais ces six jours étaient-ils des jours ordinaires, des jours de vingt-quatre heures, ou des périodes de temps plus ou moins longues, des épognes d'une durée indéterminée? On ne peut le décider avec certitude. Sulvant saint Augustin, il est très-difficile, et même impossible, de dire quelle était la nature de ces jours (1) : comme il est impossible de dire si, avant le monde actuel, il y a eu un ou plusieurs mondes; si l'état informe de la terre, ou le chaos, était la première création, ou comme la ruine de quelque chose d'antérieur. Moyse ne dit ni oui ni non ; il ne s'était proposé que de rappeler aux hommes le dogme de la création, et de décrire l'organisation du monde, qui fut achevé en six jours, ou en six époques. Quant à l'homme, qui est la dernière des créatures en date, il a été créé il v a environ six mille ans.

71. On demande encore si, avant le monde visible et matériel, Dieu a créé le monde invisible, habité par les anges. Plusieurs Pères de l'Égiles, entre autres Origène, saint Hailare de Potturs, saint Rasile, saint Grégoire de Nazianze, saint Ambroise, saint Jérôme, Cassien, saint Grégoire le Grand, saint Jean de Damas, pensent que la création des anges est antérieure à la création du monde physique. Ce qui est ecretain, éest qu'ils iont été créés avant l'homme; ils ont même été créés avant la formation du monde. Dieu lui-même le fait entendre, quand li dit à doi: o l'origent des controlles de l'acceptance de l'ac

De la Cité de Dieu, liv. x1, c. v1 — Voyez ce que nous avons dit sur cette question, au tome I\*\*, n° 189, etc.

stais-tu quand je jetais les fundements de la terre? Sur quol ses pases sont-leise affermies? Qui en a posé la pleres angulaire, lorsque les astres du matin me lousient d'un commun accocd, est que tous les enfants de l'itu poussaient des cris é poice Qui es présidé à la naissance de la mer, lorsqu'elle est sortie du seln a présidé à la naissance de la mer, lorsqu'elle est sortie du seln les qui la renfermait (jf? -0 no vior par ce passageque les enfants de Dieu ou les anges bénissaient le Créateur au moment qu'il formait la terre, lorsque les ténêbres couvrisent encore la fece de l'abime. Nous ajouterons qu'il est heubres couvrisent encore la fece de l'abime. Nous ajouterons qu'il est heubres couvrisent encore la fece de l'abime. Nous ajouterons qu'il est heubres couvrisent encore la rectair cris ce le cette le terre. Car, comme le dit le quatrième conclie général de Latran, le Créateur de toutes choses fit de rien, au commencement du temps, initio temporis, la créature spirituelle et corportelle, savoir, la créature spiri

### CHAPITRE III.

et mundanam (2). Ainsi, on peut dire que la création des anges se trouve comprise dans le premier verset de la Genèse : In princi-

pio creavit Deus cœlum et terram.

#### Des anges.

72. Nous parlerons, 1° de la nature des anges; 2° de l'existence et du nombre des bons et des mauvais anges; 3° du ministère des saints anges; 4° du pouvoir des mauvais anges.

# ARTICLE I.

# De la nature des anges.

73. Les anges sont ainsi appelés, du mot grec qui signifie envoyé, massager. C'est une dénomination, non de nature, mais d'office, prise du ministère qu'exercent les anges, qui consiste à

(1) Uhi eras quando ponebam fundamenta terra? Indica mibi, si habes indel ligentiam. Quis posudi mensarae qisa, si nonti? vei quis tetendit super cam lineam? 3 uper que bases ilius solidata sunt? aut quis demisil layidem angularem ejus, cum me laudarent simul astra matulina, et jubilarent omuses fili Del? 700. C. XXXVII. 9. 4 et sinul. — (2) Capil. 1, de filio exholica.

Lough

exécuter les ordres de Dieu auprès des lommes. C'est pour c'nique le nom d'ange est quelquelois domie, dans l'Écriture, aux hommes qui ont une mission de Bien, ansi qu'au Messie, qui est appét l'Ange du Testament, Angelus Testamenti, Mais ano considère l'ange en lui-même, nous dirons qu'il est une substance surituelle, crette de Dieu, et d'une nature supérieure à fhonmes.

74. Premièrement, les anges sont des substances spirituelles ou incorportelles; ces out des septis, comme les appelles sint l'au], facit angelos suos spiritus (1); ils sont sans corps, par conséquent: spiritus sarame et osse non habet (2). Cest d'ailleurs l'enseignement du quatrième concile général de Latran : il dit formellement que Deur a fait de rien d'abord la créature priviuelle et la créature corporalle, savoir, la créature angélique et la créature matérielle, angelicam videlicet et mundanon; puis la créature matérielle, angelicam videlicet et mundanon; puis la créature qui tient de l'une et de l'autre, étant composée d'une aime et d'our corps : déciné humanam quasi communen; ex spiritue et corpore constitutam (3). On voit que ce concile distingue la créature angélique, et de la créature purment matérielle, et de la créature bumaine, qui se compose d'une substance spirituelle et d'une substance corporelle.

75. On convlent que Tertuliien, Ciément d'Aiexandrie, Origene et quelques autres docteurs, parmi les anciens, ont cru que les anges, quoique essentiellement intelligents, étaient revêtus d'un corps, à la vérité très-subtil et très-différent du corps de l'homme; mais Lactance, saint Athanase, Eusèbe de Césarée, saint Basile, saint Grégoire de Nysse, saint Grégoire de Nazianze, saint Jean Chrysostome, Théodoret, saint Cyrille d'Alexandrie, saint Léon, saint Grégoire le Grand, et généralement tous les Pères qui ont écrit depuis le commencement du quatrieine siècle. ont regardé les auges comme des êtres purement spirituels (4). Ce qui a pu accréditer quelque temps l'opinion de Tertullien, qui était recue parmi les philosophes platoniciens, c'est que les livres saints nous représentent souvent les anges conversant avec les hommes, sous une forme humaine : il n'avait pas remarqué, ni lui ni ceux qui pensaient comme lui, que cette forme n'était qu'une forme apparente et d'emprunt.

Secondement, les anges ont été créés de Dieu. Dieu seul est

<sup>(1)</sup> Epitre aux Hébreux, c. 1, v. 7. — (2) Saint Luc, c. xxiv, v. 39. — (3) ive concile général de Latrair, capit. 1, de fide catholica. — (4) Voyet la Dissertation sur les bons et les manvais anges, dans la Bible de Vence, tom. Ant. in. 4º

éternel ; lui seul existe de lui-même. Ils ont été créés au commencement des temps, comme nous l'avons fait remarquer dans le chapitre précédent; ils ont été tirés du néant, conjointement avec les créatures corporelles : Simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit naturam, spiritualem et corpoream, angelicam videlicet et mundanam (1). Ils ont été créés justes, saints; Dieu ne peut être l'auteur du péché; ils ont été crées pour une félicité éternelle : en les faisant à son lmage, Dieu a voulu qu'ils fussent immortels. Mais il les a créés libres; et parce qu'ils étaient libres, les uns sont demeurés fidèles au Créateur, et ont obtenu d'être confirmés en grâce , avec l'assurance d'être éterneilement heureux : ce sont les bons anges, qu'on appelle aussi simplement les anges, Les autres se sont révoltés contre Dieu, et ont été condamnés au supplice éternel. Ils sont appelés mauvais anges, diables ou démons : ils sont tout à la fois les ennemis de Dieu et les ennemis des hommes.

76. Troisièmement, les anges sont d'une nature supérieure à celle de l'homme. La nature angélique, dit saint Augustin, l'emporte en dignité sur toutes les créatures: Angelica natura omnia catera que Deus condidit nature dignitate pracedit (2).

### ARTICLE II.

# De l'existence et du nombre des bons et des mauvals anges.

77. Il est de foi qu'il existe des anges crés de Dieu, dont les uns ont été foliées, et les autres rebeites à la gréce. L'existence des bons et des mauvais anges est un dogme fondé sur la révéhiton évangélique, monasique et primitive. Cest une croyance anasi ancienne et ausai universeile que le monde. Quoique altérête par les supersitions de l'idolatire, on la retrouve dans i altérite don des bons et des mauvais génies, chez tous les papies de la iterre (3). Moyse et les prophètes, les évangélistes et les apôtres, tous les auteurs soeries nous parient du ministère des anges et de la malier des démons, qui cherchent à nuire aux hommes. Dépositaires de l'antique tradition confirmée par éleus-Christ, les Péres de l'Egiète et les docteurs de tous les temps proclament, d'une voix unanime, le dogme de l'existence des hons et des mauvais anges. Les priètres de des mentres anges. Les priètres des manuels anges. Les priètres des des mauvais anges. Les priètres des des mauvais anges. Les priètres des fonctions des manuels des des mauvais anges. Les priètres des fonctions des des mauvais autres des fonctions des des mauvais autres des fonctions des des des mauvais autres des fonctions des fonctions des des mauvais autres des fonctions des fon

(1) Iv° concile général de Latran, capit. 1, de fide catholica. — (2) De la Cité de Dieu, liv. 11, c. v. — (3) Yoyez, dans le tome I de cet ouvrage, le n° 575, etc.

liturgiques, les exorcismes, qui ont été juaça l'et constamment en usage dans toutes les Égliess de l'Orient et de l'Orcident, tout, dans le christianisme, dépose en faveur de cette croyance, dont on ne peut explueur l'origine qu'en remonatan aux apôtres, à Dieu même. Vouloi que les anges ne soient que des muyen sent aux pôtres, à Dieu même. Vouloi que les anges ne soient que des mylthes ou des étres fantastiques, imaginaires, dont l'idée se serait conservée par la supersittion des peuples, ce serait évidemment vouloir anémit! l'antorité des livres saints et de la tradition la plus générale et la plus constante; ce serait insulter au cerer humais.

78. Quant au nombre des anges, Dieu seul le connaît : tout ce que nous savons, c'est que leur nombre est très-considérable. Le char de Dieu, dlt David, est accompagné de plusieurs milliers d'anges : millia lætantium (1). Sulvant le prophète Danlel , des . millions d'anges assistent au trône de l'Angien des jours : Millia millium ministrabant ei, et decies millies, centena millia assistebant ei (2). Le Fils de Dieu dit, dans l'Évangile, que son Père pouvait lui envoyer plus de douze légions d'anges, plus quam duodecim legiones angelorum (3). Saint Jean, dans l'Apocalypse, rapporte qu'il vit autour du trône de l'Agneau une multitude d'anges: il v en avait des milliers de milliers : erat numerus eorum millia millium (4). Les Pères de l'Église nous parlent du nombre des anges comme étant infiniment plus grand que celui des hommes. Ils enseignent aussi, d'après l'Ecriture, que les anges rebelles sont en grand nombre, et qu'ils forment des légions (5). Cet enseignement s'accorde parfaitement avec la tradition primitive, dont le souvenir s'est conservé chez tous les peuples de l'antiquité. Selon Thalès et Pythagore, le monde est plein de génles. Les païens les croyaient répandus dans les cieux, dans l'air et sur la terre (6). Une aussi grande affinité entre la crovance des gentils et celle des chrétiens, sur le nombre des bons et des mauvals anges, suppose évidemment que l'une et l'autre ont une seule et même origine, qui ne peut être que la révélation divine.

<sup>(1)</sup> Psaume LXVII, v. 18. — (2) Daniel, c. VII, v. 10. — (3) Saint Matthieu, c. XXVI, v. 53. — (4) Apocalypse, c. v. v. 2. — (5) Voyez la Dissertation sur les bous et les mauvois anges, dans la Bible de Vence, tom. XIII, page 255, ip. 4°. — (6) Voyez ce que nous avons dit, au tome 1 de cet ouvrage, n° 377.

# ARTICLE III.

#### Du ministère des saints anges.

19. Selon le sentiment commun des Pères et des théologieus, les anges sont distribués en trois hiérarchie, et chaque hiérarchie et benque hiérarchie ne trois chœurs. La première hiérarchie comprend les Séraphins, les Chérublins et les Trônes; la recoine, les Dominautions, les Vertus et les Puissances; la troisième, les Principautes, les Archanges et les Anges. Cette distinction est consacrée par la liturgie. Cependant nous ne parlerons que du ministère des anges en général, sans les distinguer les uns des autres par le rang qu'ils occupent dans in hiérarchie cifes.

80. Il était recu, chez les anciens, que Dleu gouverne le monde par le ministère des anges ou des esprits. il s'en sert pour maintenir l'ordre général, pour veiller aux empires, pour protéger les hommes et répandre sur eux ses bienfaits. Partout l'Écriture rappelle ce merveilleux ministère des anges; et, à quelque époque qu'on veuille remonter, on ne trouvera point sur la terre de tradition plus universeile et plus constante. Seion le prophète royal, Dieu fait des esprits ses ambassadeurs : qui facis angetos tuos spiritus (1). Saint Paul, parlant des anges, dit qu'ils sont tous les administrateurs de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui seront héritiers du salut : Nonne omnes sunt administratorii spiritus, in ministerium missi propter eos qui hæreditatem capient salutis (2)? . Si nous ouvrons l'Apocalypse, « nous y voyons avant toute chose le ministère des anges : on les « voit ailer sans cesse du ciel à la terre et de la terre au ciei ; ils « portent, lls interprètent, ils exécutent les ordres de Dieu, et les « ordres pour le saiut comme les ordres pour les châtiments, puis-« qu'ils impriment la marque salutaire sur le front des élus de « Dieu (3); puisqu'ils attèrent le dragon qui voulait engloutir l'É-« glise (4); puisqu'ils offrent sur l'autei d'or, qui est Jésus-Christ, « les parfums qui sont les prières des saints (5)..... Tous les a anciens ont eru, des les premiers siècles, que les anges s'en-· tremettaient dans toutes les actions de l'Église : ils ont reconnu « un ange qui présidait au baptême, un ange qui intervenait dans · l'oblation, et la portait sur l'autei sublime, qui est Jesus-Christ;

<sup>(1)</sup> Psaume citt, v. 4. — (2) Epitre aux Hébreux, e. 1, v. 14. — (3) Apocal., c. vii, v. 3. — (4) Ibidem, e. xii, v. 7. — (5) Ibidem, e. viii, v. 3.

• un ange qu'on oppelait l'ange de l'oration, qui présentait à blue les veux des fidèles : et tout celn est fond principalement • sur le chapitre VIIII de l'Apocalyne, on l'on voit calarement • la nécessité de reconnaitre ce ministère angélique. Les anciens étaient ai touchés de ce ministère des anges, qu'Origène invoque publiquement et directement l'ange du haptème, et lui reconne publiquement et directement l'ange du haptème, et lui reconne • ce sacrement d'event de l'éva-Christ per • ce sacrement d'event publiquement publiquem

sit. « Il ne faut point hésiter à reconsaître saint Michel pour défeneure de l'Églies, comme il l'était de l'ancien peuple, après le témoignage de saint Jean (2), conforme à ceiul de Daniel (3). Daniel nous parté du prince des Grees, du prince des Perses (4). c'est-d-dire, sans difficulté, des anges qui président par l'ordre de Diru à ces nations; et saint Michel est appelé dans le même sens le prince de la synagogue, ou, comme l'archange saint Gabriel l'explique à Daniel, Michel, voire prince; et ailleurs, plus expressément: Michel, un grand prince, qui est établi pour les enfants de voire peuple (5).

82. Quand je vois dans les prophètes, dans l'Apocalypse, et dans l'Evangie même, cet ange des Peress, cet ange des Julis, l'ange des petts enfants, qui en prend la défense devant Dieu contre ceux qui le seandaisent (c), l'ange des eaux, l'ange du feu (7), et ainsi des autres; et quand je vois parmi tous ces anges ceiul qui met sur l'autei le céleste encers des prieres (8), je reconsids dans ces paroles une espèce de médiation des sainta anges; je vois même le fondement qui peut avoir donné occasion aux paises de distribuer leurs d'ivilités dans les éléments et dans les royaumes pour y présider; car toute erreur est fondée sur quelque vérité dont on abuse (9).

83. Les Pères de l'Église nous apprennent que la providence du Tries-Haut s'étend à duct eque lexite, et qu'il se sert du ministère des anges pour l'exécution de ses desselns. Sulvant saint Justin, Dieu a confié aux anges le soin des hommes et des choises planées sous le ciel (16). Alchénagore dit, au nom des brétiens de son temps, qu'il y a une multitude d'anges et de ministres que le Créateur a distribuée en différence classes par son Verbe, pour

(1) Homél. 1, sur Ezéchiel. — (2) Apocal., c. x11, v. 7. — (3) Daniel., c. x, v. 13, 21; c. x11, v. 1. — (4) Ibid., c. x, v. 13, 20. — (5) Ibid., v. xx, etc.; x11, v. 1. — (5) Apocal., c. xx, v. x; 18; c. xv. v. 1. — (6) Sind Mathiele, c. xviii, v. 10. — (7) Apocal., c. xx, v. x; 18; c. xv. v. 5. — (8) Ibidem, c. viii, v. 3. — (9) Bossuet, Préface sur l'Apocalypse, n° xxvii. — (10) Apologie cir. n° xxvii.

conserver l'ordre des éléments, des cieux, de l'univers et des saisons (1). Origène enseigne également que les anges président aux différentes parties du monde physique, ajoutant que c'est par leur ministère que Dieu nous fournit les choses nécessaires à la vie : qu'ils nous assistent dans l'accomplissement de nos devoirs de piété, et qu'ils portent nos vœux au elel pour les offrir à Dieu par Jésus-Christ (2). Dieu a créé les anges, dit saint Methodius, et les a charges de l'administration du monde, ut rebus ab ipso effectis præssent (3). Nous trouvons la même doctrine dans Eusèbe de Césarée, qui nous représente les anges comme messagers de Dieu auprès des hommes, comme veillant à la garde des apôtres, des églises particulières et des fidèles (4). Saint Hilaire de Poitiers s'exprime comme Eusèbe ; il reconnaît que l'Église trouve un appul dans les anges qui l'entourent de leur protection (5), et qui assistent les fidèles en tous iieux (6). Saint Basile montre, d'après l'Écriture, que, parmi les anges, les uns président aux nations et aux monarchies, tandis que les autres ont l'Inspection des églises, et prennent soin des fidèles (7). Saint Grégoire de Nazianze n'est pas moins exprès : « Les anges , dit-il , sont les ministres de la volonté · de Dieu; ils ont naturellement, et par communication, une force

- extraordinaire; ils parcourent tous les lieux et se trouvent par-
- nistère, que par la légèreté de leur nature. Les uns sont chargés
   de veiller sur quelque partie de l'univers qui leur est marquée de
- Dieu, de qui ils dépendent en toutes choses (8); d'autres sont à
- la garde des villes et des églises (9); ils nous aident dans tout ce
   que nous faisons de blen (10).

84. Selon saint Ambroise, les anges remplissent tout, les cleax, la terre, la mer et les églises, car, ajoutet-li, le Ségineur envoie sea anges pour la défense de ceux qui sont héritiers des promesses divines (11). Saint Éphrem, diacer d'Édesse, pensait comme saint Ambroise : il dit qu'il y a des anges dans chaque église (12), et que c'est par leur ministere que les âmes des justes sont introdukse dans le ciel, après la mort (13). C'est ansail in pensée de saint Grégoire de Nysse (14).

<sup>(1)</sup> Légation pour les chrétiens, 2° 11.—(2) Liv. vé vin contre Cohe.

(3) Fragment ne la résurrection. — (4) Sur le passene 11vin. —(5) Sur le
Pâtume xvini. — (6) Sur le passene xvini. —(7) Liv. ne, contre Encontine, et Létre Cuttrui. —(5) liccione xvini. —(6) Biccore xvini. —(6) Biccore xvini. —(6) Biccore xvini. —(6) Biccore xvini. —(10) Sur le passene cxvini. —(12) Sur le passene cxvini. —(13) Sur le passene cxvini. —(14) Sur le passene cxvini. —(15) Sur le passene cxvini.

85. - Avant l'Incarnation, dit saint-fean Chrysostome, les anges et étaient gardices que des nations; mais despuis les sont gardiens des nations et de tous les fidèles, comme l'éms-Christ l'enséigne dans l'Exangle (1). - Saint dérôme eroyalt que les anges prétident aux éléments (2) insis qu'ên chaque nation (3), et que chaque fidèles au na nage gardien (4); ce qui est conforme à ce qu'enséigne saint Augustin, Jorsqu'il dit que Dieux, en fissiant sa portion du peuple d'araid, n'a point fermé la source de sa bonté à l'égard des autres peutles, qu'il a vast placés sous le ministre des anges: Non clausit Deux fontem bonitaits sus in altenigenas gentes, quas sub angeties constituents, portiemen-suis fucients populum Irraét [6). Suivant le même doctour, les anges ont pité de nous, et prennen toin de notre saint au nom du Seigneuer (8).

.86. Nous ne finírions pas, si nous voulions citer tous les Pères et tous les docteurs de l'Église qui, en s'appuyant sur les saintes Ecritures, font intervenir les anges, comme ministres de Dieu, dans le gouvernement du monde, principalement en ce qui concerne le saiut des hommes. Tous répètent, d'après saint Paul, que les anges sont des esprits administrateurs, envoyés de Dieu pour le ministère de notre salut; qu'ils nous protégent contre nos ennemis; qu'ils déposent nos vœux et nos prières devant le trône de l'Éternel, et nous rapportent du ciei les secours et les grâces dont nous avons besoin pour surmonter les tentations. Aussi est-ii reçu dans i'Eglise, comme un dogme fondé sur l'histoire et la tradition, comme une crovance qui sans être, rigoureusement parant, un article de foi, ne peut être contestée sans témérité, que maque sideic a un ange gardien, un ange tutélaire, dont nous essentons souvent la protection. Les enfants même sont assistés des anges qui voient la face du Père céleste, comme nous l'apprend l'Evangile (7).

## ARTICLE IV.

#### Du pouvoir des mauvais anges.

87. Les mauvais anges, ou démons, sont ceux qui, s'étant révoltés contre Dieu, ont été chassés du ciei et condamnés à un sup-

<sup>(</sup>f) Homélie III, sur l'éplire aux Colossiens. — (2) Liv. II, ser l'éplire aux Galales.—(3) Liv. vI, sur l'saie.—(4) Liv. xviII, sur le c. Lxvi d'issie.—(5) Sermon I sur le peaume LxxxvIII. — (6) Sur le peaume Lxix. — (7) Saint Matthieu, c. xviII, v. 10.

plice éternel. « Dieu , dit saint Pierre , n'a point épargné les anges " qui ont péché; mais il les a précipités dans le Tartare, où des « ténèbres leur servent de chaînes, pour y être tenus comme en « réserve jusqu'au jugement (1). » Suivant saint Jude, « le Seigneur « retient ilés de chaînes éternelles, dans les ténèbres, et réserve · pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas conservé « leur première dignité, et ont quitté leur demeure (2). » Nous itsons dans l'Apocalypse : « Il y eut un grand combat dans le ciel : · Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon « avec ses anges combattait contre lui. Mais ceux-ci furent les faia bles, et leur place ne se trouva plus dans le ciel. Et ce dragon, cet « ancien serpent, qui est appelé le diable et Satan, qui séduit tout « le moude, fut précipité en terre, et ses anges avec lui (3). » On voit, par ce texte, qu'il y a de mauvais anges sur la terre comme il v en a dans l'air, ainsi que nous l'apprend saint Paul. Cet apôtre appelle Satan le prince de la puissance de l'air, principem potestatis aeris (4). Dans la même épitre, qu'il adresse aux Ephésiens, il exhorte les Adèles a à se revêtir de l'armure de Dieu, afin de pouvoir se défendre des artifices du dlable; ajoutant que nous « avons à combattre non-seulement contre la chair et le sang, « mais encore contre les principautés et les puissances de ce monde. « contre les princes des ténèbres , contre les esprits de malice qui sont dans l'air (5). - Les paroles de l'apôtre pous font connaître que le démon est l'ennemi de l'homme, et qu'il cherche à le perdre par tous les moyens qui sont en son pouvoir. Nous devons donc nous couvrir entièrement du bouclier de la fol, afin de parer les traits enslammés de cet esprit méchant ; in omnibus sumentes sculum fidei, in quo possilis omnia tela nequissimi ignea extinquere (6). Saint Pierre écrivait aux fidèles : « Sovez sobres et veil-(1) Si enim Deus angelis peccantibus pop pepercit, sed rudentibus inferni de-

(1) Si cinio Deca angulia peccanilhos non pepercii, sof rudestiphos informădictacio în Tartianus Indulit cincialosa, ip judiciam escreta, nº géfure, c. n. v. 1, ... 2) angulos vero qui tou nervarenus imm principatim, sol dereliquere recevent (Equi, c. n. v. 1, ... 2) angulos vero qui tou nervarenus imm principatim, sol dereliquere recevent (Equi, c. n. v. 1, 2) angulos vero qui tou nervarenus (Equi, c. n. v. 1, 2) angulos vero qui tou derelique principatim (angulos per simbolius com derecos, et direco pagnabat, et angul qui pe de la sugui de la sugui qui per simbolius com derecos, et direco pagnabat, et angul qui pe de decidi de la considera de la companio de la contenta de la considera del considera de la considera de la considera de la considera de la considera del considera de la considera del considera de

« lez. leur disait-il, parce que le diable, votre enneml, tourne au-« tour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra « dévorer : Sobrii estote , et vigilate ; quia adversarius vester « diabolus tanquam leo rugiens circuit, quærens quem devo-. ret (1). . En mille endroits l'Écriture, et, d'après l'Écriture, les Pères et les docteurs , l'Église elle-même dans ses enseignements et sa liturgie, nous représentent le démon comme envieux de notre bonheur, comme notre plus dangereux enneml. Mais l'Égifse nous enseigne aussi, toujours d'après l'Écriture et la tradition, que Dieu ne lui permet pas de nous tenter au-dessus de nos forces en ce qui concerne le sajut : non patietur vos tentari supra id quod po-

testis (2). 88. Non-seulement les démons peuvent agir sur le moral de l'homme; ils peuvent encore agir sur le corps d'une manière plus ou moins sensible, L'Écriture en fait foi. Nous lisons dans l'Évangile que Jésus-Christ chassait les démons des corps dont lls s'étalent rendus maîtres ou possesseurs; et il donna le même pouvoir à ses disciples, en leur disant qu'ils chasseraient les démons en son non : in nomine meo damonia circient (3). Les apôtres ont pris à la lettre la promesse que leur avait faite leur divin Maître, et ils ont guéri plusieurs démoniagues (4). Les Pères des premiers siècles attestent le même fait, le même miracle, comme avant été opéré par des chrétiens en faveur des païens qui étaient possédés du démon; ils en prennent à témoin les paiens eux-mêmes. Tertuliien dit aux magistrats de Rome: « Qu'on fasse venir devant vos · tribunaux un homme qui soit reconnu pour être possédé du dé-· mon ; qu'un chrétien, quel qu'il soit, n'Importe, commande à cet « esprit de parier : il confessera et qu'il est véritablement démon, et qu'ailleurs il se donne faussement pour un Dieu. S'il ne fait · pas cette confession, répandez sur le lieu même le sang de ce · téméraire chrétien. Qu'y a-t-il de plus manifeste et de plus sûr « qu'une pareille preuve? Vollà la vérité elle-même avec sa sim-« pilcité et son énergie. Que pourriez-vous soupconner? De la · magie ou de la fourberie? Vos yeux et vos oreilles vous confondraient. Non, vous n'avez rien à opposer à l'évidence, qui se . montre toute nue et sans art (5). »

89. Nous ferons remarquer que les possessions du démon sont

<sup>(1)</sup> Ire éplire, c. v, v. 8. - (2) ire éplire aux Corinthiens, c. x, v. 13. --(3) Saint Marc, c. xvi. v. 17. - (4) Act. des apôtres, c. xvi, v. 16; c. xix, v. 12 - (5) Apologitique, nº xxIII.

tris-rares, et qu'elles n'on (jamals lieu saus une concession partieulière de Dieu, qu'il se premet pour éprouver les isses, ou pour punil l'orgenél du pécheur, ou pour manifester sa puissance : u' manifestentur opera Dei, comme le dit l'ésus-Christ (1). Lorsque Notre-Seigneur précha l'Évanglie, les possessions étalient beaucoup pius fréquentes qu'elles ne l'ont été depuis l'établissement du christianisme. Dieu avait permis au déemon d'exercer alors son empire d'une manière plus sensible qu'unparavant, parce que la victoire éclatante que le Sauveur du monde et ses apotres devaient remporter sur lui était un des moyens les plus capables de confondre l'aveuglement des Juifs et des paines (2).

#### CHAPITRE IV.

### De la création et de la nature de l'homme.

90. L'homme a-t-il été créc de Dieu? Quelle est la nature de l'homme? Son âme est-elle spirituelle? Est-elle immortelle? Estelle libre? Voilà les questions que nous avons à examiner dans ce chapitre.

### ARTICLE I.

# De la création de l'homme.

- 91. On lit, dans la Genèse, qu'après avoir créé le ciel et la terre, la lumière et les astres, les piantes et les animaux, le Seigneur dit: « Faisons l'homme à notre image et ressemblance, et qu'il domine
- « sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux « domestiques, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui ram-
- pent sur la terre : Faciamus hominem ad imaginem et simi-
- litudinem nostram (3).
   Puis Moyse ajoute : « Et Dieu créa a l'homme à son image; il le créa a l'image de Dieu (4). Il forma lui-même le corps de l'homme du limon de la terre, et il juspira
- « sur sa face un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante :

<sup>(1)</sup> Saint Jean, c. 1x, v. 3. — (2) Voyez, dans le tome xiiir de la Bible de Vence, la Disserlation sur les obsessions et les possessions du démon. — 3) Genèse, c. 1, v. 26. — (4) Et creavit Deus hominem ad imaginem suam; a l imaginem Dei creavit illum, bidiem, v. 27.

Et inspiranti in facien ejus spiraculum vilne, et fuctus est homoin animam vienne (i). Le Seigneur Dieu dit aussi : Il n'estpas hou que l'homme solt seul ; faions-lul une alde semblable à
pas hou que l'homme solt seul ; faions-lul une alde semblable à
Adam; et lorsqu'il faitt endormi, il tira une de ses cives; et mit
Adam; et lorsqu'il faitt endormi, il tira une de ses cives; et mit
de la chair à la place; et de cette côte il forme le corps de la
elemene, qu'il donna pour compagne à Adam (a). Il est remarquable que tous les peaples ont couseré qu'elque avovenir de la
narration de Moyse concernant l'origine de l'homme (a) que, mal
gré ies errens graves dans lesquelles les gentiles son tombés sur
la nature divine et la nature humaine, les gentiles "accordent génerimenta i reconnalitre l'Etre superime comme le père et le principe des hommes et des dieux; !Hominum divunque pater, homisum sator aque doevum (s).

92. Reprenons le texte sacré : « Jusqu'ici Dien avait tont fait eu commandant; mais quand il s'agit de produire l'homme, Movse lul fait tenir un nouveau langage : Faisons l'homme, dit-« il, à notre image et ressemblance. Ce n'est plus cette paroie im-· pérjeuse et dominante; c'est une parole plus douce, quoique non « moins efficace. Dieu tient conseil en lui-même; Dieu s'excite lui-« même, comme pour nous faire voir que l'ouvrage qu'il va entreprendre surpasse tous les opyrages qu'il avait faits jusqu'alors. « Faisons l'homme .... La parole de conseil , dont Dieu se sert . « marque que la créature qui va être faite est la seule qui peut agir « par conseil et par intelligence. Tout le reste n'est pas moins extraordinaire. Jusque-là nous n'avions point vu, dans l'histoire « de la Genèse, le doigt de Dien appliqué sur une matière corrup-« tible. Pour former le corps de l'homme, lui-même prend de la deterre; et cette terre, arrangée sous ppe telle main, recoit la plus · belle figure qui ait encore paru dans le monde,

Cette attention particulière, qui paraît eu Dieu quand il fait
 l'homme, nous montre qu'il a pour lui un égard particulier,
 quoique, d'ailleurs, tout soit couduit immédiatement par sa şagesse.

<sup>«</sup> Mais la manière dont il produit l'ame est beaucoup plus mer-

<sup>(1) 1844,</sup> c. 11, v. 7. ... (2) Non est bosum ses fominen solum: facianus ej adjutoriom simile sib. liddem, v. 18... (2) lumnist (1270 polminis teue) sopremo in Adam: comque obdiernianet, tuit tunm de costis rjus, el repleti (2.10 mm pro ea. Et sendificati bominis beue costam quan tulerat de Adam, in musicreme, et aldouxi cam and Adam. 1864, v. 21, 22... (4) Yopez le tome s de cet ouvrage, n° 176... — 6) Yopez, a meme toma, le n° 30...

· veilleuse. Il ne la tire point de la matière, il l'inspire d'en haut-« c'est un souffle de vie qui vient de lui-même. Quand il créa les · bêtes, il dit : Que l'eau produise des poissons; et il créa de cette « sorte les monstres marins, et toute âme vivante et mouvante - qui devait remplir les eaux. Il dit encore : Que la terre pro-· duise toute ame vivante, les béles à quatre vieds et les rentiles. « C'est ainsi que devaient naître ces âmes vivantes d'une vie brute et bestiale, à qui Dieu ne donne pour toute action que des mou-« vements dépendants du corps. Dieu les tire du sein des eaux et « de la terre. Mais cette âme, dont la vie devait être une imitation « de la sienne, qui devait vivre, comme lui, de raison et d'intelli-« gence, qui lui-devait être unie en le contemplant et en l'almant. « et qui, pour cette raison, était faite à son image, ne pouvait être « tirée de la matière. Dieu, en façonuant la matière, peut blen for-. mer un beau corps; mais, en quelque sorte qu'il la tourne et la « faconne, iamais il n'y trouvera son image et sa ressemblance, « L'ame, faite à son image, et qui peut être heureuse en le possé- dant, doit être produite par une nouvelle création : elle doit ve-« nir d'en haut ; et c'est ce que signifie ce souffle de vie que Dieu « tire de sa bouche.

Souvenous nous que Moyse propose aux honnes charnels, par des images sensibles, des vérties pures et intellectuelles. Ne croyous pas que Dieu southe à la manière des animux; ne croyous pas que notre âmesoit un sir subtil ni une vapeur déliec: le souffice que les inspirés, et qui porte en ul-même l'image de Dieu, n'est ai air ni vapeur. Ne croyous pas que notre âme soit une portion de la nature d'une, comme l'out révé quelques plai-losophes. Dieu n'est pas un tout qui se partage. Quand Dieu au-rait des parties, elles ne serateut pas faites: car le Créateur. l'Étre încréé ne serait pas composé de créatures. L'âme est faite, et tellement faite, qu'elle n'est rie nde la nature d'uine, mus elose qu'al de l'une que chose qu'al de l'une que chose qu'elle à l'image de ressemblance de la nature d'uine, une chose faite à l'image de ressemblance de la nature d'uine, une chose qu'elle toujours demeurer une le étuit qu'il e. formés; c'est ce que veut dire ce soulile divin, c'est ce que nous représente et ce sprit de vie.

• Voilà done l'homme formé. Dieu forme encore de lui la compagne qu'il lui veut donner. Tous les hommes naissent d'un seul marlage, afin d'être à lamais, quelque dispersés et multipliés qu'ils soient, une seule et même famille (1).

<sup>(</sup>f) Discours sur l'histoire universelle, par Bossuet, part, nº, nº 1.

#### ARTICLE II.

#### De la nature de l'homme.

93. Ce que nous avons dit de la création de l'homme, d'après Moyse, nous fait mieux connaître sa nature que ne peuvent le faire tous les livres et tons les discours des philosophes. La Genèse distingue, dans l'homme, le corps et l'âme : le corps, ou substance matérielle que le Créateur a formée du jimon de la terre : et l'Ame. ou substance spirituelle qu'il a tirée, non de la matière, mais de lui-même, par un souffle de vie; qui distingue l'homme de la brute, et en fait nne image vivante de Dieu même, en lui donnant l'intelligence : Spiritus est in hominibus, et inspiratio omnipotentis dat intelligentiam (1). En effet, le domaine qu'exerce notre âme sur la portion de matière qui lui est unie nous peint, en quelque manière , l'action toute-puissante du moteur de l'univers. La varieté de ses pensées, ses souvenirs du passé, ses pressentiments de l'avenir, la rapidité avec laquelle elle passe d'une chose ou d'un endroit à un autre, semblent la rapprocher de l'intelligence infinie qui embrasse d'un coup d'œil tous les temps, tous les lieux, toutes les révolutions du monde. La force qu'elle a de régler ses volontés, de réprimer ses désirs, de calmer le mouvement des passions, imite encore, quolque imparfaitement, l'empire que Dieu exerce sur ses créatures. Les regards qu'elle jette continuellement sur l'avenir. l'étendue de ses espérances, le désir de l'immortalité, dont elle ne peut se dépouiller, sont autant de signes par lesquels Dieu l'avertit qu'elle doit participer, par grâce, à l'éternité qui lui appartient à lui seul par nature. Ainsi donc l'Ecriture ne nous trompe point, lorsqu'eile nons dit que Dien a créé l'homme à son image : Et creavit Deus hominem ad imaginem suam (2). 94. Nous lisons aussi dans l'Ecclésiastique : . Dien a créé

- l'homme de terre, et l'a formé à son insgé... Il l'a fait croindre de toute chair, et lui a domd l'empire sur les animaux de la terre et sur les oiseaux du ciel. Il jui a créé de sa substance une aide semblable à lui. Il l'ur a donné le discernement, une langue, des yeux, des oreiles, un espir pour penser, et il les a remplis de la lumière de l'intelligence. Il a créé en eux la science de l'espirt, il a remplieur cure de seux, et il l'eux a fait voir les bless prit, il a remplieur cure de seux, et il l'eux a fait voir les bless.

<sup>(1)</sup> Job, c. xxxn, v. 8. — (2. Voyez le Traité de la religion, par Bergier, tom. m. c. xx, édit. de 1780.

et les maux. Il a fait luire son œil sur leurs cœurs, pour leur
 faire voir la grandeur de ses œuvres, afin qu'ils révélassent par
 leurs louanges la sainteté de son nom, qu'ils le glorifiassent de

« ses merveilles, et qu'ils publiassent la magnificence de ses ou-

vrages. Il ieur a encore donné des règles de conduite, et les a

« rendus dépositaires de la loi de vie. Il a fait avec eux une alliance « éterneile , et leur a appris les ordonnances de sa justice. Iis ont

« vu de leurs yeux les merveilles de sa gloire, et il les a honorés « jusqu'à leur faire entendre sa voix. Ayez soin, leur a-t-il dit, de

« fuir toute iniquité (1). »

95. On voit encore ici ia distinction entre le corps et l'âme dans l'homme, à qui Dien donne l'empire sur les animanx, et avec qui il traite comme avec un semblable, en faisant avec lui une alliance éternelle. L'auteur sacré nous représente l'homme comme étant fait à la ressemblance du Créateur, comme un être inteiligent, capable de discerner entre le bien et le mal, d'admirer les merveilles du Tout-Puissant, de giorifier son saint nom, d'observer ou de vioier les lois de la justice : ce qui, évidemment, ne peut convenir qu'à une créature intelligente et libre, qui, étant composée, pour ainsi dire, de l'élément terrestre et de l'élément divin. doit rendre son corps à la terre d'où il a été tiré, et son esprit à ceiui qui le lni a donné: Revertatur pulvis in terram suam unde eral, et spiritus redeat ad Deum qui dedit illum (2). Ainsi, comme l'enseigne le quatrième concile général de Latran, la créature humaine, tenant tout à la fois de la créature spirituelle et de la creature corporelle, se compose d'un esprit et d'un corps : ex spiritu et corpore constitutam (3), qui sont deux substances essentiellement distinctes : l'esprit, ou l'âme, n'est point le corps, et le corps n'est point l'esprit ou l'âme de l'homme. On peut donc

(i) Deus revavi de terra homisem, et secondom imagiteme som fecil litum... Pomuit innorem litus super omme rarem, et dominatus est b-sizume et vo-hibilium. Cravit ex ipos adjutorium studie silvi, consilium, et liaguam, et occio, et aures, et orcidi litti encogitanti et disciplianti et liaguam, et occio, ce aures, et orcidi litti encogitanti et disciplianti et inse aprien ilito. Cravit litis secinitam suprivas, senso implevit cer ilborum, et mala et bona occionati litus. Possi toccionam suum super cora ilborum, et mala et bona occionati litis, esta mismo devenim suum super cora ilborum, et mala et bona occionati litis, et mismosi et estarente opperun gibes, addieti litta devidere illim supasiti operum sura superum devenim sura devidenti illim, et mismosi et anno ette ilitis et anno ette illim, et magnalia bonorie spo vidit conhus illorum, et bio-norm voris audierund aures litiorum, et dicti illim: attenditate ab omni inique. Escielaristipus, e. XXII, V. 1, etc. — (2) Ecclesiaste, e. XXII, V. 17. — (3) Capit. 1, de disc calabilit.

11.

dire que l'homme est une inteiligence si étroitement unle à un corps, qu'elle forme, conjointement avec ce corps qui lui sert d'instrument, une seule et même personne.

96. On voit, par ce qui vient d'être dit, que notre âme est distincte de la maltère, et qu'elle est immortelle. Si elle était corportelle, et qu'elle dùt finir avec le corps, elle serait plutôt faite à l'image de la brate qu'à l'image de Dieu. Cependant « Thomme, e comme le dit buffon, est d'une nature si aupérieure à celle des » bêtes, qu'il faudrait être aussi peu éclairé qu'elles le sont pour » pouvoir les confondre. »

## ARTICLE III.

### De la spiritualité de l'âme.

97. Le dogme de la spiritualité de l'âme n'est pas seulement fondé sur l'Écriture et sur l'enseignement de l'Église, mais encore sur la doctrine des Pères, sur la croyance de tous les peuples, et sur la raison, qui démontre, jusqu'à l'évidence, que la faculté de penser, de vouloir et d'aigri, dans l'homme, est incompatible avec les propriétés de la matière.

D'abord, indépendamment des passages des livres saints et de la décision du quatriem concile général de Latran, que nous svous rapportés dans les articles précédents, tout, dans l'Erriture et dans les enseignements de l'Egilse, prouve la spiritualité de l'âme. Les auteurs sacrés, il est vrai, ul les conciles, ni les papes, n'ont point disserté, comme le font les philosophes, sur la nature de notre âme; mais lis enseignent ou supposent tous, comme un dogme constamment reçu dans la religion chrétienne avant comme après la venue de l'exisch-firist, que, dans l'homme, l'âme est resentellement distincte du corps; qu'elle est, de sa nature, spiritualie et non maéricile, simple, et non composée de parties comme la mattère.

98. Secondement, les saints Pères, sur la doctrine d'esquels la philosophie du dix-huitieme siècle a cherché à faire prendre le change, proclament d'une voix unnaime la distinction du corps et de l'âme, avec la spiritualité de notre intelligence. Nous pourrions citer saint Irénée, Origéne, Armobe, Lectance, Eusèhe de Césarrée, l'auteur des coustituous apostoliques, saint Hildare de Politers, saint Basile, saint Grégoire de Nyses, saint Almobres, saint Jeconde, saint Jérône, saint Augustin, Némésius, Thréodoret, Claudien Mammert, saint Grégoire le Grand, et généralement.

tous les docteurs de l'Église, qui ont parlé de la nature de l'homme (1). On trouve bien dans quelques Pères, dans Tertullien par exemple, et même dans saint Irénée, saint Hilaire et saint Ambroise, quelques expressions qui ne répondent pas parfaitement à l'idée que nous avons de la spiritualité de l'âme; mais, pour les concilier avec eux-mêmes et avec l'enseignement catholique, auquel, si on excepte Tertullien, ils ont toujours tenu pius qu'à la vie même, on peut dire que, s'ils se sont servis quelquefois du mot corps, ou de toute autre expression contraire au jangage de la psychologie. Ils donnaient à ce terme plus d'étendue qu'il n'en a, le prenant comme synonyme de substance. D'ailleurs, que queiques anciens auteurs ecclésiastiques ne se soient pas exprimés avec toute la précision possible en parlant de la pature de l'homme; que, faute d'avoir analysé les facultés de notre âme, ils ne l'aient pas conçue telle que nous la concevons, c'est-à-dire comme absolument simple ou spirituelle, on n'en peut rien conclure contre la croyance générale et constante de l'Église, soit parce que leur opinion n'était qu'une erreur particulière, soit parce qu'ils croyaient implicitement ce que croyaient les autres docteurs. Ils reconnaissalent tous, d'une manière plus ou moins expresse, que notre ame vient immédiatement de Dieu, qu'elle a été créée à l'image de Dieu, qu'elle est d'une autre nature que le corps, et qu'elle survit au corps pour recevoir la récompense ou le châtiment qu'elle a mérité. Cette observation s'applique aux gentils, qui ont cru, dans tous les temps, à la spiritualité de l'âme, sans en avoir une connaissance aussi parfaite que ie chrétien.

99. Troisièmement : « La spiritualité de l'âme, dit Bergier, aussi » bien que l'existence de Dieu, est une croyance universelle, un témoignage constant que l'humanité se rend à elle-même; c'est la » foi du genre humain. Qu'elle soit venue de la tradition primitive,

« du sentiment intérieur, ou de la réflexion de nos opérations, cela « est égal: pourquoi ne seralt-elle pas venue de ces trois sources? « Avant qu'il y ent des philosophes, aucun peuple, aucun être.

raisonnable ne s'était persuadé que la matière pût penser; aucun,
mème, n'avait imaginé qu'elle pût se mouvoir. Malgré les sophismes d'Épicure, la spiritualité de l'être pensant est un dogme

aussi généralement répandu que dans les premiers âges du
monde. S'il y a une vérité que la nature et la conscience dictent
à tous les hommes, c'est la différence entre l'agretit et la matière.

« à tous les hommes, c'est la différence entre l'esprit et la matière.

<sup>(1)</sup> Voyer la Dissertation sur la spiritualité de l'âme, par de la Lazerne.

« Aucun peupic qui n'ait des termes divers pour les désigner; « tous entiedent, sous le non d'espral, un être qui connaît, qui se » ent exister, qui a la conscience du moi Individuel, qui a le ponc-voir d'agir et de mouvoir la matière. Il s'est trouvé des nations sesse aveugles pour rêndre un cute aux animaux; mais în l'y en eut jamais d'assez stupides pour croire que l'homme et qu'un «animai. La superstition de ces peuples était fondée sur un prin-cipe directement contraire an matérialisme, sur la supposition d'un génie logé dans le corps des animaux. Aucune opinion vraie ou funses, universellement répandee, n'eut jamais le matéria-lisme pour has c(1). » Aussi la pilpart des anciens philosophes, entre autres Pythagore, Piaton, Aristote, Xénocrate, Phillônis, Architas de Tarente, Varono, Cierón, Pilutarque, Ploini, Longin, Porphyre, ont-lis professé de la manière la plus expresse le dogme de la spiritualité de l'àme (2).

100. Quatrièmement enfin, la raison se trouve d'accord avec la foi; elle démontre clairement que notre ame est une substance spirituelle, simple, indivisible, essentiellement distincte de la matière. Pour peu que l'homme se replie sur lui-même, il découvre dans le fond de son être, dans le moi, la faculté de sentir, de penser, de comparer, de juger, de raisonner, de vouloir et d'agir à volonté. Or la faculté de sentir, la faculté de penser, la faculté de comparer, de juger, de raisonner, de vouloir et d'agir, sont évidemment incompatibles avec les propriétés essentielles de la matière. Un corps, quelque subtil qu'on le suppose, sera toujours étendu, composé de parties, divisible par conséquent ; les matérialistes en conviennent. Or, les facultés intellectuelles de l'homme. la pensée, le jugement, les opérations de notre âme, quel qu'en soit l'objet, sont nécessairement des actes simples, indivisibles. Qui oserait dire : La moitié, le tiers, le quart, le cinquième de ma pensée, de mon jugement, de mon raisonnement; un morceau ou fragment de ma volonté, de mon choix? Non : penser, comparer, juger, vouloir et agir, ne sont point des actes susceptibles d'étendue, de parties; ils ne peuvent donc avoir pour principe qu'un agent absolument simple ou spirituel, qu'une substance faite à l'image de Dieu, que ce souffle divin qui fait de l'homme une ame vivante, qui l'établit le maître de la terre, en lul donnant l'empire sur les animaux, l'empire sur lui-même,

<sup>(1)</sup> Traité de la religion, tome m, édit. de 1780, page 37. - (2) Voyez la Dissertation sur la spiritualité de l'ame, par de la Luzerne.

# ARTICLE IV.

## De la liberté de l'homme,

101. L'homme est libre. La faculté de choisir entre agir et n'agir pas, de prendre un parti de préférence au parti contraire, sans y ètre déterminé par aucune nécessité, soit absolue, soit relative, est ia plus belle prérogative de l'homme, celle par laquelle il approche le plus près de la Divinité. Une brute, asservie à l'appétit ou à l'instinct qui lui est propre, une portion de matière, qui ne se meut que par suite de l'impulsion qu'elle recoit d'une cause étrangère, ne sont point des êtres créés à l'image de Dieu. « Le Créateur, en faisant « l'homme libre, lui a donné un merveilleux trait de ressemblance « avec la Divinité, dont il est l'image. C'est une merveilleuse puis-« sance dans l'être dépendant et créé, que sa dépendance n'em-« pêche point sa liberté, et qu'il puisse se modifier comme il lui plait. Il se fait bon ou mauvais, à son choix; il tourne sa volonté « vers ic bien ou vers ie mal ; ct ii est, comme Dieu, maître de son « opération intime ; li a même, comme Dieu, un mélange de liberté « pour certains biens, et de nécessité pour d'autres. Comme Dieu « est nécessité de s'aimer, et de n'aimer jamais que le bien, l'homme « ne peut aimer que ce qui a quelque degré de bien ; et ll aime « Dieu nécessairement, des qu'il le connaît en pleine évidence. D'un « autre côté , Dieu , infiniment supérieur à tout bien distingué de « lui, se trouve, par cette supériorité infinle, pleinement libre de a choisir tout ce qui lui plaît entre tous les biens subalternes, les- quels, quoique inégaux entre eux, ont une espèce d'égalité en ce « qu'ils sont infiniment inférieurs à l'Être suprême. Ainsi aucun · d'eux n'est assez parfait pour déterminer Dieu, et chacun d'eux le « laisse à sa propre détermination. L'homme a quelque chose de cette « liberté. Aucun des biens qu'il connaît ici-bas ne surmonte sa vo-- lonté, aucun ne le détermine invinciblement ; tous le laissent à sa · propre détermination. Il est à lui, il délibère, il décide, et il a « un empire suprême sur son propre vouloir. Il est certain qu'il « y a, dans cet empire sur soi, un caractère de ressemblance avec « la Divinité, qui étonne. Ce trait de ressemblance est digne de ce-lui qui se doit à soi-même de faire tout pour soi (1).

102. Il est vrai que par le péché d'Adam, qui a entrainé le genre

<sup>(1)</sup> Fénelon, Lettre u sur la religion, c. m. nº xi.

humain dans sa chute, le libre arbitre de l'homme a été affiibil, viribus atteinatum (1); mais c'est un dogme catholique qu'il n'est point éteint : Si quis librerum hominti arbitrium post Ada pecca-tum annissum excitainchus esse dizereil... anatheman si (2). Ains, notre premier père est demeuré libre après comme avant son pé-ché, quoiqu'il n'ait pus eréconciler avec Dieu que par le secours de la gràce; de même ses descendants sont libres dans l'ordre mor-rai : l'homme, que Dieu n'abandonne jamais le-bas, peut, à vo-louté, choisir entre le bien et le mai, entre la vie et la mort éternelle. La croyance de l'Égiès sur la libreré de l'homme, même déchu, est fondée sur l'Écriture, sur la tradition, sur le sentiment inhérieur, et le tempiogane qui reserved de s'hommes, même déchu, est fondée sur l'Écriture, sur la tradition, sur le sentiment inhérieur, et le tempiogane qui reserved de s'hommes,

103. Premièrement : si nous ouvrons les livres saints, nous libons qu'après la chat de 'Adam le Seigneur dit à Gain, qui méditait le crime : - Pourquoi es-tu en coire? et pourquoi ton visage est-il abatut 38 it nais le bien, n'en seran-t upa s'écom-pensé? Si, su contraire, tu fais ie mal, ton péché (ou le châti-ment de ton péché) ne sera-t-il pas aussitoi à ta porte? Mais le désir du mal est en ton pouvoir, et tu peux le donialer (3). Il n'est donce pas vrai que l'homme ait perdu is liberté par le péché d'Adam. Après le désige, Dieu défendit le meurtre sous peine de mort, parce que l'homme a ct eré à l'image de Dieu : - Quiconque aur répandu le sang de l'homme, sera pani par l'effusion de son propre sang; car Dieu a fait l'homme à on : l'image (4) - Catte image n'a donc pas été entièrement effacée par le péché.

tot. Ecoutez ce que un le Seigneur par la noucle en voisse, en parlant de la loi qu'il donnait anx Hébreux: « Ce commandement que je vous preseris aujourd'hui n'est ni au-dessus de vous, ni loin de vous. Il n'est point dans le cile, pour vous donner lieu de dire: Qui de nous peut monter au ciel pour nous apporter ce commandement, afin que, l'ayant entendu, nous l'accomplisions par nos œuvers? Il n'est point au délà de la mer,

<sup>(1)</sup> Osselle de Trente, senion v., c. 1. — (1) Si spil liberum hominis arbitrium post Ade peccatina anissam et estinatim sens divertir, just men soci solo titulo, imo titulous nice r.; figmentum denique a Satusa invectum in Excitanin; nantienan alt. Hiefere, can. v. — (3) Quaeri ratius est è cut consolid facies tus? Nomes si bene egris, recipies : sin antem male, statim in fortbus proctama aderit; et ou be terit appetitis oqu, et tu dominater illiu. Genère, c. 4, n. 6, 7. — (4) Quicumque efficierit homasum anquinom, fundetur sangai litui; al langaigmen unique pe di facilis est shono. Hidd, c. r. v., e. 8.

« pour vous donner lieu de vous excuser en disant : Oui de nous - pourra passer la mer pour l'apporter jusqu'à nous , afin que , · l'avant entendu, nous puissions faire ce qu'on nous ordonne ? « Mais cette loi est toute proche de vous ; elle n'exige que votre · bouche et votre cœur pour l'accomplir. Considérez que je vous ai · proposé anjourd'hni, d'un côté, la vie et le bien, et, de l'autre, - la mort et le mal, afin que vous almiez le Seigneur votre Dieu et que vons marchlez dans ses voies, et que vous observiez ses - préceptes, ses cérémonies et ses ordonnances, et que vous vi-« viez, et qu'ii vous muitiplie, et qu'il vous bénisse, dans la terre - où ie vous introduirai. Mais si votre cœur se détourne de lui, si « vous ne voulez pas l'écouter, et que, vous laissant séduire par « l'erreur, vous adoriez et vous serviez des dieux étrangers, je vous « prédis aujourd'hui que vous périrez, et que vous ne demeurerez a pas longtemps dans la terre dont vous entrerez en possession. « Je prends aujourd'hui à témoin le ciei et la terre que je vons ai « proposé la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choi-« sissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et votre postérité: « elige ergo vitam, ut et tu vivas, et semen tuum (t). » Si l'homme n'était pas libre de faire le bien et le mal, s'il était esclave de la nécessité, pourrait-on dire que la loi de Dieu n'est point au-dessus de ses forces ? qu'il peut choisir entre la bénédiction et la malédiction, entre la vie et la mort? Non, Dieu ne se joue point des hommes.

104. Josué, près de mourir, leur tient le même langage : Maintenant donc eraignez le Signeur, et servez-le avec un cour parfait et sincère. Otze du milleu de vous les dieux que vos pieres ont adorés dans la Mésopotamie et en Egypte, et servez - E Seigneur, Si vons croyez que ce soit un malheur pour vous et de servir le Seigneur, Option vous est donnée; choisissez au-jourd'hui ce qu'il vous plaira, ou de servir le Seigneur, ou de servir les dieux qu'ont servis vos pères dans la Mésopotamie, ou ceux des Amorthéens au pays desquels vous habitez ; pour moi et ma maison, nous servirons le Seigneur; Optio vobis datur; e digité hodie quoi placet (2). Pouvalt-on s'expireur d'une manière plus formelle en faveur de la liberté de l'homme?

<sup>(1) ...</sup> Testas invoco hodie cerium et terram, quod proposserim vobis vi tam et norten, benedictionem et mudiculcionem. Bige repo vilam, uti vivas, et semes tuum. Deut/eronome, e. xxx, p. 19.— (2) Nune crpo timet bominum, et servite el perfecto conce atque versisimo, et auterte deson, quibus servicrunt patres vestri in Mesopolamia et in zigpto, ac servite Dominum, attemn nolum vobis riduter uti Domino servistio, pode vobis datur : eligite ho

106. Nous pourrions nous en tenir là : voyons cependant ce que dit l'Ecciésiastique. Nous lisons dans ce livre sacré : « Ne dites . point : Dieu est cause que je me suls éloigné de lni, car ii dépend de vous de ne pas faire ce qu'il déteste. Ne dites point, « C'est lui qui m'a jeté dans l'égarement; car les méchants ne lui « sont point nécessaires.... Dès le commencement Dieu a créé « l'homme, et i'a laissé dans la main de son propre conseil. Il lui « a donné, de plus, ses ordonnances et ses préceptes. Si vous vou-« lez observer les commandements du Seigneur, et garder toujours · avec fidélité ce qui est agréable à Dieu , ils vous conserveront. « Il a mis devant vous l'eau et le feu, afin que vous portiez la main " du côté que vous voudrez. La vie et la mort, le bien et le mai, « sont devant l'homme : ce qu'il aura choisi lui sera donné : quod « placuerit ei dabitur illi (1). » Ce qui est conforme à ce que dit Jésus-Christ : « Si vous voulez avoir la vie, gardez les comman-« dements: Si autem vis ad vitam ingredi, serva mandata (2). » Enfin tout, dans l'Écriture sainte, suppose un ordre moral; or il ne peut y avoir d'ordre moral où il n'y a pas de liberte : donc l'homme est véritablement libre.

Secondement: I is auteurs ecclesiastiques ne sont pas motis exprès que les auteurs sucrés. Cette assertion n'est point gratuite; on peut citer à l'apput saint Justin, saint Théophile d'Anloche, Athénugore, Tatien, saint Irinée, l'ertuilles, origene, saint Grégore Thaumaturge, Eusèhe de Césarée, Julius Firmicus Maternus, saint Sérapion, saint Illiaire de Potiters, saint Bassile, Dydime d'Alexandrie, Baut Cyrille de Jerusalem, Némeisus, saint Macarler d'Égypte, saint Grégore de Nysse, saint Ambroise, saint Jérôme, saint Cyrille de Jérodner, saint ilstôme de Pfusique et généralement tous les docteurs de l'Égilse, sans en excepter saint Augustin, surmommé le docteur de la grâce. Ils reconnaissent tous que l'homme est libre pour l'accomplissement de ses dévoirs, et qu'il dépend de lui de choisir entre le bien et le mai; de sort que qu'il dépend de lui de choisir entre le bien et le mai; de sort que qu'il dépend de lui de choisir entre le bien et le mai; de sort que

s'il ne falt pas son salut, il ne doit se l'imputer qu'à lui-même, qu'à l'abns qu'il aura fait de la grâce et de sa liberté. Ils se fondent sur la double considération que l'homme est fait à l'image de Dieu, et que, sans liberté, il ne peut y avoir ni vertu, ni vice, ni récompense, ni châtiment: Ubi necessitae, nec corona est (1).

107. Troisièmement : le sentiment que nous avons de la liberté, sentiment général, s'accorde parfaitement avec l'Écriture et la tradition. « L'action de la liberté, dit un philosophe du dix-« huitième siècle, ne peut être qu'une vérité de conscience. Des « êtres véritablement libres n'auraient pas un sentiment plus vif « de leur liberté que celui que nous avons. Nous devons donc « croire que nous sommes libres : sur cela, il suffit d'en appeler « au témoignage universel de tous les hommes (2). Des que « l'homme est capable de réfléchir, il sent sa liberté. Le fataliste « a beau nous crier , Vous n'étes point libres ; le genre humain ré-« pond d'une voix : Tu mens à toi-même, et tu prouves la liberté « en la contestant. Notre libre arbitre est une de ces vérités dont « tout homme qui n'extravague pas a un sentiment si vif, qu'il lui « est impossible de la révoquer en doute (3). On peut bien dispn-· ter du bout des levres, et par passion, contre ceite vérité, dans « une école, comme les pyrrhoniens ont disputé ridiculement sur · la vérité de leur propre existence, pour douter de tout sans ex-· ception; mais on peut dire, de ceux qui contestent le libre ar-· bitre. ce qui a été dit des pyrrhoniens ; C'est une secte, non de philosophes, mais de mentenrs. Ils se vantent de douter, quoique · le doute ne soit nullement en leur pouvoir. Tout bomme sensé « qui se consulte et qui s'écoute, porte au dedans de soi une déci-« sion invincible en faveur de sa liberté. Cette idée nous représente « qu'un homme n'est coupable que quand il fait ce qu'il peut s'em-- pêcher de faire, c'est-à-dire, ce qu'il fait par le choix de sa vo-« lonté, sans y être déterminé inévitablement et invinciblement - par quelque autre cause distinguée de sa volonté. Voilà, dit saint · Angustin, une vérité pour l'éclaircissement de laquelle on n'a - aucun besoin d'approfondir les raisonnements des livres. C'est « ce que la nature crie : c'est ce qui est empreint au fond de nos · cœurs par la libéralité de la nature; c'est ce qui est plus clair - que le jour : c'est ce que tous les hommes connaissent depuis

<sup>(1)</sup> Saint Jérôme, contre Jovinien, nº v. — (2) D'Alemberl, Mélanges, tom. v, c vu. — (3) Bergier, Traité de la religion, tom. ut, pag. 94, édit de 1790.

- « l'école où les enfants apprennent à lire, jusqu'au trône du sage « Salomon ; c'est ce que les bergers chantent sur les montagnes , « ce que les évêques enseignent dans les lieux sacrés , et ce que le
- « genre humain annonce dans tout l'univers (1). »
- 108. En effet, tous les peuples admettent la distinction entre le blenet le mai moral, entre le juste el l'injuste, entre la reconnaissance et l'ingrattitude, entre la louange et le blâme; ils ont tous des lois, avec la sanction des peinser et des récompenses. On a tou-jours distingué les actions de l'homme des mouvements de la brute; les actes de la volonté, des impressions ou effets de la nécessité. Il n'est venu à l'esprit de personne de faire le proces à l'animal qui a cause du dégat, ni à l'enfant qui n'a pas l'âge du discernement, quelque deit qu'il ait commis, ni à l'aliéné qui, dans un moment de faureur, a tué son semblable. On tue l'animal qui est dangereux; on veille sur l'enfant qui n'a pas l'usage de raison; on cefferne les allénés, mais on ne les punit potit, on celer me les allénés, mais on ne les punit potit.

La croyance générale, touchant la liberté de l'homme, se rapporte aux dogmes, également admis de tous les peuples, et de la providence de Dieu et de l'immortalité de l'âme.

# ARTICLE V.

# De l'immortalité de l'âme.

109. L'homme a été créé à l'image de Diru; donc notre âme et immortelle. L'âme étant essentièlement spirulele, simple, indivisible, est par là même incorrupible; elle ne peut, en aucune manièr, être sujete à dissolution des corps. Telle est, d'allieurs, la violonté de Diru; il nous a rerées pour être avez nous, en nous donant les moyens nécessaires pour mêtre d'être avez lui dans les siècles des siecles. Il s'est jmposé pour loi de récompenser le juste et de puuir le pécheur, principalement après cette vie, qui n'est qu'un passage, qu'un lieu de plérinage pour l'homme. Aussi, l'estisence d'une autre vie où chieun repoit selon ses œuvres, et l'immortalité de l'âme, sont deux dogmes, on plutot, dans l'esprit des peutjes, un seul et même dogme, commun à toutes les nations. C'etait la eroyunce des patriarches (2); e's toujours éte la rovopance des Israelités (3); e'est la reyonne de des sandières (4); e'est la reyonne de standière (3); e'est la reyonne de standière (4); e'e

<sup>(1)</sup> Fénelon, lettre 11, sur la religion, c. 111. — (2) Voyez ce que nous avons dit, au tonie 1, n° 662, etc. — (3) Ibidem.

liques et de tous les chrétiens, sans distinction de communions. Ca été même, de tout temps, la croyance des gentils et des idolàtres (1); c'est la croyance du genre humain; croyance aussi universelle et aussi constante que le dogme de l'existence d'un Être suprême, y engeur du crime et rémunératur de la vertu.

## CHAPITRE V.

### De l'état dans lequel l'homme a été créé,

110. En faisant l'homme à son image, le Créateur se devait à lui-même de le placer dans un état où il pût être heureux. Mais le bonheur de la créature a des degrés; il n'y a que le bonheur de Dieu qui solt absolu. L'homme, en recevant l'existence, qui est elle-même un bienfait, n'a pu exiger qu'une chose : c'est de n'être point malheureux autrement que par sa faute, c'est-à-dire, d'être placé dans une condition telle, qu'il fût plus avantageux pour lui d'être que de n'être pas. On peut done distinguer, relativement à notre fin dernière, qui est Dieu même, deux sortes de félicité : la félicité naturelle et la félicité surnaturelle. La félicité naturelle, qui est ainsi appelée tant parce qu'elle est due à notre nature que parce qu'elle répond à ses exigences, consiste dans la possession non immédiate, mais plus ou moins imparfaite, de celui qui est le souverain bien. La félicité surnaturelle est celle qui, dépassant l'exigence de la nature de l'homme, ne lui est point due, même dans l'hypothèse de la création; elle consiste dans la vision intuitive et la jouissance immédiate de Dieu. De cette distinction découle naturellement celle des différents états où l'homme a pu être créé. On distingue, en effet, l'état de nature pure, et l'état de justice originelle. Le premier état est celui dans lequel l'homme aurait été eréé pour jouir d'un bonheur purement naturel, demeurant sujet à la concupiscence, à la douleur et à la mort. L'état de instice originelle est celul dans lequel Adam, notre premier père, a été créé, avec la destination à un bonheur surnaturel, et certaines prérogatives analogues à cette fin. Ces prérogatives étaient : 1º la grace sanctifiante ou la sainteté, qui le rendait agréable à Dieu,

<sup>(1)</sup> Ibidem, nº 591, etc.

et lui donnait droit à la vision intuitive, dans le cas où il ett persévéré; ?" une connaissance spéciale, également surnaturelle, des perfections et des desselns de Dieu; 3" l'exemption des mouvements dérèglés de la concupiscence; 4" l'exemption des misères de cette vie, des souffrances et de la mort.

Or, l'homme a-t-il été créé dans l'état de justice originelle? Dieu aurait-il pu le créer dans l'état de nature pure?

# ARTICLE 1.

### Si Adam a été créé dans l'état de justice originelle.

111. C'est un dogme catholique, que le premier homme a été créé dans l'état de justice originelle, avec l'exemption des infirmités du corps et de l'âme, auxquelles il n'est devenu sujet que par le péché. Suivant le concile de Trente, « Adam, le chef du genre « humain, ayant transgressé le commandement de Dieu dans le · paradis (terrestre), a perdu aussitôt l'état de sainteté et de jus-· tice dans lequel il avait été étabil, et il a encouru, par l'offense · de cette prévarication, la colère et l'indignation de Dieu, et, par · suite , la mort dont Dieu l'avait menacé, et avec la mort la capa tivité sous la puissance du démon, qui , depuis, a eu l'empire de « la mort; ct quant à l'âme, il est tombé dans un état de dégra-« dation (1). » On voit par ce décret que notre premier père avait reçu de Dieu la sainteté et la justice, et, avec la justice originelic, le privilége qui le rendait exempt des faiblesses du corps et de l'âme, de la mort même; ce qui s'accorde d'ailieurs parfaitement avec l'Écriture et la tradition.

112. Premièrement, si nous ouvrons les livres saints, nous y trouverons que l'homme est destiné à la vision intuitive de Dieu. Saint Jean écrivait aux premiers fidèles : Mes bien-almés, nous sommes les enfants de Dieu; mais ce que nous sevens un jour ne paratil pas encore. Nous savons que quand il se montrera dans sa gloire, nous sevons emblebites à lui, parce que nous le verrons et el qu'il est, quoniam videbinus eum sicuit est (2). Mantennant, dit saint Paul, nous ne voyons Dieu que comme dans un minori, et en deigner, mais slors nous le verrons fice à face, a minori, et en deigner, mais slors nous le verrons fice à face, a

(1) Concile de Trente, Sess. v, can. 1. — Voyez aussi le second concile d'Orange, de l'an 529 ; Labbe, tom. vv, col. 1667. — (2) Charissimi, nunc filli Dei sumns; et nondum apparunti quld erimus. Scimus quoniam cum apparunti, similea el erimus; quoniam videbimus eum sicuti est. l'a epist., c. m, v. 2.

. facie ad faciem. Je ne le connais maintenant qu'imparfaitement : « mals alors je le connaîtrai comme je suls mol-même connu de « lul (t). » Or cette destination est évidemment surnaturelle : l'homme ne pouvait y avoir aueun droit en vertu de sa nature. Nous lisons aussi que Dieu l'a créé dans la justice ou la grâce sanctifiante, qui nous rend en quelque sorte participants de la nature divine . divinæ consortes naturæ (2). Il a fait l'homme droit , fecit Deus hominem rectum (3); ee qui signifie, dans le langage de l'Éeriture, que Dieu l'a créé juste et saint; ou, comme l'explique saint Paul, qu'il l'a créé dans la justice et la véritable sainteté. in justitia et sanctitate veritatis (4). Avec la justice , Dieu avait aecordé le don de science à nos premiers parents : « Il a créé en « eux la science de l'Esprit, dit l'Ecclésiastique; il a rempli leur e cour de sens, et il leur a montre le bien et le mal (5), » Il avait aussi soumis à leur empire la concupiscence, dont ils n'ont éprouvé les révoltes que par suite de leur infidélité. . D'où as-tu su, dit le . Seigneur à Adam, que tu étais nu, si ee n'est parce que tu as « mangé du fruit dont je t'avais défendu de manger (6)? » Aussi l'apôtre désigne-t-ll la coneuplscence sous le nom de péché (7), pour nous faire connaître que non-seulement elle nous porte au péché, mais qu'elle vient du péché; quia ex peccato est, et ad peccatum inclinat (8). Enfin, Dleu les avait faits heureux, en faisant toutefois dépendre leur bonheur de leur fidélité; et ce n'est que parce qu'ils n'ont pas été fidèles, qu'ils ont été condamnés, eux et leurs descendants, à la mort et à toutes les misères de cette vie. Le Selgneur avait dit à Adam : « Le jour même que tu mane geras du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, tu · mourras de mort (9). » La mort est donc le salaire du péché. stipendia peccati mors (10). « C'est par le peché, dit saint Paul, « que la mort est entrée dans le monde (11). » Dieu l'avait fait lm-

<sup>(</sup>I) Videnus sume per speculum in amignate; tune autem face at factors. None composes or part; tune autem conjources mit act of conjust sum. Prefer, and Corrithlems, c. vnn, c. 12.—(1) Saint Fierer, m. pfater, c. 1, v. 4.—(3) Excitations, c. vnn, v. 12.—(3) Saint Fierer, m. pfater, c. vn. pfater, c. vn

mortel, inazterminobiem (1). C'est encore au péché qu'il fart attribuer les pienes qui traversent la vie de l'homme. Après avoir mandit l'esprit tentateur qui avait pris la forme du serpent, le Selgueur dit à hi forme, qui s'etait laisés séduir : » le mutilipieria les souffrances pendant la grossesse, et tu enfanteras dans la douleur; it sersas sous la puissance de ton mari, et il the dominera. Il dit ensuite à Adam: Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé du fruit de l'abre donni jet avais dé-fautu de manger, in terre sera mandite à cause de toi ; tu n'en tiere per que tu per nourir pendant tu le qu'in force de travaij; elle te produirs des épines et des rouces, et tu le nourriras de l'herbe de la terre. Tu mangeresto no pain la la seur de ton four, jusqu'à et que tutroumes dans la terre d'où tu a s'ét ûtre; ou

« tu n'es que poussière, et tu retourneras en poussière (2). « 113. Secondement, les Pères de l'Église, s'appuyant sur l'Écriture, s'accordent à nous représenter la mort et les infirmités de l'homme comme les suites de la chute d'Adam, qui, en perdant pour lui et pour sa postérité la justice, la sainteté, et les dons qui s'y rattachaient, a perdu en même temps ie bonheur dont il ionissait dans le paradis terrestre. Ils nous parient tous de l'état primitif de nos premiers parents comme d'un état surnaturel. dont le souvenir s'est généralement conservé, sous le nom d'age d'or, chez tous les peuples. Écoutez, entre autres, saint Augustin : · L'homme vivait dans le paradis comme il voulait, tandis qu'il « voulait ce que Dieu iui avait commandé ; il vivait dans la jouis-« sance de Dieu, qui le rendait bon par sa souveraine bonté; ii « vivait sans aucune indigence, et il pouvait vivre éternellement. · Il avait de quoi se garantir de la faim et de la soif, et l'arbre de « vie le garantissait des infirmités de la viciliesse. Il ne ressentait « rien en son corps qui pût le fatiguer. Il n'appréhendait ni les « maladies au dedans, ni les accidents au dehors. Son corps jouis-« sait d'une pleine santé, et son âme d'une tranquiliité parfaite. · Comme il n'y avait ni froid ni chaud dans le paradis, de même il

<sup>(1)</sup> Sagress, c. n., v. 23. — (2) Mulieri quoque dinit: Multipirino) erumnas tunas et conceptas tunos ji nadoru parires lino, ed un bri i potatate eris, et juo dominabilar tibl. Ale vero divit: Quia avdisti vocen moris tua, et concelli do lipo ex up proceptera libi no enonderes, madeliche lerria neper nuo in laboribas comodes ex en cuncis didons vite tua. Spinas et tribulos germinabili tibl, et comoste herban terza: us soulove valus tui treceris paue, done verectraria in terzam de qua sumptus es; quia pulsi es, el in poliverem reverterier. Genthe, e. n., u. 7. t.; etc.

- n'y était agité ni de craintes ni de désirs : la tristesse et les
  fausses joies en étaient bannies. Toute sa joie venaît de Dieu,
- qu'il aimait d'un amour ardent; et cet amour prenait sa source
   d'un cœur pur et d'une foi sincère. La société conjugale y était
- accompagnée d'un amour honnête. Le corps et l'esprit y étaient
- « dans un parfait accord; et l'obéissance au commandement de
- " Dieu était facile. Point de lassitude qui le fatiguat, point de som-
- " meil qui le surprit. Loin de nous la pensée que, dans une si
- grande félicité, nos premiers parents n'aient pu engendrer sans
   concupiscence (1) l
   114. Faire connaître l'état dans leggel l'homme a été créé.
- c'est-à-dire, la fin à laquelle il était destiné et les dons qu'il avait reçus du Créateur, c'est assez faire connaître que cet étan 'était point réclamé par l'exigence de notre nature; que c'était un état surnaturel, un dou gratuit de la part de Dieu, comme nous le verrons plus particulièrement dans l'article suivans l'articles suiv

#### ARTICLE II.

### Si Dieu a pu créer l'homme dans l'état de nature pure.

115. Dieu aurait certainement pu créer l'homme dans l'état de nature pure. Cet état ne renferme rien qui soit incompatible avec la justice, la bonté, la sagesse ou la sainteté de Dieu. L'homme non coupable aurait pu n'être heureux que d'un bonheur naturei, sans avoir à se plaindre du Créateur. Dieu ne lui devait, même dans l'hypothèse de la création, que de le placer dans un état tel. qu'il fût plus avantageux pour jui d'être que de n'être pas, ou qui ne lui permit point de regretter le néant. Il ne lui devait, en un mot, que ce qui répond à l'exigence de notre nature. Tout ce que nous avons reçu de plus, soit pour le corps, soit pour l'âme, est un bienfait de la bonté divine; et si ce bienfait est d'un ordre auquel nous ne puissions nous élever naturellement, comme la grâce sanctifiante qui nous fait enfants de Dieu et héritiers du royaume des eieux, alors c'est un don surnaturel, une grâce proprement dite. Évidemment, ni la vision intuitive, ni ce qui se rapporte à une fin si sublime, n'est impérieusement réclamé par la nature de l'homme. Ii en est de même de l'empire que nos premiers parents avaient sur leurs sens, et de la faculté de se prémunir contre la douleur et

<sup>(1)</sup> De la Cité de Dien, liv. xiv, c. xxvi.

la mort. On ne peut regarder ces différents dons comme des dons naturels, ou dus à la nature de l'homme. Dieu aurait donc pu les lui refuser quand il l'a tiré du hant, ou, ec qui revient au même, le créer dans l'état de nature pure, sans lui donner d'autres secours que ceux qui lui eussent été necessaires pour arriver à sa fin, c'està-dire, à un hoheur purement naturel.

116. Le sentiment que nous émettons n'est point une de ces opinions que l'Égitse abandonne aux discussions de l'école. On ne peut nier la possibilité de l'état de nature pure, sans s'écarter de l'esprit catholique. En effet, les papes saint Pie V, en 1567, Grégoire XIII, en 1379, et Urbain VIII, en 1641, ont coudamné so-lemellément comme hérétiques, erronées, suspectes, téméraires, scandaleuses et offensives des oreilles pieuses, respecticement, plusieurs propositions de Baius, parmai lesquelles se trouvent les propositions viavantes:

« Les mérites de l'homme, avant le péché, ne peuvent raisonna-» blement être appelés grâce.

 Les mérites du premier homme, avant le péché, ont été des avantages de sa première création; mais, selon la manière de parler de l'Écriture, on ne peut raisonnablement les appeler grâce: ainsi on doit seulement les appeler mérites, et non pas crâce.

117. « L'élévation de la nature humaine, son exaltation à la participation (consortium) de la nature divine, était due à l'inétégrité de sa première condition; par conséquent, il faut l'appele natureile, et non pas surnaturelle.

 Le sentiment de ceux qui discnt que l'homme, dans le principe, a été élevé, par un don surnaturel et gratult, au-dessus de la condition de sa nature, afin d'honorer Dieu surnaturellement
 par la foi, l'espérance et la charité, est un sentiment absurde.

 L'intégrité du premier homme, au moment de sa création, n'était point une élévation gratuite, mais sa condition naturelle.

« L'immortalité du premier homme n'était pas un bénéfice de « la grâce , mais sa condition naturelle [1]. »

(1) Les propositions de Baius condamnées par l'Église sont :

« Nee angeti, nee primi hominis adhoe integri merita reade vocanhur gratia; » Prop. 1. « Primi hominis integri merita fuerunt primæ creationis munera; sed » juxta modumi loquendi Scriphure sacræ, nen recte vocantur gratia; quo fit ut a tantum merita, non etiam gratia debeant nuncupart; » Prop. vn. « Bumanae antare gubilisatio et exalitatio in consortium divitum patore debita fuil interential properties.

118. D'après la condamnation de ees propositions, à laquelle l'Églisc entière a souscrit, il est manifeste que l'état dans lequel le premier homme avait été placé avant son péché n'était point dû à la nature humaine ; que c'était un état surnaturel et gratuit ; que Dieu aurait pu, par conségnent, le créer dans un état moins élevé. dans l'état de nature pure, où il eût été, du moins à peu de chose près, tel que sont ses descendants, sauf la tache et le reatus du péché qu'il leur a transmis; ce qui s'accorde avec l'enseignement des Pères, notamment de saint Augustin, sur les écrits duquel Baius et Jansénius prétendaient pouvoir appuyer leurs erreurs, « C'était une grande grâce de Dieu, dit cc docteur, que le corps « d'Adam fût exempt de la concupiscence (1). Le premier homme « a été créé immortel : ce qu'il devait à l'arbre de vie, et non à la « constitution de sa nature. Il était donc mortel par la condition « du corps animal, et immortel par le bienfait du Créateur (2), · par une grace merveilleuse de Dieu (3). »

119. A la vérilé, saint Augustin prouve, contre les pélagles, Feststence du poècle originel par les misères de cette vie, comme si cles a 'avalent pu' s'introduire dans le monde que par le péché, ou que personne ne pêt y être sujet sans l'avoir mérité. Mais il ne procède ainsi coutre ces hérétiques qu'en supposant l'état primité! et surnaturel, dans lequel notre prenier père était exempl des infirmités du corpe et de l'âme. Comme cet était ne devait cesser que par le péché, et qu'il est d'ailleurs constant qu'il a cessé, on peut dire, avec saint Augustin, que l'ignorance, la covovilée, la douileur et la mort viennent du péché; qu'elles sont cutrées dans le monde par le péché, et qu'elles ne peuvent être considérées que comme autant de suites du péché d'Adam, en tant qu'il est passé à tous ses descendants. On peut dire alors que, sous un Dieu bon

11.

<sup>«</sup> gristi prime conditionis, et proinde naturalis discush est, et non autematunities « Prop. s. » A abunda et serou mestorità qui dirust intoniema shi into, dono quodam supernaturali et gratuito, super conditionem sature sus fusione e callation, ut fide, et pe, et destinata Doma supernaturiller corteri : Prop. xxxx. integritas prime creationis non fuit indebita lumanas nature e-callatio, and tartiati pius conditio » Prop. xxxx. i montrolitas primi hominis non erat gratiu beneficium, sed naturalis conditio » Prop. txxxx. i montrolitas primi hominis non erat gratiu beneficium, sed naturalis conditio » Prop. txxxx. i montrolitas primi commo mon labeloi. Ado. vv. contro Juliannium, c. xxx. — (2) stortias pre exat Geratui diliteramo, c. xxxx. — (3) qui status (jumerotitutatis) els de lignovite, quod in medio paralisi cum arboro veitia simul erat, mirabili bel gratia portabature. De cilculate Del. 10; xxx. c. xxx.

et juste, dont les bienfaits sont sans repentance, personne ne peut être malheureux qu'il ne l'ait mérité : Sub Deojusto nemo miser, nisi mereatur. Mals on ne lit nulle part, dans les ouvrages de ce grand docteur, qu'en tout état de choses la mort cût été la pelne du péché; nulle part il ne dit ce que répétent, d'après Pascal, certains prédicateurs et quelques écrivains modernes d'ailleurs orthodoxes, qui ne se tiennent pas suffisamment en garde contre les opinions des jansénistes, que l'homme, tel qu'il est maintenant, à ne considérer que ee qui se passe en lui, serait, sans le mystère du péché originel , plus inconcevable que ce mustère même n'est inconcevable à l'homme (1). Cette proposition se trouve condamnée par saint Pie V, Grégoire XIII et Urbain VIII, qui ont censuré dans Baius la proposition sulvante : « Dieu n'aurait pu, des « le principe, créer l'homme tel qu'il naît à présent : Deus non . potuisset, ab initio, talem creare hominem, qualis nunc nasci-< tur (2). .

### CHAPITRE VI.

### De la chute de l'homme.

120. Dieu ayant eréé l'homme, le placa dans le paradis, lleu de déliese, et lui donna ec commandement : Ampe du fruit de tous les arbres de ce jardin; mais ne mange point du fruit de tous les arbres de ce jardin; mais ne mange point du fruit de tendre de la seleuce du bien et du mal, ear, le jour même que tu en mangeras, tu mourras de mort (2). Par ce précepte, qui paraît indifférent dans son objet, le Seigneur a voulu faire seufir à l'homme qu'il avait un maître, auquei il devait être soumis en tout. Cependaul Phomme de garde pe suu ecommandement d'une si ficile observance; il écoute l'esprit teutateur, qui était jaioux de son bombeur, mange du fruit defendu, et encourt la disgrée de Dieu. Il perd, par sa désobéissance, tous les dons surnaturels dont il avait été comble; le remde de l'immortalite lui est ôté, et une mort plus affreuse, qui est celle de l'âme, c'est-à-dire, la perte de la justice ou de la graée sandifante, lui est fâgreé par la mort

<sup>(1)</sup> Pensées de Pascal. — (2) Proposition Lv. — (3) Ex omni ligno paradisi comede : de ligno autreu scientise boni et maii ne comedat; in quocumque cuim die comederis ex eo, morte morieris. Genes., c. n. p. 16 et 17.

corporelle à laquelle il est condamné. Mais Dicu, qui avait résolu de récompenser sa fidélité dans toute sa postérité, le frappe, à cause de sa désobéissance, non-seulement dans sa personne, mais encore dans tous ses enfants, comme dans la plus chère partie de lui-même. Sa race est maudite; notre naissance est infectée dans sa source. C'est une loi générale : un père ne peut encourir la disgrâce de son souverain sans que son malheur retombe, en partie, sur sa famille ; il ne peut perdre un héritage sans le perdre en même temps pour ses enfants; il ne peut se déshonorer sans déshonorer en queique sorte les siens. Ainsi la tache du péché de notre premier père s'est transmise à ses descendants : nous avons tous péché dans le premier homme, dit l'apôtre : In quo omnes peccaverunt. De là le péché originel, ainsi appelé parce que nous le contractons dans notre origine, qui nous fait descendre, par voie de génération, d'Adam, qui est le chef du genre humain.

Ici se présentent plusieurs questions. Doit-on admetire le péché originel? Comment peut-on le concilier avec la justice divine? Ouelle en est la nature? Quels en sont les effets?

# ARTICLE I.

# De l'existence du péché originel.

121. Il est de foi que, si on excepte la sainte Vierge Marie, dont nous parlerous ailleurs, tous fes hommes naissent avec le péché " d'Adam. Le concile de Trente a décidé formellement, sous peine d'anathème, 1º qu'Adam, le premier homme, avant transgressé le commandement de Dicu dans le paradis (terrestre), a perdu aussitôt la sainteté et la justice dans laquelle il avait été établi ; qu'il a encouru, par l'offense de cette prévarication, la colère et l'indignation de Dieu, et, par suite, la mort dont il avait été menacé, et, avec la mort, la captivité sous la puissance du démon, qui, depuis, a eu l'empire de la mort; ajoutant qu'Adam tout entier. quant au corps et quant à l'âme, est déchu de l'état dans lequel il avait été créé; 2° que la prévarication d'Adam a été nuisible même à sa postérité; qu'il a perdu pour lui et pour nous la justice et la sainteté qu'il avait recues de Dicu : qu'étant souillé par le péché de desobéissance, il a transmis à tout le genre humain nonseulement la mort et les peines du corps, mais encore le péché, gul est la mort de l'ame : l'apôtre avant dit : Le péché est entré G.

dans le monde par un seul homme, et la mort par le péché; ainsi la mort est passée dans tous les hommes, tous ayant péché dans un seul; 3º que le péché d'Adam, qui est un dans sa source, et qui, étant transmis à tous par la génération et non par imitation, devient propre à chacun, ne peut être effacé ni par les forces de la nature humaine, ni autrement que par les mérites de Notre-Seigneur Jesus-Christ: 4º que les enfants récemment sortis du sein de leur mère, fussent-ils nés de parents baptisés, ont besoin du sacrement de baptème; qu'ils ont contracté, comme enfants d'Adam, le péché originel, qui doit être explé par l'eau de la régénération, afin qu'ils puissent obtenir la vle éternelle ; que ce texte de l'apôtre, Le péché est entré dans le monde par un seul homme, ne doit point s'entendre autrement que ne l'a toujours entendu l'Église catholique répandue dans tout l'univers ; que, conformémeut à cette règle de foi, selon la tradition des apôtres, les cufants même, qui n'ont pas encore pu commettre personnellement aucun péché, sont cependant véritablement baptisés pour la rémission des péchés, afin que ce qu'ils ont contracté par la génération soit purifié en eux par le sacrement de la régénération, parce que quiconque ne renaît de l'eau et du Saint-Esprit ne peut entrer dans le rouaume de Dieu (1).

122, Cette décision n'est point nouvelle; elle est fondée sur l'Écriture et la tradition, sur la croyance générale et constante de l'Église universelle.

Premierement: le dogme du péché originel est fondé sur l'Écriture. Job, qui remonte au temps des patriarches, disist au Selgueur: « Qui peut rendre pur l'hommen d'un sang impur? N'estce pas vous seul? « La version des Septante et l'anciente Vulgate portent: « Personne n'est pur de toute souillure, pas méme -l'enfant dont la vie n'aurait été que d'un seul jour sur la -terre (2). « Les Pères grecs et les latins out souvent ellé ce texte en parlant du péché originel. On ilt aussi dans les psaumes de Davidi » J'ai été engendré dans l'iniquité, et una mère m'a conqu « dans le péchél). « Les Pères ont encore reconnu, dans ce passage, le dogme du péché originel , comme on pourra le remarquer un peu plus bas.

123. L'apôtre saint Paul est encore plus exprès. Voici ce qu'il

<sup>(!)</sup> Concile de Trente, sess. v, can. i, ii, iii et iv. — (2) Quis potest facere mundum de immundo conceptum semine? Nonne tu qui solus cs? Job, c. xrv, v. 4. — (3) Ecce enim in iniquitatibns conceptus sum, et tu peccatis concepit me mater mea. Psausme L, v. 7.

écrivait aux premiers fidèles : « Comme le péché est entré dans le · monde par un scul homme, et la mort par le péché; ainsi la mort « est passée dans tous les hommes, tous avant péché en un seul (t). « Mais il n'en est pas de la grace comme du péché; car nous ayons « été condamnés par le jugement de Dieu pour un seul péché, au lieu que nous sommes justifiés par la grâce (de Jésus-Christ) « après plusieurs pechés (2). Comme donc c'est par le péché d'un « seul que tous les hommes sont tombés dans la condamnation de « la mort, ainsi c'est par la justice d'un seul que tous les hommes « recoivent la justification de la vie. Car, comme plusieurs sont « devenus pécheurs par la désobéissance d'un seul, ainsi plusieurs - seront rendus justes par l'obéissance d'un seul (3). » Ici le mot plusieurs, en latin mulfi, se prend pour l'universalité, comme on le voit tant par ce qui précède que par ces autres textes du même apôtre : « Comme tous meurent en Adam, tous revivront aussi « en Jésus-Christ (4). Si un seul est mort pour tous, donc tous « sont morts (5). » Suivant saint Paul, le péché est entré dans le monde par un seul homme, et par le même péché la mort est passée à tous les hommes; donc tous ont péché dans un seul, in quo qmnes peccaverunt; non par imitation, comme le prétendaient les pélagiens, mais en participant au péché d'Adam par notre origine qui rend ce péché propre à chacun de nous, et nous constitue pécheurs aussi réellement que nous sommes constitués justes par l'application des mérites de Jesus-Christ, D'alileurs, ce n'est que par le péché que la mort est entree dans le monde, et qu'elle est passee à tous les hommes, sans distinction aucune : tous meurent en Adam, les enfants comme les adultes; donc les enfants même naissent avec le péché d'Adam : on ne pèche point par imitation lorsqu'on n'a point l'usage de la raison. Concluons donc que nous sommes tous, absolument tous, enfants de colère par la nature,

(1) Sixed per anoma kondinem peccatum in hume mondom intravit, et per peccatum more, et in in omness homismo pretraukti, in one mone percarenat. Explore oux Romatins, e. v., v. 12. — (1) Ni non siccel per numes peccatum, it, at el donare. Nan judiciaria quident ex mon in condomntationen; greit mixed per nume peccatum, it at el color non percatum in the color of th

natura fitti ira (1); c'est-à-dire qu'à raison de l'origine qui nous fifti cinala d'Adam, nous sommes tous disgracies comme lui, dei gradés comme lui, et condamnés à la mort du corps et de l'âme comme lui, perce que nous avons péché en lui, quoique nous n'ayons point péché une manière actuelle, ou par un acte personnel, comme l i péché lui-mêmen. La mort a régien time sur ceux qui m'out pas prévariqué d'une manière semblable à celle d'Adam (2).

124. Secondement : l'enseignement de l'Église est conforme a la tradition. On convient qu's patir du ciaquème siècle, les papes, ics évêques et les docteurs à accordent à professer le dogme du péché originel. Or, il n'est pas difficile de montrer que co dogme était universellement reçu dans l'Église dès le commencement du même siècle, et qu'il remonte aux temps apostoliques. Pour se convaincre que saint Augustin, qu'on accuse d'avoir innové en défendant le dogme du péché originel, n'est point un novateur, il suffit de jeter un coup d'œir rapide sur ce qu'il dit contre Pelage, qui niait à clutué de l'homme. On renarquer qu'il ne présenté point la chose comme une opiation philosophique, mais bien comme un dogme foudamental du christianisme, comme une croyance qui a pour elle l'autorité de l'Écriture et de la tradition, et comme un point qui intéresse tous les fidèles.

125. Écoutez ce qu'il dit: « La foi catholique ne doute pas du péché origine); ce qu'enseigne cette foi, non-seulement les ces du peuple, mais les personnes graves et instruites dans l'Église, and se l'Aglise, and set de l'Aglise, l'and se l'and l'aglise d'ans l'insignité, il parte au nom du genre humain; il reconnaît les liens qui retiennent tous les hommes capitis; il considere cette source de mort qui coule de père en fils dans chacun d'eux; et voyant cette iniquité originelle; il dit: 1 zui été comps d'ans l'en simple. A vait-liété conçu d'un duditre, lui qui deini né de Jessé, bomme juste, et de sa ferme léglime? Pourquoi done diel 1 qu'il et de l'aglis d'aglis d'admont de l'aglis d'alle d'aglis d'admont de l'aglis d'admont d'aglis d'admont d'aglis d'admont d'aglis d'aglis d'aglis d'aglis d'admont d'aglis d'aglis d'aglis d'aglis d'aglis d'aglis d'aglis d'admont d'aglis d'aglis d'aglis d'aglis d'aglis d'aglis d'aglis d'admont d'aglis d'ag

 la mort s'est formé avec l'iniquité. Personne ne nait, qu'il n'entraine avec lui sa peine et la cause de sa peine. Job dit aussi à
 Dieu : Il n'y a personne qui soit pur devant ves yeux, pas même

« l'enfant qui n'a vecu qu'un jour sur la terre (t). »

126. Le même docteur prouve le dogme catholique par ce passage de saint Paul : Le péché est entré dans le monde par un seul homme, et la mort y est entrée par le péché; elle est passée à tous les hommes, tous ayant péché dans un seul; il montre, contre les pélagiens, que ce péché n'est point un péché que nous ayons commis par imitation, mais le péché que nous tirons d'Adam par la voie de la génération, qui nous fait descendre de lui comme du chef du genre humain (2). Il le prouve aussi par le baptéme des enfants, par les exorcismes en usage dans l'Église, et par les misères de cette vie communes à tous les hommes. Nous lisons dans son explication du psaume cinquantième : « Nous savons que le bap-« tême a la vertu de remettre les péchés. Si donc les enfants sont « exempts de tout péché, pourquoi, lorsqu'ils sont malades, leurs « mères se hâtent-elles de les porter à l'église? Quel péché le bap- ième efface-t-il alors? Quelle rémission ce sacrement opère-t-il? « Je vois cet innocent pleurer, mais je ne le vois point en colère. - Oue lave donc l'eau surnaturelle? Quel péché délic la grace? Elle « le délivre du péché originel : car si cet enfant pouvait vous par-« ler, s'il avait la même intelligence que David, il vous répondrait : « Pourquoi me considérez-vous, moi qui ne suis qu'un enfant? A « la vérité, vous ne vovez point de crime en moi; mais j'ai été en- gendré dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché (3). · Les sacrements de la sainte Église, qu'on célèbre sous l'autorité « d'une tradition si ancienne que les ennemis de la foi n'osent les · rejeter ouvertement, quoique, à l'égard des enfants, ils pensent

<sup>(1)</sup> Ecce ceim în iniquitătibus conceptus soum... Suscepti personum generia lummal parid, et adenedil comium viocula, prepagatiem mortis considerativ, originem iniquitatis advertit, et ait, Ecce emm în iniquitatibus conceptus sum. Rumqioli Darid de adulteira naist seri, de Jesses Vivo pale et conjugie plasite. Quid est quod se dicti lu iniquitate conceptum, sais quiat tealibrir iniquitas ex Adam Elians juscum rincelum mortis cum jusa iniquitate concertem est. Norm onacitur naist trabens pensam, trabens merrium porcue. Dicti et in sulo bos propheta, Nemu mondas in conspecte turo, no en fantas cupia et unim del vita super terram. In pasim. L. — (2) Serm. coxv. — (3) Si loqui tibo possel lile in-fanta, siderest, et al jun intelection landerer quem inhebrita braid, acquioseder lile, iniquitate conceptus sum, et în peccatis mater mea me în utero aludi. In patâm. L. — (2) paran.

« ces sacrements, dis-je, montrent assez que ceux qui viennent de « naître sont délivrés de la servitude du démon par la grâce de Jé-« sus-Christ. Outre qu'ils sont baptisés pour la rémission des péchés « par nn vrai mystère fondé sur la foi, la pulssance ennemie y est a anssi d'abord exorcisée et mise en fuite par le ministère de l'Église. « Les enfants eux-mêmes répondent, par la bonche de ceux qui les « représentent, qu'ils renoncent à cette puissauce. Tous ces signes « sacrés et sensibles, qui expriment des choses invisibles; font voir « que les enfants passent, de celui qui les tenait tyranniquement - captifs, an pouvoir de celui qui les a rachetés dans sa bonté (1). « Mais lors même, ajoute ce Père, qu'on ne pourrait expliquer « comment le péché remis au père et à la mère par le baptème « passe à leurs enfants, il faut néanmoins tenir pour certain ce que « toute l'Église croit et enseigne, suivant l'ancienne foi catholique. « L'Église n'exorciserait pas les enfauts des fidèles, elle ne souffle-« rait point sur eux, si elle n'avait dessein de les arracher à la puis-« sance des ténèbres et an prince de la mort. C'est, dit-il à Julien. « ce que j'ai mis dans mon livre que tu prétends réfuter ; mais tu n'as pas osé attaquer cet endroit, comme si tu avais craint d'être « sifflé dans tout l'univers en entreprenant de contredire l'Église, « qui ordonne qu'on sonffle sur les enfants avant leur baptême,

127. Enfin, saint Augustin, qui reconnaissait que notre premier père avait reçu de Dieu des dons surnaturels qui le rendaient et qui devaient le rendre pour toujours, lui et ses descendants, exempts de la concupiscence, de la douleur et de la mort, n'a pu regarder les infirmités du corps et de l'âme, les maux-en tout genre auxquels sont sujets tous les hommes, sans distinction d'âge, que comme les suites du peché et de la dégradation du père du genre humain. « Sous un Dieu créateur très-bon et très-juste, celui « qu'il a fait à son image ne sonffrirait pas en cette vie d'aussi

« pour en chasser le prince du monde (2). »

<sup>(1)</sup> Ipsa Ecclesiæ sacramenta quæ tam prisëæ traditionis auctoritate concelebrat, ut ea isti, quamvis in parvulis existiment simulatorie potius quam veraciter fieri, non tamen audeant aperta improbatione respuere : insa, inquam, saoctæ Ecclesiæ sacramenta satis iodicant parvulos a partu etiam recentissimos per gratiam Christi de diaboli servițio fiberari. De peccato originali, contra Pelagium, nº xIV. - (2) Sed etsi nulla ratione indagetur, nullo sermone explicetur, verum tameo est quod antiquitus veraci fide catholica praedicatur et creditur per Ecclesiam totam, quæ filios fideliom nec exorcizaret, oec exsufflaret, si non cos de potestate tenebrarum et a principe mortis erueret. Lib. vi, contra Julianum, c. v.

• grands maux, s'il n'y avait pas de péché originel (1). C'est donc par un effet de la colère de Dieu que nous sommes sujets à la mort; c'est par un effet de sa colère que nous mangeons notre pain à la sueur de notre front dans cette terre maudite. C'est la sentence qu'entendii pronouere Adam après son péché. El nous c'étons tous cet Adam, et nous mourons tous en Adam; nous avons été envépopés dans l'arrêt qui a été porté contre la!. Nous n'existions pas encore, mais nous étons alors en Adam. C'est pourquoi tout ce qui est arrivé A dam mous est arrivé de même: nous mourons tous, parce que nous étions tous en lui quand II a péché (2).

128. On voit que le docteur de la grâce ne se contente pas d'enseigner que nous sommes tous, sans distinction d'age, entachés du péché d'Adam ; il ie prouve par l'Écriture, et par la croyance et les pratiques de l'Église, qui sont aussi anciennes que le christianisme. Il présente cette vérité, non comme un système de son invention, mais comme un dogme fondé sur la fot catholique des premiers siècles : Non ego finxi originale peccatum (3). Une autre preuve que ce n'était point une doctrine nouvelle, c'est que Péiage et Célestius, avant attaqué le péché originei au commencement du cinquième siècle, on vit aussitôt l'Orient et l'Occident se soulever contre eux, en criant à l'anathème. Dans l'espace de queiques années ils furent condamnés par plusieurs papes et vingt-quatre conciles, notamment par le concile général d'Ephèse, de l'an 431. Et il est remarquable qu'un de ces conciles, ceiui de Milève, de l'an 416, en invoquant le texte de saint Paul, Le pêché est entré dans le monde par un seul homme, invoque en même temps l'interprétation qu'en a donnée constamment l'Église catholique répandue partout : Non aliter intelligendum est, dit-ii, nisi quemadmodum Ecclesia catholica ubique diffusa semper intellexit (4).

129. Aussi saint Augustin lui-même confond les pélagiens par le témoignage des Pères antérieurs à Pélage : il cite entre autres

<sup>(1)</sup> Sub Dec creatore options at tage justissinos, unido mode image ejus in illa setale tanta mala pateriera, if non enes deriginale peccations, lib. v, contra 2 internation, e.t. — (2) De ira chim Dei mottales somus, et de ira Dei in itsi terra in opetate ei labora vottian nostri motabra camp atteme. Electro ceniu motivi Alama, quando peccavii. Il Alama ille omnes nos eramos, qui in t. Nature ceniu motivi Alama, quando peccavii. Il Alama ille omnes hos eramos, qui in t. Nature ille non esta per attenta del per attent

saint Jean Chrysostome, saint Ambroise, saint Basile . saint Grégoire de Nazianze, saint Hijaire de Poitiers, Olympius, Réticius d'Autun, saint Cyprien et saint Irénée (1). Il aurait pu ajouter saint Philastre de Brescia (2), saint Pacien (3), saint Optat (4), saint Aihanase (5), Eusèbe de Césarée (6), Origène (7), Clément d'Aiexandrie (8), Tertuilien (9), Tatien (10), et saint Justin (11). Ainsi donc, encore une fois, le dogme du péché originel n'est point un dogme inventé par l'évêque d'Hippone; ee n'est point ainsi qu'on invente dans l'Église catholique, qui n'a pas plus varié sur ce point que sur les autres points de la doctrine chrétienne, « Non, dit Vin-« cent de Lérins, personne, avant Céjestius, disciple de Pélage, n'a-« vait nié que le genre humain fût enveloppé dans la prévarication « d'Adam (12). » La croyance de l'Église, sur la dégradation de l'homme, vient donc des apôtres, de Jésus-Christ, des prophètes, des patriarches, de Dieu même. Elle est fondée tout ensemble sur la révélation évangélique, sur la révélation mosaïque et la révélation primitive; elle remonte à la chute d'Adam; et c'est ce qui nous explique comment les anciens peuples, quoique séparés du peuple juif, en ont conservé le souvenir même dans les superstitions du paganisme, « Ce dogme fondamentai n'était point ignoré dans les « anciens temps, dit l'abbé Foucher. Les peuples plus voisins que « nous de l'origine du monde savaient, par une tradition uniforme « et constante, que le premier homme avait prévariqué, et que ce « erime avait attiré la malédietion de Dieu sur toute sa postérité . (13), Voitaire en a fait l'aveu : La chute de l'homme dégénéré, « dit-il, est le fondement de la théologie des anciennes nations (14), »

#### ARTICLE II.

· Comment peut-on conciller le péché originei avec la justice divine?

- 130. Ce n'est point à nous à juger les jugements de Dieu; il ne convient point à l'homme d'entrer en contestation avec le souve-
- (1) Voyez le liv. a de saind Augustin contra Julian, dans le fonne x de sea curvers, édit. des Beideidettus. (3) Brite ist. xx., (1) Liv., tv, du selpideme. (3) Liv. nv, du selvisme des donalistes. (5) Sur le passume t. (6) Commend. are les passume t. d. viv. (7) Liv. nv contre Cute; inound "un sur le Levis" de la contra del contra de la contra del la contra d

rain juge. Dieu est juste, et sa justice est infinle : nous ne devous point la mesurer d'après les règles de la justice humaine. Cependant nous trouvons dans celle-ei une image de la justice divine. « Un père dégradé perd sa noble-se et pour lui et pour ses enfants, « surtout pour ceux qui sont à naître ; ils perdent en lui tous leurs a biens, lorsqu'il mérite de les perdre. S'il est banni et exelu de la « société de ses eoucitoyens, et comme exclu du sein maternel de « sa terre natale , ils sont bannis avec lui à iamais. Pleurons , mal-« heureux enfants proserits d'un pere justement proserit, race dé-« gradée et déshéritée par la loi suprême de Dieu, et bannis éter-« nellement aussi bien que justement de la cité sainte qui nous était « destinée dans notre origine (1). » D'ailieurs , sl ia punition du premier homme dans ses deseendants, dans tout le geure humain, est bien propre à nous inspirer la crainte des jugements de Dieu. nous ne devons pas perdre de vue sa misérieorde, qui est infinie comme sa justice; ear, ainsi que le dit l'Apôtre, « où le péché avait « abondé, la grace a eté surabondante : » Ubi abundavit delictum, superabundavit gratia (2).

131. On dira peut-être qu'il est contraire à toutes les notions de la justice que les enfants soient punis pour les fautes de leurs parents; que l'Écriture elle-même reconnaît que le fils ne doit point porter l'iniquité du père ; qu'on ne peut nous imputer le péché d'Adam , puisqu'il ne dépendait pas de nous de l'éviter ; que ce péché n'est pas plus libre par rapport à nous que l'aete qui nous a donné le jour. Mais ces difficultés out beaucoup plus d'apparence que de réalité. Elles n'anralent de fondement qu'autant qu'il en scrait du péché originel comme du péché actuel, avec lequel on affecte de le confondre. Le péché actuel est personnel à celui qui fait l'acte par lequel on le commet ; il ne peut, si on le considère comme tel, être puni que dans celui qui en est l'auteur. Ce serait certainement violer les règles de la justice, que de punir un enfant comme un meurtrier pour le meurtre commis par son père. C'est dans ce sens que l'on doit entendre le prophète Ezéchiel, lorsqu'il dit que le fils ne portera point l'iniquité du père: Filius non portabit iniquitatem patris (3). Aussi, comme le péché de nos premiers parents leur était aussi personnel que l'aete par lequel ils ont transgressé la loi de Dieu, ils ont été punis personnellement, et méritaient de l'être beaucoup plus sévèrement que ieurs descep-

<sup>(1)</sup> Bossuet, Élévations sur les saints mystères, vii semaine. — (2) Epit. aux Romains, c. v, v 20. — (3) Ézéchiel, c. xviii, v. 20.

la privation, par acte de la justice divine, de la grace sanctifiante qui est la vie de notre âme; de la sainteté primitive, surnaturelle et gratulte, dont nous avons tous été déshérités dans un père rebelle : tels, dans un autre ordre de choses, les enfants qui sont deshérités par le crime qui enlève à leur père les biens qui leur étaient destinés. Ainsi tombent toutes les difficultés que les hérétiques font contre le dogme catholique, en affectant de confondre la notion du péché originel avec celle du péché actuel. Que l'on distingue dans le péché d'Adam ce qu'il y a d'actuel de ce qu'il y a d'originel; qu'on le considère tel qu'il est dans son auteur, ct tel qu'il est dans ceux qui, sans l'avoir commis, i'ont contracté par voie de transmission; et on comprendra on du moins on concevra que. quolqu'il n'ait pas dépendu de nous d'éviter la tache du péché de notre premier père, quoique ce péché ne soit pas plus libre, par rapport à nous, que l'acte de notre conception, nous ne sommes point en droit d'accuser la justice divine. L'homme déchu n'aurait lien de se plaindre de sa dégradation originelle qu'autant qu'il vaudrait mieux pour lui n'être pas né que d'être né tel qu'il est. Or, qui a jamais maudit le jonr qui l'a vn naître, parce qu'il n'a pu entrer en ce monde sans être enveloppé dans la disgrace d'Adam'. surtont s'il s'est rappelé le mystère ineffable de notre rédemption?

# ARTICLE III.

# De la nature du péché originel.

133. Ce n'est pas chose facile de déterminer en quoi précisément cousiste la nature du péche originel. Saint Augustin dissit que rien n'est plus certain que ce péché, mais que rien n'est plus mystéricus que sa nature: Hoe peccedo n'atil et netieux, nitial terre-tiux (1). En tombant, le premier bomme a entraîné le geure luminin dans sa chute; nous naisons tous entachés du péché dont il s'est rendu coupalle en se révoltant contre Dieu; de sorte que expéché est devenu propre à tous les hommes, unicuique proprirun (2). Yollà ce que la fof nous apprend : a prés cela, que nous limporte de connaître in nature du péché originel? Que nous importe de connaître in nature ou péche originel? Que nous importe de me, vu surtout que nous ignorous même en quoi consiste în tache du péché du péché scutel? C-pendant on peut diere que la tache du péché

<sup>(1)</sup> De moribus Ecclesiae, c. xxII. - (2) Concile de Trente, sess. v, can. III.

qui nous vient d'Adam consiste, non pas précisément dans le défaut ou l'absence de la justice originelle, car l'homme même innocent en eût été privé dans l'état de nature pure; mais bien dans la difformité que notre âme a contractée par la perte de cette même justice ou grâce sanctifiante qui en faisait l'ornement, et la rendait agréable à Dieu (1). En péchant, notre premier père a perdu, tant pour ses enfants que pour lui-même. la justice primitive qu'il avait reçue gratuitement du Créateur; et, en la perdant, il est tombé, avec sa postérité, dans une véritable dégradation. dans un état de nudité tout à la fois corporelle et spirituelle, qui ne lui permettait plus de se regarder lui-même sans rougir. Et parce que cette perte de la justice ou de la sainteté, cette dégradation ou cette nudité est la suite de sa désobéissance, elle est par là même, non-seulement pour lui, mais encore pour les siens, pour tous ceux qui descendent de lui, une tache qui les rend odieux au Seigneur, enfants de colère.

#### ARTICLE IV.

## De la transmission du péché originel.

134. La mauière dont s'opère la transmission du péché originel n'est pas moins mystérieuse que sa nature. Néanmoins on conçolt que la prévarication d'Adam devait nuire à toute sa postérité. Comme tous les bommes devaient descendre de lui, d'après l'ordre établi de Dieu, une fois déchu de son état primitif, il ne pouvait plus engendrer que d'autres lui-même, que des êtres semblables à lui, dégradés comme lui, dépouillés comme lui, quant au corps et quant à l'âme, des dons surnaturels dont il avalt été gratifié dans son origine. L'enfant suit la condition du père ; sl le père est libre, l'enfant nait libre; s'il est esclave, l'enfant nait esciave. Si donc Adam fût demeuré libre, comme il l'était avant sa chute, nous scrions tous nés libres dans le même sens. Pour la même raison, parce qu'il est devenu, par sa faute, esclave du péché, nous naissons tous également esclaves du péché; en se livrant au pouvoir du démon, il nous a rendus captifs. Nous n'existions pas encore , cependant nous étions déià dans Adam , dit saint Augustin ;

<sup>(1)</sup> Yoyez saint Anselme, De conceptione Virginis et peccato originali, c. xxiii et xxii. Yoyez aussi la Théologie du P. Perrone, Tract. de Deo creatore, part. ii, c. v, etc.

nous étions, en quelque sorte, Adam lul-même ; Adam ille omnes nos eramus (1). On peut dire que, comme chef du genre humain, le premier homme renfermait dans sa personne le principe de la vle de notre corps et de notre âme ; principe qui devait se communiquer, par la voie de la génération, à tous ses descendants, tel qu'il était en lui ; intègre, s'il l'eut conservé dans son intégrité, en persévérant dans l'innocence ; ou altéré , corrompu , s'il venait à le corrompre en corrompant sa propre nature par le péché, « Dieu · pouvait, dit Bossuet, donner l'être à tous les hommes comme · à tous les anges, indépendamment les uns des autres; surtout « l'âme raisonnable ne pouvant, comme incorporelle, dépendre « par elle-même d'aucune génération. Néanmolns II a plu à Dleu « que non-seulement le corps , mais encore l'âme , dépendit , selon « son être, de cette voie, et que les âmes se multipliassent autant « que les générations humaines ; et il a voulu encore que toutes les « races humaines se réduisissent à la seule race d'Adam, en sorte · que tons les hommes, et selon le corps et selon l'âme, dépen-« dissent de la volonté et de la liberté de ce seul homme (2), »

# ARTICLE V.

# Des suites du péché originel,

135. Par le péché originel, l'homme, quant au corps et quant à l'âme, est déchu de l'état d'intégrité, de justice et de saincté dans lequel il avait été créé. Por sulte de cette déchénnee, il a predu les différents dons qui éclaricaitent son intéligence de la lumière d'en haut, fortifiaient sa volonté contre le mal, lul assuraient l'empire sur ses sens, et le rendaient exempt des misères de cette vié. Aissi, l'ignorance ou l'obscureissement de norte rendement; l'affaiblissement de notre volonaté ou de notre libre arbitre, qui ne peut plus tien, dans l'ordre du sulte, sans le secours de la grâce; la convoltise ou la concupiscence qui se fait sentir par les révoltes de notre nature, les linfirmités, la douleur et la mort du corps; telles sont, pour la vie présente, les suites du péché originel, qui est lul-même la mort de l'ame, mors annisme (3).

136. Pour ce qui regarde la vie future, la peine de ce même péché consiste dans l'exclusion du royaume des cleux, dans la privation de la vie éternelle, de la vision intuitive : personue ne

Sur le panume LXXXIV. — (2) Élévations sur les mystères, vu<sup>e</sup> semaine. —
 Concile de Trente, sess. v, can. n.

peut entrer dans le royaume de Dieu, à moins qu'il n'ait été régéméré en Jésus-Christ par le baptème : Nisi qui renatus juerit ac aqua et Spiritu sancto, non potest introire in regnum Dei (1). Vollà ce que la foi nous apprend; mais son enseignement ne s'étend pas plus loin. L'Églies abmonone aux discussions de l'école les différentes opinions des théologiens, touchant le sort de ceux qui sont exclus du ciel par suite du péché origine; des enfants, par exemple, qui sont morts sans avoir reçu le sacrement de baptème.

137. Il est vrai que le concile de Florence et le second concile général de Lyon enseignent que les âmes de ceux qui meurent avec queique péché mortel, ou avec le seul péché originel, descendent aussitôt en enfer pour y être punies par des peines toutefois différentes, pænis tamen disparibus puniendos. Mais par cela même que les peines du péché originel et celles du péché actuel sont des peines, non-sculement Inégales, mais différentes, et que ces conciles nous laissent ignorer en quol consiste cette différence, on peut très-bien concilier leur décret avec le sentiment qui ne reconnaît pas d'autre peine du péché originel, après la mort, que l'exclusion du royaume de Dicu, que la simple privation de la vie éternelle. Il y a plusieurs demeures dans les enfers; il y en avait une pour les réprouvés avant la venue du Messic; il y en avait une pour les âmes des justes qui attendaient leur délivrance de Jésus-Christ: rien ne s'oppose à ce qu'on en admette une autre pour les âmes des enfants morts sans baptême. Nous le répétons, ni le concile de Florence, ni celul de Lyon, ne se sont prononcés sur la nature des pelnes réservées à ceux qui meurent avec le seul péché originel, si ce n'est pour nous faire connaître qu'ils sont exclus pour toujours du royaume des cieux. On peut donc, sans aller contre les décisions de l'Église, soutenir le sentiment qui exempte ces infortunés du supplice de l'enfer ; on le peut, avec d'autant plus de raison que l'opinion contraire est presque généralement abandonnée, et qu'en l'abandonnant on se tronve d'accord avec le pape Innocent III. Distinguant la peine du péché originel de celle du péché actuel, ce pape fait consister celle-ci dans le supplice du feu éternel , tandis qu'il fait consister la première dans la simple privation de la vision intuitive : Pana originalis peccati est carentia visionis Dei, actualis vero pana peccati est gehennæ perpetuæ cruciatus (2).

<sup>(1)</sup> Saint Jean, c. 111, v. 5. - (2) Caput Majores de Baptisme

138. A la vérité, saint Augustin suppose en plusieurs endroits qu'il n'y a pas de milieu, pour les enfants morts sans baptème, entre le paradis et le supplice de l'enfer ; il le dit même formellement dans un sermon où, parlant du jugement dernier, il place ces enfants, non à la droite du souverain juge, mais à sa gauche. parmi ceux qui doivent être condamnés au feu éternel. Mais ce qu'il avait dit dans la chaleur du discours, étant aux prises avec les pélagiens, qui prétendaient que ces mêmes enfants n'étaient point privés de la vie éternelle, quoique exclus du royaume des cieux, il l'a beaucoup adouct dans les livres contre Julien, on il est plus didactique. Volci ses expressions : « Je ne dis pas que les enfants qui sont morts sans avoir été régénérés doivent subir « une si grande pelne qu'il leur eût été plus avantageux de n'être « point nés, puisque le Seigneur n'a pas dit cela de tous les pé-« cheurs , quels qu'ils fussent , mais seulement des impies et de · ceux qui ont commis le crime. Car s'il n'a pas vouln restreindre « aux seuls habitants de Sodome ce qu'il dit, qu'au jour du juge-· ment l'un sera traité moins sévèrement que l'antre, qui peut « douter que les enfants non baptisés n'ayant pas d'autre peché · que le péché originei, la peine de leur damnation ne soit la plus « légère de toutes? Quoique je ne puisse définir quelle est cette · peine, ni quel en est le degré , cependant je n'ose pas dire qu'il « serait mieux pour eux de n'être point du tout, que d'être où ils sont (1). Elle sera certainement la plus douce de toutes les « peines, celle de ceux qui, outre le péché originel qu'ils ont con-« tracté, n'en ont commis aucun autre (2). » Aurait-il pu parler de la sorte, et d'une manière si absolue, s'il eût pensé que fa peine d'un enfant mort sans baptême fût la peine du feu, ou une peine du même genre que celle du feu?

139. Nous irons plus loin, sans danger de nous écarter de l'esprit de l'Église; et nous dirons, d'après saint Thomas, que, quoi-

<sup>(</sup>i) Ego autem non dico parvalos, aine Carinti baptimate morientes, tanta person esse pietendesso, ei et ano nanse pioten expedire; camo he Domitano non de quibasulited precatoribus, aed de eccienti-simis ei impiri distriti. Si essim quod de Sodomis ait, et integen nod e solis instituti voital, aita sul isolerabilisii noi dei joidici panietter, quis dubitaverit parvanio ano hapitzatos, qui solom laboratoriginale pecatom, no etili propetta garrantori, a dimantatore ominima britalem fourtes? Qua quiti est quante ceru que de de de la companie de de la companie de la compani

que privés pour toujours du bonheur des saints, les enfants morts sans baptême ne ressentent ni douleur ni tristesse par suite de cette privation. En effet, ou ils connaissent la félicité surnaturelle qu'iis ont perdue par le péché originel, ou ils ne la connaissent nuilement. Dans la première hypothèse, il n'y a pas de raison pour eux de s'affliger; soit parce qu'en connaissant cette félicité qui n'était pas due à l'homme, ils savent en même temps qu'ils en ont été privés justement; soit parce qu'ils ont le sentiment qu'il n'a pas dépendu d'eux d'acquerir ce qu'ils n'ont pas. Dans la seconde hypothèse, qui nous paralt plus vraisemblable que la première, vu qu'ils n'ont pu connaître la vision intuitive que par la foi, et qu'iis n'ont eu ni la foi actuelle, faute de l'usage de ralson, ni la foi habituelle, faute du sacrement de baptême, ils ne peuvent évidemment s'affliger d'être privés du royaume céleste, pulsqu'ils l'ignorent entlèrement. Ils possèdent sans douleur ce qu'ils ont par nature, en dehors de l'ordre surnaturel, dont ils sont déchus. Non-sculement ils ne souffrent point du tout de la privation de la vision intuitive, mais lis se réjouissent même des biens natureis qu'ils tiennent de la bonté divine, tels que la connaissance et l'amour qu'ils ont naturellement de Dieu. Telle est la doctrine de saint Thomas (1). C'est aussi le sentiment de Pierre Lombard . évêque de Paris (2), de saint Bonaventure (3), de Jean Duns, plus connu sous le nom de Scot (4).

140. Longtemps avant le maître des seniences, saint Grégoire de Nazianze s'était exprimé dans le même sens : « Les enfants décédés avant le baptême ne seront point condamnés aux supplices par le juste juge; ils ne doivent pas être rangés parmi les

- « méchants, pour n'avoir pas reçu le sceau du chrétien. Celui qui
- est indigne d'une récompense ne mérite pas pour cela d'être puni (t). « Suivant saint Grégolre de Nysse, « la mort prématurée
- « des enfants nous donne à entendre qu'ils ne sont, après cette
- « vie , ni dans la douleur ni dans la tristesse (2). »
- 141. On voit, par le peu que nous avons dit des effets du péché originel, que le sentiment que lexempte les entants morts sans haptème, non-seulement de la peline des sens, mals encore de toute peine intérieure, en nous les représentants comme fousisant d'un certain bonheur naturel, n'est point un système forgé après coup, comme moyen de répondre aux attaques des hérétiques et de rationalistes coatre le dogme catholique, et de justifier la providence ou la conquite de Dieu a l'égard du genre bumain.
- (1) Nec corlesti gioria, nec suppliciis a justo judice afisicientar; utpote qui, liisquati non fueriat, improbitate tamen careant.... Neque qui honore ladigues est, statim etiam penama promeretur. Orat. 12.—(2) immatera mors infantium, neque in doloribus ac mestiliti euse eum qui sic vivere desiit, intelligendum euse suggerit. Orat. de sinyantibus, etc.

# TROISIÈME PARTIE.

# DE LA DIVINE PROVIDENCE.

1.21. La providence n'est point proprement un attribut de Dieu; elle suppose in cortánio n'est 1 siction ou la violonié constante du Criateur, gouvernant le monde par les iois qu'il a hui-même établies, et condusiant toutes choses en général, et ciaque chose en particulier, à la fin qu'il s'est proposée dans as asgesse. D'après l'i-dé que nous avons des la providence, Dieu dispose, arrange et reige tous les événements; il place chaque créature dans son rang, en donnant à chacue as mesure, son degré, sa proportion; il les régit toutes par une opération aussi douce que puissante; il opère dans les hommes, et souvent par les hommes, tout ce qui lui plait, quand il lui plait, et de la manière qu'il lui plait, quand il lui plait, et de la manière qu'il lui plait, sans être jamais arrêté dans l'excetution de ses dessins par l'opposition de la part des hommes : Attinpit ergo a fine usque ad finem fortiler, et disponit omnia avaneire (1).

Comme la divine providence s'étend à ce qui a rapport au monde physique et au monde mont, à l'ordre naturel et à l'ordre surnaturel; après avoir montré cu'on doit la reconnaître en tout, nous paireons de la voionté de Dieu touchant le sault des hommes, de la prédestination et du noheur des prédestinés, de la réprobation et du malheur des réprouvés, de la résurrection des corps, et du lugment dernier.

### CHAPITRE PREMIER.

De l'existence de la Providence.

143. Ce que nous avons dit, dans le premier volume, de l'existence et de la nécessité de la religion, des miracles et des prophé-

(1) Sagesse, c. viii, v. 1.

ties de l'Ancien et du Nouveau Testament, de la révélation primitive, mosalque et chrétienne, comme ce qui a été dit, dans ce second volume, des attributs de Dien, de la création du monde ' en général, de la création des anges et de leur ministère, de ceile de l'homme et de ses facultés, de l'immortalité de l'ame et de l'existence d'une antre vie où chacun recoit seion ses œuvres : tout, dans l'histoire de la religion, prouve le dogme de la divine providence. On ne peut, en effet, nier la Providence sans nier toute religion; comme on ne peut admettre nne religion queiconque sans admettre en même temps la Providence. Aussi, parce que tous les peuples ont eu des croyances religieuses, iis ont tous reconnn que la Divinité gouverne le monde : partout, et dans tous les temps, les hommes se sont adressés à Dieu comme à lenr souverain maître. comme au souverain modérateur de toutes choses (1). L'action de Dieu snr les créatures n'a jamais été méconnue que par ceux qui ont dit dans leur cœur, ou dans le délire de l'orgueii : Il n'y a point de Dieu.

#### ABTICLE I.

### La divine providence s'étend à toutes les créatures.

144. Pour avoir une idée juste de la Providence, nons devons recourir aux enseignements que Dien a bien voniu donner luimême au genre humain. Ce n'est que par une révélation surnaturelie que nous ponyons connaître jusqu'où s'étend son intervention dans le gonvernement du monde et des choses humaines. C'est la foi qui nous apprend que le Tout-Puissant pourvoit à tout : que les destinées de l'homme, le sort des empires et des peuples, sont entre les mains de Dien. Les livres saints contiennent l'histoire de nos premiers parents, des patriarches, des Hébreux sous la conduite de Moyse, du peuple juif sous les prophètes, de Jésus-Christ, des apôtres, et des premiers chrétiens; et cette histoire sainte n'est autre chose que l'histoire de la providence, de la puissance, de la sagesse, de la bonté et de la justice divine. Dieu s'y montre partout comme l'auteur et le conservateur de toutes choses, comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le législateur suprême, vengeur du crime et rémunérateur de la vertu : comme l'arbitre souverain du sort des nations , les abaissant ou les élevant à son gré ; disposant comme il lui platt, dans sa miséricorde ou sa coière, de la paix et de la guerre, de la vie et de la mort, sans que personne

<sup>(1)</sup> Voyez le tome I, nº 445, etc.

puisso jamais s'opposer à l'exécution de ses desseins. Le Seigneur a fait tout ce qu'il a voulu, au ciel, sur la terre, et dans la profondeur des ablmes: Omnia quaccumque voluit Dominus fecit in calo et in terra, in mari et in omnibus abyssis (1). 145. Voyons d'ailleurs polus particulièrement ce que dit l'Écri-

ture : « Selgneur, vous avez affermi la terre, et la terre demeure « ferme ; e'est d'après votre commandement que le jour subsiste, « car toutes les créatures sont à vos ordres (2). Dieu envoie la lu-« mière, et elle part; il l'appeile, et elle obéit avec tremblement. « Les étoiles ont répandu leur lumière chaeune dans le poste qui « lul a été assigné, et elles ont été dans la joie ; il les a appelées, « et elles ont dit : Nous voici ; elles ont pris plaisir à luire pour ce-« lui qui les a faites (3). » Et pour ce qui nous regarde, « Dieu a « également soin de tous les hommes (4), Il donne à tous la vie, la « respiration, et toutes choses. C'est lui qui a fait naître d'un seul « homme le genre humain pour habiter toute la terre, ayant dé-« terminé les temps précis et les hornes de leur demeure dans le « monde.... Il n'est pas loin de chaeun de nous ; car nous vivons, a nous agissons, et nous sommes en lul (5), Seigneur, les jours de « l'homme sont courts: le nombre de ses mois est entre vos mains; · vous en avez fixé le terme, et li ne peut être dépassé (6). Jus-« qu'aux cheveux de votre tête, disalt Jésus-Christ à ses disciples, « ils sont tous comptés (7). Vous devez donc vous décharger de « toute votre sollicitude sur Dieu, parce qu'il a soin de vous (8). » 146. La Providence s'étend non-seulement à l'ordre matériel, mais eneore à l'ordre morai; nous dépendons de Dieu en tout.

(t) Psaume CXXXIV. - (2) In generationem et generationem veritas tua : fundasti lerram, et permanet. Ordinatione tua perseverat dies : quoniam omnia servinnt tibi. Ps. cxvnr, v. 90 et 91. - (3) Oni emittit jumen, et vadit : et vocavit illud, et obedit illi in timore. Stellæ autem dederunt inmen in custodiis suis, et intate sunt : vocate sunt, et dixerupt, Adsumus : et luxerunt ei cum jucundilate, qui fecit ilias. Baruch , c. 111, v. 33. - (4) Equaliter cura est illi de omnibus. Sagesse, c. vi, v. 8. - (5) Cum ipse det omnibus vilam, et inspirationem, et omnia. Fecitque ex uno omne genus hominum inhabitare super universam faciem terræ, definiens statuta tempora, et terminos habitationis eorum.... Quamvis non ionge sil ab unoquoque nostrum. In ioso enim vivimus, et movemur, et sumus. Actes des apétres, c. xvii, v. 25, etc. - (6) Breves dies bominis sunt, numerus mensium ejus apud te est; constituisti terminos ejus, qui practeriri non poterunt. Job, c. xiv, v. 5. - (7) Vestri autem capilli capitis onines numerati sunt S. Matth., c. x, v. 30. - (8) Omnem solficitudinem vestram projicientes in eum, quoniam ipsi cura esi de vobis. Ire éptire de saint Pierre, c. v. v. 7.

« Nous sommes dans sa main, nous et nos discours, avec toute la

« sagesse, la science d'agir et le règiement de la vie (1). L'homme · prepare son cœur, et Dieu gouverne sa langue (2); l'homme . dispose ses voies, mais le Seigneur dirige ses pas (3), Comme la « distribution des eaux (est entre les mains de ceiui qui les con-« duit), ainsi le cœur du roi est entre les mains de Dieu, et il l'in-« cline où il lui plait (4). » Nous lisons aussi, dans le livre de la Sagesse: « Vous avez réglé toutes choses avec mesure, avec « nombre et avec poids; car la souveraine puissance est à vous « seui, et pour toujours. Oui pourra résister à la force de votre « bras? L'univers est devant vous comme ce petit grain qui peut « à peine faire pencher la balance, et comme une goutte de la rosée « du matin qui tombe sur la terre. Mais vous avez compassion de a tous les hommes, parce que vous pouvez tout; et vous dissimu-« lez ieurs péchés, afin qu'ils fassent pénitence. Car vous aimez ce « qui est, et vous ne haïssez rien de ce que vous avez fait ; puisque, « si vous l'aviez hai, vous ne l'auriez pas créé. Qu'y a-t-il, en ef-« fet, gul pût subsister, si vous ne le vouliez pas, ou gui pût se « conserver sans votre ordre? Mais vous êtes indulgent envers « tous, parce que tout est à vous, ô Seigneur, qui aimez les « âmes (5)! Qui est-ce qui vous dira, Pourquoi avez-vous fait cela? « ou qui s'élèvera contre votre jugement? Qui paraîtra devant « vous pour prendre la défense des hommes injustes? ou qui vous « accusera, quand vous aurez fait périr les nations que vous avez « formées? Car après vous, qui avez soin de tous les hommes, Il « n'y a point d'autre Dieu devant lequel vous avez à faire voir « qu'il n'y a rien d'injuste dans les jugements que vous prononcez. . Il n'y a ni roi ni prince qui puisse s'élever contre vous en faveur

(1) In mano enim Illina, el nos, el termones notri, el omnis aspienila, el oporum sicicala el diciplina. Seguete, e. vn. y. 1.6. · (2) Dominio el unimam pragorare, el Domini gubernare linguam. Proterb. c. xvv, v. 1. · · (2) Cor ho mini dipionat tima mana rea domini el dirigire gressano el dirigita. Proterb. c. xvv, v. 1. · · (3) Corn ho mini dipionat tima mana : el domini el dirigire gressano el gin. Hofera, v. y. · · · (4) Sonta divisiones aquarum, its cor regis in mano Domini : quocompue voluenti, inclinato il timo. Hofera, v. xvv, v. 1. · · (3) Commis in measura, el aumero, el pondere dispositisti. Meitum enim valver libi soll supercrat temper: el virtuil brecidi in qui un riesta? Quodini tatuquam monetim saltera, el est auti de orbis terrarum, el tanquam guta voluenti subtendiri mella procesta ominima proprie pronibentiana. Diligia enim omnia quae sund, et al dio disisti cerum quae faciali; nec enim odiena alquid constitutia, sut faciali, quomodo autem poste aliquida premaree, nia lit violatines? Aul quoda le constitutio en constituti en cons

« de ceux que vous aurez fait périr (6). »

147. Tout, dans le monde moral comme dans le monde physique, dans l'ordre surnaturel comme pour les choses d'ici-bas, est soumis à l'action de la Providence; en vain les rois, les princes, les législateurs, voudraient s'y soustraire; quoi qu'ils fassent, lis seront toujours plus gouvernés qu'ils ne gouvernent : « Il n'y a · point de sagesse, il n'y a point de prudence, il n'y a point de « conseil contre le Selgneur (1). Il dissipe les consells des nations, « il rend vaines les pensées des peuples et réprouve celles des « princes. Mais le conseil du Seigneur demeure ferme à jamais ; « les pensées de son cœur s'exécutent de génération en génération. « Heureuse la nation qui a le Seigneur pour Dieu l heureux le « peuple qu'il a choisi pour son héritage l'Le Seigneur regarde du « haut du ciel, il contemple tous les enfants des hommes. Du trône « où il est assis, il jette les yeux sur tous les habitants de la terre. « Il aformé le cœur de chacun d'eux ; il connaît parfaitement toutes · leurs œuvres. Les rois ne se sauvent point par le grand nombre « de leurs troupes ; les plus forts ne se retirent pas du péril par la « grandeur de leur force. En vain attend-on son salut de la bonté « d'un cheval; quelque vigoureux qu'il soit, il ne sauve point « celui qu'il porte. Mais les yeux du Seigneur sont sur ceux qui « le craignent et sur ceux qui espèrent en sa miséricorde, pour « sauver les âmes de la mort, et pour les nourrir durant la famine. « Notre ame attend le Seigneur; il est notre secours, il est notre « bouclier : car notre cœur se réjouira en lui, parce que nous avons « espéré en son saint nom. Seigneur, répandez sur nous les effets « de votre miséricorde, selon l'espérance que nous avons mise en « yous (2).»

quis stabit contra indicium tnum? Aut quis in conspectu tuo veniet vindex iniquorum hominum? Aut quis tibi imputabit, si perierint nationes quas tu fecisti? Non enim est alius Deus quam tu, cui cura est de omnibus, ut ostendas quouiam non injuste judicas judicium? Neque rex neque tyrannus in conspectn tuo inquirent de his quos perdidisti. Ibidem, c. x11, v. 12. - (1) Non est sapientia, non est prudentia, non est consilium contra Dominum. Proverb, c. xxi, v. 30. - (2) Dominus dissipat consilia gentium , reprobat autem cogitationes populorum, et reprobat consilis priucipum. Consilium autem Domini in æternum manet : cogitationes cordis eius in generatione et generationem. Beata gens cujus est Dominus Deus ejus ; populus quem elegit in havreditatem sibi. De cœlo respexit Dominus ; vidit omnes filios hominum. De præparato habitaculo suo respexit super omnes qui habitant terram. Qui finxit sigillatim corda eorum : qui intelligit omnia opera corum. Non salvatur rex per multam virtutem : et gigas non salvabitur iu muititudine fortitudinis suæ. Fallax equns ad salutem : in abundantia autem virtutis snæ non salvabitur. Ecce oculi Domini super metuentes eum : et in eis qui sperant super misericordia ejns. Ut eruat a morte

148. Il serait trop long de rapporter tous les passages de l'Écriture, où sont exprimées les merveilles de la Providence. On y voit que Dieu, comme premier principe et fin dernière de toutes choses, a tout fait pour lui-même et per amour pour les hommes; qu'il ordonne ou permet tout pour j'accomplissement de ses desseins, toujours grands, toujours dignes de sa sagesse éternelle. L'adversité comme la prospérité, le mal comme le bien, tous les événements, de quelque genre qu'ils soient, servent à l'exécution de ses volontés. Il permet la chute de nos premiers parents, et, par sulte de cette chute, il fait éclater tout à la fois sa justice et sa miséricorde, en leur annoncant, pour eux et pour leurs desceudants, un Rédempteur qui doit faire abonder la grâce où abonde je péché. Il laisse les enfants d'Adam suivre leurs voies corrompues, et purifie la terre par un déluge universel, dont le souvenir, en se perpétuant de génération en génération, devait rappeler aux hommes que ie Créateur est le maître des éléments, et qu'il s'en sert d'une manière plus ou moins terrible pour punir les peuples. Joseph, un des fils de Jacob, est vendu par ses frères ; il devient, d'après l'ordre de Dieu, le salut de son père et de sa famille. Dieu envoie son Fils sur la terre pour racheter les hommes ; ies Juifs le mettent à mort, et le monde est sauvé. Ce n'est pas que Dieu soit ni qu'il puisse être l'auteur du mai moral, il le défend même expressément; mais, en le défendant, il laisse l'homme à son libre arbitre; il lui laisse faire, par conséquent, ce qu'il veut; parce que, quoi que l'homme veuille ou qu'il fasse, ii ne peut arrêter la Providence dans sa marche, ni empêcher ce que Dieu veut lui-même, soit pour punir les méchants, soit pour éprouver ou récompenser les justes, soit pour l'accomplissement des desseins qu'il a sur les peuples et sur chacun de nous en particulier.

## ARTICLE II.

# Des objections contre la Providence.

149. On a fait des objections contre le dogme de la Providence. Comment, dit l'incrédule ou le fataliste, concilier l'inégaiité des dons naturels parmi les hommes, les maux en tout genre qui nous

animas corum : et aiat cos in fame. Anima nostra sustinet Dominum : quoniani adjutor et protector noster est. Quia in co lietabiliur cor nostrum, et in nomine sancto ejus speravimus. Fiat misericordia lua, Domine, super nos; quemadmodum speravimus in te. Ps. XXXII, v. 10, etc. rendent malheureux sur la terre, l'humiliation des justes et le triomphe des méchants, les crimes et les vices qui souillent la face des nations; comment concilier toutes ess choses avec le gouvernement d'un Dieu bon, juste et saint? Si le Créateur s'occupait de nous, a neuns rendratiei jas sus esgalement beureux? N'empéberalt-il pas ou moins le mait moral, qu'on nous représente comme étant contraire à la saintété?

150. Pour répondre à ces objections, il suffit de faire quelques

observations. Premièrement : quand même nous ne comprendrions pas comment tout ce qui se passe en ce monde se concille avec ja Providence, ce ne serait pas une raison de la révoquer en doute. Si, dans le spectacle de la nature, on rencontre des phénomènes qui déconcertent l'esprit humain, faudrait-il être étonné que, dans ce qui a rapport à l'homme, ii se trouvât des choses qui fussent audessus de notre intelligence? Non; ii n'est point donné à l'homme de comprendre en tout l'œuvre de Dieu. Alors que doit-on faire? On doit admirer la Providence dans tous les traits de puissance et de sagesse par lesquels elle se montre aux moins clairvoyants, et la croire également admirable dans jes choses où eile garde une obscurité mystérieuse. La révélation, la voix du genre humain tout entier, la raison, le ciel et la terre, tout nous dit qu'il y a une Providence qui s'étend à tout, qui pourvoit à tout, qui règle tout, le monde moral comme le monde physique ; donc nous devons la reconnaître et l'adorer en tout, même en ce que nous ne comprenons point, « Si « l'homme, dit Job, veut disputer contre Dieu, de mille articles il " n'y en aura pas un scul sur lequel il puisse lui répondre (1). Qui · lui dira : Pourquoi faites-vous cela (2)? S'ii s'agit de force, il est « tout-puissant; s'il s'agit de justice, qui osera me faire compa-« raître avec lui (3)? Car je n'aurai pas à répondre à nn homme « semblable à moi, à qui je puisse opposer l'autorité d'un juge. Ii « n'y a personne qui puisse être arbitre entre jui et moi, ou se faire · médiateur entre les partics (4). ·

151, Secondement : on ue peut opposer au dogme de la Providence l'inégalité des dons naturels dans les hommes. Cette inéga-

<sup>(1)</sup> St volucrit contendere cum co, nos polerit el responsiere unum pro mille. Ogl. c. n. y. 2. n. (2) Quels dicere polere i cur ita facie. I Paldem. p. 12. ... (2) Si fortilindo quarcitur, robustissimus ent; si equitas judicis, neme sudei; pro me tatimonium dicere. Didente, n. (2) ... (4) Neque simi vivo qui similis mel est, respondeo : nec qui mecum in judicio ex equo posati sodifi. Non est qui produce de la consulta della suggestiona consume sanani sana in ambobas. Didente, v. 27 (5).

lité, comme la diversité des rangs et des conditions, n'est pas seulement utile, elle est nécessaire à la société. Il n'y a pas de société possible parmi nous sans subordination , sans une hiérarchie qui établisse, dans les uns, le pouvoir de commander, et, dans les autres. l'obligation d'obéir : et cette hiérarchie ne peut être fondée qu'en raison de l'inégalité des dons naturels ou des qualités du corps et de l'esprit, comme elle ne peut être constituée sans qu'il en résulte diversité de rangs et de conditions parmi les hommes. Or, est-il vrai que l'homme soit né pour la société? Il est constaté, par l'histoire de tous les peuples et de tous les temps, que les hommes ont toujours vécu en société : l'état social est la condition native de l'homme. Ses besoins, ses facultés, ses penchants, ses inclinatlons, tout, dans l'homme, justifie ce mot du Créateur : Il n'est pas bon que l'homme soit seul : Non est bonum esse hominem solum (1). De là l'institution du mariage, d'où est née la famille ou la société domestique, dont le père est le chef; de là la société civile, qui n'est que le développement de la famille, et dont la direction est conflée à un ou à plusieurs chefs. Ainsi donc, loin d'être scandalisés de l'inégalité des dons et de la diversité des rangs parmi les hommes, nous y trouvons une preuve frappante de la sagesse et de la bonté de Dieu envers le genre humain, une preuve sensible de sa providence, Voudriez-vous que l'enfant, à peine sorti du sein maternel, pût se suffire à lui-même? ou qu'il fût, après queiques jours, égal à son père en tout, quant au corps et quant à l'ame; qu'il eût la même force, la même intelligence, la même expérience? Mais alors que deviendrait la famille? que deviendraient les jouissances et du père, et de la mère, et des enfants? Voudriez-vous que tous les hommes fussent absolument égaux en tout, et par là même absolument indépendants les uns des autres? Mais alors c'en serait fait de la société, hors de laquelle il ne saurait y avoir de vrai bonheur pour une créature intelligente et capable d'aimer. Qu'on ne dise point que l'inégalité des biens est contraire à la justice divine : Dieu est le maître de ses dons : il les répartit à chacun comme il lui plait, sans que personne ait le droit de se plaindre. En creant l'homme, il ne lui devait qu'une chose, ou plutôt il ne se devait à lui-même qu'une chose : c'était de lui donner le moven d'être heureux, non d'un bonheur absolu, qui ne convient qu'à Dieu seul, mais d'un bonheur nécessairement relatif à notre nature; il ne lui devait que de le créer dans un état tel, qu'il fût

<sup>(</sup>f) Genèse, c. n, v. 18.

plus avantageux pour lui d'être que de n'être pas. Or, à tout preadre, le bien avec le mal, sans oublier l'ordre de Dieu, qui a son temps pour la récompense comme pour l'épreuve, qui n'accorde le salaire à ses serviteurs qu'après qu'ils ont porté le poids du jour et de la chaleur, qui oscratis soutein que notre estatence, dans ce monde, n'est pas un bienfait? Quel est l'homme sensé et réfléchi qui resrette d'avoir été tiré du neant?

152. Troisièmement: pour ce qui regarde les biens et les maux temporels, quoique la distribution qui s'en fait ne soit point en rai-

son de la vertu et du vice, on n'en peut rien conclure contre la Providence. Dieu (qu'il nous pardonne cette supposition), Dieu serait compromis s'il affligeait le juste précisément parce qu'il est juste, ou s'il faisait prospérer l'imple précisément parce qu'il est impie; mais il n'en est point ainsi : car, encore que la vertu ou la piété soit utile à toutes choses même ici-bas (1), les biens et les maux de ce monde sont, généralement, communs à tous, sans disfinction de mérite. « Le Père céleste fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et fait pleuvoir sur les justes et sur les in-· justes (2). · C'est que l'ordre de la divine providence comprend tout à la fols la vie présente et la vie future : la vie présente, qui est un temps de milice et de pelne pour l'homme : la vie future, où il doit être rendu à chacun selon ses œuvres. Le serviteur n'est récompensé qu'à la fin du jour; celui qui a légitimement combattu n'est couronné qu'à la fin du combat. Ecoutez saint Augustin: « Il a plu à la divine providence de préparer aux bons, pour le siècle « à venir, des biens dont les méchants ne joulront point; et aux « méchants, des maux dont les bons ne seront point tourmentés, . Mais, pour les biens et les maux de cette vie, elle a voulu qu'ils · fussent communs aux uns et aux autres, afin qu'on ne désire · point avec ardeur des biens que les méchants possèdent comme

153. - Il y a ponrtant, ajoute le même docteur, une très-grande différence dans l'usage que les uns et les autres font de ces biens et de ces maux; car les hons ne s'élèvent point dans la bonne fortune, et ne s'abattent point dans la mauvaise; au lleu que les méchants considérent l'adversité comme une grande peine, et

« les autres, et qu'on ne regarde point comme honteux des maux

· dont les bons sont rarement à couvert.

<sup>(1)</sup> Pietas ad omnia utilis est, promissionem habens vitæ quæ nunc est, et futuræ. I" épitre à Timothée, c. vy. v. S. — (2) Qui solem soum oriri facit super bonos et malos; et plust super justos et lojustos. S. Matth., c. v, v. 45.

· sont ainsi punis de s'être laissé corrompre par la prospérité. Sou-· vent, néanmoins, Dieu fait paraltre qu'il agit lul-même dans la · dispensation des biens et des maux : et véritablement, si tout pé-· ché était puni des cette vie d'une punition manifeste, l'on croi-· rait qu'il ne resteralt plus rien pour le dernier jugement; de « même que si Dieu ne punissait maintenant aucun péché de peines « sensibles, on croirait qu'il n'y a point de providence. Il en est de « même des biens temporels. Si Dieu, par une libéralité toute vi-« sible, ne les accordait à quelques-uns de ceux qui les lui deman-« dent, nous dirions que ces choses-là ne sont point en sa disposi-« tion : et s'il les donnait à tous ceux qui les lui demandent, nous « croirions qu'il ne le faudrait servir que pour ces récompenses , et · le service que nous lui rendrions n'entretiendrait pas en nous la » piété, mais l'avarice et l'intérêt. Cela étant ainsi, lorsque les bons · et les méchants sont également affligés, il ne se faut pas ima-· giner qu'il n'y alt point de différence entre eux, parce qu'il n'y a point de différence entre les peines qu'ils souffrent. La diffé-« rence de ceux qui sont châtiés demeure dans la ressemblance du a châtiment; et la vertu et le vice ne sont pas une même chose. a pour être exposés aux mêmes souffrances. Car, comme un même « seu fait briller l'or et poircir la paille ; comme un fléau écrase le « chaume et purge le froment, et de même encore que le marc ne « se mêle pas avec l'huile, quoiqu'il soit tiré de l'olive par le · même pressoir; ainsi un même malheur, venant à fondre sur les · bons et sur les méchants, éprouve, purifie et fait éclater la vertu « des uns, et, au contraire, perd, détruit et damne les autres. C'est · pour cela qu'en une même affliction les méchants blasphèment « contre Dieu, tandis que les bons le prient et le bénissent ; tant il est important de considérer , non ce que l'on souffre , mais celui qui souffre! Car le même mouvement qui tire de la boue une « odeur fétide, étant imprimé à un vase de parfums, en fait sortir « les exhalaisons les plus suaves (1). »

154. Quatrimement: le péché n'est point l'ouvrage de Dieu; il o'est donc point contraire à sa sainteté. Loin d'en être l'auteur, Dieu le défend de la manière la plus expresse, ct il veut qu'une fois commis, il soit explé dans ce monde ou puni dans l'autre; et c'est en cela même que se manières le Providence. Mais n'est-il pas tenu d'empècher ce qu'il condamne, ce qui peut faire notre malbur c'entre l'20, ni, n'y ex point tenu ; et une preuxe qu'ill.

<sup>(1)</sup> Liv. 1, de la Cité de Dieu, c. viii.

n'y est point tenu, c'est qu'il ne l'empêche pas. A quel titre, d'ailleurs , v serait-il tenu? Serait-ce parce qu'il est infiniment bon? Alors vous l'obligerez donc à faire pour les créatures tout ce qu'elles désireront ; vous l'obligerez donc à l'infinl. Mals comment prouverait-on qu'il est obligé de nous rendre nécessairement et infiniment heureux, parce qu'il est infiniment bon; ou que sa bonté cesserait d'être infinie par cela même qu'elle ne se manifesterait point d'une manière infinie? Le Créateur n'est il pas, de sa nature, indépendant de la créature? n'est-il pas maître de ses dons? Nous le répétons, en créant l'homme, il ne lni devait que les movens de le rendre beureux. Or, qui pourrait l'accuser de nous avoir refusé ces movens, lui gul, avec la faculté de le connaître, de l'aimer et de le servir librement, nous a donné surabondamment les secours par lesquels nons pouvons mériter, non un honheur quelconque, mais un bonheur surnaturel qu'il ne nous devait point, même dans l'hypothèse de la création? Dans l'ordre établi de Dien, personne ne pent être malheureux que par sa faute. De quol donc nous plaindrions-nous? Notre sort n'est-il pas entre nos mains? Ne dépend-il pas de nous d'être heureux, et de l'être éternellement? Qu'on ne dise pas que Dieu, prévoyant que l'homme abuserait de la liberté, n'a pu la lui donner comme un bienfait : car l'abus d'une chose, quoique prévu de Dieu, ne peut en changer ni en corrompre la nature. D'allleurs, serait-il plus digne de Dieu qu'au lieu d'être fait à l'image et ressemblance du Créateur, l'homme ne fût qu'une machine ou qu'une brute? Considérez la liberté de l'homme, solt dans son principe, soit en elle-même, soit dans ses effets, et vous serez forcé de reconnaître qu'elle est un bien. Considérée dans son principe, elle nous vient de Dieu, et Dieu ne nous l'a donnée que pour faire le bien. Si vous la considérez en clie-même, elle est encore un blen, puisque, avec la liberté, nous pouvons faire le bien, et qu'à proprement parler, elle n'est elle-même que la faculté de faire le bien. Si vous l'envisagez dans ses effets, elle est également un bien , puisqu'avec elle nous pouvons mériter le souverain bien, une félicité éternelle. Il est vrai qu'avec le pouvoir de faire le bien nous conservons la faculté de ne pas le faire, ou de faire le mal; mais cette dernière faculté ne vient point de Dieu; elle n'est qu'un appendice de notre nature, qui est nécessairement imparfaite comparativement à la nature divine; ce n'est qu'une imperfection, ou plutôt la négation d'un degré de perfection qui ne nous était point dû, du don d'impeccabilité que Dieu n'accorde à l'homme qu'à titre

de récompense. Si donc, ayant reçu de Dien la faculté de faire le blien, nous ne le faisons pas; si pouvant, avec le secours d'en hant, métiter le bonheur auquel nous sommet destinés, nous ne le métitons pas; si nous nous rendons malheureux par notre infidélité, nous ne pourrons nous cap prendre qu'à nous-mèmes. Si, après avoir abusé de la misericorde et de la patience de Dien en cette vie, nous éprouvons en l'autre la rigueur de ses jugements, que pourrons-nous dire alors, sinon que le Seigneur est juste, et que nous souffrons parce que nous l'avons métité: métid hez patinur?

#### CHAPITRE II.

De la volonté de Dieu de sauver tous les hommes.

155. Quodque Dieu solt Infiniment simple et souvernimement indivisible; quodque sa volonité et es actes ne solent pas autre chose que lui-même voulant et agissant; néanmolos, parce que nous ne concevons guère ses opérations que par l'analogie qu'elles ont avec celtes de l'homme, nous distinguons en lui plusieurs espéces de volonités, suivant la diversité des choses qu'il veut, et la manière dont il les veut. Ces distinctions, que nous devons à la scolastique, se trouvent conformes et à l'esprit det saints Pères et à l'esprit de l'Ércture sainte.

156. Premièrement: les théologiers distinguent en Dieu la volouté de signe et la volouté de hon plaisir. On entend par la première tout signe extérieur qui semble annoncer que Dieu vent une
chose, quoiqui 'lle el a veuille pas réfellement. Dieu commande à
Abraham d'immoler son dis l'euac; en vétait qu'une volonté de
aigne: Dieu ne voulait pes qu'isane fût immoid, puisqu'il empécha
son père de consommer ce saerillee (1). Ce qu'il voulait, c'est que
le père des revyants donnaît cette preuve d'obéissance et de confance aux promesses qui lui avient ét faites. On it dans l'histoire sacrée que l'esprit de mensonge ayant proposé au Ségneur
d'alter tromper le roi par la bouche des faux prophètes, le Ségneur
lui répondit: l'a, et faix comme tu dis (2). Cela n'exprime point
un commandement, une volonté proprement dite, mais une simple

<sup>(1)</sup> Genèse, c. xxII. - (2) III\* liv. des Rois, c. xxII, v. 22.

permission, une volonté de signe. Il en est de même lorsque Jésus-Christ dit à Judas: Cap ute uvez faire, fai-te am plus 161/L. Le Sauveur n'avait certainement pas la volonté de confirmer ce traitre dans son crime. La volonté de bon plaitré, na contraitre, est une vraie volonté, une volonté par laquelle Dieu veut réfliement ce qu'il paraît voulori, une volonté par laquelle Dieu veut réfliement ce qu'il paraît voulori, une volonté par laquelle li veut que nous fassions le bien, puisqu'il nous le commande, et qu'il nous récompense quand nous le faisons, et qu'il nous pour laisons nous le le faisons, et qu'il nous pour laisons ne le faisons pour la commande de que la lagrie de la faisons ne le faisons pour la faisons ne le faisons pour la commande de qu'il nous récomment de la faisons ne le faisons pour la faison sons.

157. Secondement: la volonté de bon platis's se divise en volonté antécédente et en volonté conséquente. La volonté antécédente est ainsi appelée parce qu'elle considère un objet en
lui-même, abstraction faite des circonstances particulières et
personnelles : telle est la volonté de Dieu de sauver tous les hommes. Il veut le salut de tous, puisqu'il donne à tous les moyens
nécessaires et vraiment suffissant d'observer ses commandements,
mais il le veut, abstraction faite du bon et du mauvais usage que
chacun fera de ces moyens. La volonté conséquente est celle par
laquelle Dieu veut une chose, eu égard à certaines circonstances
qui dépendent de la volonté de l'homme. Ainsi, quoique Dieu
veuille que tous les hommes soient sauvés, copendant, torsqu'il
volt que tels et tels ne répondront pas à sa grâce, il veut, d'une volonté conséquente, les condamner et les punir éternellement.

158. Troisitemement : la volonté de Dieu est absolue ou conditionnelle. Elle est absolue quand elle na dépend d'auenne condition; ce qui a lieu par rapport à nous, pour toutes les choses que Dieu fait seul, sans le concours de la volonté de frômmer : telle : été la volonté de créer le monde, de faire l'homme à son image, en lui domant la faculté de connaître, d'aimer et d'agri librement. La volonté de Dieu est conditionnelle lorsqu'elle dépend, quant à la fin qu'il se propose, de la libre coopération de l'homme. Ains, Dieu veut le saiut de tous les hommes ; il le veut d'une volonté conditionnelle, et-de-dire, sous la condition que les hommes le voudront eux-mêmes, en coopérant librement à la grâce qui leur sera donnée, et qu'ils observeront ses commandements.

159. Quatrièmement : enfin, on distingue en Dien une volonté efficace, qui a toujours son effet, et la volonté inefficace, qui est privée de son effet par la résistance de l'homme. On appelle inef-

<sup>(</sup>t) Saint Jean, c. x111, v. 27.

fleace la volonté de Dieu relativement au salut de eeux qui se perdent; non que cette volonté soit stérile à leur égard, car Dieu leur accorde les grâces nécessaires au salut; mais parce qu'ils résistent à cette volonté, qui n'est que conditionnelle,

160. Or Dieu veut, non d'une volonté de signe, mais d'une volonté de bon plaisir, d'une volonté réelle et sincère, le salut de tous les hommes. Quolqu'il ne donne pas à tous les mêmes movens, il leur donne à tous, même à ceux qui recolvent le moins, des graces vraiment suffisantes pour accomplir sa loi et mériter le salut éternel. Soutenir que le Sauveur du monde n'est pas mort pour tous les hommes, c'est une erreur; soutenir qu'il n'est mort que pour les prédestinés, c'est une hérésie. Jansénius, évêque d'Ypres, renouvelant les erreurs de Calvin et de quelques anciens hérétiques touchant la prédestination, avait avancé que c'est être semi-pelagien de dire que Jesus-Christ est mort ou qu'il a versé son sunq pour tous les hommes. Mais le pape Innocent X, par une constitution dogmatique de l'an 1653, qui a été reçue dans toute l'Église, a condamné solennellement cette proposition comme fausse, téméraire et scandaleuse; et, entendue dans le sens que Notre-Seigneur soit mort pour le salut seulement des prédestines. il l'a condamnée comme impie, blasphématoire, injurieuse, contraire à la bonté de Dieu, et hérétique (1). Ce décret est fondé sur l'Écriture et la tradition, sur l'enseignement des Pères et des conciles, sur la croyance générale et constante de l'Église universelle, comme on le verra dans les deux articles suivants.

### ARTICLE I.

il est de foi que Dieu veut le salut d'antres que des prédestinés, et que Jésus-Christ n'est pas mort seulement pour les élus.

161. Dieu vout le salut d'autres que des prédestinés, même à partir du péché originel : tous les textes de l'Écriture touchant la volonté de Dieu pour le salut des hommes se rapportent à l'état de nature tombée. Et ce que Dieu veut relativement à notre saiut, le le veut réellement; de sorte que quicoque ne fait pas sons salut

<sup>(1)</sup> Quinfam (Jansenii propositionem): semipelagianum est dicere Christum pro omnibus omnino luminibus motume ese, aut sungument futisse; folsam, temerariam, scandalosam et intellectam eo sessa, ot circitat pro sainte dontaxta pradestinatorum mortuus sit, impiam, biaspiemam, contuneilosam, di viner pietati deroganiem, et hevreicam deciaramse, et uti taleut damanmus.

162. Notre-Seigneur dit aux Juifs : « Je suis descendu du ciel , a non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui · qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé est que e le ne perde aucun de tous cenx qu'il m'a donnés, mais que le · les ressuscite au dernier jour. La vojonté de mon Père, qui m'a « envoyé, est que tout homme qui volt le Fils et croit en lui ait la « vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour (2). » La voionté du Père céleste est donc de sauver tous ceux qu'il a conflés à son Fils. Or, tous ceux que le Père a conflés à Jésus-Christ, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ n'ont point été sauvés. Jésus dit lui-même à son Père, en pariant de ses disciples : « Ceux que vous « m'avez donnés, je les ai gardés; et aucun d'entre eux ne s'est « perdu, si ce n'est le fils de perdition (3). » Ce fils de perdition, Judas, s'est perdu; il n'était donc point prédestiné. Cependant il était nn des douze, un de ceux que Dieu avait donnés à Jésus-Christ, et qui ont été gardés par Jésus-Christ : quos dedisti mihi. custodivi : et nemo ex eis periit, nisi filius perditionis. Ce qui a fait dire à saint Augustin : • Le traitre Judas a renoncé au prix « d'argent dont il avait vendu son maitre, et il n'a pas reconnu

<sup>(1)</sup> Sie cellm Dess differtil mondom, at Filium samus uniquestium daret: at omnin qui certili te neum, non perant, sol ableul' rittum esterant. Non eministre perant per si me sunus in mondom, sol altateriar munistre perant p

• le prix dont il avait été lui-même racheté par son maitre (1). • Les partisans de Jansénius l'ont compris : aussi, voulant doumes le change aux fiddées, ils ont abirér le texte sacré dans les traductions françaises qu'ils con at données, en substituent la particule sois françaises qu'ils con at données, en substituent la particule risér, pour faire entendre que le fils de perdition n'éstit point du nombre de ceux que Dien avait comfés à son Fils pour étre sauvés. Au lieu de traduire, - J'ai conservé ceux que vous m'avex donnée; et nud d'entre eux ne s'est perdu, si ce « m'est le fils de perdition; - lis traduisent, avec la plus insigne mavaissé foi; - Jai conservé ceux que vous m'avex donnée, et nud le d'entre eux ne s'est perdu, si ce « confine de perdition (2). • confine de cour que vous m'avex donnée, et nud is d'entre eux ne s'est perdu; mais celui-is seulement qui était « confine de metre deux ne s'est perdu; mais celui-is seulement qui était « confine de metre deux ne s'est perdu; mais celui-is seulement qui était « confine de metre deux ne s'est perdu; mais celui-is seulement qui était « confine de metre deux ne s'est perdu; mais celui-is seulement qui était « confine de metre deux ne s'est perdu; mais celui-is seulement qui était « confine de metre deux ne s'est perdu; mais celui-is seulement qui était « confine de metre eux ne s'est perdu; mais celui-is seulement qui était » confine de metre eux ne s'est perdu; mais celui-is seulement qui était » confine de metre eux ne s'est perdu; mais celui-is seulement qui était » confine de metre eux ne s'est perdu ; mais celui-is seulement qui était » confine de metre eux ne s'est perdu ; mais celui-is seulement qui était » confine de metre eux ne s'est perdu ; mais celui-is seulement qui était » confine de metre eux ne s'est perdu ; mais celui-is seulement qui était » confine de metre eux ne s'est perdu ; mais celui-is seulement qui était » confine de metre eux ne s'est perdu ; mais celui-is seulement qui était » confine de metre eux ne s'est perdu ; mais c

> 168. Ailleurs : « Je ne prie pas seulement pour eux, dit Jésus-· Christ, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur pa-· role (3). » La prière du FIIs de Dieu n'a point été vaine : pendant le temps qu'il a été sur la terre, il a été exaucé, dit saint Paul. à cause de son respect pour son Père; exauditus est pro sua reverentia (4). Il a donc obtenu les graces du salut pour tous eeux qui crojent en lul : cependant tous ceux aut crojent ne sont pas sauvés, de l'aveu des jansénistes, qui restreignent tant qu'ils peuvent le nombre des élus, même parmi les chrétiens. On peut citer encore, entre mille, ce passage de l'apôtre : « Nous mettons · notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous · les hommes, principalement des fidèles (5). » Dieu ne peut être le sauveur de tous les hommes qu'autant qu'il leur accorde les movens nécessaires au salut; moyens suffisants pour tous, et pour toutes les circonstances où ils sont obligés de faire ie bien et d'éviter le mai, ou d'accomplir queique commandement. Or, il en est plusieurs, même parmi les fidèles, qui ne font point leur salut; ii en est plus ou moins qui se perdent pour l'éternité : donc, encore une fois, Dieu ne veut pas seulement le saiut des prédestinés.

164. C'est ainsi que l'ont compris les Pères et les conciles,

comme nous le verrous dons l'article autunnt : c'est ainst que l'a toujours entendu l'Égliez. Elle répéte et fait répéte et foit répéte et 5 auts été consacrée par les fideles cette profession de foi, qui a été consacrée par les Peres de centle de Nicé de l'an 25°, et de celui de Constantinojué de 28° i · Je crois en un seul Séigneur, Jésus-Christ, Pils unique de descendu de cel pour route et pour notre sa- lut ; qui s'est incarré par l'opération du Snint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie; s'est fait homme, ét at éte rentépé pour nour. s. Nous devois donc croire que Jésus-Christ est venu sur la terre pour notre salut, et qu'il est mor pour notre salut, et qu'il est mor pour nour sous. Cependant qui cesrait soutrair que tous les fidéles sont prédestinés à la gloire ? Ce ne seront pes les jausénistes. Dons lés doirent confesser, avec tous les catholiques, que Dieu ne veut pas sauver seulement les rédiscinés.

165. Ne dites pas que si Dieu voulait le salut de tous les fidèles. tous les fideles seraient sauvés; que Dieu a fait tout ce qu'il a voulu (1); que toutes ses volontes s'accomplissent (2); qu'on na peut résister à sa volonté (3). Car s'il est vrai, ce dont personne ne doute, qu'on ne peut résister à la volonté de Dieu quand Il veut une chose d'une manière absolue, sans la faire dépendre de notre coopération . Il est également vrai qu'on peut résister à sa volonté pour les choses qu'il ne veut que conditionnellement, ou qu'il fait dépendre de la volonté de l'homme. Dieu voulait, blen certainement, que tous les anges lui demeurassent fidèles; cependant un grand nombre d'entre eux se sont révoltés. Il vouialt qu'Adam perseverat dans la justice et la sainteté; cependant notre premier père a résisté à sa volonté. Le Seigneur voulait sauver Jérusalem . et Jérusalem ne l'a pas voulu : « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues - les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois « j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble · ses petits sous ses alles ! et tu ne l'as pas voulu (4). Maintea nant donc, o habitants de Jérusalem, et vous, hommes de Juda, sovez juges entre moi et ma vigne. Ou ai-le dù faire de plus o pour ma vigne, que je n'aie fait pour elle? N'avais-je pas le a droit d'attendre qu'elle me donnât de bons raisins? et elle ne a m'en a donné que de sauvages (5). Hommes durs, incirconcis

(1) Fastume evin.—(2) Isale, c. xxvi, v. 3.—(3) Either, c. xin, v. 9.—(4) Jerusslem, plensslem, quie eccidis prophetas, et lapidas osa qui ad te missi sunt, quoties volui concreare filiot tuos quemalmondum galina corperate publica suns sub alas! et notistil, Saint-Matthieu, c. xxin, v. 37.—(5) Nunc ergo, labidatores Jeruslem, et viri Jula, joidades inter me et viriosum neum, Quid sai quodi

· de cœur et d'orellles, vous résistez toujours au Saint-Esprit (1). » 166. Mais la volonté de Dieu ne s'accomplit-elle pas en tout, même en ce qui regarde notre salut? On peut dire que la volonté de Dieu s'accomplit, même lorsque neus résistons à la grâce. Dieu veut sincèrement notre salut, mais il le veut conditionnellement: il le veut, sous la condition que nous le voudrons nousmêmes; il veut nous sauver en nous prévenant par sa grâce; il veut en même temps nous récompenser, si nous correspondons à sa grâce, ce qui dépend de nous; ou nous punir, si nous n'y correspondous pas, ce qui dépend encore de nous. Or, cette voionté s'accomplit infailliblement, quoi que nous fassions : elle se trouve accomplie, soit que Dieu récompense ceux qui auront été fidèles à sa grace, soit qu'il punisse coux qui lui auront été infidèles, puisque cette volonté est, non que nous sovons sauvés absolument, mais que nous ne le soyons qu'autant que, avec sa grâce, nous voudrons nous-mêmes librenieut être sauvés. Ce qui s'accorde avec ce que dit saint Augustin : Sive homo juste damnetur, sive misericordiler liberetur, voluntas Omnipotentis impleiur(2).

### ARTICLE II.

## Dieu veut le saiut de tous les hommes

- 167. Dieu veu le salut de tous les hommes; et Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, pour tous saus exception, pro maibus omnino hominibus (3). Tel est l'euseignement des auteurs sacrès, des Peres et des docteurs de l'Église, des conciles et des souverains poutifiés.
- 168. Premièrement, c'est l'enseignement des livres saints. Le Fils de l'homme, dit Jesus-Christ, n'est pas veuu perdre les âmes, mais les savure (d.) Il est veuu chercher et savure ce qui avait » péri (s). Or, de l'aveu des jansénistes, tous les hommes, tous absolument, avaient péri par le péché d'Adam, c'ant tous exclus du royaume de Dieu. Jésus-Christ est donc veuu savure tous les

debui filtra factre vinose men, et non feci el? An quod expectat un factre van, et fecit babaneaes  $Iuda_0$ , et  $\nu_0$ , 4 et S. — (1) Dun ecrevica, et incircumiciais contibus et auribus, voa semper spiritui sancto resistitis. Actes des abstracto regionales voluminas en voluminas voluminas en versas en van de van

hommes. Aussi est-li dit, dans I évanglie selon saint Jenn, qu'il est - l'agieueu de Dien qui efface le péché du monde (1), qu'il est vé-er-itablement le sauveur du monde (2), la vraie lumière qui éclaire vi - viut homme venant au monde (3); qu'il a déte myoyé par son - Père dans le monde, non pour condamner le monde, mais ponr - sauver le mondé (4).

. sauver le monde (4). » 169. Saint Paul écrivait à son disciple Timothée : « Je vons « conjure, avant toutes choses, que l'on fasse des supplications, des « prières, des demandes, des actions de grâces, pour tous les « hommes, pour les rois, et pour ceux qui sont élevés en dignité... · Car cela est bon et agréable à Dieu notre sauveur, qui veut que - tous les hommes soient sauves, et parviennent à la connais-« sance de la vérité. Car il n'y a qu'un Dieu, et un médiateur entre " Dieu et les hommes, savoir, Jésus-Christ homme, qui s'est livré · lui-même pour la rédemption de tous, comme il l'a témoigné « dans le temps (5). Nous mettons notre espérance dans le Dieu vi-« vant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des « fidèles (6), » Ces paroles n'ont pas besoin de commentaire : l'apôtre s'explique lui-même. Ainsi donc Dieu veut sincèrement le salut de tous, puisqu'il veut qu'on prie pour tous, qu'il nous a donné pour médiateur Jésus-Christ qui s'est livré pour la rédemption de tous, et qui est le sauveur, non-sculement des fidèles, mais de tons les hommes.

170. Le même apôtre disalt aux Corinthiens: - La charlté de -Jésus-Christ nous presse, considérant que si un seul est mort pour lous, done tous sont morts: or, Jésus-Christ est mort pour lous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux (?). De même

(1) Ecce agams Dei, ecce qui solit peccatum mandl. Saint Jenn, c. 1, v. 15.—
C) Blies di reca salvaten mondi. Delden, c. n. v. v. 4.— (3) Ern di recre qui siliuminal connenn ionnicem recisiente in lunca mondum. Inidem, recre qui siliuminal connenn ionnicem recisiente in lunca mondum. Inidem, reconstruire della propriate consideratione, garantum actiones pro comultani ionnicimia, por regilius et connultus qui in submittate santi... i\u00e4cc ci in tonnici montum, por regilius et di nonicimi conno Certario Israe, qui colle l'un consideratione, garantum actiones processiones della propriate della productiva della redempionen semetigame pro omablus, testimonismi temporitius suit. pre glitte al Tanoleh, c. p. v. v. i. c. — (3) sperantas in Domanti venue, qui della redempionen semetigame pro omablus, testimonismi temporitius suit. pre glitte al Tanoleh, c. p. v. v. i. c. — (3) sperantas in Domanti venue, que consideration della productiva della producti

s que tous meurent en Adam, ainsi tous seront vivifiés en Jésus-. Christ (1). » On voit que Notre-Seigneur est mort pour le salut de tous ceux qui ont encouru la mort par Adam, ou qui ont contracté le péche originel. Or, tous les hommes ont encouru la mort par Adam : donc . Notre-Seigneur est mort pour tous les hommes, « Dieu n'a point épargné son propre Fils ; il l'a livré à la mort pour a nous tous (2), a Suivant saint Pierre, a le Seigneur n'a point retardé l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns se « l'Imaginent; mais il exerce sa patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous reviennent à lui par la · pénitence (3). Nous avons, dit saint Jean, pour avocat, auprès du · Père, Jésus-Christ, qui est lui-même la victime de propitiation « pour nos péchés; et non-seulement pour nos péchés, mais pour « les péchés du monde entier (4), » Il est donc vrai que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, pour tous sans exception; non pas seulement en ce sens que le prix de sa mort suffise pour le salut de tous, mais bien en ce sens que par sa mort il a mérité pour tous, et qu'il offre à tous les grâces nécessaires et vraiment suffisantes pour pouvoir faire leur salut.

171. Secondement: aux orncies sacres se Jolgenet les Pères et les docteurs de l'Égliès. Noss pourrions eller, paru les Grees, saint Basile, saint Grégoire de Nysse, saint Grégoire de Nazianez, saint Jean Chryssofone, saint Cylient de Rome, saint Jiagnace d'Antioche, saint Justin, Giement d'Alexandrie, origine, saint Cyrille de Breusslein; et parmi les Latine, saint Hillaire de Potitiers, saint Ambroise, saint Poilin, saint Prosper, saint Léon, saint Fugence, et généralement tous ceux qui ont parlé de la grâce et de la Rédemption, mais, outre que cela nous conduirait trop Ioin, il suffira de faire comanitre equ'es-ségnalent saint Jérôme et saint Augustin, qu'on n'accousers pis d'avoir été pélagiens. Dieu veut, dit saint Jérôme, que tous los hommes séquet sauvés, et du 'lis parvénente la connaissance.

et qui vivant, jam non sibi vivant, escl ei qui pro pun morbum est et resurrevit. Il \*\* effire ran Corinthènes, c, v, 1+el (1 - c) (1) Soutin Alam ommo
morinatur, ita et in Christo omnes vivilicabuntur, I \*\* effire oux Corinthènes, c, c, v, v, z, z, z) (z) qui ettam proprio libos non ne perperit, sel pro nobles om
nibas traditi tilum. Éplire aux Fomeints, c, v11, v, z2, z—(3) Non tradit Domibas promisiones nums, siet quidame existiment, sel polatiente suf proprior
vos, nolesa silquou perire, sed comesa al ponitentame reverti. Il \*\* effire, c, v1, v2, v3. (4) Alam of the silventine proprior tantum, sed etiam pro tolium mund. I4 \*\* g1, g2, g2, g3. (4) Alam of the proprior folium mund. I5 \*\* g2, g3. (4) Alam of the proprior folium mund. I6 \*\*\* g4, g5, g5, g6. (4) Alam of the proprior folium mund. I6 \*\*\*\* g1, g2, g3, g4, g5, g5, g5, g6, g7, g7, g7, g7, g7, g8, g8, g9, g9, g9, g9, g9, g9, g9, g1, g1, g1, g1, g1, g1, g1, g2, g2, g3, g3, g3, g4, g3, g4, g4, g4, g5, g5, g5, g5, g7, g7, g7, g7, g7, g8, g8, g9, g9, g9, g9, g9, g9, g9, g1, g2, g1, g1, g2, g2, g3, g3, g3, g3, g3, g4, g5, g5, g5, g5, g7, g7, g8, g8, g9, g

« de la vérité. Mais parce que nul n'est sauvé sans sa propre vo-. lonté, car nous avons le libre arbitre, il veut que nous voulions « le bien, afin que, lorsque nous l'aurons voulu, il veuille lui-« même accomplir les desseins qu'il a sur nous (1). Jésus-Christ est « mort cour tous les hommes : lui seul a été trouve digne d'être « offert comme une victime sans tache pour tous ceux qui étaient « morts par le péché (2). S'il y en a dans le monde dont Jésus-

« Christ n'efface pas les péchés, Jean-Baptiste ment donc, lorsque, « montrant le Messle du geste et de la voix , il dit : Voici l'agneau

« de Dieu, voici celui qui efface les péchés du monde (3). » Ailleurs : « La volonté de celui qui vient est que tous croient, et que tous « soient sauvés (4), »

172. Saint Augustin n'est pas moins exprès : il se fait d'abord cette question : « Si la bonne volonté par laquelle on croit est un « don de Dieu, pourquoi n'est-elle pas donnée à tous, puisque · Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et arrivent à la con-« naissance de la vérité? » Puls il ajoute : « Dieu veut que tous les · hommes soient sauvés, et arrivent à la connaissance de la vérité: « mais il le veut de manière à no point leur ôter le libre arbitre, « selon le bon ou le mauvais usage duquel ils seront jugés avec · justice. Ainsi, lorsque les infidèles refusent de croire à l'Évan-« gile, ils agissent contre la volonté de Dieu, sans cependant la · valncre; mais ils se privent eux-mêmes du souverain blen, et ils « éprouveront dans les supplices la puissance de celui dont lls · auront méprisé la miséricorde et les dons (5). · Dans un autre

(1) Vult salvari omnes, et in agnitionem veritatis venire. Sed quia nullus sbeque propris voluntate salvatur (tiberi enim arbitril sumus), valt nos bonum velle : ut cum voluerimus, velit in nobis et ipse suum Impiere consilium. Comment sur le ch. 1 de l'éplire aux Éphésiens. - (2) Christus pro omnibus mortuus est. Sobre inventus est, qui ut immaculata hostia ero omnibus qui erent in peccatis mortni, offerretur, Comment. sur l'épître n' aux Corinthiens. -(3) Mentitur Joannes Baptista, et digito Christum et voce demonstrans : Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccats mundi, si sunt adhuc in saculo, quorum Christus peccata non tuterit. Lettre à Occanus. - (4) Voluntas venientis lucc fuit, ut omnes crederent et salvarentur. Comment. sur le ch. Lxm d'Isaie. -(6) Si voluntas bona qua creditur, est donum Dei, cur non omnibus datur, cum Dens vellt omnes salvos fieri, et in sgnitlonem veritstis venire? Vult autem Deus omnes hombies salvos fieri, et la sgnitionem veritatis venire; non sic tsmen at eis adimat liberum arbitrium, quo vel bene vel male utentes instissime judicentur. Quod com sit, infideles quidem contra voluntatem Dei faciont, cum eins Evangelio non crednut : nec ideo tamen eam vincunt, vernm selpsos fraudant magno et summo bono, malisque poenslibus implicant, experturi in suppliciis potestatem ejus, cujus in donis misericordiam contempserunt. De Spiritu et littera, c. xxxIII.

endroit: . Dien misrircordieux voulant délivrer les hommes de la -- mort éternelle, s'ils ne sont has sennmis d'eux-mémes, et s'ils ne sont pas sennmis d'eux-mémes, et s'ils ne ne rissitent pas à la misrircorde de leur Créateur, leur a envoyé - son Fits unique (1). » Nous voyois iel; comme dans le passage son précédent, la volonté de Dieu de souver les hommes en général, sans en excepter aucun; mist une volonté conditionnelle, à faquelle on peut résister : si sibi ipsi non sint inimici, et non resistant misrircordia Creatoris.

- 113. Suivant le même docteur, le Sauveur jugera le monde avre equité : « Il ne jugera pas une partie, parce qu'il n' en a pas racheté une partie. Il doit le juger tout entier, parce qu'il l'a racheté
  sout entier (2). Enfin, dans Justieurs ardroits de ses sérits, et
  particulièrement dans ses livres contre Julien, il prouve, d'après
  saint Paul, l'universailté même de la Rédemption du genre humain.
  Il reconnaissait donc que Jésus-Christ a versé son sang pour tous
  les hommes, pour tous absolument; puisqu'il erçoyait que tous
  (4) on excepte la sainte Vierge Marie, dont il n' a pas voulu parier)
  sont entachés du péché de notre premier père.
- 174. Troisièmement : les conciles enseignent la même doctrine que les Pères de l'Église : celui d'Aries, de l'an 475, approuve la lettre de Fauste, évêque de Riez, à Lucidus. Or cette lettre contient un anathème contre ceiul « qui dit que Jesus-Christ n'est pas mort " pour tous les hommes, et qu'il ne veut pas que tous les hommes « soient sauvés (3), » Le concile de Kiersy, qui eut lieu en 853, à l'occasion des erreurs de Gothescale, a rendu plusieurs décrets, parmi lesquels on remarque les deux suivants : « Dieu, qui est tout-puis-« sant, veut que tous les hommes soient sauvés, quoique tous ne se « sauvent pas. Que les uns soient sauvés, c'est le don de celul qui les « sauve; que d'autres perissent, e'est leur propre faute. Comme il « n'y a pas d'homme, comme il n'y en a jamais eu et qu'il n'y « en aura jamais, dont Jésus n'ait pris la nature, il n'y a pas « d'homme, il n'v en a jamais eu, et il n'v en aura jamais, pour « qui Jésus-Christ n'ait souffert; quoique tous ne mettent pas à « profit le mystère de la Rédemption (4). »

115. C'est nussi la doctrine du concile de Trente: - Le Père - céleste, dit ce concile, le Père des miséricordes et le Dieu de - toute consolation... a envoyé Jésus-Carist son Fils aux hommes, - et pour racheter les Julis qui étaient sous la loi, et pour que les genils, qui ne recherchairent point la justice, parvinsent à la

instice, et qu'ainsi tous recussent l'adoption des enfants de Dieu.
 Il l'n proposé pour être la propitiation, par la foi que nous nu-

rions en son sang, pour nos péchés, et non-seulement pour nos
 péchés, mais encore pour les péchés du monde entier (1).

Ce n'est donc pas saus fondement que les papes Innocent X et Alexandre VII ont condamné comme fausse, téméraire et soandaleuse, la proposition de Jausénius, qui ravit osé avancer que est être semi-jelagien, de dire que Jésus-Clirist est mort ou a versé son saus pour tous les hommes saus exception, pro-omnibus omno homitibus (2).

176. Dieu veut le salut de tous les hommes; il le veut, nou d'une volonét de signe, d'une volonét de signe, d'une volonét papsenteu, mais d'une volonét de bon plaisir, d'une volonié proprenent dite, réelle, sincère, toujours suivie de la grâce, qu'ill ne rélusé persone. Un reffet de cette volonié est d'accorder à tous, en vertu des mérites de Jésus-Christ, les moyers on les secours nécesaires pour neriver au saint. Mais ces moyens, quoique vrainent suffisants pour tous, ne sont pas les mêmes pour tous : lis sont plus abondants pour les uns que pour les autres, plus efficaces dans les prédestinés que dans cest qui ne le sont pas. Les Gispaner est maitre de ses dons; il les distribue à chacun comme il lui plait, sans que l'on ait droit de se plainfaré de le recevair moins qu'un autre, vu que tous reçolvent plus qu'il ne leur est dû, in grâce étant essentiellement gratute.

177. Pour ec qui regarde les cufants, il n'en est pas de leur

salut comme du salut des adultes. Après comme avant la venue da Messie, les adultes doivent personnellement répondre à la grâce qui les prévient, et qui ne manque à personne : soit qu'ils se sauvent, soit qu'ils se perdent, ils ne se sauveront point et ne se perdront point sans leur propre volonté. Non-seulement Dieu leur a préparé des moyens de salut, mais il les leur offre directement. en les prévenant par sa grace tontes les fois qu'ils ont à observer quelque précente. Les choses sont différentes pour les petits enfants : comme ils n'ont pas l'usage de raison, ni par conséquent l'usage du libre arbitre, ils ne peuvent s'appliquer eux-mêmes le moyen de saiut qui doit leur ouvrir le royanme de Dieu ; dans tous les temps; l'application en a dépendu, et il dépend encore principalement des parents. Cependant, parce que ce moyeu, ce remède vient de Dieu, ii est très-vrai de dire que Dieu veut, d'nne volonté siucère et non stérile, le salut des enfants comme des aduites, quoique, soit par la faute ou la négligence des parents, soit par suite de quelque accident que Dieu n'est pas plus tenu d'empêcher que de faire un miracle, il arrive que plusieurs enfants soient privés de la régénération spirituelle. Mais aussi, à la différence des adultes, qui sont punis pour avoir résisté à la grâce, les enfants ne le sont point pour avoir été privés du bapteme : cette privation n'étant point le résultat d'un acte qui leur soit personnel, ils sont simplement, comme descendants d'Adam, exclus du royaume céleste, que Dieu ne devait point à l'homme (t).

# CHAPITRE III.

De la prédestination.

178. Comme, par un acte unique et souverainement simple, Dien volt but ce qui est, tont ce qui a été et tout ce qui sera; ou, ce qui revient au même, comme il n'y a n'i passé in futur par rapport à Dieu, et que la science divine est plutôt la vué ou la vision de ce qui est, qu'une prescience ou préssion, il ya y aus, a proprement patier, de présionation de la part de Dicu. Ce-

<sup>(1)</sup> Voyez, ci-dessus, le nº 136, etc.

pendant, parce que nois ne pouvons parler de la volonté de Dieu, relativement au solut des hommes, que d'après notre manière de coucevoir les choses, en tant qu'elles sont passées, présente su flutrers par rapport à nous, nous en parlerons comme d'un décret antérieur à la création du monde, comme s'il y avait succession de temps dans l'Éternel.

### ARTICLE I.

### De la notion et du décret de la prédestination.

- 179. Le mot prédestination signifie grammaticalement une destination antérieure; mais, dans le langage théologique, il exprime la volonté ou le dessein que Dieu a formé, de toute éternité, de conduire par sa grâce un certain nombre d'hommes au salut éternel, de manière à les y faire arriver infailliblement, sans leur ôter le libre arbitre. Selon saint Augustin, la prédestination est la préparation de la grace, gratiæ præparatio (1). Elle n'est pas autre chose que la prescience et la préparation des bienfaits de Dieu, par lesquels sont très-certainement délivrés tous ceux qu'il délivre : prædestinatio nihit altud est quam præscientia et præparatio beneficiorum Dei, quibus certissime liberantur quicumque liberantur (2). Saint Thomas nous donne la même notion : après avoir dit que la prédestination est la manière dont Dieu conduit la créature raisonnable à la vie éternelle (3), il la définit « la préparation de la grâce pour la vie présente, et de la gloire « pour la vie future; prædestinatio est præparatio gratiæ in a præsenti, et gloriæ in futuro (4), a D'après cette notion, on peut considérer la prédestination sous deux rapports : sous le rapport de la grace, sans laquelle on ne peut rieu dans l'ordre du salut, et sous le rapport de la gloire qui est accordée à ceux qui ont été fidèles à la grace.
- 180. Quoique Dieu donne à tous les hommes les grâces nécessaires au salut, c'est un dogme catholique, qu'il ne leur donne pas à tous les mêmes grâces; qu'il a des grâces particulières, des grâces de choix, qu'il accorde aux uns plutôt qu'aux autres; et

<sup>(!)</sup> Liv. de la Prédestination des saints, c. x. — (2) Liv. du Don de persévérance, c. xiv. — (3) Prædestinatio est ratio transmissionis creaturæ rationalis in vitam æternam. Part. 1, queest. xxiu, art. 1. — (4) tbidem, art. 11.

qu'il réserve, de toute éternité, la vie éternelle à ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin; ou, en d'autres termes, qu'il faut admettre en Dieu la prédestination d'un certain nombre d'hommes à la gloire du royaume céleste. « Cette croyance, dit saint Augus-« tin, a toujours été celle de l'Église de Jésus-Christ (1). » Suivant saint Prosper, « aucun catholique ne nle la prédestination de « Dieu (2). » Tel est, d'ailleurs, l'enseignement de l'Écriture. Au jugement dernier. Notre-Seigneur s'adressant aux élus jeur dira : « Venez, les bénis de mon Père : possédez le royaume qui vous a · été préparé des le commencement du monde (3), » Saint Paul n'est pas moins exprès; il écrivait aux Romains : « Ceux que Dieu « a connus par sa prescience, il les a predestinés comme devant « être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il fut l'ainé entre « plusieurs frères; et eeux qu'il a prédestinés, il les a appelés; et « ceux qu'il a appelés, il les a justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il « les a glorifiés (4). Dieu , dit-il ailleurs , nous a élus en lui avant « la création du monde, afin que, par l'amour qu'il nous a porté, · nons fussions saints et sans tache devant ses yeux, nous avant, « selon le bon plaisir de sa volonté, prédestinés en l'adoption de « ses enfants par Jésus-Christ et en Jesus-Christ (5). »

181. Ceux qui sont prédestinés à la gioire seront infailliblement sauwés, le décrét le prédestinion est auss lindilible que la precience divine. Mes brobis, dit Notre-Seigneur, entendent ma vois; r et je les connais, et elles me suivent; et le leux donne la voie étrendie; et elles ne périront jamais, et personne ne les arrachers de mes mains (s). « Ainsi, le nombre des prédestinés est fixe et immusble; il ne seron il augmente in diminué, puisque la face et musble; il ne seron il augmente in diminué, puisque.

<sup>(1)</sup> Predestinalismis Indjus fidem munquam Izcrienis Christi Ioon Isbolit. Pul Don de perzéderismic nei De miluti extoliorisme, c. xxim. (2) Predestinalismic mel Beniluti extoliorisme negal. Respons. 1, ad objectiones Gollerum. (2) Vreibe, beendeiti Parlei mel; posaleite parlain volorismosa i consistiutione mundi. Sand. Matlet. c. xxiv, s. 33.—(1) Quos praceriti el prabelliari Vi conformes heri ineguis bili et vocati; et quos vecati, los el painificarit; quos atrenet pastificarit, ligos el vocati; et quos vecati, los el painificarit; quos atrenet pastificarit, inplute aux Roundins, c. vm. e. 26e 23.—(3) Eleyt nos in jeo, ottomi esconius sacci el minaculati i conspecto ejas in Cantinate, qui protestinavi in siedoptionem liforum per Jesuna Christiam in jesun, secundum pre-positum violuslicia. san. Epitre aux Espheriesx, c. p., s. 26e 3.—(3) Ottom sempostum violuslicia. san. Epitre aux Espheriesx, c. p., s. 26e 3.—(4) Ottom sempostum violuslicia. san. Epitre aux Espheriesx, c. p., s. 26e 3.—(4) Ottom sempostum violuslicia del protesti violuslicia del protesti del prote

Dieu l'a fixé de toute éternité, et que sa prescience ne peut être trompée. Néanmoins ceux qui font leur salut le font librement; ils conservent toujours leur libre arbitre : au moment même où il faut correspondre à la grâce, lis peuvent y résister.

## ARTICLE II.

### De la gratuité de la prédestination.

132. Il est de foi que la prédestination est gratulte. Ja vie éternelle est une grâce de Dieus, gratia Dei viul a eterna (§); il grâce des grâces, la grâce par excellence, qui suppose toutes fes autres grâces. Némanonis la prédestination, condidérés sous le rapport de la gloire en ce qui concerne les adultes, suppose aussi les mérites du juste. La vie éternelle est tout à la fois une grâce de Dieu, et la récompense de shomes œuvres filtes en état de grâce; cile est appeice, dans l'Évangile et dans les Epitres de saint Paul, les salarie du justes, eurecre, le prix qu'il a mérite, Foratium, i acouronne dejustice, corona justitie. C'est un dogme catholique, que les bonnes œuvres d'un homme justifiés sont des dons de Dieu, et en même temps des mérites de cet homme justifié; ou que, par ces bonnes œuvres qu'il fait avec la grâce de Dieu et par les mérites de Jésus-Christ, il mérite lui-même véritablement la vie éternelle (2).

183. Icl s'élève une question qui a beaucoup occupé les solsatiques : il s'aiglé de savoir si le décret de la prédestination à la gioire est absolu, et antérieur, suivant notre manière de concevoir, à la prévision des mérites de l'homme aidé par la gréee; ou s'il est conditionnel, et postérieur à la prévision de nos mérites. Les uns peasent que ce décret est absolu, et que Dieu l'a porté de toute éternité, sans égand aux mérites de ceux qui en sont l'objet. Selon es système; le juste n'arrive pas à la gioire, parce qu'il correspond à la grâce; mais il correspond à la grâce, parce qu'il est prédestient

<sup>(1)</sup> Epitre aux Romains, c. 11, v. 22. — (2) Si quis diverii hominis justificati bona opersi ita esse dona Del, ut non sini etiam bona ipsimi justificati merita; and ispami justificati merita; and ispami justificatiom bonis operibas, que al no e per leg ralisma, et leur Christi meritus, copas virum membrum est, fiuni, non vere unerri augmentoma graitas, vitum aterman, et ploisso itiz setreme, al tunne in graita deveneral, conoccutionous, atque etiam gioria sogmentum, anathema sit. Concile de Trente, ess. 1, c. can. 32.

à la gioire; en le prédestinant, Dieu s'engage à lui donner des graces efficaces qui, sans nuire à son libre arbitre, doivent le faire arriver infallliblement au saint éternel. Les autres, au contraire, croient que le décret de la prédestination à la gioire est conditionnel, et fondé sur la prévision des mérites surnaturels de l'homme. Dieu, disent-iis, voulant le salut de tous les hommes, leur accorde à tous les grâces nécessaires au salut, sans toutefois que ces graces soient les mêmes pour tous; et, dans la prévision que les uns feront hon usage de ces grâces, il les prédestine à la gloire: comme il réprouve ceux dont il a prévu in désohéissance et l'Impénitence finale. Suivant le premier de ces deux sentiments, le décret de la prédestination est absolu, antécedent, et gratuit à tous égards; suivant le second, ce décret est conditionnel et conséquent, mais réellement gratuit, en ce qu'il ne suppose que des mérites acquis par la grâce, qui est essentiellement gratuite. Ainsi l'on ne doit point confondre le second sentiment avec l'erreur des pélagiens et des semi-pélagiens, qui niaient que la grâce fût nécessaire pour toutes les œnvres du saiut; comme il ne faut pas confondre le premier système avec l'erreur des hérétiques connus sous le nom de prédestinatiens, qui prétendent que, par un décret absoln et antécédent, Dien prédestine an malhenr éternel ceux qui ne sont point prédestinés au royaume des eieux. Tont catholique reconnaît que le décret de réprobation n'est fondé que sur la prévision de l'abus des grâces.

184. Les théologiens qui défendent le décret absolu de la prédestination à la gloire invoquent les oracles sacrés et les saints Pères; ceux qui sont pour le décret conditionnel leur opposent, nvec plus ou moins d'avantage, les mêmes autorités. On ne peut donc décider directement la question par l'Ecriture ni par la tradition : elle ne peut être décidée que par l'autorité de l'Église. Or, jusqu'ici l'Église s'est abstenue de prononcer; elle laisse à chacun la liberté d'abonder en son sens ; de sorte qu'on peut indifféremment se déclarer pour le décret absolu ou pour le décret conditionnel. Il est vrai que ce dernier décret se concilie plus facilement que le décret absolu avec la volonté de Dieu de sauver tous les hommes; il est vrai qu'il offre moins de difficultés, et qu'il paraît plus conforme à l'idée que nous avons de la providence et de la bonté divine : mais sl cette considération suffit pour nous faire préférer le sentiment qui fonde le décret de la prédestination sur la prévision des mérites fuiurs de l'homme juste, au sentiment qui le fonde sur une volonté absolue, antérieure à cette prévision, elle n'est pas assez forte pour dissiper tout doute, ou pour faire rejeter l'autre sentiment comme une opinion erronée ou téméraire.

#### ARTICLE III.

#### Du nombre des prédestinés.

185. Dieu seul connaît le nombre des prédestinés. Toutes les conjectures qu'on a faites sur ce point sont dénuées de fondement. Mais il se présente une question, savoir : si le nombre des prédestinés ou des élus l'emporte sur le nombre des réprouvés, ou si le nombre des réprouvés l'emporte sur le nombre des élus? Au sujet de cette question, qui a été soulevée, dit Benoît XIV, avec plus de curiosité que d'utilité, sane curiosius quam utilius (1), nous pourrions nous contenter de dire : 1º qu'il est certain que tous les hommes ne seront pas sauvés; que, malheureusement, il y en a un trop grand nombre qui transgressent la loi de Dieu. qui meurent dans l'impénitence et encourent la damuation éternelle : 2° que la moitié du genre humain dut elle être sauvée, n'y eût-il même parmi les catholiques qu'un seul réprouvé sur cing, sur dix, sur vingt, sur cinquante, sur cent, nous devrions toujours craindre souverainement d'être du nombre de ceux qui se perdent, et opérer notre salut avec crainte et tremblement. Cependaut, parce que les prédicateurs se permettent facilement des exagérations en parlant du petit nombre des élus, nous ferons observer : qu'on n'est pas dans le vrai lorsqu'on présente le petit nombre des élus parmi les fidèles comme un dogme catholique; soit parce que l'Église n'a rien décidé sur ce point, soit parce qu'en admettant (ce que nous admettons en effet) que le plus grand nombre des hommes se damnent, il ne s'ensuit pas que le plus grand nombre des catholiques soient damnés, vu surtout qu'il y a près de la moitié des enfants qui, après avoir reçu le baptème, meurent avant d'avoir perdu l'innocence baptismale. Il existe trois sentiments, parmi les interprétes sacrés, sur la question de savoir si dans l'Église de Jésus-Christ le nombre des réprouvés l'emporte sur celui des élus. Quelques-uns pensent qu'il y a plus d'élus que de réprouvés . s'appuyant sur la parabole où Notre-Seigneur compare le royaume des cieux au festin des noces, dont un seul des convives a été exclu pour n'être pas revêtu de la robe nuptiale. D'autres

<sup>(1)</sup> Institutions ecclésiastiques, Instit. xxvii.

disent qu'il y a autant de prédestinés que de réprouvés ; ils s'appuient sur la parabole des cinq vierges prudentes et des cinq vierges folies. D'autres enfin croient que les réprouvés l'emportent en nombre sur les prédestinés. On invoque en faveur de ce sentiment ces paroles de Notre-Seignenr : « li y en a beaucoup d'au-« pelés , mais peu d'élus (1). Entrez par la porte étroite, car la « porte large et la voie spacieuse est celle qui conduit à la perdi-« tion, et il v en a beaucoup qui v passent. Ou'elle est petite la · porte, qu'eile est étroite la voie qui conduit à la vie! et qu'il v en a peu qui la trouvent (2) l . Ce troisième sentiment est le plus commun : cependant, parce que les textes que l'on cite à l'appui, tout en prouvant que le plus grand nombre des hommes se perdent, ne déterminent pas s'il y a moins d'élus que de réprouvés parmi les catholiques, la chose demeure douteuse, comme je dit très-bien Suarez : res dubia est. Ce docteur, que Benoît XIV appelle une des grandes jumières de l'école, ajoute qu'il est plus vraisemblable ponr iui que le plus grand nombre de ceux qui meurent dans le sein de l'Église catholique sont sauvés (3).

## ARTICLE IV.

## Du honheur des prédestinés après cette vie.

186. Il existe nne autre vie, où les bons sont récompensés et les méchauts punis (4). C'est un dogme admis chez tous les peuples (5). Mais en quol consiste la récompense des bons ou des predestinés? La récompense du pasts, après cette vie, consiste dans la possession du souverain bien. Dieu lui-même est la récompense des saints, ago en ourezes tau (6). Il est écrit : «1'cuil de l'homme n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, le cœur de l'homme n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, le cœur de l'homme n'a point compris eque plieu perperia é œura qui l'aiment (1)». Non,

<sup>(1)</sup> Multi min unst rousil, pauci vero electi. Soint Matchine, c. xx, p. 16; of Xxx, p. 14. — (2) Intente per angustum portem: quin las porta et spatious via est, que docit ad perditionorm; et multi unst qui intenta per cau. Quam angusta porta et arcta via est, que decit dei time, e pasa inst qui invenimo anni Jubiem, c. vii, v. 13 et 14. — (3) Tract. de divina praedestinome et re-probatione, ib. vv., v. 13 et 14. — (3) Tract. de divina praedestinome et re-probatione, ib. vv., i. m. — Voye a sona les Institutiones eccelosatione de Rousil XXV, fratif. Xxvvi; le Tratif de da vraine religione, per Table de prige , de contrata de la vraine religione, per Table de prige , de contrata de la vraine religione, per Table de prige , de contrata de la vraine religione, per Table de prige , de contrata de la vraine religione, per Table de prige , de la viva d

Il n'est point donné à l'homme lei-bas de connaître toute l'étendue du bonheur dont les élus jouissent dans le ciel. Ce que nous savons, ce que la foi nous enseigne, c'est que Dieu, en devenant lui-même l'obiet de la béatitude céleste, remplit le vide de l'intelligence et du cœur de l'homme, satisfait et rassasie ses désirs jusqu'alors insatiables, et le rend souverainement heureux. Le bonheur des saints dans le ciel est un bonheur complet ; ils possèdent Dieu, et ils tronvent dans cette possession le repos le plus parfait, et la jouissance de tous les biens ; le repos le plus parfait, puisque Dieu est leur sin dernière, et que chaque être parvenu à sa fin s'y repose comme dans son centre : la ionissance de tous les blens, puisque Dleu seul est la vérité par excellence, la vie par excellence, le bien par excellence, et que lui seul, par une conséquence naturelle, lenr tient lieu de toutes choses. Le bonheur du ciel est un bonheur complet, non-seulement parce que les élns possèdent le souverain bien, mals encore parce qu'ils le possèderont éternellement : il nous est annoncé , dans l'Écriture , comme devant être éternel. « Les justes, dit le sage, vivront à jamais : « justi in perpetuum vivent (1); ils iront dans la vie éternelle ; " justi (ibunt) in vitam æternam (2). " C'est une jole durable et permanente que personne ne pourra leur ravir : qaudium vestrum nemo tollet a vobis (3). Éternellement ils verront Dieu face à face, éternellement ils aimeront Dieu et lls seront almés de Dieu; et, dans cet amour mutuel et inaltérable, ils jouiront en paix de la lumière, de la gloire, du bonheur, de la vie même de Dieu, comme s'ils étaient participants de la nature divine, diving consortes naturæ (4).

187. Ils verront Dieu Jace à face; ils le verront iniulitiement, namichlatement, sans intermédiaire: « Heuveux cenx qui e ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu (s). Ils le verront eux-mêmes, jusi Deum videbunt. Je vous déchare, disait Notre-Seigneur à ses disciples, que les anges de ces enfants voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux (e). « Ils ne voient pas seulement Dieu, mais la voient la face de Dien. Orr, dit encore Jésus-Christ, les justes seront dans le ciel comme les anges de Dieu; grant sieut angeli Dei in calo (1). Ils seront

<sup>(1)</sup> Livre de la Sagosse, c. v, v. 5. — (2) Soint Malblien, c. xxv, v. 46. — (3) Saint Lean, c. xxv, v. 22.—(4) Il<sup>a</sup> éplire de saint Pierre, c. 1, v. 4. — (5) Beat mando corde, quoniam ipai Deum videbant. Saint Matthieu, c. v, v. 8. — (6) Angell corum in ceràs semper vident faciene Patris mel, qui in cœlàs est. Ibbdem, c. xxu, v. 10. — (7) Ibbdem, c. xxu, v. 20.

même égaux aux anges; aqueles angelie (1). « Maintenant nous - voyons Dieu comme dans un miroir et d'une manière obscure; - mais alors (après cette vie) nous le verrous face à face : mainte-nant je le connaîte apartie; mais alors je le connaîtrai comme - je suis, moi, conna de lui (2). - C'est cette claire veu, cette connaissance parfalte de Dieu qui nous mettra en possession du bonheur du celle; alors il in y avar plus in foi, ni espérance; la charité seule demeurera pour nous unir à Dieu et nous faire ainmer éternellement le souverain bien, que nous connaîtrous toujours comme infiniment aimable, et dont nous jouirons pleinement pendant toute l'éternifé. Cest pourquoi la vision intuitive est ausa appetée vision béatifique : elle est la source de la béatitude cé-leste.

188. Saint Jean s'exprime comme saint Paul : • Mes bienalmés, nous somme dès à pérent enfants de Dieu; mais ce que
• nous serons un jour ne paraît pas encore. Nous asrons que iorsqu'il se montrera dans se gloire, nous serons sembable a lut,
pare que nous le verrons tel qu'il est [b]. • Voir Dieu tel qu'il
est, n'est-ce pas le voir intuitivement, face à face? Être semblable
à bleu, à d'esus-Christ, n'est-ce pas rigener avez l'ésus-Christ, t'est
glorifié de la gloire de Jésus-Christ, vivre de la vie bienheureuse
de Jésus-Christ, t'est-ce pas rigener avez l'ésus-Christ, t'est

La tradition n'est pas moins expresse que l'Écriture: les Pères grecs et lains, les docteurs de tous les temps, professent comme dogme catholique que les saints jouissent de la vision intuitive de Dieu. Aussi les Pères du concile de Franciert, de 194, font-ils consister la béatitude éternelle, l'heureuse éternité, dans la vision bienheureuse de Jesus-Abrist, vani Dieu, Dieu vision et variment Fils de Dieu (4). Suivant la définition du concile de Florence, les blenheureux « volent intuitivement et claircament Dieu luismente, tej qu'il est, dans l'unité de nature et la trinité de personnes; de sorte, toutefois, que les uns le volent plus parâitement que les autres, selon la diversité de smérite (5).»

<sup>(1)</sup> Sain Lun, n. 33, v. 10. — (2) Videnous nume per speciform in maignate; thus nature face by discism. Nance connocer ex parts; num arbent captosens siciat, et cognitus sum. Préplire nux Cortinfleurs, c. 310, v. 12. — (3) Caristiani, nume fili de issums; et nombra appartit quid erimens. Scimus quomation, nume fili de issums; et nombra appartit quid erimens. Scimus quomation una papareirs, similes el erimos quotinen videbrans sems sicult est. Préplir, c. Cun, p. 2. — (4) Practicennes som (qu'interna) Deute revenue vivium et vere l'Blion Dei, ul ad q'ins bealissimans visionem perventen mercanors, in que est deven hectificate de bean relevante. (2001) (2011) (2011)

188. Mais il est important de faire remarquer, premièrement, qu'autre chose est de voir, meme par intultion, inturri, ou de connaître clairement la nature divine; et qu'autre chose est de la comprendre, ou de la connaître înfiniment. Une créature, quelque parfaite et queique privilégée qu'elle soit, étant essemiérilement bornée, ne pent comprendre l'infinit; Dies seul peut se connaître înfiniement. Tel est, d'ailleurs, l'enseignement de l'Egises - Nous croyons fermement, disent les Peres du quatrième concile générai de Latran, et nous conféssons simplement qu'il y a un seul vrail Dieu, éternel, immense, tout-poissant, immuable, incom-préhessible (i).

190. Secondement, qu'il y a des degrés dans la vision béatifique, comme il y en a dans la sainteté : les élus, dans le ciel. voient Dieu d'une manière plus ou moins parfaite, suivant qu'ils ont plus ou moins de mérite, pro meritorum diversitate, comme le dit le concile de Fiorence; ce qui est conforme à ces paroles de Jésus-Christ : « Il v a plusieurs demeures dans la maison de mon · Père (2). » C'est aussi la doctrine de saint Paul, qui nous apprend que chacun recevra sa récompense selon son travail (3), · Autre est la clarté du soleil, dit-il ailleurs, autre la clarté de la · lune, autre la clarté des étoiles ; une étoile même diffère d'une · autre étoile en ciarté. Il en sera de même à la résurrection des · morts (4). Que celui donc qui est juste se justifie encore, et que « celui qui est saint se sanctifie encore (5); » afin qu'il mérite avec une augmentation de la grace une augmentation de la gioire, gloriæ augmentum (6), de cette gloire qui, sans être égale dans tous les saints, les rend tous parfaitement heureux, ne ieur laissant plus rien à désirer, et leur ôtant tout sujet de crainte pendant l'éternité.

lorem animos... interé clare ipsem Deum friann et auon, sicuit est, prometiroux tamen diversible alim allo perfectiols. £0.86, no. 1.00, cl. 107. – (1) Copil. L. – (2) In domo Pairfa mei manimose moits sant. Ésaint Zear, c. – (1), cpil. L. – (2) In domo Pairfa mei manimose moits accipité tercandus sant haben de l'est de la comma de l'est de

#### ARTICLE V.

Les âmes des justes, à qui il ne reste rieo à expier, jouissent de la vision béatifique immédiatement après la mort.

- 191. C'est une erreur assez commune, parmi les Grecs schismatiques, que les justes sortis de ce monde, encore qu'ils soient en repos, ne jouiront de la vision béatifique qu'après la résurrection générale et le jugement dernier. Cette erreur a été condamnée par le second concile œcuménique de Lyon en 1274, et par le concile également œcuménique de Florence en 1439. Snivant le concile de Lyon, « les âmes de ceux qui, après le baptême, n'ont commis · aucun péché, ainsi que celles qui, après avoir contracté la tache · du péché, ont été purifiées en cette vie ou dans le purgatoire, a sont aussitôt reçues dans le ciel (1). » Le concile de Florence renouvelle ce décret, ajoutant que ces âmes voient clairement Dieu tel qu'il est (2). C'est aussi la doctrine du concile de Trente : il parle des saints comme réquant présentement avec Jésus-Christ, comme jouissant, dans le ciel, de la félicité eternelle (3). Outre ces conciles, nous pourrions citer les décrets de plusieurs papes. entre autres celui par lequel Benoît XII a défini de la manière la plus expresse, en 1336, que les âmes des saints voient Dieu, même avant la résurrection genérale, d'une manière intuitive et face à face, visione faciali et intuitivu (4).
- 192. Tel est l'enseignement de l'Écriture et de la tradition. Saint Paul écrivait aux Corinthiens: « Neus savons que, pendant « que nous habitons dans ce corps, nons sommes voyageurs et éloignes du Seignenr, parce que no se a laions à lui par la foi, et « que nous ne le voyons pas encore. Dans cette confiance, nous aimons mieux nous élégaer de ce corps, pour jouir de la présence du Seigneur (5). Le désire, dit le même apôtre, d'être désirent de la présence du Seigneur (5). Le désire, dit le même apôtre, d'être désire de la présence du Seigneur (5). Le désire, dit le même apôtre, d'être désirent de la présence du Seigneur (5). Le désire, dit le même apôtre, d'être désirent de la présence du Seigneur (5). Le désire, dit le même apôtre, d'être désirent de la présence du Seigneur (5). Le désirent de la présence d

e gagé des liens du corps, et d'être avec l'ésus-Christ (1). Saint Paul suppose évidemment que, immédiatement après ectre vie, le juste qui n'a plus rien à expier jouit de la vision de Dieu, non de ceile qui a lieu par la foi, per fidem; mais de celle qui nous montre Deu face à face, per speciem: autrement le distri d'être d'étre de ce corps, afin d'être présent au Seigneur, d'être et de régiere avec l'ésus-Christ; serait un désir vain, inutile, uu desir tompeur, que l'on ne peut admettre dans un apôtre, dans un autreu rinspiré de Dileu.

193. Aussi nous pourrions citer, en faveur du dogme catholique, non-seulement, parmi les Latins, saint Cyprien, saint Ambroise, saint Jérôme, saint Augustin, le sacramentaire de saint Gélase; mais encore, parmi les Grecs, saint Ignace d'Antioche et saint Polycarpe de Smyrne, qui ont vécu l'un et l'autre avec les apôtres : la lettre de l'Église de Smyrne sur le martyre de saint Polycarpe, Athénagore, Clément d'Alexandrie, Origène, Eusèbe de Césarée, saint Basile, saint Grégoire de Nysse, saint Grégoire de Nazianze, saint Épiphane, saint Jean Chrysostome (2). Maigré l'erreur de quelques anciens Pères qui se sont montrés plus ou moins favorables aux miliénaires, faute de connaître parfaitement l'enseignement de l'Église universelle, partout et dans tous les temps, avant comme après le schisme de Photius, on voit dominer la croyance catholique qui introduit dans le ciel, et met en possession de la vision béatifique, les justes qui n'ont contracté aucune soulliure, ou qui, après avoir péché, se sont entièrement purifiés, soit ici-bas, soit dans le purgatoire, sans leur faire attendre le jugement dernier.

## ARTICLE VI.

Il est un purgatoire où sont retenus les justes qui n'ont pas encore entièrement satisfait à la justice divine,

194. On entend par purgatoire un état dans lequel sont retenus pour un certain temps les âmes des justes à qui il reste quelque chose à expler après cette vie, soit pour les péchés véniels qui n'ont point êté remis, soit pour les péchés morreis qui, quoique

(1) Desiderium habens dissolvi et esse cum Christo. Épitre aux Philippiens, c. 1, v. 23.— (2) Voyez le P. Petau, Tract. de Deo, lib. vii, c. xiii; Tournely, Tract. de Deo, quast. xii, art. 1; le P. Petrone, Tract. de Deo creatore part. iii, c. vi, etc. remis quant à l'offense et à la peine éternelle, ne l'ont pas été quant à la peine temporelle, ou du moins quant à cette peine tout entière. Rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux (1). Il est donc nécessaire que le juste qui meurt sans avoir suffisamment satisfait à la justice de Dieu, jui offre cette satisfaction pour pouvoir être admis à la vision béatifique. Telle est et telle a toujours été la croyance de l'Église catholique. Il est de foi que toute la peine du péché n'est pas toujours remise avec l'offense; que ce qui reste de cette peine doit être exple en ce monde ou en l'autre; qu'il y a un purgatoire pour les âmes des justes qui, au sortir de cette vie, ne sont pas entièrement purifiés; et que ces âmes peuvent être soulagées par les prières et les suffrages de l'Église. 195. Voici quelles sont, sur ce point, les décisions du concile de Trente contre les protestants : « Si queiqu'un dit qu'à tout pécheur « pénitent, qui a reçu la grace de la justification, la coulpe (ou « l'offense) est teliement remise, et la peine éternelle teilement abolie, qu'il ne lui reste pius de peine temporelle à souffrir, en ce monde ou en l'autre, dans le purgatoire, avant d'entrer dans le royaume des cieux, qu'il soit anathème (2). L'Église cathoa llque, instruite par le Saint-Esprit, ayant toujours enseigné, sui-« vant les saintes Écritures et l'antique tradition des Peres, dans · les saints conciles, et tout récemment dans ce concile général , a qu'il y a un purgatoire, et que les âmes qui y sont détenues re-« coivent du soulagement par les suffrages des fidèles, et princia paiement par le sacrifice de l'autel, toujours agréé de Dieu; le « saint concile ordonne aux évêques d'avoir soin que la saine doc-« trine touchant le purgatoire soit enseignée et prêchée partout, afin que les fideles y tiennent, et la professent telle qu'elle nous a « été transmise par les saints Pères et les sacrés conciles (3). » En effet, avant le concile de Trente, le concile général de Florence,

<sup>(1)</sup> Non intrabit in cam aliqued colpoquiantum. Apocal., c. XXI, r. 37. — (2) Si quit per acceptum justificacioni gratium, cuillate percardori presistenti la cuipua remiti, el reatum aterena penne deleri disterti, ut mainte remancat reatum percare temporare tempor

qui eut lieu en 1439, et le second coucile général de Lyon, de l'an 1274, avainet défini, comme un etgle de foi pour les Gress et les Latias, que « ai les vrais pénitreats meuvent dans la charité de . Dieu a vant d'avoir satisfait pour leurs péchés par de digues fruits de pénitenes, leurs simes sont purifiées, après la mort, par les peines, per les suffraçes des sivants, savoir, par les actifice de la meses, la prient, l'aumône, et les antres œuvres de piété que les dédès ont coutumé de faire pour les autres fidées, suivant les institutions de l'Égilse (1). « C'etait aussi la croyance du quarrième concile général de Latran, de 1215, et des conciles de Carthage, de 398 et de 397 : ces couciles parient de sprières qui se font pour les mosts, comme d'un usage reud dans l'Égilse.

196. L'enseignement des conciles est conforme à la doctrine des saints Pères, qui s'appulent eux-mêmes sur l'Écriture. En remontant de saint Bernard aux docteurs de la primitive Église, on trouve partout le dogme du purgatoire, avec la pratique des fidèles qui ont récours à la prière et au sacrifice eucharistique pour le soulagement des justes qui sont morts avant d'avoir satisfait pleinement à la justice divine. Parlant de certains hérétiques de son temps qui niaieut le purgatoire, saint Bernard ajoute : « Ils ne · crolent pas qu'il y ait un feu purifiant après la mort; mals que « l'âme, au sortir du corps, passe aussitôt dans le ciel, ou en enfer, · Qn'lls demandent donc au Seigneur qui a dit que le péché (contre . l'Esprit-Saint) ne serait remis ni dans ce monde, ni dans l'autre; · qu'ils lui demandent pourquoi il a dit cela, s'il n'y a réellement a aucune rémission ou aucune expiation du péché dans le siècle futur (2). » Gérard, évêque de Cambrai, tenant un synode à Arras en 1025, dit que la penitence peut être utile, non-seulement pour les vivants, mais pour les morts, soit qu'on offre pour eux le sacrifice du Médiateur, soit qu'on fasse des prières et des aumônes

<sup>(1)</sup> Si reze prealienteis în bri classicăre decessorial anlequant digain pomilenliei frutibule de commisis antificeriui et omissis, corum anima persiu prapaforiis post unordem purgari, et si a persii înjumunoli relevenlur prodesse eis debilimi virorum antirgale, arcaineas et elermosyana, e alai partalia officia que a Bi-livibus pre alisi facilitera feri consusererunt secundum Ecclosic institutula. Lablec, Cuencit, dom, xun, cel 1157; et (non. 11, cel 80... — (2) Non credutti (gorum pergatorium relaze post morten; neel statim animum nolutan a corpora, vei al regispent transite, y si delimantionera; quarrate tega glo orque propora, vei al regispent transite, y si delimantionera (parameter gra glo orque militerium, car locci diverti, si unita manest în foturo remisslo parquilove peczali. SVPM. 11.11, de Conficio consideramu.

pour leur soulagement. Il le prouve par le passage du deuxlième livre des Machhese, et par ces paroles de lésus\_Chipit : . Si quelle - qu'un parte [blasphème] contre le Saint-Esprét, ce péché ne lui - sera remin al dans ce monde ni dans l'autre; a ce qui donne àcritendre, ajoutet-il d'oprès le pape saint Grépère, qu'il y a des péchés qui peuvent être remis après cette ve; c'èl el l'ecolet, que c'est avec raison que les saints docteurs reconasissent un fee purifinant appelé purquèrier, porce qu'il purfice certains péchés (n).

197. Gérard elte saint Grégoire le Grand : en effé, savirant ce docteur, « on doit croire qu'il y a un feu qui purifia certaines - fautes iégères avant le jugement général; car celhi qu'est la vérité dit que si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, ec péchén le uis sera remia ni en ce monden in a l'autre (2). Cest » pourquol, dit-il un peu plus bas, je crois que la vietime de .- l'oblation sainte peut sevir aux morts pour l'absolution des fautes qui peuvent être remises après la mort (s).

198. Saint Isidore de Séville s'appuie également sur les paroles Notre-Seigneur : Si quelqu'un blauphéme contre le Saint-Esprit, pour prouver le dogme du purgatolre; ajoutant que, conformément à la tradition des apôtres, il est reçu dans tout l'univez que l'on prie et que l'on offre le saint sacrifice pour le repos de ceux qui sont morts dans la foi(4).

199. Nous trouvons dans saint Augustin la même interprétation du texte de l'Évangile: 3; quejqui un parle contre le Saint-Esprit. Volei ses paroles : 3 in eserait pas vrai de dire de queiques-uns qu'il ne leur sera pardonné ni en ce siècle ni en l'autre, s'il n'y en avait à qui il sera pardonné en l'autre vie (5). Si nueun péché par la viet à qui il sera pardonné en l'autre vie (5). Si nueun péché par la viet à qui il sera pardonné en l'autre vie (5). Si nueun péché par la viet de que l'en partie de l'autre d

(t) Spicilegium de dom d'Achery, tom. 1, page 619, édit. in-folio. — (2) De quibusdam levibus culpis esse ante judicium purgatorius ignis credendus est. pro eo quod veritas dicit, quia si quis in Sancto Spiritu blasphemiam dixerit, neque in hoc seculo remittetur, neque in futuro. Iu qua seuteutia datur intelligi quasdam cuipas in hoc suculo, quasdam vero in futuro posse inxari. Lib. 1v Dialog., c. xxxx. - (3) Credo quia si insolubiles cuipæ non fuerint, ad absolutionem prodesse etiam mortuis victima sacræ oblationis possit. Ibidem, c. LVII. - (4) Sacrificium pro defunctorum fidelium requie offerri, vei pro eis orari, quia per totum hoc orbem custoditur, credimus quod ab ipsis apostolis traditurn sit. Hoc euim ubique catholica tenet Ecclesia.... Nam et cum Dominus dicit, qui peccaverit iu Spiritum Sanctum, non remittetur ei neque in hoc seculo, neque in futuro, demonstrat quibusdam illie dimittenda peccata, et quodam purgatorio igne purganda. Lib. 1, de officiis ecclesiasticis, c. xvni. - (5) Neque enim de quibusdam veraciter diceretur quod non eis remittatur neque in loc sæculo, neque iu futuro, nisi essent quibus, etsi non in isto, tameu remitterentur in futuro. Liv. xxi, de la Cité de Dieu, c. xxiv.

a n'était remis au jugement dernier, je pense que Notre-Seigneur n'eut pas dit de quelque péché : Il ne lui sera remis ni en ce « monde ni en l'autre (t). » Ailleurs il parle du feu du purgatoire. que certains fidèles souffrent plus ou moins de temps, selon qu'ils ont plus ou moins d'affection pour les choses de la terre (2). « Nous « lisons dans les llvres des Machabées, dit le même docteur, qu'un « sacrifice a été offert pour les morts. Mais lors même que cela ne · se trouverait point du tout dans les anciennes Écritures, ce n'est · pas une faible autorité que celle de l'Église universelle, dont la · croyance se montre clairement dans la coutume de faire la re-· commandation des morts dans les prières que le prêtre adresse « au Seigneur, lorsqu'il est à l'autel (3). On ne doit point omettre · les supplications pour les âmes des défunts : l'Église est chargée « de les faire par une commémoration générale pour tous ceux qui « sont morts dans la société chrétienne et catholique , afin que ceux « qui ne peuvent recevoir ce secours de leurs parents ou de leurs « amis le recoivent de la piété de notre mère commune (4). » Saint Paulin, évêque de Nole, qui vivait du temps de saint Augustin, nous offre un témoignage non moins exprès de la croyance de l'Église touchant le purgatoire ; il réclame lui-même les prières de ses amis pour le repos de l'âme de son frère, afin de lui procurer du rafraichissement et de la consolation dans les peines de l'autre vie (5), Saint Ambroise distingue entre le feu qui consume, après cette vie, les péchés auxquels la volonté a eu moins de part que la surprise, et le feu qui est préparé à Satan et à ses anges, c'est-àdire, entre le feu du purgatoire et le feu de l'enfer (6). Suivant saint Jean Chrysostome, . ce n'est pas en vain que l'on fait des of-« frandes, des prières et des aumônes pour les morts ; l'Esprit-Saint

(1) Si unils remitteratura is judicio illo novissino, può quel Dominus and distant de quodan peccalo, no ne remitter reque in losa escalo seque in futtor. Lier v., contre Julien, c. xv. — (2) Excluridino, c. xv. — (3) in Media-turo, c. inv. — (3) in month of the control of th

« l'a ainsi réglé, voulant que nous nous soulagions mutuellement . les uns les autres (t). Ce n'est pas en vain qu'à la messe le diacre . dit: Prions pour tous ceux qui dorment dans le Seigneur, et pour « ceux qui célèbrent leur mémoire. Il ne dirait pas cela, si ou ne · devait pas faire de commémoration pour les défunts. Les céré-« monies de l'Église ne sont pas des jeux de théâtre : tout s'y fait d'après l'ordre du Saint-Esprit. Ne soyons donc point négligents · à secourir ceux qui ont quitté ce monde et à offrir des prières « pour eux, car l'expiation de toute la terre nous est proposée, . C'est pour cela que nous prions pour l'univers, et que nous noma mons les morts avec les marivrs, les confesseurs et les pontifes, · ne faisant tous ensemble qu'un même corps, quoiqu'il y ait des · membres plus nobles les uns que les autres; et il peut se faire « que nous obtenions pour les morts une entière réconciliation , « tant par nos prières et nos offrandes que par les mérites des · saints dont on récite les noms à l'autel avec les leurs (2), »

Sauts dont of rectic its nons at a taute resistors (2).

300. Saite lighbane, contemporain de saint Jean Chrysostome:
Pour ce qui regarde les morts, on en fait nommément la mémoire; ou célébre pour eux les saints mystrers, les serifiére et les prières de l'Église (3). Les prières qui se foot pour les morts leur sont utiles, quoiqu'elles n'éfacent pas touts leurs fauts (4). Saint Grégoire de Ny see nous parle de ces prières comme d'un usage qui remonte aux aptres, et qui était reçu des ont emps dans toutse les églises de Dieu, ajoutant que c'est une chose utile et agréable au Sélgneur de faire, dans la divine et auguste célébration des mystères, la mémoire de ceux qui sont morts dans la vivile fol (3).

(1) Non frustra oblationes pro defunctis fiunt, non frustra preces, non frustra eleemosyna. Haec omnia Spiritus disposuit, volens ut nos mutuo juvenus. Homélie xxı sur les Actes. - (2) Neque abs re is qui adstat altari, dum veneranda peraguntur mysteris, clamat : pro omnibus qui in Christo dormlerunt, et lis qui pro ipsis celebrant memorias. Nam si pro ipsis uon fierent commemorationes, ne hare quidem dicta essent. Non sunt enim res nostræ ludi scenici, absit : hæc enim funt ordinatione Spiritus . . . . Ne nos pigent opem ferre iis qui excesserunt, et pro eis offerre preces ; est enim propositum orbis terre commune piaculum. Propterea fidenter pro orbe terræ tune rogamus, et cum martyribus ros vocamus, enm confessoribus, cum sacerdotibus. Etenim unum corpus oumes sumus, etiamsi sint membra membris splendidiora ; et fieri potest ut veniam els omni ex parte conciliemus, a precibus, a donis quæ pro eis offeruntur, ab lis qui cum ipsis vocantur. Homélie u sur la I'a épître aux Corinthiens. - (3) Jam vero quoad mortnos spectat, nominatim illorum mentio fit; se preces, ac sacrificia mysterisque frequentantur. Exposit. de la foi entholique, c. xxm. - (4) Cieterum, quæ pro mortuis concipiuntur preces iis utiles sunt, tametsi non omnes colpas extingunt. Hérés, LXXV, c. VII. - (5) Nihil inconsulte nihilque perperam Saint Ephrem, discre d'Édesse, mort en 375, se voyant en danger, recommande à se disciples d'accompagner ses funérallies de prières, d'offrandes, et du chant des pasumes; parce que, dit-il, les morts sont soulagés par les oblations des vivants; et il le prouve par le second livre des Machabèes, en s'exprimant en ces termes : Si les fils de Mathathilas, en fissant des oblations qui n'étaient qu'one figure de nos saints mystères, ont purifié de leurs péchés ceux qui vastent succombé dans le combat, quodque leurs cur-vres fussent mauvaises et semblables à celles des gentils, à plus forte raison les prêtres de l'îls de Dieu effaceront les dettes des mourants par leurs prières, et les oblations saintes qu'ils font an Seigneur (1).

201. « Nous prions, dit soint Cyrille de Jérussiem, pour nos 
• pères, pour les évêques, et généralment pour tous ceux qui 
• pères, pour les évêques, et généralment pour tous ceux qui 
• soint morts dans la foi; parce que nous cryons que la victime 
• sainte et adorable, en présence de laquelle nous prions, est d'un 
ṛ rand soulagement pour les danse des défunts (2). « Saint Athanase parle aussi, dans plusieurs endroits, de la prière pour les 
morts, disant que Dieu Inspire à leurs parmès et à leurs amis de 
les secourir, et de suppléer par leurs bonnes œuvres à ce qui leur 
manque pour être admis au honbeur des saints (3). Eusès de 
Césarée, qui florissalt au commencement du quatrième siècle, 
rapporte qu'une multitude innombrable de fidèles, s'unissant 
aux prettres du Seigneer pour les funérailles de Constantin, of 
fraient à Dieu des prières pour le repos de l'âme de l'empreur, 
ne pouvant lui rendre un service plus avantageux (4). Il était 
ne pouvant lui rendre un service plus avantageux (4). Il était 
par le pouvant lui rendre un service plus avantageux (4). Il était 
par le pouvant lui rendre un service plus avantageux (4). Il était 
par le pouvant lui rendre un service plus avantageux (4). Il était 
par le pouvant lui rendre un service plus avantageux (4). Il était 
par le pouvant lui rendre un service plus avantageux (4). Il était 
par le pouvant lui rendre un service plus avantageux (4). Il était 
par le pouvant lui rendre un service plus avantageux (4). Il était 
par le pouvant lui rendre un service plus avantageux (4). Il était 
par le pouvant lui rendre un service plus avantageux (4). Il était 
par le pouvant lui rendre un service plus avantageux (4). Il était 
par le pouvant lui rendre un service plus avantageux (4). Il était put 
par le pouvant lui rendre un service plus avantageux (4). Il était put 
par le pouvant lui rendre un service plus avantageux (4). Il était put 
par le pouvant lui rendre un service plus avantageux (4). Il était put 
par le pouvant lui par le pouvant lui put put propo

a Christi przeconibus et discipuits traditum fuit, et la omnibus Dei ecclesiis invaluit; sed res utilis est et Deo placens, ut, in divina spiendidissimaque myste. riorum celebratione, eorum qui in recta fide abierunt memoriam agamus. Apud S. Damascenum, lib. de iis qui in fide dormierunt. - (1) Si autem Mathathige filii, qui festa et commemorationes in mysterio duntavat res nostras pra-figurante celebrant, sicut in Scripturis iegistis, per obiationes tamen eos a realibus mundarunt, qui in bello ceciderant, licet operibua suis ethnici, suisque moribus mali firissent, quanto magis sacerdotes fiiii Dei per sanctas suas obiationes et per linguarum suarum precationes debita mortuorum condonabunt. Testament de saint Ephrem. - (2) Oramus pro defunctis sanctis patribus, et episcopis, et omnibus generatim qui inter nos vita functi sunt, maximum hoc credentes adjumentum illis animabus fore pro quibus oratio defertur, dum sancta et perquam tremenda coram jacet victima. Catéchèse xxin. - (3) Dens, post ejus (Lepidi) interitum, familiares et cognatos ejus excitabit, corum mentem diriget, corda pertrahet, animos flectet; alque ii ad npem et anxilium ipsi ferendum accedent : quare iidem, movente Domino cor-ia ipsorum, quae defuncto decrant supplebunt. Collect. nora Patrum greecorum, tom. 11, page 48. - (4) tunudone alors reçu dans l'Église qu'il est utile de prier pour les morts.

202. Arnobe attesté également que, de son temps, on prinit,
dans les assemblées des chrétiens, et pour les vivants et pour les
morts (1). Saint Cyprien, qui est mort en 258, distingue trois états
de l'homme agrès is mort : ceiul des saints dans le cicle, ceiul de
l'enfer, où les méchants souffrent des peines éternelles, ci ceiul
du purgatoire, joi l'on est purillé par le feu vant d'êtra danis dans
le séjour de la gloire (2). Il reconnaissait aussi qu'on jeut soulager
ceux qui sont dans ce deraire état, puisqu'il marque en plus d'un
endroit que c'était la coutume de l'Église de prier pour les morts,
et d'offrir pour eux le saint sacrifice (s).

203. Tertullien, auteur du second et du troisième siècle, dit que les chrètiens faislairel des obliations pour les définits; più il ajoute:

- Si vous me demandez une loi en faveur de ces pratiques, vous 
- n'en trouverez point qui soit écrite; mais la tradition les sanctionne de son autorité, lis cutume les confirme, et la foi nous 
- les fait observer (4). - Ailleurs il parie des prières et des offrandes annuelles que les fidètes avaient coutame de faire pour les morts, en demandant à Dieu de leur accorder le rafraichissement et la participation à la résurrection première (5).

204. A loutes ces autorités nous pourrions ajouter celles des anciennes liturgies : il n'en est aucune qui ne suppose le dogme du purgatoire. Celles qui portent le non des aptives, comme celles qui out été rédigées sous le nom de saint Basile, de saint Jean Chrysostome ou d'autres évêques; celles des Églises occidentatés comme celles des Églises orientales, celles des orthodores comme

merabilis autem populus una cum sacerdotibus Del , noo sine gemito ac lacrymis pro imperatoris anima preces offerebaot Deo gratissimum pio principi officlum exhibentes Liv. 1v , de la vie de Constantin, c. LXXI. - (1) to quibus summns oratur Deus, pax cunctis et venia postulatur, magistratibus. exercitibus, regibus, familiaribus, inlmicis arlhuc vitam degentibus, et resolutis corporum vinctione. Lib. 1v, adversus gentes, sub Anem. - (2) Lettre Lvt. - (3) Aliud est ad veniam stare, aliud ad gloriam pervenire; aliud missum lu carcerem non exire iode donec solvat novissimum quadrantem, alind statim virtutis et fidei ardore mercedem accipere; alind pro percatis longo dolore cruciatum emundari et purgari diu igne, aliud peccata omnia passione purgasse; aliod denique pendere io diem judicii ad sententiam Domini, aliud statim a Domioo coronari. Épitre us. - (4) Oblationes pro defractis, pro natallis annua die facinus ... Harum et aliarum hujusmodi disciplinarum si legem expostules Scriptstrarum, nullam invenies : traditio tibi præteudetur auctris, consuctudo confirmatris, et fides observatrix. Liv. de la Couronne, c. metry.-(5) Pro anima ejus (viri sui) orat (uxor), et refrigerium interim adspostulat ei, et lu prima resurrectione consortium, et offert annuis diebus dormitioois ejus. Liv. de la Monogamie, c. x.

celles des Jacobites, des Cophtes, des Arménicas, des Éthiopiens, des Syriens, des Nestoriens : en un mot, toutes les fiturgies antérieures à la Réforme déposent en faveur de la foi catholique, touchant la prière pour les morts. Ii est donc constant que la crovance au purgatoire et à l'utilité des prières pour les morts remonte jusqu'aux premiers siècles du christianisme, et qu'elle ne peut venir que des apôtres et de Jesus-Christ. « On croit avec raison que ce « qui s'observe dans l'Église universelle, et qui s'est toujours ob-« servé sans avoir été établi par aucun concile, nous a été transmis « par les apôtres; » quod universa tenet Ecclesia, nec conciliis institutum, sed semper retentum, nonnisi auctoritate apostolica traditum rectissime creditur (1). Le dogme du purgatoire n'eût-il pas d'autre fondement que la tradition, il n'en serait pas moins inébraniable; car, comme nous l'avons montré ailleurs, ii est des vérités de la religion qui sont admises par tous les chrétiens, même par les protestants, quoiqu'on ne puisse les prouver que par la tradition (2).

205. Mais nous n'avons pas seulement la tradition pour nous. On a déjà pu remarquer que les Pères s'appuient sur le Nouveau et même sur l'Ancien Testament, pour prouver l'existence du purgatoire. En effet, on lit dans saint Matthieu : « Quiconque aura · parlé contre le Fils de l'Homme, son péché iui sera remis; mais « si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera · remis ni dans ce siècle ni dans l'autre; » non remittetur , neque in hoc sœculo, neque in futuro (3); c'est-à-dire que son péché iui sera remis difficilement, soit en ce monde, soit en l'autre : ce qui suppose qu'il y a des péchés qui sont remis ou expiés après la mort, comme l'ont observé, parmi les anciens, saint Augustin, saint Grégoire le Grand, saint Isidore de Séville, Gérard, évêque de Cambrai, et saint Bernard, C'était, d'ailleurs, la croyance des Juis : l'auteur du deuxième livre des Mochabées rapporte qu'après une bataille. Judas vint avec ses gens pour emporter les corps de ceux qui avaient été tués; et que , « ayant fait une collecte, il en-« voya douze mille dragmes d'argent à Jérusalem, afin de faire « offrir un sacrifice pour les péchés des morts, ayant de bons et de

<sup>(1)</sup> Saint Augustin, Ric. rr, du Baptlene, c. xvvr. — (2) Voye, an tomet, 1 seconde partie du traité de l'Écritere senine et de la tradition — (3) Saint Matthien, c. xu, v. 32. — Voyez aussi, dans la vr épitre de saint Paul aux Cortibiliene, c. xu, v. 11, le texte Fandamenteum don emes poster poerce, etc relieue, c. xu, v. 11, le texte Fandamenteum don emes poster poerce, etc relieue pour le partie pour consentation de la con

- religieux seuliments sur la résurrection. C'est donc une sainte et saintaire pensée, jouter l'écrivain secré, de prier pour les mors, a fin qu'ils soient délivrés de leurs péchés (1), - C'est en vain que les protestants révoquent en doute la canocité dou l'inspiration des livres des Machabées; car nous avons prouvé qu'on doit les admettre comme canoniques (2). D'ailleurs, quand les hérétiques seraient fondés à ne pas regarder ces livres comme divius, le passegue une nous vons cité est au moins un témoignage de la croyance du peuple de Dieu à l'utilité de la prière pour les morts, et à l'existence du purgle de livre vonce.

206. Après avoir montré, par l'Écriture, le témoignage des Pères et l'autorité des conciles, qu'il y a un purgatoire, et que les âmes qui y sont détenues sont soulagées par les prières des fidèles et le saint sacrifice de la messe, nous ferons remarquer que le dogme catholique ne va pas pius loin. Il est de foi, 1º que les justes qui meurent sans avoir entièrement satisfait à la justice divine, doivent satisfaire après cette vie par des peines temporaires qu'on appelle les peines du purgatoire; 2º que les âmes du purgatoire trouvent du soulagement dans les prières de l'Église. Voilà ce que la foi nous enseigne : mais elle s'arrête là. Le purgatoire est-il un lieu particulier plutôt qu'un état, ou un état plutôt qu'un lieu particulier? La peine du purgatoire est-elle la peine du feu, ou simplement une douleur vive et amère d'avoir offensé Dieu? Quelle est la rigueur et la durée de cette peine? Ces questions et autres semblables ne sont point comprises dans le domaine du dogme catholique. Ce sont des questions au sujet desquelles il n'existe aucune décision, aucun jugement de la part de l'Église. Cependant nous ne devons point laisser ignorer que l'opinion la plus commune parmi les théologiens fait consister, en partie, les tourments du purgatoire dans la peine du feu, ou du moins dans une peine analogue à celle du feu. Nous ajouterons que, selon saint Augustin et saint Thomas, dont le sentiment est assez suivi, la peine du purgatoire surpasse toute peine de cette vie : Pæna purgatorii, dit le docteur angélique, quantum ad pænam damni et sensus, excedit omnem panam istius vita (3).

<sup>(1)</sup> El facta collatione, duodecim millia drachmas argueti misit Jerotolyman offerri pro peccalis mortnorum sacrificione, bene et religiose de resurrectione coginns. . . . Sancta ergo et salubrios et cogistals pro defuncite seroare et a peccalis solvantur. Il ".Er. des Machades, c. xu, v. 43, etc. — (2) Yoyer le form. 1, m-230 et 240. — (3) Supple, questi, xxxi, art. 4.

#### CHAPITRE IV.

### De la réprobation.

207. La réprobation est un acte, un décret par lequel Dieu exclut du royaume des cieux et condamne au supplice de l'enfer les pécheurs qui meurent dans l'impénitence finale. C'est le contraire de la prédestination.

C'est un dogme catholique qu'il y a une réprobation, c'est à-dire un décret de Dieu, par lequel 11 veut non-seulement exclure du bonheur éternel un certain nombre d'hommes, mais encore les condamner aux peines de l'enfer. Au jour du jugement, le Seigneur dira aux prédestinés : « Venez, les bénis de mon père ; pos-« sédez le royaume qui vous a été préparé depuis la création du · monde. » De même, il dira aux réprouvés : « Retirez-vous de « mol , maudits ; allez au feu éternel qui est préparé à Satan et à « ses anges (1). » Ce décret, quolque infaillible comme la prescience divine, n'impose à ceux gul en sont l'objet aucune nécessité de pécher; Il suppose même la liberté, ou l'abus volontaire et véritablement libre de la grace que Dieu ne refuse à personne, Celul qui est réprouvé ne l'est pas parce qu'il existe un décret de réprobation; mais ce décret n'existe que parce que le pécheur qu'il concerne se réprouve lui-même, en persévérant volontairement et librement dans son péché jusqu'à la fin.

# ARTICLE I.

Déeu ne condamne aux peines éternelles de l'enfer que ceux qui l'ont mérité; il n'a décrété leur dannation que sur la prévision de leurs péchés et de leur impénitence.

100s. Il est de fol que la grace de la justification n'est pas endient pour ceux qui sont prédestinés à la viez que tous les autres qui sont appelés reçoivent la grace; et que personne n'est prédestiné au mai par la puissance divine. - Si quelqu'un dit que la grace de la justification n'est que pour ceux qui sont prédestinés à la

<sup>(1)</sup> Saint Matthieu, c. xxv, v. 31 et 41.

« vie; et que tous les autres qui sont appelés sont à la vérité appe-« lés, mais qu'ils ne recoivent point la grâce, comme étant prè-« destinés au mai par la puissance de Dieu; qu'il soit anathème (1) l.» Cette définition du concile de Trente contre Calvin, qui a renouvelé l'erreur des prédestinatiens, est conforme à celle du concilc d'Orange de l'an 529, dont les actes ont été sanctionnés par le pape Boniface II. « Non-seulement nous ne croyons pas, disent « les Pères de ce concile , que Dieu ait prédestiné queiques-uns au « mal; mais s'il en est qui persistent dans des sentiments si détes-« tables, nous les avons en horreur, et nous leur disons anathème (2). » Le concile de Valence, de l'an 855, s'exprime de la même manière : Il enseigne que Dieu, par sa prescience, connaît de toute éternité le bien que jes bons doivent faire, et je mal dont les méchants doivent se rendre coupables; qu'il a prévu que les bons seraient bons par sa grâce, et que, par la même grâce, ils recevraient la récompense éternelle ; qu'il a prévu également que les méchants seraient méchants par leur propre malice, et que, par sa justice, lis seraient condamnés à la peine éternelle. Le même concile ajoute que la prescience de Dleu n'impose à personne la nécessité d'être méchant; mais que Dieu, qui connaît toutes choses avant qu'elles arrivent, a prévu que je méchant le serait par sa propre volonté; que celul qui est condamné l'est par le mérite de sa propre iniquité, et non par un décret antérieur à la prescience divine; que si les méchants périssent, ce n'est pas qu'ils n'aient pu être bons, mais bien parce qu'ils n'ont pas voulu être bons : nec ipsos mulos ideo perire quia boni esse non poluerunt, sed quia boni esse noluerunt (3); que, dans le choix de ceux qui seront sauvés, la miséri-

(1) Si quis instificationis gratiam nonnisi prædestinatis ad vitam conlingere dixerit : reliquos vero omnes qui vocantur, vocari quidem, sed gratiam non accipere, utpote divina potestate prædestinatos ad majum; anathema sit. Concile de Trente, sess. vi, can. xvn. - (2) Aliquos vero ad malum divina potestate prædestinatos esse non solum pon credimus, sed etiam, si sunt qui tautum malum credere velint, com omni detestatione illis anathema dicimus. Labbe. Concil., tom IV, col. 1671. - (3) Deum præscire et præscisse æternaliter, et bona que boni erant facturi, et mala que mali sant gesturi. ... fideliter tenemus et placet tenere, bonos præscisse omnino per gratiam suam bonos futuros, et per camdem gratiam æterna præmia accepturos : malos præscisse per propriam malitlam malos futuros, et per suam justitiam æterna ultione damnandos, ... Nec prossus ulli malo praescientiam Dei imposuisse necessitatem, ut aliud esse non posset, sed quod ille futurus erat ex propria voluntate, ille, sicuti Deus, qui novit omnia anti-quam fiant, pra-sclit ex sua omnipotenti et incommutabili majestate. Nec ex prarjudicio ejus aliquem, sed ex merito propria: iniquitalis credimus condemnari. Nec ipsos malos ideo perire, quia boni esse non 11. 10

10

corde de Dieu précéde leur mérite, tandis que, dans la condamnation de ceux qui périront, leur démérite précéde le juste jugement de de Dieu; que Dieu a prévu la malice des méchants, parce qu'elle est d'eux; mais qu'il ne l'a point prédestinée, parce qu'elle ret point de lui; qu'à l'égard de la peine qui suit leurs mauvaises actions, Dieu l'a prévue, parce qu'il est juste. deérétée, parce qu'il est juste. Enfin, les évêques du concile de Valence concluent en disant nanthème, d'après le concile d'Orange, à ceux qui crolent que quelques-uns ont été prédestinés au mal par la puissance d'ivie (1).

209. Non, l'on ne peut soutenir sans implété que Dieu veuille, d'une volonté antécédente ou abobie, la perte des réprouvés.

Dieu, dit saint Augustin, peut sauver quelqu'un sans qu'il l'ait mérité, parce qu'il est bon; mais il ne peut dammer personne qui ne l'att mérité, parce qu'il est juste: Deus potent aliqueo sine abonis meritis ilberrare, quiub bonus est : non potent quempiam sine maits meritis damnare, quiu justus set (20. Ce n'est point Dieu qui a faital mort; il nese réjouit point de la perte des vivants: Deus mortem on fecti, ne cleatur in perditione vivorum (3). Le souverain juge ne condamne les méchants aux peines de l'enfer que parce qu'ayant pu faire le bein (ci-bas, il se l'ont pas fait. Retirez-vous de mol, maudits; allez au feu éternel qui a cté préparé à Satan et à ses anges : car j'ai en fain, et vous ne m'avez pas donné à nobier (4).

210. Le décret de la damnation éternelle est donc fondé sur la prévision des péchés et de l'Impénitence fluale des pécheurs : ce qui s'accorde parfaitement avec la volonté de Dieu de sauver tous les hommes; volonté sincère, antécédente, mais conditionnelle, dont nous avons parté plus haut (5).

#### ARTICLE II.

Du châtiment des répronvés , ou des peines de l'enfer.

211. On entend ici par enfer le lieu ou l'état dans lequel les démons, et les hommes qui meurent en état de péché mortel, sont punis éternellement.

potuerunt; sed quia boni esse noluerunt. Labbe, Concil., tom. vm, col. 135.—
(1) lbldem, col. 136.— (2) Liv. m, contre Julien.— (3) Sagesse, c. 1, v. 13.—
(4) Saint Matthleu, c. xxv, v. 41 et 42.— (5) Voyez le n° 168, etc.

Or, premièrement, il est de foi qu'après cette vie il y a un enfer pour les méchants. La croyance d'une vie future, où les bons sont récompensée et les méchants punis, est aussi ancienne que le monde; on la trouve dans tous les temps et chez tous les peuples (1).

Secondement, Il est de foi que les peines de l'enfer sont éternelles. Le symbole de saint Athanase, qui est reçu dans toute l'Égilles, se termine ainsi : « Ceux qui auront fait le bien iront dans la » vie éternelle; mais ceux qui auront fait le mai iront au feu éternel. Telle est la foi catholique: quiconque n'y tient pas fidèlement et fermenent ne pourra étre sauvé (2). »

# § I. De l'éternité des peines de l'enfer.

212. Le dogme catholique sur l'éternité des peines de l'enfer est fondé sur l'Écriture et la tradition, sur la croyance universelle et constante de l'Égise, d'accord avec la croyance des anciens peuples, même des gentils.

D'abord, nous lisons dans le prophète Issie : « Ils sortiront, et lis vertroi les cadavres des violateurs de ma loi ; leur ven ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et lis seront à jamais au no sjet d'horreur pour toute chair qui le verre (3). « Ce verqui ne ment point, et ce feu qui ne s'éteint point, expriment le double châtment des réprouvés, châtment qui n'a pas de fin, qui extétein par conséquent. On lit encore dans le même prophète : Les pécheurs ont été assis d'éfroi dans Sion; la terreur a été parmi les hypocrites, Qui de vous pourra bablier dans le feu dévorant qui de vous souterdant les ardeurs éternelles (4) : all

213. Daniel exprime également le dogme de l'éternité des peines dans le passage suivant : « Or dans ce temps-là s'élèvera Michei, « le grand prince, qui est debout pour les fils de ton peuple ; et un

s'agit évidemment, dans ce texte, des peines de l'enfer.

(1) Yope le tome 1, nº 501, etc. — (2) Qui bona egernati, libna li ni tiana cherman ç qui vero mais, în igaem ettermon. Hize et dificat cultilori, quam mid quiesque fidelliter furniserque crediderit, alvius esse non poterit. — (2) El egredienter, et videloui cadavera vironum qui peravinisti uni in mei vermis corrum non morieiur, et ignis corrum non extilapselur: et cream in mei vermis corrum non morieiur, et ignis corrum non extilapselur: et cream un estat de la companie del la companie de la companie del la companie de la

s temps viendra, tel qu'il n'en a pas été depuis que les nations ont commencé. Et en ct temps-là ton peuple sens asuvé, et quicons que sera trouvé écrit dans le livre. Et la multitude de ceux qui tende de la ferme dans la poussière de la terre éveilleront, les uns pours la vie éternelle, et les autres pour un opprobre qui ne finime la viente de la viente

a plusieurs seront comme les étoiles dans les perpétuelles éterni-« tés (t). » Il en est ici de l'opprobre , de l'ignominie du supplice des réprouvés, comme de la vie, du bonheur, de la récompense des justes : ii y a de part et d'autre éternité, une perpétuité sans fin. 211. L'Évangile est encore plus précis. Saint Jean-Baptiste dit de Jésus-Christ, qui devait baptiser après lui : « Il a le van à la main. et il nettoiera son aire; il amassera le blé en son grenier, mais il · brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point (2). » Écoutez ce que dit Jésus-Christ lui-même : « SI votre main vous scandalise . - coupez-la; il vaut mieux pour vous que vous entriez dans la vie . éternelle n'avant qu'une main , que d'en avoir deux et d'aller en enfer, dans le fcu qui ne s'éteint pas, où le ver qui les ronge ne « menrt point, et le feu ne s'éteint jamais. Et si votre pied vous scan-« dalise, coupez-le; il vaut mieux pour vous que, n'ayant qu'un « pied, yous entriez dans la vie éternelle, que d'en avoir deux et « d'être envoyé en enfer, dans ce feu qui ne s'éteint pas, ou le ver « qui les ronge ne meurt point, et le feu ne s'éteint jamais. Et si . votre œii yous scandalise, arrachez-le; ii yaut mieux pour yous · que, n'ayant qu'un œil, vous entriez dans la vie éternelle, que « d'en avoir deux et d'être envoyé dans le feu de l'enfer, où le ver « qui ies ronge ne meurt point, et où le feu ne s'éteint jamais (3), »

(1) in tempore ils consurget Michael, princepa magans, qui stal pro filis populi tuj; et venite tempos quale non ful ad co ex quo genti-sas corepentu suque ad tempos illudi E in tempore illo salvabitor populas tras, nomis qui estimato del tempo della tempo televa della conditata de

Ainal, par trois fois, Notre-Seigneur répète que le ver ou le remords qui ronge les réprouvés ne meurt point, et que le feu qui les brûle ne s'éteint jamais: Vermis corum non moritur, et ignis non extinguitur. Pouvait-on exprimer plus clairement l'éternité des peines de l'enfer?

216. Saint Matthieu rapporte que loraque Notre Seigneur viendra dans as majesté pour juger tous les hommes, il dira à ceux qui
seront à sa droite : « Venez, les befins de mon l'èrre; possédez le
- royaume qui vous a été préparé des le commencement du
- monde; et à ceux qui seront à sa geuche : » Retirez-vous d'emol,
- mandits; alles au feu deirené, qui a été préparé à Satan et à ses
- anges. Et ceux-ci ivout au supplice éternée, et les justes à la vi
- éternelle : « d'ount hi in supplicium arxinarous, justi autem in
- villam alerman (1/.) » De l'avec de tous, le mot éternée, dans la
seconde partie de ce texte, exprime une éternité proprement dite,
ou une durée qui n'aura pas de fin ; or, évidemment, Il doit avoir la même signification dans la première partie du même texte; autement, céul qui est la vérité même nous cet induits en erreu:
- le supplice des réprouvés sera donc éternée, à prendre ce termé à
la rigueur.

216. C'est aussi l'enseignement des apôres : saint Paul dit que Jésus-Christ vendre au millie des finames pour tier vuegence de ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, et de ceux qui n'obéissent pas l'Atanquie; puis il ajoute qu'ils souffriront les peines d'une êternelle damnation; panas dabunt in interitu atternas (2). Saint Jude écrivalt aux premiers chréties: - Je veux vous avertir que - Dieu réserve dans des chaînes éternelles et de profondes timbres, pour le jugement du grand Jour, les anges qui n'ont jas sonserve - leur principauté: viricuits atternis caligine reservauit (3). - Saint Jean, l'auteur de l'Apocalypse, nous apprend que la béte, ou le démon et le faux prophète, seront tourmentés jour et nuit dans les sécles des sécles : reucialoutur de ae note et a sæcula sœudo-rum (4). Il est done prouvé par l'Écriture que les petines de l'enfer sont éternelles.

217. Aussi les Pères et les docteurs de l'Église ont-ils cons-

tinguitur. Quod si oculos tuus scandalizat [e, gice eum : bonaim est libi luscum intorire in regiono Bet, quam dono oculos habaetime mitti in gelemami guit s.; obi vientis corum non morium, et Igais non extinguitur. Saint Marc, c. II., et . 42 et suis. c. 10 Saint Mattine, c. XXY, v. 34, et al. 6. (2) 11 et gire aux Thessahoniciens, c. 1, v. 3 et 9, — (3) Saint Jude, v. 6. — (4) Apocalypse, c. XX, v. 10.

tamment proclame l'éternité de l'enfer, s'appayant sur les oracies de l'Ancien et de Moneyan Texament. Saint Cliement de Rome, disciple des apôtres, et l'un des premiers successeurs de saint Pierre sur le siége de Rome, dit que les âmes même des Impies sont immortelles; qu'il vaudrait mieux pour eiles n'être point incorruptibles; qu'elles souffrent une peine éternelle dans un feu qui ne s'éteint pau qu'elles ne meurent point, et que, pour leur malheur, elles ne mourront Jamaic (1). Saint Justin, martyr, enseigen que ceux des anges et des hommes qui ont abusé de leur libre arbitre sont, par un juste jugement, condamnés au supplice du feu tétrenel : ni feur sempilerne (2); que Satan avec sa millee, et les hommes qui auront suivi ses conseils, sera tour-meuté féreneliement, ner parchum institutu. Glement, ner parchet féreneliement, ner parchum institutu. Glement, et les hommes qui auront suivi ses conseils, sera tour-meuté féreneliement, ner parchet missimum (3).

menté éternellement, per sæculum infinitum (3). 218. Saint Théophile d'Antioche écrivait à Autolyque : « J'ai « foi en Dieu, et je lui obéis volontiers : je t'exhorte à jui obéir « toi-même, de crainte que si tu refuses de croire en iui maintea nant, tu ne sois forcé de croire un jour, lorsque tu seras con-« damné à des peines éternelles , suppliciis æternis (4). » Saint Irénée, avant cité cette sentence de Notre-Seigneur, Allez, maudits, au feu éternel que mon Père a préparé au diable et à ses anges, ajoute que le feu éternel n'a pas été préparé principalement pour l'homme, mais pour ceiui qui a séduit l'homme, pour le prince de l'apostasie, et pour les anges qui ont apostasié avec lui ; puis pour les hommes qui persévèrent dans les œuvres de l'iniquité, sans faire pénitence (5). Tertuillen, parlant au nom des chrétiens de son temps : « Pour nous, disait-il, qui devons être « jugés par un Dieu qui voit tout, et qui savons que ses punitions « sont éternelles, nous sommes les seuls qui embrassons la vraie « vertu; et parce que nous la connaissons parfaitement, et parce « que le supplice destiné au crime est, non pas de longue durée, . mais éternel, nous craignons l'Être souverain, que doit craindre « celui qui juge des hommes qui le craignent (6), »

219. On lit dans Minucius Félix, qui vivait du temps de Tertuillien : Vos savants et vos poètes vous avertissent des supplices éternels qui sont destinés aux méchants, quand ils vous menacent de ce fleuve de feu, et de ce marais britiant du Styx qui enhoure plusieurs fois le Tartare; choese qu'ils ont apprises (nour

<sup>(1)</sup> Dans saint Jean Damascène, in Eglogis. — (2) Apologie 1. — (3) Apologie n. — (4) Liv. 1, à Autolyque, n° xıv. — (5) Liv. nı, contre les hérésics, c xxın. — (6) Aprélogique, n° xxı.

« le fond) par les oracles des prophètes, et (pour ce qui tient à la « superstition) par l'inspiration des démons... Les tourments de

« l'enfer n'ont ni mesure ni fin. Le feu, comme s'il était doué d'in-« teiligence, brûle les membres et ne les consume point ; il les dé-

« vore et les alimente en meme temps; semblable à la foudre qui « atteint les corps et ne les détruit pas , aux volcans du Vésuve et

 atteint les corps et ne les détruit pas, aux voicans du Vésuve et de l'Etna, qui sont toujours enflammés et ne s'éteignent jamais.
 Cette flamme vengeresse s'entretient sans détraire ceux qu'elle

Cette flamme vengeresse s'entretient sans détruire ceux qu'elle brûle; elle se nourrit des douleurs aigues qu'elle leur fait éprouver (1).

220. Saint Cyprien: - Croyex à celui qui réserve la vie éternelle pour récompease à ceux qui croient. Croyex à celui qui
destine, dans les ardeurs de l'enfer, des supplices éternels à ceux
qui ne croient pas. Ceux qui seront condamnés à ces supplices
seront la proie d'un feu qui ne se ralentit point, leurs tournensis
ne peuvent avoir ni repos ni fin (3). - Suivant Arnobe, les feux
de l'enfer ne s'éteindront jamais (3). Lactance fit que ceux qui
préférent les biens de la terre aux biens, célestes seront condamnés à une peine éternelle (4).

C'est aussi la doctrine de saint Hilaire de Poitiers (5), de Julius Firmicus (6), de Némésius, philosophe chrétien (7), de Didyme d'Alexandrie (8), de saint Paclen de Barcelone (9), et de saint Basile (10).

Saint Grégoire de Nazianze, distinguant les différentes espèces de feu dont Die us sert pour excerce sa vengeance, dit que le plus redoutable de tous est celui qui, joint au ver qui ne dort point, ne s'écteni Jamsis ; que ce feu perpétuel et étrente ett le châtiment des hommes qui auront commis le crime (11); et que rien ne tournemente plus les réprouvés que de se voir rejéte de Dien, et de porter dans leur conscience les marques de l'éternelle ignominie à laquelle lis seront condammés (12). Saint Éphrem, diacre d'Édesse, enseigne que ceux qui sont en enfer ne peuvent entre délivrés; qu'il s' y sont retenus par des liens infassou-bles ; que le fen qui les brûle ne s'éteindra point, et que les dou-leurs et les suppliess intolérables qu'ils endurent n'auront pas de

<sup>(1)</sup> Octavias, n° xixx. — (2) Lir. h Démôtries, nub finem. — (3) Lir. n.j. contre les genuils. — (4) Lir. v.j. els nalitations, e. v, etc. — (5) Comment sur asist Matthies, e. xixxi. — (6) De l'erreur des religions profanes, e. xiz. — (7) De la nature de l'homme, e. 1. — (8) Liv. m. De Spirité Sancée. — (6) Exbortation à la pénitence. — (10) Exbortation au baptème. — (11) Discours xi. — (12) Discours xi. — (12) Discours xi. — (12) Discours xi. — (12) Discours xi. — (13) Discours xi. — (13) Discours xi. — (14) Discours xi. — (15) Discours xi. — (15) Discours xi. — (17) Discours xi. — (18) Discours xi. — (19) Discours xi. — (12) Discours xi. — (13) Discours xi. — (13) Discours xi. — (14) Discours xi. — (15) Discours xi. — (15) Discours xi. — (16) Discours xi. — (17) Discours xi. — (18) Discours xi. — (18) Discours xi. — (19) Discours

fin: non Anbent finem dolores ce mala intorum intoleranda (1).

221. Saint Grégoire de Nysse, encore que les partisans d'Origène alent altéré quelques endroits de ses écrits, ne s'exprime pas moins calierment en faveur du dogne de l'écentité des peines.

L'âme du pécheur, dit-il, s'accusant de sa témérité, gémissant et pleurant, sera reléguée dans un lieu triste comme dans un réduit, où eile souffrirá des peines éternelles, en proie à une tristesse qui ne fluira jamais, et qui ne pourra point se consolie gl. Un repos éternel et souverain est réservé dans le royaume offette à ceux qui autout été bons et charitables; mais le supplicé étre-nel du feu attend les hommes inhumsins et méchants (3). Qui éténdra cette faltime, s'écré-le-il, en pariant aux mauvais ri-ches Youl vous préservern des moessures de ce ver qui ne mourra-jamais Youis extinguel faumma m' qui souvette erremen mun

« quam morientem (4)? » 222. Saint Ambroise : « Je sais que les pius grands tourments « sont réserves aux pécheurs, et que les âmes des impies souffri-« ront des supplices, non temporaires, mais éternels; des supplices « qui n'auront pas de fin (5). » Saint Jean Chrysostome, qui est mort peu de temps après saint Ambroise, écrivait à Théodore : « Quand vous entendez parler du feu de l'enfer, ne vous le repré-« sentez point comme le feu d'ici-bas : tout ce que celui-ci saisit, « ii le dévore et le consume ; ceiui-là, au contraire, brûle perpé-« tuellement ceux dont il s'empare, et ne se raientit jamais. C'est « pourquoi il est dit qu'il ne s'éteint point. Les pécheurs seront · revêtus de l'immortalité; mais ce ne sera pas pour leur gioire, « ce sera pour qu'ils souffrent éternellement (6). Celui qui a été « une fois livré au feu de l'enfer ne peut espérer de voir la fin de « son supplice. Les plaisirs de cette vie passent comme une ombre « et comme un rêve ; le péché n'est pas encore consommé, que le « sentiment de la volupté est éteint. Mais les supplices qui leur « sont destinés n'ont aucun terme. La jouissance n'est que pour un « moment : le tourment est éternel (7), »

223. Saint Jérôme, parlant des origénistes, qui prétendaient que le démon peut être changé et rétabil dans son prémier état, s'exprime en ces termes : « Non-seulement l'Ecriture sainte ne dit « pas cela, mais cette opinion tend à détruire la crainte de Dieu

<sup>(1)</sup> Traité Non esse ridendum. — (2) Discours De castigationibus. — (3) Discours 1, de l'amour des panvres. — (4) Discours 1, sur les béatitudes. — (5) De la chule d'une vierge. — (6) Liv. 1, à Théodore lombé, u° 11. — (7) Liv. 11, àu même, n° 111.

- dans les hommes, et à les porter au péché, dans la persuasion que si de donn, auteur de tous les maux et la source de tous les péchés, peut être sauvé par la pénitence, les réprouvés pourront l'être également. Sachons donc, comme nous l'apprend l'Evanglie, que les pécheurs seront envoyés au feu éternel qui est préparé à Satan et à ses anges, et que c'est d'eux qu'il est dit : Leur err ornogram ne mourra point, et le feu qu'il est drit :

« s'éteindra point (1), » 224. Saint Augustin combat les mêmes erreurs. Écontez ce qu'il dit dans ses livres de la Cité de Dieu : « Il faut voir d'abord « pourquoi l'Église n'a pu souffrir l'opinion de ceux qui promettent « au diable le pardon, après même de très-grands et de très-longs · supplices. Si tant de saints, profondément versés dans l'un et · l'autre Testament, 'n'ont envic la béatitude à personne, c'est « qu'ils ont vu que ce serait anéantir cet arrêt que le Sauveur dé-· clare qu'il prononcera au jour du jugement : Retirez-vous de « moi, maudits, et allez dans le feu éternel qui est préparé pour « le diable et pour ses anges. Cela montre clairement que le « diable et ses anges brûleront dans un seu éternel ; aussi bien · que ces paroles de l'Apocaivpse : « Le diable , qui les séduisait, · fut jeté dans un étang de feu et de soufre avec la bête et le · faux prophète, où ils seront tourmentés jour et nuit dans les « siècles des siècles ; c'est-à-dire éternellement , selon le langage « ordinaire de l'Écriture. C'est pour cela que l'on ne saurait trou-« ver d'autre raison, ni même de raison plus juste et plus évidente · de cette crovance fixe et immobile de la véritable piété, qu'il n'y · aura plus de retour à la justice et à la vic des saints pour le - diable et pour ses anges, que parce que l'Écriture, qui ne trompe « personne , dit que Dieu ne les a point épargnés , et qu'il les a « condamnés, en attendant, aux noirs cachots de l'enfer, où ils « sont gardés pour être punis au dernier jugement; qu'on jes let-« tera dans un feu éternel, où ils seront tourmentés dans les siècles « des siècles. Que s'il en est ainsi, comment peut-on prétendre que · tous les hommes, ou même quelques-uns, seront délivrés de cette « éternité de peines après queiques longues souffrances que ce « puisse être; à moins que de donner atteinte à la foi qui nous « fait croire que le supplice des démons sera éternel ? Si ceux ou « quelques-uns de ceux à qui on dira , Retirez-vous de moi , « maudits , et allez au feu éternel qui est préparé pour le diable

<sup>(1)</sup> Comment, sur le ch. 13 de Jonas.

154 et pour ses anges, ne doivent pas toujours demeurer dans ce « feu, pourquoi croira-t-on que le diable et ses anges y demeure-· ront éternellement? Est-ce que la sentence que Dieu prononcers « contre les anges et contre les hommes ne sera vraie que pour les « anges? Assurément les choses iront de la sorte, si les conjec-« tures des hommes l'emportent sur la parole de Dieu ; mais comme « cela est impossible, ceux qui désirent se garantir du supplice « éternel ne doivent pas s'amuser à disputer contre Dieu , mais « accomplir ses commandements, tandis qu'il en est encore temps. . D'ailleurs, quelle apparence y a-t-il d'entendre le supplice éter-« nel d'un feu qui doit durer longtemps , et la vie éternelle d'une « vie qui doit durer toujours, vu que Jésus-Christ, au même liet « ct dans une même période, comprenant l'un et l'autre, a dit · Ainsi, ceux-ci iront au supplice éternel, et les justes dans le « vie éternelle ? Si l'un et l'autre est éternel, certaiuement on doi « entendre ou que l'un et l'autre durera longtemps , mais après - tout prendra fin, ou que l'un et l'autre durera toujours, et ne « finira point. Ces deux choses sont mises en parallele : d'un côte « le supplice éternel, et de l'autre la vie éternelle; de sorte qu'or ne peut prétendre sans absurdité que, dans une seule et même « expression , la vie éternelle n'ait point de fin , et que le supplice « éternel en ait une. Puis donc que la vie éternelle des saints ne « finira point, certainement le supplice éternel des damnés sera « de même (1), »

225. Nous pourrions citer encore saint Prosper, saint Léon. saint Fuigence, saint Grégoire le Grand, et généralement tous le docteurs de l'Église qui ont parlé du châtiment des réprouvés tous professent l'éternité des peines de l'enfer. Ou'il nous suffise de rappeler que le concile de Constantinople de 553, cinquième concile œcuménique, a frappé d'anathème l'erreur de ceux qu prétendaient que les tourments des impies et même des démonauraient une fin , et que les impies et les démons seraient un jou rétablis dans leur premier état (2).

226. Teile est donc et telle a toujours été la croyance de l'Égliscatholique ; telle a été, de tout temps, la croyance des chrétiens même des communions séparées du saint-siège, sl on except quelques hérétiques obscurs, tels que les origénistes. C'était le croyance des Juifs, comme nous l'avons vu dans plusieurs passage

<sup>(1)</sup> De la Clté de Dieu, liv xx1, c. xx111. - (2) Nicéphore, Hist. ecclés. liv. xxvII, c. 28.

de l'Ancien Testament : c'était aussi la croyance des patriarches. Les prophètes ne pensalent pas autrement que Moyse, ni Moyse autrement que les enfants de Jacob, que Jacob lui-même, qu'Abraham le père des croyants, que Noé, qu'Adam le chef et le précepteur du genre humain. Une preuve que la croyance à l'éternité des peines remonte à la tradition primitive, et qu'eile est aussi ancienne que le monde, c'est que nous la retrouvons, quoique pius ou moins altérée, chez tous les peupies. Les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les Chaidéens, les Perses, les Syriens, les Indiens, les peuples du Nord et ceux de l'Amérique, tous ceux dont on connaît la religion, admettaient une récompense éternelle pour les justes, et des peines éterneiles pour les méchants (1). Ainsi, le dogme de l'éternité de l'enfer est fondé tout à la fois snr la révélation primitive, sur la révélation mosaique et sur la révélation évangélique, en un mot, sur l'enseignement catholique, dont l'autorité est l'autorité de Dieu même, comme nous l'avons montré dans le premier volume de cet ouvrage.

227. Direz-vous qu'on ne peut concilier ce dogme avec la bonte de Dicu? Mais « qui es-tu, o homme, pour contester avec Dicu? « O homo, tu qui es, qui respondeas Deo (2)? Oui osera vous dirc. · Seigneur, pourquoi vous avez fait cela? Ou qui s'elèvera contre · votre jugement? Oui paraîtra devant vous pour prendre la dé-" fense des hommes injustes? Ou qui vous accusera quand vous « anrez fait périr les nations que vous avez formées ? Car après « vous, qui avez soin de tous les hommes, il n'y a pas d'autre · Dieu, à qui vous ayez à faire voir qu'il n'y a rien d'injuste dans · les jugements que vous prononcez; il n'y a ni roi ni prince qui « puisse s'élever contre vous, en favenr de ceux que vous aurez . fait périr (3), » Non, il ne nous appartient pas de juger les jugements de Dieu. Ii est admirable dans ses saints par sa bonté; ii ne l'est pas moins par sa justice dans les réprouvés. Il est bon, infiniment bon : mais quoique sa bonté soit infinie, li n'est point tenn de faire pour la créature tout ce que la créature peut désirer;

autrement, il pourrait être tenu à l'infini, ce qui implique contradic-

<sup>(1)</sup> Yoyez le P. Perrone, Tract. de Doe creatore, part, m', c. n., etc., — (2) Eptite son Romains, e. n., v. 20. — (3) Michael this 'could feetiff' and quist shall counts jedicium tumm' and epis in conspectu tou veniet vindeta lair quorum bominum? aut quis lib imputablit, ai pri-ricit autiones quas tu fecisi! Yone enime et alien beru quant te, cui cure acid ée onubiam, voi otteinda quorum bomijuste judicas jedicium. Neque ere, pecue tyrannas in conspectu tou benjiente de lei quop perchidid. Soprer, c. x, x, p. 2, 1, 2, 15 et 4.

tion : les dons de Dieu, de quelque genre et quelque grands qu'ils solent, ne penvent être que finis et bornés comme ceux qui les recolvent. Tout ce que nous ponvons exiger, pour ainsi dire, de la bonté du Créateur, c'est qu'il donne à tous les hommes les moyens d'être heureux, de sorte que personne ne solt malhenreux que par sa faute. Le pécheur qui est condamné à un supplice éternel ne peut se plaindre que de lui-même; il ne peut se plaindre de Dieu qu'autant qu'il n'aurait pu éviter cette damnation. Mais il n'en est pas ainsi : Dieu ne réprouve et ne damne après cette vie les pécheurs impénitents que parce que ces pécheurs se sont réprouvés et damnés eux-mêmes, tandis qu'ils étaient sur la terre : libres de faire le bien et le mai, de choisir entre la vie et la mort éternelle . ils ont fait le mal an lieu de faire le bien; ils ont préféré la mort à la vie, les peines de l'enfer aux jouissances du ciel, le séjour de Satan au royaume de Dieu. Ils sont donc malheureux parce qu'ils l'ont voulu ; et ils le seront éternellement , parce que , malgré les avertissements et les menaces du Seigneur, lis ont suivi, de plein gré, la vole qui conduit à la perdition éternelle ; ce qui fait que l'éternité de l'enfer n'est pas plus contraire à la justice qu'à la bonté divine. La justice de Dieu serait compromise, il est vral, s'il panissait sans qu'on l'eut mérité; si, dans ses jugements, il ne discernait point entre le coupable et l'innocent, ni entre tel on tel degré de cuipabilité. Mais tel n'est pas l'ordre de la Providence : Dieu récompense les saints, et les récompense éternellement, parce qu'il est bon; il punit les méchants, et les punit éternellement, parce qu'il est juste; il rend à chacun selon ses œuvres, pour le blen comme pour le mal, parce qu'il est bon et juste en même temps.

228. Ne dites pas qu'il n'y a point de proportion extre le péché qui ne dure qu'un moment et la peine qui dare éternellement. Car evidemment, pour savoir s'il y a proportion ou non entre la peine et l'offense, on ne doit en juger ni par la durée de la lette, ni par la durée de l'acte par lequed on se rend coupable; il ne faut qu'un instant pour commettre tes plus grands crimes : mais on doit se reporter à la grisveté de l'offense, dont in malice se tire et de la bassesse de celui qui en est l'auteur, et de la majesté de celui qui est d'offense. D'apris exte notion, qui ne peut être contestée, on conquêt facilement que la malice du péché, en tant qu'il offense Dien, qu'il outrage la majesté d'une, est en quelque sorte infinite; et que, loid de dépasser les limites de la justice à l'égard des réprouvés, le souverin juge demuer plutôte ne de ja meire de de la finite a l'égard des réprouvés, le souverin juge demuer plutôte ne de ja meire de que, meme ne leur infigigent une

peine éternelle. D'ailleurs, le péché, le crime d'un moment, qui n'a pas été réparé ici-has par la pénitence, devient un crime éternel. Non-seulement l'état du péché, mais le péché, mais l'affection du moins virtuelle au péché, survit à la mort du pécheur et subsiste aussi long temps que le pécheur, c'est-à-dire, éternellement. Celui qui meurt dans l'impénitence meurt dans son péché, conserve son péché et l'affection au péché; ce n'est même que parce qu'il conserve de l'affection au péché, qu'il meurt impénitent : in malignitate nostra consumpti sumus (1). Il est en mourant ce qu'il était apparavant, et il est après la mort ce qu'il était en mourant; il sera toujours le même, toujours pécheur : non qu'il commette en enfer de nouveaux péchés, car les damnés ne peuvent plus démériter; mais parce que, étant mort dans le péché et avec l'affection au péché, il ne peut plus ni sortir de l'état du péché, ni renoncer au péché. A la vérité, il regrette d'avoir offensé Dieu, il s'en repent même, suivant l'expression de l'Ecriture : pænitentiam agentes (2) : mais il s'en repent trop tard, il s'en repent inutilement; sa pénitence n'est point l'effet de la grâce; il n'y a plus de miséricorde pour lui; le sang de Jesus-Christ ne coulera point dans les enfers : il ne neut ni expler son péché, ni revenir à de meilleurs sentiments. Il est donc vrai de dire que son péché dure toujours, qu'il devient éternel, et qu'il peut, par conséquent, être puni éternellement.

229. Mais Dieu ne pourrait-il pas, par sa grâce, changer le cœur du réprouvé, rendre ses peines méritoires, et ahréger son supplice? On conçoit qu'il le pourrait, si on ne considère que sa bonté, sa puissance et sa justice. Mais y est-il tenu? Non : on ne prouvera jamais qu'il soit obligé de faire pour les hommes plus qu'ii n'a fait. Qu'on se rappelle donc que non-seulement Dieu est souverainement bon, mais qu'il est souverainement sage; et, tout en admirant sa bonté à l'égard des élus, on adorera la rigueur de ses jugements à l'égard des réprouvés. On peut même dire que, d'après f'ordre qu'il a établi lui-même, et dans iequel sc montre visiblement sa providence, la sagesse de Dieu, que l'on ne dolt point séparer de ses autres attributs, s'oppose à ce que les peines de l'enfer aient un terme. En effet, si, malgré la croyance universelle à l'éternité de ces peines, la terre est comme inondée de crimes; s'il se trouve encore un si grand nombre de pécheurs qui boivent l'iniquité comme l'eau, et vivent comme s'ils n'avaient rien à craindre après la mort, que devlendrait le monde, si

<sup>(1)</sup> Sagesse, c. v, v. 13. - (2) thine n v. 3

l'enfer n'éait plus qu'un purgatoire? Otez la crainte de l'éternité
matheureuse, c'en est fait des lois de la religion et de la moraie
pour le plus grand nombre; c'iles seront impuissantes contre lo
pour le plus grand nombre; c'iles seront impuissantes contre lo
actime. Donnez à l'égoiste, la l'avare, a l'usurier, au voluptueux,
i l'apost d'an fait un jour avec la justide d'uine; bientot vous verrez
disparaitre de dessus la terre, avec la crainte de Dieu, la pratique
de la vertu.

#### § II. Quelles sont les peines de l'enfer?

230. On distingue deux peines de l'enfer: la peine du d'am et la peine du aran. La première consisté dans la privation de la vision intuitive, ou dans la perte du bonheur du cled, et dans le regret de l'avoir perdu. La seconde consiste dans la douleur causée par le feu. Ce double chathment est aggravé par le désepoir, le réprouvé ne pouvant espérer de voir la fin de ses tourments. Les peines de l'enfer sont exprimées par ce ver qui ne meur topuit et par ce feu qui ne d'éteint point, dont l'ésus-Christ lu-l-même mennec les pédenes: s'érmit sorum non moritur, et innis non axtinouitur (1).

cheurs: Vermis eorum non moritur, et ignis non extinguitur (1). 231. On entend par ce ver rongeur les peines intérieures, les remords et les regrets des réprouvés, comme on le voit d'ailieurs par ce passage du livre de la Sagesse : A la vue de la gloire et du bonheur des justes, les méchants « seront saisis de troubie et d'une · horrible frayeur. Ils seront surpris d'étonnement en voyant tout - d'un coup, contre leur attente, les justes sauvés. Ils diront en eux-« mêmes, étant touchés de regret, et jetant des soupirs dans le « serrement de leur cœur : Ce sont ceux-ià qui ont été autrefois « l'objet de nos railleries, et que nous donnions pour exemple des « personnes dignes de toutes sortes d'opprobres. Insensés que nous · étions i leur vie nous paraissait une folle, et leur mort honteuse : et cependant les vollà élevés au rang des enfants de Dieu, et leur a partage est avec les saints. Nous nous sommes donc égarés de la « voie de la vérité. La lumière de la justice n'a point lui pour nous, et le soieil de l'intelligence ne s'est point levé pour nous. « Nous nous sommes lassés dans la vole de l'iniquité et de la per-· dition. Nous avons suivi des voles difficiles, et nous avons - ignoré la voie du Seigneur. De quoi nous a servi notre orgueil?

« Ou'avons-nous retiré de la vaine ostentation de nos richesses?

<sup>(1)</sup> Saint Marc, c. 1x, v. 43, 45 et 47.

- Toutes ces choses sont passées comme uue ombre.... A peine citions-nous venus au monde, que nous avons cessé de vivre; nous a vons été consumés dans notre mailec. Voila ce que les pécheurs diront dans l'enfer : Taita dixerunt in inferno hi qui peccaverunt (1).
- 232. Par là nous apprenons que les réprouvés seront tourmentés par l'envie qu'ils auront contre les saints, qu'ils condamneront leurs égarements, et qu'ils auront une douleur amère de se voir privés de la gloire et de la félicité des justes. Mais ce serait sans fondement qu'on les ferait blasphémer contre Dieu : le blasphème n'est point une peine, et ne peut aggraver les peines des damnés. D'ailleurs, loin de commettre de nouveaux crimes, ils se renentiront, quoique inutilement, d'avoir commis ceux qui sont le sujet de leur damnation : pænitentiam agentes; et, au lieu de se plaindre de la justice de Dieu, ils ne se plaindront que d'euxmêmes: Insensés que nous étions, diront-ils, nos insensati! A quoi nous a servi notre orgacil? Quid nobis profuit superbia? Qu'avons-nous retiré de l'ostentation de nos richesses et des vains plaisirs qu'elles nous ont procurés? Divitiarum jactantia quid contulit nobis? Non, encore que leurs péchés subsistent éternellement, et que par la même ils méritent une peine éternelle, une fois en enfer, ils ne peuvent plus offenser Dleu. La mort du pécheur, dit saint Ambroise, met fin à ses péchés : mors peccatoris finem peccandi affert (2). Suivant saint Augustin, à la mort les méchants ne cessent pas d'être méchants; ils conservent le propos qu'ils avalent de pécher ; cependant ils ne peuvent plus pécher : Iniqui nec post mortem desinunt esse iniqui; quia etsi peccare non possint, peccandi tamen propositum tenent (3).
- (1) Videntes turbabuntur timore inorribil, et noirabuntur în subitatione în-speriture initia, dicentes intra se, nocimelium apentes eți ne naputate printing speriture initia contensită vitam ilienum setionalanum instantin, et fine miliarioperile. Noi internati vitam ilienum setionalanum instantin, et finem ilienum contenti realizatione setionale propriatori pro

233. La seconde peine de l'enfer est la peine du feu : ignis non extinguitur. Mais en est-il de ce feu comme du ver rongeur? Ce feu est-il un feu materiel ou un feu intérieur, un feu qui, en agissant directement sur l'ame, agit indirectement sur le corps? C'est une question au sujet de laquelle il n'existe aucune décision de l'Église. Il est de foi que les damnés seront éternellement privés du bonheur du eiel, et qu'ils seront éternellement tourmentés en enfer; mais il n'est pas de foi que le fen qui les fait souffrir soit un feu matériel. Plusieurs docteurs, dont l'opinion n'a point été condamnée, pensent que le second membre de ce texte, vermis eorum non moritur, et ignis non extinguitur, peut s'entendre comme le premier, c'est-à-dire, dans un sens figuré; et que le mot ignis exprime plutôt une douleur vive et analogue à celle du feu, que la douleur même causée par le feu. Néanmoins, le sentiment qui est pour la réalité ou la matérialité du feu est si général parmi les catholiques. que nous ne croyons pas qu'on puisse enseigner l'opinion contraire. Mais Il est important de faire remarquer que, dans le second comme dans le premier sentiment, l'enfer est un lieu de supplices : locum tormentorum, dit l'Évangile (1). Tous reconnaissent, d'après l'Écriture, que les réprouvés souffriront cruellement jour et nuit dans les siècles des siècles : cruciabuntur die ac nocte in sacula saculorum (2); et que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivaut : korrendum est incidere in manus Dei viventis (3). « L'opinion selon laquelle le feu de l'enfer n'est que métaphorique a n'exciut pas la peine du sens, consistant dans une vive afflic-« tion du corps, quoique non causée par le feu. Les Israélites, « pendant leur servitude en Égypte, comparce à une fournaise ar-« dente, n'enduraient pas le supplice du feu; mais lls souffraient « de grandes peines corporelles. Il est dans l'ordre de la justice « que les corps qui ont coopéré avec les âmes des réprouvés aux « crimes, en partagent avec elles le châtiment. L'Écriture donne « à entendre que leur chair aura part à ce châtiment : vindicta « carnis impii ignis et vermis. (Eccli., vii, 19.) Sur quol saint « Augustin fait cette remarque : Potuit brevius dici vindicta im-« pii; cur ergo dictum est CABNIS impii, nisi quia utrumque, id est, et ignis et vermis, pæna sit carnis? (De Civit., lib. xxx. . c. 9.) La même Écriture se sert souvent du mot ignis pour signi-· fier affliction, peine, soit de l'esprit, soit du corps, épreuve par

<sup>(1)</sup> Saint Luc, c. xvi, v. 23. — (2) Apocalypse, c. xv, v. 10. — (3) Éplire aux Hébreux, c. x. v. 31.

· tribuiation. » Ainsi s'exprime M. de Pressy, évêque de Boulogne (1).

234. En parlant du bonheur des saints, nous avons dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père céleste . dans ie royaume de Dieu (2) : de même, il y en a plusieurs en enfer. Dieu rend à chacun seion ses œuvres; il récompense les justes spivant le degré de leur mérite; ii punit les méchants suivant je degré de leur cuipabilité, avant égard au nombre et à la gravité des péchés qu'on aura commis, anx dons qu'on aura recus du ciei, et à l'abus qu'on en anra fait. . On exigera beaucnup de ceiui à qui on aura · beaucoup donné; et on fera rendre un pius grand compte à celui « qui aura recn davantage (3). » C'est pourquoi, parce qu'ii n'y a peut-être pas deux hommes qui aient reçu les mêmes grâces et qui soient coupables au même degré, il n'y a peut-être pas deux réprouvés qui soient punis avec la même sévérité. Cenx qui seront condamnés au feu éternel seront tous punis, et ils le seront tous éternellement, mais plus ou moins sévèrement, selon qu'ils auront été plus ou moins coupables. Leur supplice, quoique inégal, sera éternel pour tous; et, une fois fixé par la justice divine, il demeurera toujours ie même, sans s'aggraver ni diminuer avec le temps.

Il est vrai que quelques docteurs, entre autres saint Augustin, paraissent favorables à l'opinion de la mitigation des peines de l'enfer. Ils pensent ou piutôt ils ennjecturent que quoique ies prières des vivants ne puissent faire cesser le supplice des réprauvés, elles peuvent cependant jeur procurer quelque soulagement. Mais encore que cette opinion ne solt puint condamnée par l'Église, elle ne pourrait être soutenue sans témérité. Comment, en effet, accorder cette diminution ou cet adoucissement de la peine des damnés avec la parabole du mauvais riche, qui, étant en enfer, ne peut obtenir la moindre goutte d'eau pour rafraichir sa langue? D'ailleurs, s'il entrait dans les desseins de Dieu d'adoucir les peines de l'enfer par la prière et les bannes œuvres des fidèles, pourquoi donc l'Église ne prie-t-eile pas pour les damnés? N'aurait-on pas droit de iui reprocher, à eile qui est si bonne et si miséricordieuse, de méconnaître les miséricordes de Dieu, dont elle est cependant la sidèle interprète auprès des hommes?

п.

deep Later of

<sup>(1)</sup> Instructions pastorales, etc., de Mgr. l'évêque de Boulogne, tom. 1, p. 474, édit, de 1736. — (2) Yoyez, ci-dessas, le n° 191. — (2) Onni autem cui multum datum est, multum quareiur ab eo : et cui commendaverunt multum, plus petent ab eo. Saint Luc, c. xu, v. 48.

#### CHAPITRE V.

De la résurrection des corps.

Tous les hommes ressusciteront, mais ils ne ressusciteront pas tous dans le même état.

#### ARTICLE I.

Il est de foi que tous les hommes ressusciteront un jour.

235. Su'mat le rv° concile général de Latran, de 1215, tous les hommes, les réprouvés comme les élus, resuscileront aux eleurs propres corps (1). C'est la croyance de tous les temps. Le symbole de saint Athanase, qui est reçu dans toute l'Église, potre trouvos la même profession de foi dans le symbole du premier concile exeménque de Constantinople, de 381; on lit dans ce symbole, du grende concile exeméndque de Constantinople, de 381; on lit dans ce symbole, dans l'église grecque comme dans l'Église latine: Nous attendons la résurrection des mort (3); ce qui est conforme au symbole des apôtres : Je crois la résurrection de la chair (4).

226. Aussi les Pères de l'Églies, s'appuyant tout à la fois sur la tradition apostolique et sur les oracles de l'Ancient et du Nouveau Testament, ont constamment professé et défendu le dogme de la résurrection des corps. Tertuillen, Origène, saint Justin, Athénagore, saint Théophile d'Antioche, saint Irinée, saint Athionaes, saint l'Alliare de Poitiers, saint Cyrille de Érusalem, saint Grégolre de Nysse, saint Ambroise, saint Jean Chrysostome, saint Épinhane, saint Ériem, Ruffin d'Aquillée, saint Augustin, Théodoret, saint Grégolre le Grand, et généralement tous les docteura de l'Églies proclament, d'une voix unanime, le dogme de la résurcetton des morts. Obligés de nous restreindre, nous nous bornerons à faire parier Tertullien, qui touche aux temps apostoliques.

<sup>(1)</sup> Ommes (Inn reprobl quam electi) cam suis propriis corporibus resurgent, que nunce gedant, ut reclpiant secundam merita ana, ave boan directina, sive maia, Hii câm diabolo peram perpetam, et isti cam Christo gloriam sempleraman. Capit. 1.— (2) Ad cuijus (Christi) absentum resurgere inshent cum corporibus suis.— (3) Expeciamus resurrectionem mortuorum.— (4) Credo.,—carabis resurrectionem.

237. Ce célèbre docteur commence ainsi son livre de la Résurrection de la chair : « La résurrection des morts est la couflance « des chrétiens. Nous y croyons, parce que la vérité nous force « d'y croire. C'est Dieu lui-même qui nous a révélé cette vérité : Fiducia christianorum, resurrectio mortuorum, Illa, credentes « sumus, hoc credere veritas cogit, Veritatem Deus aperit. » Puis il prouve, coutre les païens et quelques hérétiques, la résurrection future des corps par la diguité de la chair, par son union avec l'âme, par la part qu'elle prend à ses actes, et par la promesse de Dicu. « Ou'on se représente Dieu tout occupé à former le premier homme, A chaque linéament qu'il imprime au limon, il pensait au Christ, qui un jour devait être homme, au Verbe, qui devait « se faire chair et limon, autrement terre. Le Père dit au Fils : « Faisons l'homme à notre Image et ressemblance. Et Dieu fit · l'homme, savoir, ceia même qu'il formait ; et il le fit à l'image de « Dieu, c'est-à-dire, du Christ (1). Ainsi ce limon, qui recevait dès « lors l'Image du Christ à venir dans la chair, était non-seulement - l'ouvrage de Dleu, mais son gage (2), 238. « Vollà pour l'âme de l'homme. Voyons maintenant l'âme du « chrétien. Aucune âme ne peut être sauvée, si elle ne croit pen-« dant qu'elle est dans la chair. La chair est le plyot du salut. « Lorsque l'âme est consacrée à Dieu, c'est par la chair qu'elle · peut l'être. On lave la chair pour purifier l'âme ; on oint la chair « pour consacrer l'âme ; ou fait sur la chair le signe de la croix « pour que l'âme soit confirmée; la chair est couverte comme « d'une ombre par l'imposition de la main, afin que l'âme soit « éclairée par le Saint-Esprit ; la chair mange le corps et le sang « de Jésus-Christ, afin que l'âme soit engraissée de Dleu même : \* « unles dans l'opération, elles ne peuvent être séparées dans la « récompense. Les sacrifices agréables à Dicu, je veux dire les « laborieux exercices de l'âme, tels que les jeunes, les dures · abstinences et tout ce qu'amène la mortification des sens, c'est « la chair qui les exécute à ses propres dépens. La purcté de la « vierge, la chasteté de la veuve, la continence observée secrète-« ment dans le mariage, c'est encore la chair qui offre à Dicu ces · parfums. Enfin, dis-mol tol-même, que penses-tu de la chair, « lorsqu'étant exposée, pour la confession du nom de chrétien, aux « regards et à la haine publique, elle soutient le généreux combat?

· lorsque, dans la sombre horreur des prisons, privée de la lu-

11.

<sup>(1)</sup> De la résurrection de la chair, c. vi. - (2) Ibidem.

mière du jour, condamnée à toutes ies privations, en prole à l'inréction qui pénière tous les sens, abreuvée d'hamillations, ne pouvant même compter sur la liberté du sommell, enchalnée, tourmentée qu'elle est sur sa coache même, elle a déjà épuisé toutes les tortures, jusqu'au moment où, appelée au grand jour, elle subit tout ee que la raga des bourreaux peut inventer de plus harbare; déclairée, mise en pièces, dévorée par

« venter de plus barbare; déchirée, mise en pièces, dévorée par « une mort lente; heureuse de donner sa vie pour le Dieu qui lui a « donné la sienne, de périr quelquefois de la même mort que lui,

« si elle n'a pas à en subir une plus eruelle encore? O chair fortunée et glorieuse, de pouvoir satisfaire à Jésus-Christ par le

· payement d'une si grande dette (1)!

230. - Hé quoil cette chair serait sans espérance de ressusciter, elle que Direa formée de ses mains à l'image de Direa; elle qu'il anima du soullé de sa propre vie; elle qu'il n'établit dans cet univers que pour lui en donner l'empire; elle qu'il n'établit dans cet univers que pour lui en donner l'empire; elle qu'il n'établit dans cet univers que pour lui en donner l'empire; elle qu'il n'établit dans cet univers que pour lui en donner l'empire; elle qu'il n'établit dans cet univers que pour la cette chair ne ressusciterait point, elle qui bant de fois est à liber (9)!

L'univers entire nous crie qu'elle ressuscitera. Oui, est révolu-tions continuelles de la nature, où rien ne meurt que pour re-naître, sont un témécaneae universel de la résurrection des morst.

Dieu l'a écrite par ses œuvres avant de l'écrire par des lettres; il
 l'a prèchée par sa puissance avant de la prêcher par sa parole (2).
 240. Tertuillen prouve même que la résurrection de la chair

est nécessaire, ajoutant que Dieu doît récompenser ou punir l'homme tout entier; que le corps servant d'instrument à l'âme pour le vice comme pour la vetu, le châtiment, comme la récompense, doît être commun au corps et à l'âme. Ensuite, comme il s'agit d'un dogme qui est fondé sur la révelation, le même docteur invoque à l'appoil es livres de l'Ancien et du Nouveau Testament.

241. En effet, les oracles sacrés nous annoncent, de la manière la plus exprese, la résurrection des morts. Le saint homme Job, se trouvant plongé dans les affilietons, y'éreita, avec l'accent d'une vois divine: -l'essis que mon Rédempteur est vivant, et qu'à la fin des temps il me ressuscitera de la poussière; et je seral revêtu de nouveau de ma peau, et je verral mon Dieu dans ma chair ; je

· le verrai moi-même, je le verrai de mes propres yeux, et non un · autre. Cette espérance repose en mon sein (4). · Job n'avait pas

(1) Ibidem, c. viit. —(2) Ibidem, c. ix. — (3) Ibidem, c. xii. — (4) Scio quod Rodemptor meus vivil, et in novissimo die de terra surrecturus sum; et rursum une autre croyance que celle des patriarches: ou peut donc dire que le dogme de la résurrection générale remonte à la révélation primitive; aussi en trouve-t-on quelques vestiges chez les auciens peuples de l'Orient. Quol qu'il en soit, c'était bleu certainement la croyance du peuple juif, qui a toujours regardé le livre de Job comme un livre sarcé.

242. D'ailieurs, nous trouvons le même dogme dans les prophètes. « Ceux de votre peuple qui sont morts, dit Isaïe, vivront · de nouveau ; ceux qui ont été tués ressusciteront. Réveillez-vous « de votre sommeil, et louez le Seigneur, vous qui habitez dans la « poussière du tombeau (1), » Voiei ce que dit Ézéchiel : « La main · du Seigneur fut sur moi, et le Seigneur m'emporta en esprit, et me « déposa au milieu d'un champ; et ce champ était plein d'osse-· ments. Et il me conduisit autour de ces os, et ils étaient en grand « nombre sur la face du champ, et très-secs ; et il me dit : Fils de · l'homme, ces os vivront-ils? Et je dis : Seigneur Dieu, vous je « savez, Et il me dit : Prophetise sur ees os, et dis-leur : Os arides, « écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur à ces os : J'enverrai en vous l'esprit, et vous vivrez ; et je mettrai sur « vous des nerfs, et je ferai eroitre des chairs sur vous, et j'éten-« drai la peau sur vous : et je vous donnerai l'esprit, et vous saurez « que moi je suis le Seigneur. Et je prophétisal comme il me l'avait ordonné. Pendant que je prophétisais, un bruit se fit enteudre, « et voilà que tout est ébranlé; et les os s'approchèrent des os, « chacun a sa jointure, et je vis, et vollà les nerfs et les chairs qui « les recouvralent, et la peau qui s'étendait sur eux : mais l'esprit " n'était point en eux. Et le Seigneur me dit : Prophétise à l'esprit, « prophétise, fils de l'homme, et tu diras à l'esprit : Voici ce que a dit le Seigneur Dieu : Esprit, viens des quatre vents, et souffle « sur ces morts, et qu'ils revivent. Et je prophétisai comme il me - l'avait ordonné : et l'esprit entra en eux, et lis furent vivants, et « une armée innombrable se leva sur ses pieds (2). » Les Pères font

circumdabor pelle mea, et in carne mea videbo Doum menm. Quem visurus sum ego ipae, et coul imet conspecturi sum, et can sint; repolta est bar segue men in siun mea. Joh, e. xxx, p. 25, 26 et 27.— () Vivend mortiu ini, inter-carne in siun mea. Joh, e. xxx, p. 25, 26 et 27.— () Vivend mortiu ini, inter-carne in siun mea. John et carne in siun mea. John et carne in siun et carne

remarquer que le prophète fondait l'espérance du retour de la captivité sur l'exemple même de la résurrection certaine de la chair; et que les os dont il parle n'auraient pu être le symbole de cette délivrance, si ée symbole lui-même n'avait dù se réaliser par la résurrection.

241. Daniel est encore plus précis : - La multitude de ceux qui dorment dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la le le terrelle, et les autres pour une [gnominie qui ne finira a Jamais (1). - Nons lisons aussi que les sept frères qui souffrirent le martyre sous Antiochus, esperieinet qu'ils ressuchéraient un jour : - Le roi du monde, disalent-lis, ressuscitera pour la vic êter-nelle ceux qui seront morts pour la défense de ses lois (2). -

244. Le dogme de la résurrection est clairement exprimé dans l'Évanglie et dans les autres litres du Nouvaeur-Estament. Les sadducéens, qui formaient une secte parmi les juifs, parlant d'une femme qui aurnit en successivement sept maris, demandierat à Jésus auquel des sept sera estte femme après la résurrection. Jésus leur répondit : « Yous vous trompez, ne comprenant ui les Eritures ni la vettu de Dieu. Après la résurrection, les hommes n'auront point de femmes, ni les femmes de maris; mais lis ser-ront comme les anges de Dieu dans le cid. Et pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous en a dit : Je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isanc, et le Dieu de Jacob 7 Dieu n'est point le Dieu de morts, mais des vivants (s).

ego intromittam in vos spiritum, et vivetis. Et dabo super vos nervos, et suecrescere faciam super vos carnes, et superextendam in vobis cutem; et dabo vobis spiritum, et vivetis, et scielis quia ego Dominus. Et prophetavi sicut præceperat mini. Factus est autem sonitus, prophetante me, et ecce commotio ; et accesserunt ossa ad ossa, unumquodque ad juncturam suam. Et vidi, et ecce super ea nervi et carnes ascenderunt : et extensa est in eis cutis desuper, et suiritum non habebant. Et dixii ad me : Vaticinare ad spiritum, vaticinare, fiii bominis, et dices ad spiritum : Bæc dicit Domigus Deus : A quatuor ventis veni, spiritus, et insuffla super interfectos islos, et reviviscant. Et prophetavi sieut præceperat mitai ; et ingressus est la ea spiritus, et vixerunt steteruntque super pedes suos exercitus grandis nimis valde. Ezéchiel, c. xxix, v. 1 et suiv. -(1) Et multi de his qui dormiunt in terræ pulvere, evigilabunt ; aiji in vitam meternam, et alii in opprobrium ut videant semper. Daniel, c. xu, v. 2. -(2) Rex mundl defunctos nos pro suis legibus in atternæ vitæ resurrectione suscliabit. Liv. 11 des Machabées, e. vii, v. 9. - Voyez aussi les versets t1 et 14 du même chapitre. - (3) Respondens autem Jesus, ait illis : Erratis nescientes Scripturas, neque virtulem Dei. In resurrectione enim neque nubent, neque nubentur; sed erunt sieut angeli Dei in ecclo. De resurrectione autem mortuorum non legistis quod dictum est a Deo dicente vobis : Ego sum Deus Abraham, et

Le temps vieudra, dit le Sauveur du monde, où ceux qui sont clans les sépuleres entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui auront fait de bonnes averse sortiront des tombeaux pour ressuselter à leu round fait le mail en sorti-rout pour ressuselter à leur condamantion (1). Ailleurs : 1, al volonté du Père qui m'a envoyé, dit Jésus-Christ, est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les resuscite tous au dernier jour. Sa volonté est que quicosque voit e Els et croit en lui, ait la vie éternelle; et je le ressuseiterni cu dernier jour (2). Celui qui mange ma chair et boit mos saug

a la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour (3). > 245. Saint Paul prouve aux Corinthiens la résurrection générale par la résurrection de Jésus-Christ, « Puisqu'on vous a prêché. « leur dit-il , que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts , · comment s'en trouve-t-il encore parmi vous qui disent que les · morts ne ressuscitent point? Car si la résurrection des morts « n'a pas lieu , Jésus-Christ n'est point ressuscité (4). Mais Jésus-« Christ est ressuscité d'entre les morts; il est devenu les prémices « de ceux qui dorment du sommeil de la mort. Car comme la mort « est venue par un homme , la résurrection des morts doit venir aussi par un homme. Et comme tous meurent en Adam., tous - revivront aussi en Jésus-Christ (5). Mais, dira quelqu'un, com- ment les morts ressuscitent-ils? avec quels corps reviendront-ils? « Insensé! ce que vous semez ne reprend point de vie, s'il ne meurt · auparavant. Et ce que vous semez n'est pas le corps de la plante « qui doit naître, mais un simple grain de blé, par exemple, ou

Deus Isaac, et Deus Jacob? Non est Deus mortuorum, sed viventinm. Saint Matthieu, c. xx11, v. 29, 30 et 31. - (1) Venit bora in qua omnes qui in monumentis sunt audient vocem Filli Dei. Et procedent qui bona fecerunt, in resurrectionem vitæ : qui vero mala egerunt, to resurrectionem judicii. Saint Jean, c. v. v. 28 et 29. - (2) Hæc est autem voluntas ejus qui misit me Patris : ut omne quod dedit milii non perdam ex co, sed ressuscitem illud in novissimo die. Hæc est autem voluntas Patris mei qui misit me : nt omnis qui videt Filium, et credit in eum, habeat vitam a ternam, et ego ressuscitabo eum in novissimo die. Ibidem, c. vi, v. 39 el 40. - (3) Qui manducat mean carnem, et bibit meum sanguinem, habet vitam æternam : et ego ressuscitabo enm in novissimo die-Ibidem, v. 55. - (4) Si Christus prædicatur quod resurrexit a mortuis, quomodo quidam dicunt in vobis, quoniam resurrectio mortuorum non est? Si autem resurrectio mortuorum non est, neque Christus resurrexit. Ire épit. aux Corinthiens, c. xv, v. 12 et 13. - (5) Nunc antem Christus resurrexit a mortuis, primitiæ dormientium; quoniam quidem per hominem mors, et per hominem resurrectio mortuorum. Et sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivificabuntur. Ibidem, v. 20, 2t et 22.

« de quelque autre chose. Mais Dieu donne à ce grain un corps tel « qu'il lui plait, et à chaque semence le corps qui lui est propre. « Toute chair n'est pas la même chair; autre est la chair des · hommes, autre est la chair des bêtes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Et il y a des corps célestes et des corps « terrestres. Mais les corps célestes ont un autre éclat que les corps « terrestres. Et autre est la clarté du soleil , autre la clarté de la « lune, autre la clarté des étoiles ; et même, entre les étoiles, l'une · diffère de l'autre en ciarté. Ainsi sera la résurrection des morts. « Ce qui se met en terre comme une semence est plein de corrupa tion, et il ressuscitera incorrupible. Ce que l'on met en terre est ignoble, et il ressuscitera dans la gloire. Ce que l'on met en · terre est sans force . et il ressuscitera plein de vigueur. Ce que a l'on met en terre est comme un corps animal, et il ressuscitera · comme un corps spirituel (i). Nous ressusciterons tous, mais nous · ne serons pas tous changés (en cet état glorieux). En un mo-· ment, dans un clin d'œll, au son de la dernière trompette ; car « la trompette sonnera, et les morts ressusciteront dans un état · incorruptible, et nous serons changés, nous (que Dieu a choisis . pour nous faire miséricorde); car il faut que ce corps corruptible « soit revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit re-vétu de l'immortalité (2). »

246. On ne pouvait enseigner plus clairement la résurrection des corps. Ainsi voilà Jésus Christ et les apôtres, les patriarches et les prophetes, les Pères et les conciles, la croyance gésérale et constante de l'Église eatholique, les symboles ou professions de foi de tous les chrétiens, qui nous annoucent que tous les hommes

(1) Sed dicet aliquis : Quomodu resurgunt murtui? Qualive corpore venient? Insipiens i tu quod seminas uon vivificatur, nisi moristur. Et quod seminas, non corpus quod futurum est seminas, sed nudum granum, ut puta tritici, aut alienjus cæterorum. Deus autem dat illi corpus sicut vult, et unicuique semiuum proprium corpus. Nun umnis caro eadem caro; sed alia quidem homiuum, alia vero pecorum, alia volucrum, alia autem piscium; et cornora coriestia, et corpora terrestria; sed alia quidem collestium giuria, alia autem terrestrium, alia ciaritas solis, alia ciaritas luna, et alia ciaritas atellarum. Stella enim a stella differt in claritate. Sic et resurrectio murtuurum. Seminatur iu corruptione, surget in incorruptione. Seminatur in ignobilitate, surget lu gioria; seminatur in lutirmitate, surget in virtute; seminatur corpus animale, aurget corpus spiritale. Ibidem, v. 35, etc. - (2) Omues quidem resurgemus, sed non umues immutabimur. In momento, in ictu oculi, in nuvissima tuba; canet enim tuba, et mortui resurgent incorrupti; et uos immutabimur. Oportet enim corruptiblie hoc induere incorruptionem; et mortale hoc induere immortalitatem. Ibidem. v. 51, etc.

ressucteront un jour, sfin de recevoir, après la résurrection, le complément de leur bonbare un de leur minheur éternel. Vouloir que ce dogme ne soit qu'un mythe qui remonte aux temps primilis, qu'un exploine mythologique, en seraint-ce pas méconanitre l'autorité des oracles sacrés, l'autorité de Dieu même? Ne serail-ce pas étrainter les fondements de boute la religion, de toute corque set impossible; il l'a dit, mais il ne l'a pas prouvé, et on ne le prouvera jamais. Comment en effet prouver que cetai qui a pa titrer les corps du néant ne peut les faire revivre, ou leur rendre la méme forme qu'ils avaient autoparavant? Nier la possibilité de la résurrection, c'est évidemment aler la création, nier la puissance de Dieu, nier Dieu lui-même.

#### ARTICLE II.

Tons les hommes ne ressusciteront pas dans le même état.

247. Nous ressusciterons tous, dít l'Apôtre, mais uous ne serons pas tous changes: Omnes quidem resurgemus, sed non omnes immutabimur (1). Les uns ressusciterent avec des corps glorieux. pour la vie éternelle ; les autres ressusciteront avec des corps couverts d'ignominie, pour être llvrés au supplice de l'enfer, qui ne finira jamais. A la vérité, tous les hommes ressusciteront avec le même corps, quant à la substance qu'ils avaient sur la terre, et ce corps aura tout ce qui tient à l'intégrité de sa nature. « Alors, « dit saint Augustin, il ne restera rien de défectueux dans le corps, · Ceux qui auront plus de corps et d'embonpoint ue reprendront » point cette masse de chair ; tout ce qui est au delà d'une juste · proportion sera réputé superflu. Au contraire, tout ce que la · maladie ou la vieillesse aura détruit dans le corps sera réparé par - la vertu de Jésus-Christ. Il en sera de même des corps naturel-« lement maigres et décharnés : non-seulement le Sauveur les res-· suscitera, mais il leur rendra encore tout ce que les maux de cette « vie leur auront ôté (2). « Ainsi, les enfants comme les vieillards, les faibles comme les forts, ceux qui sont infirmes ou privés de quelques membres comme ceux qui ont conservé leur corps entier. tous ressusciteront dans un état parfait; il en sera de l'œuvre de la résurrection comme de l'œuvre de la création, elle sera digne de

<sup>(1)</sup> Ibidem, v. 51. — (2) Voyez la Cité de Dieu, liv. xxII, c. xIX, xX et xxi ; l'Enchiridion, c. LXXXVI, etc

Dicu. Les méchanis cux-mêmes resuscileront avec tous leurs membres; mais, à la différence des bons, qui seront rénhist dans leur premier état pour recevoir une récompense plus complète, les méchanis ne recevor leur corps que pour l'augmentation de leur supplice. Le corps de ceux-éi sera certainement immortel comme le corps des justes; mais il ne le sera que pour souffiri éternellement. Les réprouves écherchenci la mort, et lis ne la trouveront point; ils la désireront, et ils ne l'obtiendront point; Ouerent morteme, et non invenient eaux et de siderdavahu mort, et fugiel mors ab et aux méchanis; mais cile sera pour les uns un polés éternel de glore, attenun glorier pondus (2), et pour les autres un polés eternel d'opprobre et d'ignomiale.

248. De plus, les corps des saints auront des qualités surnaturelles que n'auront point les corps des réprouvés, savoir : l'impassibilité, la clarté, l'agilité et la subtilité. La première est l'impassibilité, qui rendra le corps des blenheureux exempt de la douleur et des souffrances. Le corps est semé dans la corruption, dit saint Paul, et il ressuscitera incorruptible (3). Les théologiens ont employé le mot impassibilité plutôt que celul d'incorruptibilité, afin de n'exprimer par là que ce qui convient aux corps des bons, ear eux seuis seront impassibles. Les corps des méchants, tout incorruptibles qu'ils seront réellement, seront soumls à la souffrance. La seconde est la clarté, qui rendra les corps des saints aussi brillants que je soleil. « Les justes, dit Notre-Seigneur, brilleront « comme le soleil dans le royaume du Père céleste (4), » Et. pour confirmer cette promesse, li opéra devant ses apôtres le miracle de sa transfiguration. Saint Paul exprime cette qualité lorsqu'ii dit : Le corps est semé dans l'ignominie, et il ressuscitera dans la gloire (5). Cette clarté sera un état de lumière qui rejaillira de la souveraine félicité de l'âme sur tout le corps ; et le corps sera heureux du bonheur même de l'âme, comme l'âme est heureuse par une participation de la félicité infinie de Dieu. La troisième qualité des corps glorieux sera l'agitité. Elle délivrera le corps du poids qui l'accable maintenant, et l'âme pourra le porter où il iul plaira avec autant de facilité que de vitesse. Le corps, dit l'Apôtre, est semé dans l'infirmité; il ressuscitera dans la force (6). Enfin, la

<sup>. (1)</sup> Apocalypse, c. ix, v. vi. — (2) II\* épitre aux Corisithiens, c. iv, v. 17. — (3) I\*\* épitre aux Corisithiens, c. iv, v. 49. — (4) Tune justi falgebunt sient sel in regno Patris corum. Saint Matthieu, c. viii, v. 43. — (5) I\*\* épitre aux Corisithiens, c. xv, v. 43. — (5) Ithéen.

subtilité sera accordée à nos corps après la résurrection. Elle rendra le corps entièrement soumis à l'âme, qui le trouvera toujours prêt à acéculer ses volontés. Cet que saint Paul nous apprend par ces paroles : Ce qui est mis en terre est comme un corps animal, et il ressussitera comme un corps spirituel (1). Tel est, d'ailleurs, l'enséignement des saints Pères (2).

# CHAPITRE VI.

# Du jugement dernier.

249. Il est arrêté que les hommes meurent une fois , et que la mort est immédiatement suivie du jugement de Dira, qui rend à chacun selon sœuvres: Statitum est hominibus semel mori, post hoc autem judicium (3). Oute ce premier jugement, qui est appeile i jugement partieutier, il y aura un second jugement, qui est appeile i jugement prient prient jugement dernier. De jugement doit avir lieu au second aviemement de Jésus-Christ, qui viendra visibement juger les vivants et les monts, c'est-à-dire, tous cœux qui auront vécu depuis le commencement jusqu'à la fin de ce monde. Cest la croyance de l'Eglise enholique, la croyance de tous is chrétiens. C'est un article de notre foi, qu'au dernier jour Notre-Seigneur descendra sur la terre pour juger tous les hommes. Cette vérité est fondée tout à la fois sur l'enseignement des conciles et des symboles, des ainists Pères et des oracles sacrés.

250. D'abord le quatrième concile exeuménique de Latran, qui en lieu en 1215, porte, dans son retiel de la pla calholique: -ét-s sus-Christ viendra, à la fin des siècies, juger les vivants et les morts, et rendra è abeans siècne sœ œuvres, tantaux réprouvés qu'anx d'us (d). Nous trouvons la même définition dans le se-coud concile général de Lyon de l'an 1214, où étalent réunis les Grees et le Latius (5). Le symbole de saint Athanase, qui est reçu dans toute l'Église, celui qui porte le nom des apôtres, aliasi que les symboles de Nice et de Constantiapole, qui sont du quatrième

<sup>(1)</sup> Ibidem, v. 44. — (2) Voyez le Calchiame du concile de Trente, I<sup>\*\*</sup> partie, I<sup>\*\*</sup> partie, I<sup>\*\*</sup> partie, I<sup>\*\*</sup> partie, I<sup>\*\*</sup> partie aux Hébreux, c. 1x, v. 27. — (4) Christas rentantas (ext) in fine sexcuii judicare vivos et mortuos, et reddicros singuiis secundum opera sua, tam reprobis, quam electis. Capit. I. — (5) Labbe, Concil., tom. x1, cot. 963.

siecle, nous apprennent que le Flis de Dieu fait homme viendra de nouveau sur la terre, mals aves as foliere, pour juger les vinnst et les morts: Et iterum venturus est eum gloria judicare vivos et mortus. C'est uussa'l reuseignement des authes Peres. Comme lis admettent tous le dogme de la résureretion geferârele (1), lis admettent en même temps le jugement déraier. D'allieurs, ectte croyance n'a jamais été contestée, ni dans l'Égilse grerque, n'i dons l'Égilse latine. Il serait done superfu de rapporter ici ee qu'en ont dit tous les anciens docteurs, Qu'il nous suffise de citer les oracles sacries qu'ils ont cltés eux-mêmes pour établir le dogme catholique dont il s'agil.

251. Nous lisons dans l'Évangile que le Sauveur, reprochant à quelques villes qui avaient été témoins de ses miracles de n'avoir pas fait pénitence, leur dit : « Je vous déclare qu'au jour du juqc-" ment Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement que « yous (2). » S'adressant à une autre ville : « Je t'assure, dit-il, qu'au » jour du jugement Sodome sera traitée moins rigoureusement « que toi (3). » Dans un autre endroit : « Les Ninivites s'élèveront « contre ce peuple, et le condamneront, parce qu'ils ont fait péni-« tence à la prédication de Jonas, et que celui qui est ici est plus « grand que Jonas. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement « contre cette race et la condamnera, parce qu'elle vint des exr trémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et que « celui qui est ici est plus grand que Salomon (4). » Nous apprenons deux choses de ce discours, ajoute saint Augustin, savoir : que le Jugement doit venir, et que les morts ressusciteront pour y comparaitre, attendu que les Ninivites et la reine du Midi étaieut morts quand Notre-Seigneur disait ces choses; aussi annonce-t-il qu'ils ressusciteront au jour du jugement. Quant à ce qu'il dit, qu'ils condamneront les Juifs, ce n'est pas qu'ils les jugeront ; mais c'est que les Julfs, en comparaison des Ninivites, mériteront d'être condamnés plus sévèrement (5).

252. Ailleurs, à propos du mélange qui se fait en ce monde des hons et des méchants, et de la séparation qui en sera faite au jour du jugement, il se sert de la parabole d'un champ semé de bon

<sup>(1)</sup> Yoyca, ci-dessan, is n° 2:5. — (2) Tyre et Sidoni remissian erit in die ja-dicil, quan this, Senti Matthies, c. 31, p. 2:1. — (3) Terrae Sodonorum remissias erit in die jaikcii, quan this. Hidden, p. 2:4. — (4) Yiri Ninivitte surgent in pudelcio cum generatione itsa, et condemanant eam... Regina Austria surget in judicio cum generatione itsa, et condemanant eam... Regina Austria surget in judicio cum generatione itsa, et condemanant eam... Regina Austria surget in judicio cum generatione itsa, et condemanant eam. Regina Austria surget in judicio cum generatione itsa, et condemanant eam. Regina Austria surget in judicio cum generatione itsa, et condemanant eam. Regina Austria surget in judicio cum generatione itsa, et condemanant eam. Regina Austria surget in judicio cum generatione itsa, et condemanant eam. Regina Austria surget in de l'actività de l

grain, où l'on a répandu de l'Ivraie; et l'expliquant à sea disciples:
- Celui qui sime le bon grain, diell, est le l'Riè de l'honme; le
- chain pest le monde; le bon grain, ce sont les enfants du cryatune,
- et l'Ivraie, le sa infants du démon; l'ementi qui l'a semée, c'est
- le démon; la moisson, c'est la fin du monde; et les moissoneurs,
- ce sont les anges. Comme donc on amasse l'Ivraie et qu'on la
- brûte dans le feu, il en sera de même à la fin des sleches. Le Fisi
- de Thomme enverra sea anges, qu'i enlèveront hors de son
- royaume ceux qui scandilisent les autres et qui commetteut l'1- niquille; et lis les jetteront dans la fournaise ardente, où il n'y
- aura que pleures et grincements de dents. Alors les justes brille- ront comme le soleil dans le royaume plot le le jour du jugemens;
mais il l'exprime assex clairement par la ciose même, et il prédit
- qu'il arrivera à la fin du monde.

253. On lit encore dans saint Matthieu : « Quand le Fils de « l'homme viendra dans sa majesté, accompagné de tous ses anges, « alors il s'asseoira sur le trône de sa gloire; et tous les peuples de « la terre seront assemblés devant lui, et il séparera les uns d'avec « les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs ; « et il mettra les brebis à sa droite, et les boues à sa gauche. Alors · le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui étes « les bénis de mon Père; possédez le royaume qui vous a été pré-· paré des le commencement du monde ; car j'ai eu faim, et « vous m'avez donné à manger ; i'ai eu solf, et vous m'avez « donné à boire; i'ai eu besoin de logement, et vous m'avez logé; « j'ai été nu, et vous m'avez vêtu; j'ai été malade, et vous m'a-« vez visité; j'ai été prisonnier, et vous êtes venus me volr. Je « vous le dis en vérité : autant de fois que vous avez fait ces « choses à l'un des moindres de mes frères que voilà, c'est à moi-- même que vous les avez faites. Il dira ensuite à ceux qui seront « à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez au feu éternel, qui a été préparé à Satan et à ses anges; car j'ai eu faim, et vous

<sup>(1)</sup> qui seninal homm semme, et l'ilius hominis. Ager auten, est mondus, homm et nes rence, hun el fili repar, Juanis auten, fili uni sequan, luini-cua auten qui seninavit en, es d'indois, Nesis vero, consummatio seculi est, Mossero auten, angel unt. Sicut espec o ciliumitar zianda, et ali conductur; et et ilu consumnatione sacculi. Mittel Pinits hominis angelos sons, et col·ligent de repos qui comnia acaubia, et ses qui facionit inliquistiene : et mitten con in cammon lgais, lili erit fletus, et stridor dentium. Tune just fingebunt section soli remon partiris corum Sindi Madilitus; ex. 11, 23 etc.,

ne m'avez pas donné à manger; J'ai eu soff, et vous ne m'avez. pas donné à boire; J'ai eu besoin de logement, et vous ne m'avez pas logé, J'al été mu, et vous ne m'avez pas revêtu; J'al été mudade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Puis il conelut ainsi: « Alors cux-el iront au supplie éternel, te le justes dans la vie éternelle: El ibunt hi in supplicéum aternum, justi auveni un vilum extremum (1).

254. Yous remarquerez que le Sauveur ne fait point ici l'énumération de toutes les œuvres qui seront récompensées, ni de toutes les mauvaises actions qui seront punies de Dieu. «Je m'approcherai « de vous, dit le Seigneur dans le prophète Maiachie, et je serai « un prompt témoin contre les enchanteurs, les adultères et les · parjures , contre ceux qui retiennent le salaire de l'ouvrier, qui s oppriment les veuves, outragent les orphétins, se rendent eou-« pables d'injustice à l'égard de l'étranger, et ne eraignent point . mon nom; ear je suls le Seigneur votre Dieu, et je ne change . point (2). Ne savez-vous pas, écrivait saint Paul aux Corinthiens. « que les injustes ne seront point héritlers du royaume de Dieu? . Ne vous trompez pas : ni les fornieateurs , ni eeux qui rendent « un culte aux idojes , ni les adultères , ni ceux qui commettent les « erimes de Sodome , ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, « ni les médisants, ni les ravisseurs du bien d'autrui, ne posséde-« ront le royaume de Dieu (3). »

255. Aux orneles de Jésus-Christ sur son futur avénement et le jugement derite, nous pourfons plouter le femolgange des apôtes, de eeux-la mémes qu'il s'est choisis pour enselguer toutes les nations et précher son Evanglie la toute ervieure. Soit qu'ils partient aux Julfs, soft qu'ils partient aux gentils, ils insistent sur ces deux points commes ur deux des principelses vérifés du christianisme (d.). Nous ne etterons qu'un passage de saint Paul et un de saint Jean. Nous dévons tous, dit le première, comparaître devant te tribund.

(1) Yoyre le fette dans saint Mallilera, c. xxx, v. 3.1 et núvants. ~ (2) Accedans ad vos in josificio, et ro elestis vost malelici, et aduleria, et perjuite et qui clammiantur mercedom mercenarii, viduas et papilias, et opprimati pergrafiuma, nec timorarum de, dich Dominias exercitumus. Ego emi Dominias, et non mustr. Malchechie, c. m., s. 5 et 6. — (3) An mecdits quia hiquir regium Del non posidebral? Soulie exerca pença ferrilearii, necuce dida serviniesta, noque molituri, noque nota del nota de

de Jésus-Christ, afin que chacun reçoive ce qui est dù aux · bonnes on aux mauvaises actions qu'il aura faites pendant qu'il « était revêtu de son corps (1). » Écoutez saint Jean : « Je vis un « grand trone éclatant, et celui qui était assis ; et à sa vue la terre « et le ciel s'enfulrent, et il n'en resta pas même la place. Je vis · ensuite les morts, grands et petits, qui comparurent devant le " trône; et des livres furent ouverts, et puls on en ouvrit en-« core un autre, qui est le livre de vie; et les morts furent jugés « sur ee qui était écrit dans ces livres, selon leurs œuvres. Et la « mer rendit les morts qu'elle renfermait dans son scin; la mort « et l'enfer rendirent les morts qu'ils avaient, et chacun fut jugé « selon ses œuvres. Et l'enfer et la mort furent ictés dans l'étang « de feu. C'est la seconde mort. Et celui qui ne fut pas trouvé écrit « dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Et je vis un ciel « nouveau et une terre nouvelle; car le premier eiel et la première - terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je « vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui venant de Dieu « descendait du ciel, étant parée comme une épouse qui se pare · pour son époux. Et j'entendis une grande voix qui venait du · trône, et qui disait : Volci le tabernacle de Dicu avec les homa mes, et il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu « sera leur Dieu. Et Dieu essulera toutes les larmes de leurs yeux ; « et la mort ne sera plus; et il n'v aura plus ni pleurs, ni cris, ni « afflictions, parce que le premier état sera passé, Et celní qu' « était assis sur le trône dit : Vollà que je fais toutes ehoses nou-« veiles. Et il me dit : Écris, parce que ees paroles sont très-« fidèles : elles sont la vérité. Et il me dit : Tout est accompli. Je « suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin (2), »

Il est done constant par l'Écriture et la tradition, par l'enselgnement des conciles et la croyance de l'Église universelle, qu'à la fin du monde Jésus-Christ viendra de nouveau sur la terre pour juger tous les hommes.

25.6. Nous disons, à la fin du monde, au dernier pour, à in consommation des sicetes, in novissimo die, in consummation secuti, sulvant les expressions de l'Ézritare. Ainsi en monde finire comme nous l'enseignent d'ailleurs les livres saints. Indépendamment du passage de l'Apocalypse que nous venons de rapporter,

<sup>(1)</sup> Omnes nos manifestari oportet ante tribunal Christi, ut referat unusquisque propria corporis, prout gessit, sive bonum, sive malum, ut éplire aux Corinthiens, c. v, v. 10. — (2) Voyez le texte dans l'Apocalypao, c. xx, v. 1, etc., et c. xxi, v. 1, etc.

et dans lequel il est dit que le ciel et la terre doivent disparaître, saint Pierre, le prince des apôtres, s'exprime en ces termes : « Les « cieux et la terre d'à présent sont réservés pour être brûlés par le · feu, au jour du jugement et de la ruine des impies (t). Le jour « du Seigneur viendra comme fait un voieur ; et alors , dans le bruit « d'une effroyable tempête, les cleux passeront, les éléments em-" brasés se dissoudront, et la terre, avec tout ce qu'elle contient, « sera consumée par le feu. Puis donc que toutes ces choses doi-« vent périr, que ne devez-vous pas être par la sainteté de votre « vie et par votre piété, attendant et hâtant par vos désirs l'avé-" nement du jour du Seigneur, où l'ardeur du feu dissoudra les « cieux et fera fondre tous les éléments ? Car nous attendons, selon « sa promesse, de nouveaux cieux et une nouveile terre, où la « justice habitera (2). Les cieux se dissiperont comme la fumée, « dit Isaïe; et la terre s'en ira en poussière comme un vêtement « usé (3). « Et le roi prophète : « Seigneur, vous avez fondé la terre « dès le commencement, et les cieux sont l'ouvrage de vos mains. « Ils périront : mais, pour vous, vous demeurerez ; ils vieiliiront « comme des vétements; ils changeront comme un manteau, et ils · seront changés (4), «On voit que cette croyance est fort ancienne; et c'est sans doute parce qu'elle est si ancienne, que nous en trouvons quelques vestiges parmi les gentils. Ovide parle de la tradition des peuples qui croyalent que la terre et les régions supérieures seralent embrasées, et que cc monde retournerait dans le chaos (5). 257. Cet embrasement général précédera-t-ii ou suivra-t-il im-

257. Cet embrasement général précédera-t-il ou suivra-t-il immédialement le jugement dernier? Les interprètes sont partagés: les uns pensent que l'embrasement précédera le jugement; d'autres

<sup>(1)</sup> Ordi qui none unal, el terra, codem verbo repositi noni, jusi reservati in diem judicii, el predictionis impiorum hominam. Ut "qu'irr, c. u. p. c. 7. — (2) Adventel dies Domini ut firz in que così magno impetu transient, elemenda vero calere advente, terra antere, el que in ique sun depre, atteventor. Com control de proportione de propertate in adventum des Domini, per quemo così archesa solventar, et elementa lagina adroc talescent? Novos vero colos el norum terram secondom promisus speius espectamus, in quibus sistiati da labelta. Bileñer, v. 10, edc. − (2) Carli istal finama injuescent, èt terra solvata habitata. Bileñer, v. 10, edc. − (2) Carli istal finama injuescent, èt terra afoct vestimentum strevetur l'asie, c. p. v. 26. − (2) Initio 1, Dominie, terram fondudi: et opera manamum taurem uni cett, lui per primui, in untem prima fondudi: et opera manamum taurem uni cett, lui per primui, in untem prima conditatata de l'accessione et la fact de l'accessione de l'accessione de l'accessione et la fact de l'accessione de l'accessione et l

qu'il le suivrs; d'autres crolent qu'il commencera avant le jugement, et qu'il continuera pendant et après le jugement. Mais cette question n'intéresse point les fidèles; elle ne nous intéresse pas plus que d'autres questions du même genre, an sujet desquelles II n'à pas plu au Seigneur de nous faire connaître ses desseins. On demande encore si, ce monde ayant fini par la dissolution des étéments qui le composent. Dieu se servira de ces mémes élèments pour former un nouveau monde? Bien certainement, après la fin de ce monde, le Créateur pourrait former d'autres mondes, comme il a pu en former d'autres dans l'intervalle qui s'est écoulé, suivant le systeme de la plupart des géologues modernes, depuis la création de la mattiere jusqu'à l'organisation da monde actuel; mais, encore une fois, ces sortes de questions ne font rien à l'édification.

t-11? Cette question a été résolue par Jésus-Christ lui-même, mais non pas de manière à satisfaire la curlosité de l'homme. Un jour, ses disciples lui avant demandé quand arriverait la fin du monde. il leur répondit : « Personne n'en sait ni le jour ni l'heure, pas « même les anges du clel , si ce n'est le Père seul. Ce qui est arrivé « au temps de Noé arrivera à l'avénement du Fils de l'homme. · Comme avant le déluge les hommes mangeaient et buvaient, se « mariaient et mariaient jeurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra « dans l'arche, et qu'ils ne penserent au déluge que lorsqu'il sur-« vint et les fit tous périr, il en sera de même à l'avénement du · Fils de l'homme (1). Tenez-vous toujours prêts, parce que le « Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas (2). » Ce serait donc en vain qu'on voudrait fixer le temps de la fin du monde : Dieu seul connaît l'avenir, et celui à qui Dieu l'a révélé: mais l'incertitude même où nous sommes sur le jour et l'heure du second avénement de Notre-Seigneur, ainsi que sur le jour et l'heure de notre mort, est un blen puissant motif pour nous tous

de veiller, et de nous tenir toujours prêts à paraître devant Dieu;

<sup>(1)</sup> Oction et terra transibuot, verba autem mea non preteribust. De dia subemi ilat et hora neno acit raeque angic cinorum, nis isola Pater. Stota acita ni diaban Noe, ila erit et alverilus Piili foundais. Siont etnin erant in diebon ante ditivirum commendente et liberiora, bunchers et mapotit tracteriera, suque ad com diffus, quo intravit Noe in arcam, et non cognoversut donec venti dilavisme et utili connes; il ere rit et alvereutes villi hominis. Siont Rathlane, c. 211. P. 3-25, etc.—(2) idone et von estole parati; quia qua neschita hora Piilos hominis ventururus ett. Philos.

car la mort est immédiatement suivie du jugement particulier, où te sort de chacan sern far fo pur toute l'éternité. Veillons douc, aous tous, qui que nous soyons, quolque nous n'ayons pas À craindre, tandis que nous sommes en cette vie, d'être surpris par la fin du monde. Veillons, car nous ne savons pas quand le maltre de la maison viendra; si ce sera le soir ou à minuit, su chant du conq, ou au matín (j.) Notre divin Sauvera nous le recommande, et nous le recommande à lous : Quod autem vobis dico, omnibus dico. : Viointe de la la commande de la la commande de la consideration de la consid

Nous vons parié, dans ce traité, des attributs de Dieu, des œuvres de la création, des anges et de l'homme, et de la providence qui pourvoit à tout, tant dans l'ordre de la nature que dans l'ordre de la graice. Nous avons encore à partier de la nature divince de la grâce. Nous avons encore à partier de la nature divince de l'est ce que nous allons faire en exposant le dogme catholique sur le myster ineffable de la sainte l'intilé.

(f) Vigilate ergo (nescitis enim quando dominus domus veniat : sero, an media nocte, an galli cantu, an mane). Saint Marc, c. xiu, v. 35. — (2) ibidem, v. 37.

# TRAITÉ

DU

# MYSTÈRE DE LA SAINTE TRINITÉ

259. Le premier, le plus incompréhensible des mystères de la religion, est, sans contredit, le mystère trois fois sent de la Trinité. Pour en parler dignement, hous empruntons le langage de l'Éginse et de ses docteurs, en nous rappelant que nous dévois, comme le dit l'Apôtre, réduire notre entendement en servitude, et le soumetre par l'Obésance, à la parole de Jésus-Christ In captivitatem redigentes omnem 'intellectum' in obsequium Christi (1).

## CHAPITRE PREMIER,

Notion du mystère de la sainte Trinité.

260. Le mystère de la sainte Trinité est un seul Dieu en trobpersonnes, le Pière, le Fils et le Saint-Esprit, Le Pière est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu; et cependant ce ne sont pas trois dieux; les trois presonnes divines ne sont qu'un seul et même Dieu, n'ayant toutes les trois qu'une seule et même asture, qu'une seule et même divinité. Il n'y a qu'un seul Dieu; ette vérié est le fondement de la fiol chrétienne. Mais cette même foi nous apprend que l'unité même do Dieu est féconde; que la nature divine, sans cesse d'être unmériquement une, se communique par le Pière au Fils, et par le Père et le Fils au Saint-Esprit. Ces trois personnes sont réellement distinctes : le Pern n'est pas le Fils ni le SaintEsprit; le Filis n'est pas le Père ni le Staint-Esprit; le Saint-Esprit n'est pas le Père ni le Filis: mais la personne du Père, et la personne du Filis, et la personne du Saint-Esprit, subsistent dans la unture divine, qui est une seule et même nature en trois personnes. Et c'est en cela que cousiste le grand mystère de la très-sainte Trinité.

- 261. Voici ce que nous lisons dans le symbole de saint Athanasc, qui est recu dans toute l'Église;
- « La foi catholique est, que nous adorions un seul Dieu en trois « personnes, et trois personnes en un seul Dieu, sans confondre • les personnes, ni diviser la substance;
- « Car autre est la persoune du Père, autre est celle du Fils, « autre est celle du Saint-Esprit.
- Mais la divinité du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, est
   une; leur gloire égale, leur majesté coéternelle.
   Tel qu'est le Père, tel est le Fils, tel est le Saint-Esprit.
  - « Le Père est incréé, le Fils est incréé, le Saint-Esprit.
- « Le Père est immense, le Fils est immense, le Saint-Esprit est « immense.
- Le Père est éternel; le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel; et cependant en en sont pas trois êtres éternels, mais un senl être éternel: comme aussi ce ne sont pas trois êtres incréés ai trois êtres immenses, mais un seul être încréé et un seul étre immense.
- De même le Pêre est tout-puissant, le Flis est tout-puissant, le Saint-Espril est tout-puissant: espendant en es sont pas trois êtres tout-puissants, mais un seul être tout-puissant, Ainsi le Pêre est Dieu, le Flis est Dieu, le Saint-Esprit est - Dieu: et cependant en ne sont pas trois Dieux, mais un seul
- « Ainsi le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esa prit est Seigneur: et cependant ce ne sont pas trois Seigneurs, a mais un seul Seigneur.
- Car comme la vérité chrétienne nous oblige de confesser que chacune des trois personnes est Dieu et Seigneur, de même la religion catholique nous défend de dire trois Dieux ou trois Seigneurs.
- « Le Père n'a été ai fait, al créé, ni engendré d'aucun antre. Le . Fils n'a été ni fait ni créé, mais engendré du Père seul. Le . Saint-Esprit n'a été ni fait, ni créé, ni engendré, mais il proa cède du Père et du Fils.

- Il y a donc un seul Père, et non trois Pères; un seul Fils,
   et non trois Fils; un seul Saint-Esprit, et non trois Saints Esprits.
- Et dans cette Trinité il n'y a rien de plus ancien et rien de moins ancien, rien de plus grand et rien de moins grand; mais les trois personnes sont coêternelles et coégales entre elles: de sorte qu'en tont, comme il a été dit, on doit adorer l'unité dans la trinité, et la trinité dans l'unité.
- Celui donc qui veut être sauvé doit croire ainsi de la Trinité (i).

#### CHAPITRE II.

De l'existence du mystère de la très-sainte Trinité.

- 262. Parmi les anciens hérétiques qui se sont écartés du dogme catholique tonchant le mysière de la Trinité, on remarque, au second et an troisième siècle, Praxéas de Phrygie, Noét d'Éphèse ou de Smyrne, Sabellius, né à Ptolémaide eu Libve, et Paul de Sa-
- (t) Fides catholica lasc esl : ut unum Deum in Trinitate et Trinitatem in unitate veneremur : neque confundentes personas, neque substantiam separantes. Alia est enim persona Patris, alia Filii, alia Spiritus Sancti. Sed Patris, et Filli, et Spiritus Sancti, nna est divinitas, æqualis gioria, coæterna majestas. Qualis Pater, talis Filius, talis Spiritus Sanctus. Increatus Pater, increatus Filius, increatus Spiritus Sauctus, Immensus Pater, immensus Fifius, immensus Spiritus Sanctus. Eternus Pater , a ternus Filius , æternus Spiritus Sanctus. Et tamen non tres æterni, sed nnus æternus. Sicut non tres increati, nec tres immensi, sed naus increatus et unus immensus. Similiter omnipotens Pater, omnipotens Filius, omnipotens Spiritus Sanctus. El tamen non tres omnipotentes, sed nnus omnipotens. Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus. Et tamen non tres Dil, sed unus est Deus, tta Dominus Pater, Dominus Fifius, Dominns Spiritus Sanctus. Et tamen non tres Domini, sed unus est Dominus. Quia sicut sigilatim unamquamque personam Deum ac Dominum confiteri christiana veritate compellimur, ita tres Deos aut Dominos dicere catholica religione prohibemur. Pater a nullo est factus, nec creatus, nec genitus. Filius a Patre solo est, non factus, nec creatus, sed genitus. Spiritus Sanctus a Patre et Fijlo, non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens. Unus ergo Pater, non tres patres ; unus Filius, non tres filii; unus Spiritus Sanctus, non tres spiritus sancti. Et in hac Trinitate nibil prius aut posterius, nibil majus aut mlaus; sed totæ tres personar coæterum sibi sunt et comquairs. Ita at per omnia, sicut jam supra dictum est, et unitas in Trinitate et Trinitas in unitate veneranda sit. Qui vult ergo saivus esse, ila de Trinitate sentiat. Symbole de saint Athanase.

mosate, évêque d'Antoche; ils rejetaient la distinction des trois personnes divines. Le quatrieme siècle vit parafite, successivement, Arius, prêtre d'Alexandrie, qui attaqua le dogme de la Trinité, en attaquant la divinité da Saint-Esprit, maité constantiupple, qui, en inant la divinité da Saint-Esprit, maité géalement le dogme de la Trinité. Ces erreurs ont été renouvelées, au seizieme siècle, par les sociations, ainsi appelés de Lélie et de Fauste Social, oncle et neveu, originaires de Sienne; et, dans ces dernies temps, par les déistes et les rationalistes, qui, ne prenant que la raison pour guide en matière de religion, rejettent absolument tous les mystères du christianisme.

Pour établir le dogme catholique, il suffin d'exposer la croyance de l'Églies ce que nous ferons dans ce chapitre d'abord, où nous rapporterons les preuves en faveur de la distinction des trois personnes divines; puis dans les deux chapitres suivants, où prous prouverons plus directement la divinité du Flis et du Saint-Esprit.

#### ARTICLE I.

On doit admettre le mystère de la sainte Trinité.

263. Il est de foi qu'il y a trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit; que ces trois personnes sont réeliement distinctes entre elles, et qu'elles ne sont qu'un seul Dieu, n'ayant qu'une seule et même nature. Il est de foi, par conséquent, que le mystère de la sainte Trinité existe, puisque ce mystère consiste dans l'unité de nature ou de substance, et dans la trinité des personnes en Dieu. . Nous croyons fermement et nous confessons « simplement, avec les Pères du quatrième concile général de La-« tran, qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, éternel, immense, tout-« puissant, immuable, incompréhensible et ineffable : qu'il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais « une seule essence, substance ou nature absolument simple ; que « le Père n'est d'aucun autre, que le Fils est du Père seul, et que - le Saint-Esprit est du Père et du Fils, sans commencement et « sans fin ; que le Père est engendrant, le Fiis engendré, et le Saint-« Esprit procedant; que ces trois personnes sont consubstantielles et coégales, également toutes-puissantes et coéternelles. l'unique « principe et créateur de toutes choses invisibles et visibles , spi-« rituelles et corporelles (1). » Alnsi, la foi catholique veut que

<sup>(1)</sup> Firmiter credimus, et simpliciter confitenur, quod unus soius est verus

nous adorlons un seul Dieu en trois personnes, et trois personnes en un seul Dieu, sans confondre les personnes et sans diviser la substance : . Fides catholica hæc est : ut unum Deum in Trinitate et Trinitatem in unitate veneremur; neque confundentes persoa nas, neque substantiam separantes (1). - Elie veut que nous croyions, avec les apôtres, en Dieu le Père tout-puissant, crèateur du ciel et de la terre, et en Jesus-Christ, son Fils unique, Notre-Seigneur, et au Saint-Esprit (2). Eile veut que nous crovions, avec les Pères du concile de Nicée de l'an 325, et du concile de Constantinople de l'an 381, les deux premiers conciles œcuméniques, en un seul Dieu, le Père tout-puissant, qui a créé le ciel et la terre, les choses visibles et invisibles; que nous crovions en un seul Seigneur Jesus-Christ, Fils unique de Dieu, qui est ne du Père avant tous les siècles. Dieu de Dieu, iumière de iumière, vrai Dieu du vrai Dieu, qui n'a pas été fait, mais engendré, consubstantiel au Père, et par qui tout a été fait; que nous crovions en même temps au Saint-Esprit, qui est aussi Scigneur et vivifiant, qui procede du Père (et du Pils), qui est adoré et glorifié conjointement avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes (3). Elle veut que, d'après les oracles sacrés, nous admettions, comme fondement de la doctrine chrétienne, cet adorable mystère, que l'Église a toujours admis, depuis le premier jusqu'au quatrième siècle, et depuis le quatrième siècle jusqu'à nous, sans interruption. En effet, le dogme de la l'rinité est fondé tout à la fois sur l'Écriture sainte, sur l'enseignement des saints Pères, et sur la croyance générale, universelle et constante de l'Église.

§ I. Preuve du mystère de la Trinité, tirée de l'Écriture sainte.

264. Jésus dit à ses apûtres : • Allez , enseignez les nations , les • baptisant au nom du Pere, et du Fils, et du Saint-Esprit : Bap-

Deus, attenue el immensus, consipolens, incommutabilis, incomprehensibilis el infoliabilis, Javer, et Filius, et spiritus Sancius; tres quidor personus, end an estenia, substantis, seu natura simple: comiton. Pater a multo. Filius natura a sosio Pater, es golfisis Societas sal truttora partiere, faspes intibio empre et files. es per esta del comprehension de la comprehension de la comprehension de comprehension

stizantes oos in nomine Patris, et Filiti, et Spiritius Saucti (). Le dessein do Norte-Seigneur ne fut certainement pas de faire baptiser en un autre nom que celui de Dieu. Cependant Il prescrit aux apôtres de baptiser au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, qu'il désigne comme trois personnes distinctes : il faut done reconnalire que chaceune de ces trois personnes est vérilablement Dieu, quodqu'il n'y ait r'ellement qu'un esu Dieu. Aussi Note-Seigneur, en disant au nom, in nomine, se sert-il du singu-ller, afin de montre qu'il n'y a qu'une nature ou substance divine, et que cette substance est commune au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Cetta i remarque de saint Atlannas, de saint Halmes de Soitters, de saint Basile, de saint Asprit. Creci ta remarque da Ambroise, de Theodoret, de saint Fulgence, et généralement de tous les interprétes anciens et modernes qu'un explique le passage dont il s'agit.

205. Nous avons encore un autre texte de saint Matthieu, où l'on trouve la distinction de trois personnes en Dieu. Le voiet :

- Dès que Jésus fut baptisé, il soriti hors de l'eau, et les cieux - s'ouvrirent à lui, et il vit l'Espirit de Dieu descendre en forme de - colombe et venir sur lui; et au méme instant une voix se fit en-tendre du celle, en disant: Celu-di- est mon fils bien-aimé, en qui J'ai mis mes complaisances (2). - On distingue lei trois personnes: in personne du Pêrte, qu'il fut entendre sa voix du haut du clei; ja personne du Pêrte, qu'il fut entendre sa voix du hout du clei; pa personne du Pêrte, qu'il fut entendre sa voix du hout du clei; pa personne du Pêrte, et appel é l'Epprit de Dieu.

266. Jésus dit à ses disciples : « le prierai mon Père, et il vous «donnera un autre pracate! (consoliateu), find qui demeure avec « vous pour toujours (a). A illieurs : « Quand viendra le paraelet « que je vous neveral de la part de mon Père, l'Esprit de verifie « qui procède du Père, « ces lui qui rendra témoignage de mol («). « Nous remarquous encorse let trois personnes, i le Père, son Pits, et le paraelet ou le Saint-Esprit, qui est appelé l'Esprit de verifié. Les applet s'expriment dans le même sens. Saiul Paul, :

<sup>(1)</sup> Salta Matthieu, c. xxviii, v. 19.—(7) Baptizatus autom Jesus, confestim accentific at qua, et coes aperti sunt clessi; et vidi (spirium Died escendene naicut columbam et venientem super se. Et cree vox de certie direns; life est film sense diffectus, ja quo midit complicati, slatif Anthéles, c. ni, v. 16 et et 17.—(3) Et ago rogabo Patrens, et alium paracitium dabit vobis, and maneat vobiscem in schemm, Sciati Jenn, c. xviy, v. 16.—(4) (vm. autore treenir) paracitetus, quem ego mittam vobis a Patre, Spiritum verifatis, qui a Patre processit, jile testificomom pertibietid de me. Diefern, c. xv; v. n. 16.—(4)

s'adressant aux fidèles de Corinthe, leur dit : « Que la grâce de « Notre-Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communi-« cation du Saint-Esprit, soient avec vous tous (1), » Saint Pierre disait aux premiers fidèles qu'ils sont élus « selon la prescience de « Dieu le Père, pour être sanctifiés par l'Espril, et pour être lavés « par le sang de Jesus-Christ (2). » Ces différents passages établissent bien clairement la distinction de trois personnes en Dieu. Et qu'on ne dise pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont que de simples dénominations, que trois manières de parier d'une même personne : car le Sauveur du monde et ses apôtres en parlent comme de trois personnes qu'ils distinguent, comme de trois hypostases ou subsistances qui ont elles-mêmes une action qui est propre à chacune d'elles. Aussi les Pères et les docteurs de l'Église, principalement ceux qui ont combattu les erreurs de Praxéas, de Sabellius, d'Arius et de Macédonlus, ont constamment invoqué, en faveur du mystère de la Trinité, les textes que nous venons de citer.

267. Enfin saint Jean fait mention, de la manière la plus expresse, des trois personnes en une seule et même substance drine:

« Il y en a trois, dit-il, qui rendent témolgange dans le ciel, le

» Père, le Yerbe et le Saint-Esprit; et ces trois personnes ne sont

« qui un seul deric (3). « Le Père, le Fils un le Perbe, et le Saint
Esprit, qui rendent témolgange à la vérité, sont hien trois per
sonnes distinctes, et hi tres ; oce strois personnes no sont qu'un seul être, qu'une seule nature, qu'une seule substance, et hi tres truss sunt. L'Apôten en étipas, cos trois personnes ne sont qu'un seul principe; ces trois Dieux na sont qu'un seul principe; ces trois Dieux na sont qu'un seul Dheu; mais il dit : Ces trois qui rendent témolgange ne sont qu'un seul être, une soule substance, une seule chose, et hi tres unus sunt : cusus, et non cusus, comme l'observe l'ettullien (4).

268. Il est vrai que l'authenticité de ce texte a été contestée, qu'il ne se trouve pas dans tous les anciens manuscrits de la Bible;

<sup>(1)</sup> Gratia Domini nostri Jean Christi, et claritis Dei, et communicatio Stocti Sporifius in et um ominio voibi. Il Pedir et um Corristitor, et un, et al. — (2) Petru au gostolius postolius postolius Jean Christi, et et et al. (2) Petru au gostolius postolius controlius postolius controlius postolius po

mais, pour avoir été contestée, l'authenticité de ce passage n'en est pas moins certaine. L'Église, à qui Notre-Seigneur a confié le dénôt des llyres sacrés, veille constamment à leur intégrité, et ne permet pas qu'ils soient jamais altérés, même en faveur du dogme catholique. Le mensonge ne lui est point nécessaire; elle n'a pas besoin de recourir à l'imposture pour justifier sa croyance. Si donc elle recoit comme authentique le verset de saint Jean, Tres sunt qui dant testimonium, c'est qu'elle en a reconnu l'authenticité d'après les anclens manuscrits de la Bible et les ouvrages des anciens Pères, qui ont cité le même verset pour établir la distinction des personnes en Dieu. Eu effet, outre Tertullien que nous citions a l'instant, saint Cyprien dit formellement que les trois personnes ae sont qu'un être, parce qu'il est écrit du Perc, du Fils et de Saint-Esprit, qu'lls ne sont qu'unc seule substance : De Patet Filio, et Spiritu Sancto scriptum est : Et hi tres unum sunt (1). Saint Ephrem fait aussi clairement allusion au texte de saint Jean, lorsqu'en parlant du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, il dit que ces trois personnes ne sont qu'un : tres unum sunt (2). Saint Fulgence est plus exprès : « Nous admettons, dit-il, l'unité de « substance dans le Pèrc, et le Fils, et le Saint-Esprit, et nous « n'avons pas la témérité de confondre les personnes. Le bienheu-« reux Jean l'atteste en disant : Il y en a trois qui rendent témoi-« gnage dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit; et ces « trois personnes ne sont qu'un (3). » De plus, en 484, quatre cents évèques catholiques présentèrent à Hunéric, rol des Vandales, une profession de foi qui renferme le passage suivant : - Il est plus « clair que le jour que le Saint-Esprit est, avec le Père et le · Fils, un seul Dieu. Cela est prouvé par l'autorité de Jean l'Evan-« géliste ; car ll dit : Il y en a trois qui rendent témoignage dans a le ciel , le Père , le Verbe , et le Saint-Esprit ; et ces trois personnes ne sont qu'un (4). Le texte était donc regardé comme uathentique par tous les évêques qui souscrivirent à cette profes-

<sup>(1)</sup> De l'unité de l'Égitie. ... (2) Itymne LXIII, sur la fai. ... (2) In Paire, et l'inte et spirit associonaisen moistaine accipiume; persona confundre non andemus. Bestus celmi Jounes apostoins testatur, dicess: Tres sunt, qui les-rimonisum perhàbent ne cole, Pater, Verbun, et Spiritus qui le rire unum santi. Réponse contre les ariens. ... voyez assai le livre de la Prisité, e. v., — (4) UI adolto docc darien unus divitaitis sesce cum Patre et Jilis (spiritum Sanctium deceanus, Joannia erangelista testimonio comprobibir. Ait namque: Tres sunt qui testimonium paralle les l'anno deceanus, Joannia erangelista testimonio comprobibir. Ait namque: Tres sunt qui testimonium paralle l'estimoni sunt. Lie. 11, De la persécution des Vamdates, par Victor de Vite, d'ul. de Chiffed.

sion de fol. Les ariets cux-mémos, sujets d'Hunéric, devalent le trouver dans leurs exempliaires des livres saints: autrement, les évêques orthodoxes ne s'en seraient point servis; car à quol ne se seraient-lls pas exposés sous un prince arien, et obsédés par les évêques hérétiques, si on avait pu les soupopomer où d'avoir fidaitflé l'Écriture, ou de s'être servis d'un exemplaire faisifié par les catholiques (3).

§ II. Preuve du mystère de la Trinité, tirée de l'enseignement des anciens Pères de l'Église.

269. Nous ne produirons que les témoignages des Pères qui appartiennent aux trois premiers siècles de l'Église ; les sociniens et ceux qui ont adopté leurs erreurs conviennent que, depuis le concile de Nicic de 325 et celui de Constantinople de 381, tous les Pères grees et latins professent l'unité de nature et la trinité des personnes en Dieu. Mais il est important de faire remarquer que la plupart, parmi les plus anciens, s'expriment, à cet égard, d'une manière moins explicite que ceux qui ont eu à réfuter les erreurs de Praxéas, d'Arius et de Macédonius. Retenus par la discipline du secret, qui remonte au berecau du christianisme, ils ne parlaient ordinairement qu'avec réserve des mystères de la religion, en présence des infidèles et même des catéchumènes. Ils dérobalent autant que possible, à la connaissance du public, le mystère de la régénération qui s'opère au nom du Père, et du Flls, et du Saint-Esprit, le culte qu'ils rendaient au Dieu trois fois saint, les doxologies où ils glorifiaient le Père, conjointement avec le Fils et le Saint-Esprit. En effet, voici ce que dit saint Cyrille de Jérusalem, d'après Archelaus, évêque de Cascar au trolsième siècle : « Le · Seigneur parlait en paraboles à ceux qui étaient à portée de l'é-· couter; mais à ses disciples il expliquait en particulier les para-

boles et les comparaisons dont il s'était servi. L'éclat de la gloire
 est pour ceux qui sont déjà éclairés; l'obscurité est le partage des
 infidèles. L'Église ne découvre ses mystères qu'à ceux qui sortent

du rang des catéchumènes. Car nous ne déclarons point aux
 gentils les mystères cachés du Père, et du Fils, et du Saint Esprit; et nous n'en parlons point ouvertement aux catéchu-

Espri; et nous n'en partons point ouvertement aux cateenu mènes; mais nous usons souvent d'expressions obscures, de sorte

Voyez le P. Perrone, Tract. de Trinitate, c. 11; Tournely, Tract. de Trinitate, quest. 1v, etc.

« qu'elles puissent être entendues de ceux qui sont déjà instruits. « et que ceux qui ne le sont pas ne puissent en être blessés (1), » Tertullien, qui appartient au second et au troisième siècle, dit que, pour ne pas scandaliser les gentils, il imitera l'Apôtre, et que quand il devra nonimer ensemble le Père et le Fils, il appellera le Père Dieu et le Fils Seigneur; mais que lorsqu'il ne parlera que de Jésus-Christ seul, il pourra le nommer Dieu (2). C'est sans doute pour cela qu'au rapport de saint Jérôme (3) et de saint Augustin (4), le symbole des apôtres, qui contient le dogme de la Trinité, ne s'écrivait point dans les premiers siècles ; les chrétiens le tenaient de leurs pères, l'apprenaient de mémoire, et le faisaient apprendre à leurs enfants (5). Aussi le symbole des apôtres, ainsi appelé non-seulement parce qu'il contient la doctrine des apôtres, mals encore parce qu'il passe généralement pour avoir été rédigé par les apôtres, tout en mettant sur le même rang le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est moins exprès sur la divinité du Flls que le symbole de Nicée, et le symbole de Nicée moins exprès sur la divinité du Saint-Esprit que le symbole de Constantinople. Ce n'est qu'avec le temps et comme par gradation que la foi chrétienne, quoique invariable et toujours bien connue des pasteurs et des fidèles, s'est manifestée au dehors d'une manière plus particulière et plus solennelle, selon que l'Église elle-même le jugeait utile ou nécessaire pour confondre l'erreur. Cependant, malgré la loi du secret concernant les mystères, dont les premiers chrétiens ne s'écartaient que lorsqu'ils étaient obligés de défendre ou de professer leur fol, les anciens auteurs ecclésiastiques se sont suffisamment expliqués au sujet de la Trinité, pour nous convaincre que ce mystère était recu dans l'Église primitive comme un des principaux articles de la foi chrétienne.

(1) Dominus boguebatur in parabolis in quidem qui poterant andire : discipulive vop rivati marabola est imilitatione explicabat. Confer fluger cormo est qui jun illustrati anni; excenzilo, infidelium. Here mysteria nunc patefacit Exclosis qi qui exclasimenis excelli je ne moris eli grafilluli exponers. Ros etili putili conignam de Patre el Filio et spirita Sancto arcasa mysteria declassa per localiumo conciliu, at fideles, qui en reasent, incliquat et qui non eneni, ne lichaturo. Calicheker v' de saint Cyritic de Ierusatien. — (2) Apostobus secura, via la porte nominada filieraria patre et Filion, Doum Patrema pelelim, et Iosum Circitatus Dominous mominem, solum autom Circitatus poteno Demoniferen, siculti em patolius. Liv. contre Prazavat, n'a xun. — (3) Lette re xxxxxxxx. à Punnetius. — (4) Discours sur le symbole sus catechumbes. — (5) Sile, des contre de l'accest, dans le tone 1, 1938, 38, 46.

270, Nous Ilsons d'abord dans les lettres de saint Igonee, véque d'Anlichee, qui a souffert le maryre en 10: 1 « Ayes soin de vous « affernir de plus en plus dans la doctrine du Seigneur et des apòters, afin que vous réussissies heureusement en tout ec que vous entreprenez, soit pour le corps, soit pour l'âme, par la foi et par la chartle, dans le Père, le Fils et le Saint-Espritt.. Obcissez - à l'évêque, et soyez soumis les uns aux autres, comme Jesus-Christ l'a été à son Père dans le cours de la vie mortelle, et comme le saphere l'ont été à Jésus-Christ, au Père et au Saint-Esprit (1). - Les disciples de ce saint évêque, qui firent aveclui le voyage d'Antoche à Rome, nous ont laissé les actes des on martyre, dans lesquels ils glorifient Jésus-Christ, par lequel et avec lequel, disent-lis, la gloire et la puissance et au Père avec le Saint-Esprit, dans les sieles des sieles: In Christo Jeau Domino nostro, per quem et cum que Patri gloria et potentia cum

Sancto Spirilu in serula (2).

211. Saint Polycarpe, évêque de Smyrne, qui a versé son sang pour la foi en 166, étant sur le point de consommer son secrifice, prononça ces parotes : - de vois oue, o mon Dieu, le vous beins, - je vous glorille par le pontific éternel, votre l'îls unique, par qui la gloire est à vous conjointement avec lui dans le Saint-Esprit, pendant les siecles des siecles (3). Nous trouvons la même profession de foi dans la lettre de l'Egitse de Smyrne, ou est emporté le martyre de saint Polycarpe : - 'Luñs aux apôtres et à tous les - Justes, benissons avec jole Dieu, le Per Tout-Puissent ; et Notre-Seigneur Jessu-Christ ; le sauveur de nos âmes, le maitre de corps et le pasteur de tout l'Égitse estholique; et le Saint-Esprit, par qui nous connaissons toutes choes (4). A desuc-Christ soit la

<sup>(1)</sup> Stadele et confirmental in dogmatibus Domial et apostobrum, ut omnia qua facilia prospere volsi succedua, care et apiritu, faci et arbatta, in Elio et Paire et Espiritu Sancto..., subjecti e clote epiropo et volsi mutto, ut Deuf Circitas Reiti, secundum careme, et apostoli Circito et Paire et appiritu Sancto..., subjecti e clote epiropo et volsi mutto, ut Deuf Circitas Reiti, secundum careme, et apostolici Circito et Paire et apiritul Sancto. A pinner, dans la collection des Peres a postolicipare de Corbier, fom. 11, pag. 181, et delli, et 1731; et dans la et det set amartigra de dom himattra, pag. 13, et delli, et 1731; et dans la et det set amartigra de com himattra, pag. 13, et delli, et 1731; et dans la et det set amartigra de com himattra, pag. 13, et delli, et 1731; et devia la et det et des martigra de complementame positizem benom christma, mignolima Pileum tumo, per epen Bil un accomipso us lapirita Sancto foria amore et la saccula seculorum. Ensibet, Bilt. et ect., et m. y. z. x. x. - (1) Circia apsobile et de cambiba jusia istarieri be nicitame un periodi de la complementa de la complementa de la controlicia totalis. Escelaris, et aprietti mosalcoma, per que cuciac cognocimenta. Lettre et de Psigna.

• goire, avec le Père et le Saint-Esprit, dans les sècles des siccles: cum Paire, et Filio, et Espritts Sancto, in sœula sœulorum (1). • A peu près dans le même temps, Éplpodius, martyr de Lyon, confessalt, au milieu des tourments, que Jéus-Christ est un seul Bleu avec le Père et le Saint-Eyrit, ajountant qu'il était juste qu'il donnât sa vie pour celui qui l'a créé et richeté: Christum eum Paire et Spritu Sancto Deum esse confiferor, dispumque est ut illi animam meam refundam, qui mihi et creator et redemnote (2).

272. Saint Justin, mort martyr en t67, dit : « Dans toutes les « oblations que nous falsons à Dieu, nous louons le Créateur de . toutes choses par son Fils Jésus-Christ et par le Saint-Esprit (3), . Athénagore, parlant aux empereurs Mare-Aurèle et Commode, s'exprime en ces termes : - Nous reconnalssons un Dieu qui existe · par lui-même, un pur esprit, éternel, invisible, impassible, im-« mense, tout-pulssant, qui a créé et qui conserve toutes choses · par son Verbe : ear nous reconnaissons le Fiis de Dleu... Le Fils « de Dieu est le Verbe du Père, il en est la pensée et la vertu ; car « e'est par lui que toutes choses ont été faites, le Père et le Fils · n'étant qu'une seule substance : comme le Père est dans le Fils « et le Fils dans le Père, en union de puissance avec l'Esprit, la · pensée et le Verbe du Père est le Fils de Dieu... Oui donc ne s'é-« tonnera pas qu'on appelle athées ceux qui confessent Dieu le · Père, et Dieu le Fils, et le Saint-Esprit, unis entre eux par la · pulssance et distingués en ordre (4)? Nous faisons peu de cas de · cette vie, nous qui espérons la vie future, si nous connaissons · Dieu et son Verbe, l'union du Fils avec le Pere, l'union du Père « avec le Fils. l'union du Saint-Esprit, du Fils et du Perc, avec la

de Suprine sur le mortigne de siniel Polgearpe. Voyet les Pères apputaliques de Cottler, et les cétet des marigns par D. Richart—(1) listème.—(2) actée des marigns, pag. D. Richart—(1) listème.—(2) actée des marigns, pag. Controller, considération les landmans Corcatores nominus per Filimu qu'en terme Univient de pres spristus Sanction. Ajoel., pa. Exxxx.—(3) Unem logaritum et néverans Economo Dorm, invibilième et impossibilem, a par les ceap aut comporenti poéres, qu'en des mettes et aimpossibilem. Au procession de la proposition non examellé direction au constant est, que designe une partie paint velbenne et creat et ornite sentie et contervaion, apportion et de la principa de la proposition de la principa de la contenta de controller, aprincipa de la principa del principa de la principa de la principa de la principa de la principa del principa de la principa del principa de la principa de la principa del la principa del la principa de la principa del la principa del la principa

distinction de cest trois personnes dans l'unitét trium unio et in unitate distinctio, Spiritus, Filit, Patris (1). Nous, nous admettous Dieu le Père, et le Flis, et le Saint-Esprit, qui sont trois personnes distinctes, mais unles cutre elles, n'ayant qui sout trois personnes distinctes, mais unles cutre elles, n'ayant qui me seule et même puissance: Deum dichuss et Filium ipsius, et Spiritum sanctum (2). Saint-Theophile, e'éque d'Antoche et 168, nous a laissé trois livres adressés à Autolyque, où il étabilit di divinité du Verbe, et admet trois personnes divines, qu'il appelle Trinité (3). Il est le premier qui se soit servi de ce terme pour marque la distinction du Pere, du Flis et du Saint-Esprite eu un seul Dieu : ce mot était nouveau, mais le dogme qu'il exprime ne l'était soint.

273. Saint Irénée, disciple de saint Polycarpe, et évêque de Lyon sur la fin du second sicole, canogine en plusieure medrois l'unité de Dieu en trois personnes, le Père, le Pils et le Saint-Espeit, qu'il appelle aussi Sagozar, et il sagopue sur la croyone de l'Egile universelle et la tradition des apôtres, pour établir le dogme catho. Illque : 1. L'Égile, répandue dans tout 'univers) jouepr'une extrémi-tés de la terre, a requ. dit-il, des apôtres et de leurs disciples il a foi en un seu Dieu, Père tout puissant, qui a créé lecie et la terre, et un suil Jésus-Christ, Pils de Dieu, qui s'est inoamé pour notre saint; et au Saint-Sparit, qu' la prédit par les pro-phètes ce qui regarde l'avénement de Jésus-Christ (4). Alleurs: 1 h'y a qu' unes Dieu crésteur, qui est au-dissus de toute quis sance; c'est lui qui fait le cle le la terre per l'ui-même, c'est-à-dire, par le Verbe et par as Sagoses (5). On remorque que saint Irénée, comme saint Théophile d'Antioche, désigne le,

<sup>(1)</sup> Nos autten qui înne vitum întar minini podoris lubreum, qui lue un read futurum perimiem, ci luema juqua Verbine coposamus; turo que Pili tium Patre anie, que Patric cum Pilio comenuicatio, quid Spiritiu, quae ritirum unie de in unitale disincitia, şuitur, pili, patric 1, 1046m, n° xx. nct. (d. B. Bendelcitiu. — (2) lublem, n° xx. xx. — (1) Tree Ill direc qui ante luminaria futurul, inapo auto Trilatiali, pic, qia verb, dişuque sepenitiz. Ile. n. q. Autologue, n° xx. — (1) Ecclesia per universum on bem unque ad fines terre seninata, et ab apostolis et a disciplis corma accepit en filhem, que est in unum Deum, Patrem omnipotentem, qui fecti ordum et terram, et more, et onnai que în cisa uni; et iu unum Seum Caristaur Pilinu De, licaratium por nondre salute; et iu spiritum Sanctium, qui per propietas persilectif uliposite hieraria de la compania del la compania de la compan

sous le nom de Sagesse, la troislème personne de la Trinité, et qu'en disant que le Verbe et la Sagesse ou le Saint-Esprit sont, relativement au Créateur, d'autres lui-même, il exprime bien clair-ment l'unité de substance avec la distinction des trois personnes.

224. Clément d'Alexandrie distingue aussitrois personnes en Dieu, sous le nom de Trinité (1); et, dans ses livres du Pédagopue, érist vers l'an 194, il s'écrie : - O prodige, 6 mystère l'1 in y a qu'un seul Père de toutes choses, et un seul Père de toutes choses, et un seul Saint-Esprit qui est partout (2). Louous le Père et le -Pils, le Pils et le Père, le Pils notre maître, avec le Saint-Esprit, qui est tout, en qui et par qui sont toutes choses, à qui appartient la gloire maînteaunt et dans les siècles des siècles (3) .

275. Tertullien, contemporain de Clément, reconnaît comme lui la Trinité des personnes et l'unité de substance en Dieu. Voici ce que nous lisons dans son livre contre Praxéas : « Nous croyons un « seul Dieu, reconnaissant en même temps le Fils de Dieu, son Verbe « qui est sorti de lui, par lequel toutes choses ont été faites, et sans « lequei rien n'a été fait. Nous croyons que le Verbe a été envoyé » par le Père dans le sein de la Vierge; qu'il est né d'elle homme · et Dieu tout ensemble . Fils de l'homme et Fils de Dieu . et sur- nommé Jésus-Christ; qu'il a souffert, qu'il est mort et a été ense-· veli, selon les Écritures ; qu'il a été ressuscité par le Père, qu'il « est monté au ciei pour être assis à la droite du Père, d'où il vien-« dra juger les vivants et les morts; que, selon sa promesse, il · a envoyé du Père le Saint-Esprit consolateur et sanctificateur « de la foi de ceux qui croient au Père, et au Fils, et au Saint-Es-« prit (4), » Il ajoute que cette règle de la foi est aussi ancienne que l'Evangile; qu'elle est antérieure à toutes les hérésies, et particulièrement à celle de Praxéas, qui ne faisait que de paraître; qu'on doit par conséquent la suivre, parce que ce qui a été enseigné le premier est vrai, et que ce qui est venu après est faux et étranger : Id « esse verum quodcumque primum, id esse adulterum quodcum-

(1) Liv. v, des Stromates. — (2) O mireculum mysticum I Ums quidem et unuierrostum Pater ; nume net claim Petroba misterrostum. et spiritius Soucha unus, et lipae est ubique. Lie. 1, du Peldoppoque, et majetum, ona cum sancio Spiritiu, qui unus est comula, in quo omnia, per quem omnia unum... ent gloris unun et la secciala seculerum. Diédem, lir. un, e. zu. n. et (i) lincion quidem Deum crediumis; pat hac lamen dispensatione quam economiam dicimia, y tu unuiel Dei sist et l'ilins serroo jus, qui e. 150 por recessaria; per quem omnia factum.

«que posterius (1). Puis, définissant le dogme contre cet hérésiarque, il le fait consister dans l'unité de substance et la Traité des personnes, qu'il distingue sous les noms de Père, de Flis et de Saint-Esprit, disant qu'elles ne sont qu'un seu Blue, Deur surus, parce qu'elles n'ont toutes trois qu'une seule substance et une seule puissance, muis substantie et unitus potestatis (2). Le même docteur dit encore : Nous admettons deux personnes, le Père et le-Flis, et même tots avec le Saint-Esprit, seton la raison de l'éco-nomie divine qui les distingue entre elles. Cependant le nom de deux Dieux et de deux Seiguerus ne sortira jamais de notre bou-che, non que le Père ne soit Dieu, que le Flis ne soit Dieu, que le Saint-Esprit soot la Cut. Pier, le Flis et le Saint-Esprit soot la Tri-saité d'une seule divinité, Traitas units divinitata (4).

276. Satot Hippolyte, «véqüe de Porto, et martyr au commenemment du troisieme siecle, décladant le dogme de la Trinité contre l'hérétique Noët, o'est pas moins précis que Tectullien: « Il est nécessaire, di-l. qu'il confèsse Dieu, le Père tout-pissant, et ¿ Jéaus-Christ, Fils de Dieu, Dieu fait homme, à qui le Père a soumis toutes choese, et le Saint-Egrit; reconnaissant qu'ils sont vrainmenttrois, et hos esse vere fere. Ques'il veut savoir comment il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il soche qu'il n'y a qu'une vertu ou puissance d'arine; car quant à cette vertu ou puissannee, il n'y a qu'un seul Dieu (3). Nous ne connaisons Dieu que par ce que les Erritures nous ca disent... Sachions donc et qu'elles disent et connaissons ce qu'elles essagnent; et comme le Pere veutqu'un crois, croyous; et comme il veut que le Saint-Egrit nous soit donné,

sunt, et sine quo factum est nibil. - Hunc missum a Patre in virginem, et ex ea natum hominem et Deum, Filium hominis et Filium Dei, et cognominatum Jesum Christum. Hunc passum, hunc mortuum et sepultum secundum Scripturas, et resuscitatum a Patre, et in cœios resumptum, sedere ad dexteram Patris, venturum judicare vivos et mortuos. Qui exinde miserit, secundum promissionem suam, a Patre Spiritnm Sanctum. Liv. contre Praxeas, nº 11. - (1) Ibidem. - (2) Ibidem. - (3) Duos quidem definimus, Patrem et Filium, et jam tres cum Spiritu Sancto, secundum rationem occonomiæ quæ facit numerum... Duos tamen deos et duos Dominos nunquam ex ore nostro proferintis; non quasi non et Pater Dens, et Filins Deus, et Spiritus Sanctus Deus, et Deus unusquisque. Ibidem, c. xm. - (4) Liv. de la Pudeur, c. xxi. - (5) Necesse est ut. quamvis noiit, confiteatur Patrem Deum omnipotentem et Christum Jesum Filium Dei, Deum factum hominem, cui omnia Pater subjecit præter se, et Spiritum Sanctum, et hos esse vere tres. Quod si vuit scire quomodo unus Deus demonstratur, sciat nnam esse virtutem aive potentiam hujus; et quantum ad virtutem pertinet, unus est Deus. Liv. contre Noet, n° vnt. ...

II.

\* recevums-le... Dieu étant seul, voulut faire le monde; et aussibit le monde a été fint, comme il 17 voulut. Il nous suffit donc des auverier voir qu'avant la création du monde il ny avait rien au dehors e qui fut cocteme de Dieu; il ny avait rien que lumême, et huis-même et antes seul, était avec d'autres lul-même: Nihil erat prox-ser jusurs juss coloss avutures une erat (1). Suivant e docteur, Dieu était seul quant à le sesence, ou, comme il le dit lul-même. Comme de le dit lul-même. Quant à la verse, la plussance; mais il n'était pes seul quant aux personnes, juse solus suturus erat; et ces personnes étaient versiment trois, sere tes, le Pies, et le Saint-Esprit.

277. Aussi continue-t-il, en pariant de la première et de la seconde personne : « Dieu n'était pas sans celui qui est sa raison, sa « sagesse, sa puissance, son conseil... Il avait un autre en lui, ada stitit ei alius. Quand je dis un autre, je ne dis pas deux Dieux; « mais cet autre vient de Dieu comme la jumière vient du soleil . · n'avant qu'une seule et même vertu (2). · Puis, avant cité ce texte de saint Jean : Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, il ajoute : « Si le Verbe était en Dieu, et s'il était Dieu. a ne dira-t-on pas que Jean admet deux Dieux? Je ne dirai point « qu'il y a deux Dieux, mais qu'il n'y a qu'un seul Dieu et deux personnes. Le Père et le Fils sont deux personnes, et le Saint-· Esprit est une troisième personne... Il n'y a qu'un seul Dieu, le « Père qui envoie, le Fils qui obéit, et le Saint-Esprit qui nous en-« seigne toute vérité ; le Père qui est au-dessus de toutes choses, · le Fils par qui sont toutes choses, et le Saint-Esprit qui est en a toutes choses. Nous ne pouvons concevoir un seul Dieu qu'en · crovant au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit (3). · Ainsi parlait un évêque, environ cent ans avant le concile de Nicée.

(1) Usus est Deus, quem non aliunde agnocimus quam ex Sancis Sorigiaria... Quecemous que fosacios Sorigiure proficcia, estimam e el quecumque docest, coposecamus est alort vall Pater credi, são credamos; el sient vall Plaima gloriticada, de glorislecemas; el sient val docarda plaintima Sanctom, adi Plaima gloriticada, de glorislecemas; el sicia val docarda plaintima Sanctom, adi chim efferer, el mescham coglant ac volens et discres defici; continuoque estilit il latera, activa volut perfect. Sasti igilur rosis active solom, anilo escò Deo convum. Nitill cret preter ipsom; igne solos multus erat. Poliera, pri tet L. el 7) Alem Esta sidisti di salio. Unu silum delo, o und doco Doco dico, sed tanquam inume ex l'unite, et aquant ex forto, ant radium a solo; mas estam inclus et solo. Didera, pri z. ... [10] ergo bretan cast apud Domas, del men inclus et solo. Didera, pri z. ... [10] ergo bretan cost apud Domas, del men dicans, sed unou; personas reco dusa, exconomium tertina, grattem dico Sancti glorista. Parte quidem mosa, persone ervo dere, qui risigii petral sandere 278. Quelque temps après, Origène enseignait qu'il y a trois personnes en Dieu, le Pere, le Fils. et le Saint-Espri, avec une seule substance commune à ces trois personnes: Est have trium distinction personnes: Est have trium distinction personnes in Pate, et Filio, et Spiritu Sanateo. Una est substantia et natura Trinitatis (1), que la distinction des personnes de la Trinitatie (2) et que les trois personnes de la Trinitatie (2) et que les trois personnes sonnes de la Trinitatie (2); et que les trois personnes sont égales en ottos choses, in Trinitatie (2); et que les trois personnes detant toutes choses, in Trinitatie (2); et que les trois personnes detant toutes les trois une seule et même pulssance, una cadenque virtus (3).

Saint Cyprien, évêque de Carthage et martyr en 28, prouve le mystère de la sainte Trintife par ces paroles de Nort-Seigneur 1 ses disciples: Alles, enseignes toutes les nations, les baptisant au nom dur Père, et du Pile, et du Saint-Esprit (4); et n'admet, d'après l'apptressaint lean, qu'un se seule nature divine en trois personnes, le Père, le Files et le Saint-Esprit n'étant qu'une substance, cum tres sumus sint (5).

279. Saint Denys, évêque d'Alexandrie, mort en 204, établit contre Sabelius in distinction des trois personnes divincs en une seule nature. Il dit qu'il n'y a qu'un Christ, qui est dans le Père, qui est le Verbe cocierent au Pere, cocternau Nerbun; qu'il est égal au Père, sans aucune différence de substance, nulla distinitiudine substantie; qu'il est aussi cocterned au Saint-Esprit, cocternaum Dominie; qu'il est aussi cocterned au Saint-Esprit est Dieu, Spiritus autem est Deus (6). Il enseigne que le Père est inséparable du Fils, le Fils inséparable du Père et du Fils; que l'Indivisible unité de substance comprend la Trinité des presonnes, etque la Trinité des prosones comprend l'unité de substance, indivisiblem unitatem in Trinistatemi, et Trinistatemi, et Trinistatemi in unitatem contrahimus (7).

280. Saint Grégoire Thaumaturge, évêque de Néocesarée, qui vivait du temps de saint Denys d'Alexandrie, nous a laissé un sym-

Spiritus Saucius. Pater mandal, verbom perficit, Filius aubem ostendilur, per quem Pater craftion. Cottonomic oscensionis redigivan do nomo Deum; usus enim est Deus, qui mandat, Pater; qui tobelit, Filius; qui docet attenisian, spiritus saccius; Pater qui est super consian, Filius per omis, Spiritus Saucius; Pater qui est super consian, Filius per omis, Spiritus Saucius; Pater qui est super consiante, Julius qui vera Patri et Filiu et Spiritui Saucius Centamus; Irbiten, avera, "Cui Sur sian Stattino... (2) Sian Spiritui Saucius Centamus; Irbiten, avera, "Cui Sur sian Stattino... (2) Sian Millium de Triglie. "Voyer, ci-clesse, lue "3 Sa. (6) Lettre contre Paul de Samosate; Labber, Correll, r. om. 1, col. 866.—(7) Dans satal Albanase, De la doctrina de saint Days;.

boie ainsi conçu : « Ii n'y a qu'un seul Dieu, Père du Verbe vi-« vant, de la Sagesse subsistante, de la puissance et de la figure · éternelle, Père parfait d'un Fils parfait, Père d'un Fils unique, li n'y a qu'un seul Seigneur, seul d'un seul, Dieu de Dieu, figure et · image de la Divinité. Verbe efficace, Sagesse qui comprend l'en-« semble de toutes choses, puissance qui a fait toutes les créatures. « vrai Fijs d'un vrai Père, Fils invisible d'un Père invisible, Fijs · incorruptible d'un Père incorruptible, Fils Immortel d'un Père · immortel. Fils éternel d'un Père éternel. Il n'y a qu'un seul Saint-· Esprit, qui a son origine et son existence de Dieu, et qui a paru « aux hommes, image parfaite du Fiis parfait, cause et vie des vi-« vants, source sainte, principe de sainteté, par qui s'est manifesté « Dieu ie Père, qui est sur toutes choses et en toutes choses, et Dieu « le Fils, qui est par toutes choses : Trinité parfaité, sans divi-· sion ni changement, en sa gioire, en son éternité, en sa puissance. « Il n'y a donc rien de créé, rien d'inférieur dans la Trinité, rien « d'ajouté, rien d'étranger, rien qui n'ait pas toujours été et qui « ait commencé d'être. Le Père n'a jamais été sans le Fils, ni le « Fils sans le Saint-Esprit : mais la Trinité est toujours la même, « immuable et inaltérable (t)... » On ne peut exprimer plus claire-

ment le dogme catholique.

Saint Denya de Rome, qui monta sur la chaire de saint Pierre en 250, écrivit une lettre à saint Denya d'Alexandrie, dans inquelle il combat tout à la fois et ceux qui confondaient les trois personnes divines, et ceux qui en faislaient trois puissances ou trois hypostases séparées, trois divinités. Il dit que le Christ est le Verbe, la Segassa, la cartia de Dieu le Pêre; que le Fis est enpendré et non

(1) Unus Deus , Pater Verbi viventis , Sapientia subsistentis , et poleutia ac caracteris semptterni : perfectus perfecti genitor, Pater Filii unigeniti. Unus Dominus, solus ex solo, Deus ex Deo, caracter et imago deitatis, Verbum efficax, Sapientia, constitutionis rerum universarum comprehensiva; et virtus atque potentia universæ creaturæ effectiva. Filius verus veri Patris, invisibilis, ejus qui est luvisibilis; et iucorruptibilis, corruptioni non obnoxii; ac immortalla, mortis prorsus nescii; et sempiternus, sempiterni, unusque Spiritus Sanctus, ex Deo existentiam habens; et qui per Filium apparuit, scilicet homiuihus; imago Filil, periecti perfecta vita, viventium causa; fons sauctus, sanctitas, sanctificationis suppeditator. In one manifestatur Deus Pater, qui super omnia est, et in omnibus : et Deus Filius qui per omnia est. Trinitas perfecta, que gloria et æternitate, ac reguo atque imperio non dividitur, peque abalienatur. Non igitur creatum quid, aut servum lu Trivitate, ueque superiuductilium altquid et adventitium, quasi prius non existens, posterius vero adveniens. Non ergo defuit unquam Filius Patri, neque Filio Spiritus; sed immutabilis et invariabilis eadem semper manet Trinitas. Exposition de la foi

fait, et qu'il a loupour été; qu'il est uni à Dieu le Pier; que le Saint-Espril demeure et habite en Dieu; et que cette divina Trinité est un seul Dieu tout-puissant: divinam Trinitatem in unum quasi in guemadam sertieme Deum omnipotente reduci (1). Il ajoute que l'admirable unité ne doit point se diviser en trois divinités; mais qu'il faut croire en Dieu le Pier eu tou-puissant, et ne l'ésus-Christson Fils, et au Saint-Esprit; et que le Père et le Verbe ne sont qu'un seul Dieu, Jéssue-Christ ayant dit : Mon Père et moi, nous ne sommes qu'une substance; Ego et Pater unum sumus (2).

281. Telle était la crovance de l'Église, sur la fin du troisième et au commencement du quatrième siècle; telle était la foi que les chrétiens professalent en présence des tyrans qui voulaient les forcer de sacrifier aux Idoles. « Nous sommes chrétiens, disait à ses · bourreaux saint Vincent de Saragosse, en 303 : nous n'adorons « qu'un seul et vrai Dieu; nous confessons Jésus-Christ Notre-« Seigneur, Fils unique du Très-Haut, seul vrai Dieu, avec le « Père et le Saint-Esprit (3). » En 304, saint Euplius de Catane, diacre et martyr, faisait la même profession de fol : « J'adore le « Père, le Fils, et le Saint-Esprit : l'adore la sainte Trinité : il n'y a « pas d'autre Dieu (4). » Saint Fauste, saint Janvier et saint Martial, martyrs de Cordoue, pressés d'adorer les faux dieux, répondirent : Nous sommes chrétiens : nous confessons Jésus-Christ. « qui est le seul Seigneur, par qui teutes choses ont été faites (5). « Ma consolation, dit Martial, est Jésus-Christ, que mes frères con-« fessent si hautement et avec tant de jole, C'est pourquoi nous « devons confesser et louer Dieu le Père, le Fiis, et le Saint-Es-- prit(6) -

282. Arrivés au quatrième siècle, nous touchons au conelle de Nicée de l'an 25, et à celul de Constantionpe de l'an 284, où l'Église universelle s'est prononcée solennellement pour la divinité du Filse d'u Saint-Esprit, contre les creeurs d'Arius et de Macèdonius. Nous sommes donc dispensés de cêtre les Athanasse, les Hi-

<sup>(1)</sup> Lettre de saint Devry de Rome, dans aaint Athanase, Det dêrezis du concide de Nicéde. — (1) bildem. — (3) Domismon Christuno conflitore, Filiam à fisiami Patris, uncil unicum, joame cum Patre el Spiritis Sauctio, unum solam Deum cue profices. — (d. des marriges, par D. Rainatra, pag. 238, dell. 1-86/1. — (1) Patren, et Filium, et Spiritium Sauctum aboro. Sauctam Trifitaisme aboro, Circlistina fisiante, q. (d. Domisme sain, per quem comais, et nos per jusom festicistisme aboro, Circlistiam fisiante, q. (d) Domisme sain, per quem comais, et nos per jusom festicisments. Heldem, pag. 147. — (6) Consolatio mes Christus sat. .. Beloque conficience et la saudancie est Dura Filer, et Pilius, et Spiritus associus. Boldem.

laire, les Basile, les Grégoire de Nazianze, les Grégoire de Nysse, les Cyrille de Jérusalem, les Ambrolse, les Chrysostome, les Jérome, les Cyrille d'Alexandrie, et les autres docteurs qui ont professé et défendu le mystère de la sainte Trinité. Concluons donc, en disant avec saint Augustin: . Tous les auteurs catholiques, anciens « et modernes, que j'ai pu lire, et qui avant moi ont écrit sur la « Trinité, qui est Dieu, ont entendu, d'après les Écritures, ensei-« gner que le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, d'une seule et « même substance, forment l'unité divine par leur inséparable « égalité ; et que pour cela il n'y a pas trois Dieux, mais un seul · Dien, quoique le Père, qui a engendré le Fils, soit autre que le · Fils, et que le Fils, qui est engendre du Père, solt autre que le · Père; et que le Saint-Esprit ne soit ni le Père ni le Fils, mais « seulement l'Esprit du Père et du Fils, étant lui-même coégal au · Père et au Fils, et appartenant à l'unité de la Trinité.... C'est là · ma foi , parce que c'est la fol catholique : Hæc mea fides est · quando hac est catholica fides (1). »

#### § III. Preuve du mystère de la Trinité, tirée de la croyance générale et constante de l'Église.

283. On doit admettre le mystère de la Trialité led que l'admettent les catholiques, ai la connaissance de mystère nous vient de Dieu. Or, la connaissance du mystère de la Trialité, ou d'un seul Dieu en trois personnes, ne peut venir que de Dieu; car, premièrement, l'Eglise universelle reconnait et professe la sainte Trialité; en Orieut comme en Occident, chez les Greca comme chez les Latins, tous les chrétiens eroient en un seul Dieu en, trois personnes, le Pere, le Fils et le Saint-Esprit; partout on chante les symboles de Nicée et de Constantinople. Secondement, ce que l'Église universelle croît aujourd'hui touchant la Trialité, elle le croyat au quarifiem estèce; les décisions des différents conciles

<sup>(1)</sup> Omme quos iegere point, qui ante me suriperenta de Trisilate, quo Deus ett, divinorum liberum veteram et averam cataludir rectatores, no interest, divinorum liberum veteram et averam cataludir rectatores, no intereste et al comparent de la comparent

généraux et particuliers, les symboles rédigés par les évêques et les écrits des Pères contre les erreurs d'Arius et de Macédonius, en font fol. Troislèmement, ce que l'Église catholique croyait au quatrième siècle, elle l'avait cru pendant les trois premiers siècles. Comment, en effet, expliquer l'accord entre toutes les Églises dispersées dans l'univers, entre les Pères des deux premiers conciles œcuméniques, entre les évêques et les docteurs, à frapper d'anathème les ennemis de la divinité du Verbe et du Saint-Esprit, si alors le dogme de la Trinité n'eût été recu dans le monde chrétien? Si vous prétendez que ce dogme ne s'est établi qu'insensiblement, dites-nous donc quel en est l'inventeur? car on connaît tous ceux qui ont tenté d'innover sur la religion. Dites-nous quel est le premier qui ait eu de lui-même l'idée de ce mystère, qui est inaccessible à l'intelligence humaine! Ou'on nons dise quel est l'homme, quel est le philosophe ou je docteur qui a inventé un seni Dieu en trois personnes, ou trois personnes en un senl Dieu! quel est celui qui, ayant inventé ce système, ait osé le proposer à la croyance des hommes, sans avoir d'autres lettres de créance que celles qu'il se serait données à lui-même! Si jamais il eût été possible d'être chrétien sans professer la divinité de Jésus-Christ, ou d'être régénéré sans reconnaître un seni Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce mystère, bien certainement, ne serait point entré dans nos symboles. Une semblable innovation n'était point possible: elle serait plus incompréhensible encore que le mystère même qui en est l'objet. Il est donc vrai de dire que l'É glise a toujours cru, touchant la Trinité, ce qu'elle croyalt au quatrieme siècle. Mais ce qu'elle a toujours cru nous vient des apôtres; ce qui vient des apôtres , en matière de dogme , vient de Jésus-Christ: ce qui vient de Jésus-Christ vient de Dieu. Donc la connaissance du mystère de la Trinité nous vient de Dieu même; donc on doit admettre ce mystère, sous peine de damnation : si on veut être sauvé, il faut, avant tout, tenir à la fol catholique, qui consiste à adorer un seul Dieu en trois personnes, et trois personnes en un seul Dieu : Fides autem catholica hac est, ut unum Deum in Trinitate et Trinitatem in unitate veneremur (1).

<sup>(1)</sup> Symbole de saint Athanase.

#### ARTICLE II.

Le mystère de la sainte Trinité était-il connu dans l'ancienne loi ?

284. Les patriarches, les prophètes et les docteurs de l'ancienne loi avaient quelque connaissance du mystère de la sainte Trinité.

Nous lisons, dans les premiers chapitres de la Genèse : Faisons l'homme à notre image et ressemblance (1); et un peu plus bas : Voici qu' Adam est devenu comme un de nous (2). Ces paroles. faisons, un de nous, indiquent assez ciairement la piuralité des personnes. « Si le nombre des personnes en Dieu te scandalise, · disait Tertuliien à Praxéas, je te demande comment ceiui qui est · un et au singulier parle au pluriel, faisons l'homme à notre · image et ressemblance; tandis qu'il aurait dù dire, que je fasse · l'homme à mon image et ressemblance, s'il n'était qu'une seule - personne. Et après : Voici qu'Adam est devenu comme un de « nous, li trompe ou il se joue, si n'étant qu'une personne il parie « au nom de plusieurs. Était-ce aux anges qu'il adressait la parole, « comme le prétendent les Julis, qui ne reconnaissent pas le Fils? « ou piutôt n'est-ce pas parce qu'il est jui-même le Père, le Fiis et · le Saint-Esprit? Il était uni au Fils, la seconde personne, son « Verbe; et, dans le Verbe, au Saint-Esprit, la troisième personne: \* c'est pourquoi il s'est servi du piuriei, faisons, notre, nous, Car · avec qui faisait-ii i'homme, et a qui le faisait-il semblable? Dans « l'unité de la Trinité, il parlait avec le Fils qui devait revêtir

« i'homme, et avec je Saint-Esprit qui devaitsanctifier i'homme (3),»

<sup>(1)</sup> Faciamns hominem ad imaginem et aintitudinem nostram. Genèse, c. 1, v. 26. - (2) Ecce Adam quasi unua ex nobis factua est, sclens bonum et malum. Ibidem, c. in, v. 22. - (3) Si te adjuc numerus scandalizat Trinitatia, quasi non connexæ in unitate simplici, interrogo quomodo nnicus et singujaris pjuraliter loquitur? Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram, com debuerit dixisse : Paciam hominem ad imaginem et similifudinem meam; utpote unicua et ainguiaris. Sed et in sequentibus : Ecce Adam factus est languam unus ex nobis. Failit aut ludit ; ut cum unus et totus et singularis esset, numerate ioqueretur. Aut numquid angelis ioquebatur, ut Judæi interpretantur, quia nec ipsi Pilium agnoscunt; an quia ipse erat Pater, Pilius, Spiritus; ideo pluralem se præstans piuraliter subi loquebatur? tmmo quia jam adtuerebat Ilii Filiua, secunda persona, Sermo ipsius, et tertia Spiritus in Sermone, ideo pluraliter pronuntiavit, faciamus, et nostram, et nobis. Cum quibus enim faciebat hominem, et quibus faciebat similem? Com Filio quidem, qui erat indu turus hominem; Spiritu vero, qui erat sanctificaturus hominem, quasi cum minestris et arbitris, ex unitate Trinitatis loquebatur. Liere confre Prazcas, nº xu-

Saint Théophile d'Antioche, Clément d'Alexandrie, saint Basile, saint Ambroise, saint Augustin, Théodoret, parmi les anciens, entendent, comme Tertuillen, le texte, faisons l'homme, de la pluralité des personnes en Dieu. En effet, quand Dieu dit, « Fai-« sons l'homme, il parle en lui-même, il parle à quelqu'un qui « fait comme lui, à quelqu'un dont l'homme est la créature et « l'image; ii parle à un autre lui-même; il parle à celui par qui « toutes choses ont été faites, à celui qui dit dans son Évangile : a Tout ce que le Père fait, le Fils le fait semblablement. En par-· lant à son Fils ou avec son Fils, il parie en même temps avec « l'Esprit tout-puissant, égal et coéternel à l'un et à l'autre (1). « 285. Il est encore plusieurs autres passages de l'Ancien Testament, où l'on voit la distinction des personnes en Dieu, et qui se rapportent plus spécialement à la divinité du Verbe, du Messie, du libérateur promis à nos premiers pères. Néanmoins ll ne parait pas que le commun des Juiss ait eu une connaissance distincte du mystère de la sainte Trinité. Ils connaissaient tous, il est vrai, la promesse d'un rédempteur, qui était ieur attente et l'attente des nations; mais ils pouvaient connaître quelques caractères de celui qu'ils attendaient, tout en ignorant qu'il fût le Fils de Dieu, égal et consubstantiel au Père. Iis connaissaient aussi l'Esprit de Dieu; mais on ne voit pas qu'ils l'aient connu au point d'en faire une troisième personne, et de la distinguer des deux autres personnes divines. « C'était au Fils unique, qui était dans le sein de son « Père, et qui sans en sortir venait à nous; c'était à lui à nous « découvrir pleinement ces admirables secrets de la nature divinc, « que Moyse et les prophètes n'avaient qu'effleurés (2). » Aussi. sous la loi évangélique, tous les fidèles apprennent que le vrai Dieu, ce Dieu un et indivisible, auquel lls sont consacrés par le mystère de la régénération, est tout ensemble Père, Fils ct Saint-Esprit. « Là donc nous sont proposées les profondeurs in-« compréhensibles de l'Etre divin, et la grandeur ineffable de son « unité, et les richesses infinies de cette nature plus féconde en-« core au dedans qu'au dehors, capable de se communiquer (qui « se communique), sans division, à trois personnes égales. La « sont expliqués les mystères qui étaient enveloppés et comme « sceilés dans les anciennes Écritures. Nous entendons le secret de « cette parole, faisons l'homme a notre image; et la Trinité,

Bossuel, Discours sur l'hist. univ., part. 11, nº 1.—(2) Bossuel, ibidem, n° vi.

· marquée dans la création de l'homme, est expressément déclarée « dans la régénération. Nous apprenons ce que c'est que cette Sagesse conçue, selon Salomen, devant tous les temps dans le · sein de Dieu (1); Sagesse qui fait toutes ses délices, et par qui sont ordonnés tous les ouvrages. Nous savons que c'est lui que · David a vu engendré devant l'aurore (2). Et le Nouveau Testa-« ment nous enseigne que c'est le Verbe, la parole intérieure de « Dieu, et sa pensée éternelle, qui est toujours dans son sein, et par qui toutes choses ont été faites. Par la nous répondons à la · mystérieuse question qui est proposée dans les proverbes : Ditesunai le nom de Dieu et le nom de son Fils, si vous le savez (3). « Car nous savons que ce nom de Dien, si mystérienx et si caché, est le nom de Père, entendu en ce sens profond qui le fait con-« cevoir dans l'éternité, Père d'un Fils égal à lui ; et que le nom « de son Fils est le nom de Verbe, Verbe qu'il engendre éterneile-« ment en se contemplant lul-même, qui est l'expression parfaite » de sa vérité, son image, son Fils unique, l'éclat de sa clarté et « l'empreinte de sa substance (4).

186. A Ive le Père et le Pils nous connaissons aussi le Saint-Esprit, l'amour de l'un et de l'autre, et leur éternelle union. Cet cet extençi qui fait les prophètes, et qui est en eux pour leur découvrir les conseils de Dieu et les secrets de l'avenir; Esprit d'out l'est écrit 2. Seigneur même, subiquil cavoir les choses et qui est aussi le Seigneur même, subiquil cavoir des prophètes, et qui lleur découvre les choses d'ent Pils, écluser les prophètes, et qui lleur découvre les choses étau Pils, et latervient avec est dans la consécration du nouvel homme. Almsi le Père, le Pils et le Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes, moutré plus obscurément à nos pères, est clairement révêté dans la nouvelle alliance. Instruits d'un ai haut mystère, et étounés des a profondeur incomprehensible, nous couvrons notre face devant Dieu avec les chérabins que dit Isaie, et nous adorous avec eux ceul qui est trois fois saint (6).

<sup>(1)</sup> Proverbes, c. viii, v. 22. — (2) Psaume CXX. — (3) Proverbes, c. xxx, v. 4. — (4) Epitre aux Hébreux, c. 1, v. 3. — (5) Isaie, c. xiviii, v. 16. — (6) Bossuet, biolem.

#### ARTICLE III.

Les gentils et les anciens philosophes ont-ils connu le mystère de la Trinité?

287. On trouve chez les anciens peuples quelques vestiges de la tradition primitive touchant la chute de l'homme et la promesse d'un rédempteur; mais ll y a loin de là à la connaissance de la Trinité. La théologie ou plutôt la mythologie des Égyptiens, des Perses, des Grecs et des Romains, ne nous offre rien, dans ses mystères, qui alt trait à la distinction de trois personnes en un seul Dieu, Aussi, comme nous l'avons fait remarquer plus haut (i). les premiers chrétiens ne parlaient qu'avec réserve de la divinité du Fils et du Saint-Esprit, de crainte de scandaliser les paiens : ce qui prouve bien évidemment qu'on était alors persuadé, dans l'Église, que le mystère de la Trinité n'était point connu des gentils. Quant aux philosophes de la Grèce, s'il est vrai qu'ils aient eu quelque notion de ce mystère, ils l'avajent puisée dans la lecture des livres de Moyse, ou dans les relations avec les docteurs juifs. C'est la remarque de saint Justin, de Clément d'Alexandrie, d'Eusèbe de Césarée, de saint Basile et de saint Augustin.

#### ARTICLE IV.

Peut-on prouver le mystère de la Trinité par la raison?

288. On ne peut prouver le mystère de la Trinité par la raison.
Personne ne connaît le Pita que le Père, et personne ne connaît le Père que le Pita, et celui à qui le Pita sur a voiu le révêre (2)Ce mystère ineffable, dit saint Augustin, est incompréhensible.
La langue des anges ne saurait l'expliquer; comment la langue
des bommes le pourrait-elle (3)\*. Mais par cela même que co
mystère dépasse la portée de noter intelligence, on ne peut l'attaquer comme contraire à la raison; vouloir le faire, ce serait
vouloir attaquer Dieu lui-même, parce qu'il est infinif; ce serait

<sup>(1)</sup> Voyes, ci-dessus, le n° 269. — (2) Nemo novit Filium, pisi Peler: neque Patrem quis novit, nisi Filius, et cui voluerit Filius revelsers. Sotut Natifiseri, c. 11, p. 27. — (3) Catetrum lilind (mysterium Trinitatis) quod est ineffolis, incomprehensibile est, nec verbis angelicis explicari potest, quanto magis huma als. Sermon sur le symbole caus catechemmen, c. 12.

lui reprocher, ou de n'avoir pas fait l'homme son égal, ou de ne s'être pas fait l'égal de l'homme. Si on ne peut prouver philosophiquement la possibilité d'un mystère, on ne peut non plus, pour cela même, prouver qu'il soit impossible. Comment, en effet, démontrer qu'il y ait impossiblité ou contradiction dans une close qui est incompréhensible? On ne le peut évidemment : autrement, cette chose ne serait plus incompréhensible; car rien n'est plus compréhensible que ce dont on peut démontrer l'imnossibilité.

289. Ne dites pas que l'unité ne peut se concllier dans un même sujet avec la Trinité; que celui qui dit un exclut le nombre trois . et que celui qui dit trois exclut l'unité ; qu'il y a par consequent contradiction à admettre trois personnes en un seul Dieu. Non, il n'y a pas de contradiction dans le mystère de la Trinité; et vous le reconnaîtrez facilement, pour peu que vous y fassiez attention. Il n'y a contradiction que là où il y a le oui et le non, l'affirmation et la negation d'une même idée dans un même sujet et sous le même rapport : la diversité des rapports, comme la diversité des sujets ou des idées, détruit toute contradiction. Or, le mystère de la Trinité, tel que nous le professons, tel qu'il a toujours été professé dans l'Église, ne renferme point le oui et le non, l'affirmation et la négation d'une même idée dans le même sujet et sous le même rapport, Nous ne disons pas, Trois Dieux sont un seul Dieu; il y a une et trois substances en Dieu; mais, ce qui est bien différent, nous disons : Il y a trois personnes et une seule essence, substance ou nature en Dieu : les trois personnes n'ont qu'une seule et même nature. L'unité, comme on le voit, ne tombe que sur la nature divine, et la Tripité ne tombe que sar les personnes. Il n'y a donc pas de contradiction : diversitas respectuum tollit contradictionem. Ne dites pas non plus que l'idée de personne et l'idée de substance ne sont qu'une même idée : cela n'est pas vrai, ni pour les choses divines, ni pour les choses humaines. La foi catholique, en nous enseignant qu'il y a trois personnes et une seule nature en Dieu, nous enseigne en même temps qu'il y a deux natures et une seule personne en Jésus-Christ; ce qui prouve que l'Église n'attache pas la même idée au mot substance ou nature qu'au mot personne. Et pour ce qui regarde les choses humaines, la philosophie ne nous apprend-elle pas qu'il y a en nous deux substances, l'une intellectueile ou spirituelle, et l'autre corporelle, quolqu'il n'y ait véritablement qu'une seule personne dans l'homme? Cessez

donc, philosophes, de blasphémer ce que vous ignorez, et adorez ce que vous ne comprenez pas.

290. Quoiqu'on ne puisse prouver le mystère de la Trinité par la raison, les Pères de l'Église, entre autres Tertullien, saint Grégoire de Nazianze et saint Augustin, ont cru en trouver uuc image en nous-mêmes. En effet, le Créateur, en disant, Faisons l'homme à notre image et ressemblance, nous fait assez clairement entendre qu'il nous a faits à l'image du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Mais laissons parier Bossuet, qui parie lui-même d'après les Pères. « Si nous imposons silence à nos sens, et que nous « nons renfermions pour un peu de temps au fond de notre âme, « c'est-à-dire dans cette partie où la vérité se fait entendre, nous y « verrons quelque image de la Trinité que nous adorons. Sa pensée, « que nous sentons naître comme le germe de notre esprit, comme « le fils de notre intelligence, nous donne quelque idée du Fils de « Dieu, concu éternellement dans l'intelligence du Père céleste, · C'est pourquoi ce Fils de Dieu prend le nom de Verbe, afin que · nous entendions qu'il nait dans le sein du Père, non comme nais-« sent les corps, mais comme nait dans notre âme cette paroic in-térieure que nous v sentons quand nous contemplons la vérité.

791. Mish is frecoultid en outer espert ne se termine pas à cette parole intérieure, à cette pensée intellectuelle, à cette image de la wérité qui se forme en ouse, Nous ainnoss et cette parole intérieure, et l'espirit ou elle nait; et, en l'ainnant, nous senions en ouse queique chose qui n'est pas moins précieux que notre espirit et notre pensée, qui est le fruit de l'un et de l'autre, qui les unit, qui s'unit a eux, et ne fait avec eux qu' une même vic. Ainsi, autant qu'il peut se trouver de rapport entre Dieu et l'homme, aint, dis-je, se produit en Dieu Tamour éternel qui sort du Pére qui pense, et du Pils qui est sa pensée, pour faire, avoc lui et sa pensée, une même nature ejalement heureuse et parfaite.

• penses, une meme nature egatement heureuse et paraite: 292 - Eu nu mo, Dieu est parfait; et son Verbe, image vivante d'une vérité infinie, n'est pas moins parfait que lui, et son amour, «qu', sortant de la source inépulsable du blen, en a toute la piénitude, ne peut manquer d'avoir une perfection influie. Et puisque nous n'avans point d'autre dée de Dieu que celle de la perfection, chacune de ces choses, considérée en elle-même, mérite d'être appelée Dieu; mais parcre que est rois choses conviennent nécessairement à une même nature, ces trois choses ne sout qu'un seul Dieu. Il ne faut donc rien concevoir d'inégal ni de séparé dans cette Trinté adorable; et, quedige incompréhensible que dans cette Trinté adorable; et, quedige incompréhensible que  soit cette égalité, notre âme, si nous l'écoutons, nous en dira quelque chose.

293. Elic est : et quand elle sait parfattement ce qu'elle est, son intelligence ripond à la vérité de son être; et quand elle aime son être avec son intelligence autant qu'ils méritent d'être aimes, son amour égale la perfection de l'un et de l'autre. Ces trois choses ne se réparent jamais, et s'enferment l'une l'autre; nous entendons que nous sommes, et que nous almons, ét que nous almons, ét que nous almons, ét que nous almons, et que nous almons le trois entendam que l'autre, alle si est pas mellieures qu'une d'elles en particulier, puisque chacune renférme le tout, et que d'ans les rois causte la félicité et la dignifé de la nature raison-anble. Ainsi, et influiment au-dessus, est parfaits, inséparable, euse en son essence, et enfin égale en tout sens, la Trinité que nous servons, et à laquelle nous sommes consacrés par le hap-téme (1).

### CHAPITRE III,

#### De la divinité du Fils de Dieu.

294. La foi nous apprend qu'il y a trois personnes en Dieu : le Père, le Fils, et le Saint-Esprit : que le Père est Dieu, le Fils Dieu, ie Saint-Esprit Dieu; que ces trois personnes sont réellement distinctes entre elles, et ne sont cependant qu'un seul Dieu ; qu'elles sont éternelles, égales en toutes choses : en un mot, consubstantielles, n'avant toutes trois qu'une seule et même substance, commune au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, Ce dogme catholique a été prouvé, dans le chapitre précédent, par les livres sacrés, par l'enseignement des saints Pères, par les décisions des conciles, par les symboles qui sont recus dans le monde chrétien, par la croyance générale et constante de l'Église. Nous devons croire, non-seulement en Dicu le Père tout-puissant, créateur du ciei et de la terre, mais encore « en Jésus-Christ Notre-Seigneur, Fils unique « de Dieu, qui est né du Père avant tous les siècles; Dieu de Dieu, « lumière de jumière, vrai Dieu du vrai Dieu, qui n'a pas été fait, « mais engendré, consubstantiel au Père, et par qui tout a été

<sup>(5)</sup> Discours sur l'histoire universelle, part. n, nº vi.

- fait (1). Nous pourrions nous en tenir là; cependant, comme ce qui a été dit jusqu'el ne se rapporte directement qu'au mystère de la Trinité, qu'à la distinction des trois personnes divines, il ne sera pas hors de propos de parler encore, dans ce chapitre, de la divinité du l'ils de Dieu; et, dans le chapitre suivant, de la divinité du Saint-Esorié.

205. La seconde personne de la sainte Trinité est appelée, dans l'Écriture, Fils de Dieu, Fils unique de Dieu, le Verbe, la parole de Dieu, la Sayses, l'image de sa ubulsance; image parfalte, substance elle-même comme principe d'action; la spiendeur de la gioire du Pere, la hunière, la varie tumière, qui éclaire tout homme venant au monde; la voie, la vie, la verilé; Seigneur, vari Seigneur, Dieu, vrai Dieu, par qui toutes choses ont été faites. Forcés de nous restreindre, nous ne citerons que quelques passages du Nouveau Testament, où se trouve clairement exprimées la divinité du Fils de Dieu, la consubstantialité du Verbe.

296. D'abord on lit, dans le premier chapitre de l'évanglie selon solatif Jenu; a Au commencement était le Verbe, e il eVerbe était en Dieu. Toutes choese ont éé flaite sen lieu, et le cept de l'était en de l'et l'atte de l'était à le chapitre de l'atte d'atte d'att

207. Écouter saint Augustin: - En disant que le Verbe était . Dieu, que dêt le principe il était en Dieu, que dent en ches en celé faites par lui, et que rien n'a cié fait sans lui , saint l'ean déclaire que non-seulement le Verbe est Dieu, mais qu'il est de la même substance que le Pere. Car quand il dit que toutes choses

· Verbe n'a pas été fait, puisque c'est par lui que toutes choses ont · été faites. Et s'il n'a pas été fait, il n'est pas une créature; s'il · n'est pas une créature, il n'a qu'une même substance avec le · Père : car toute substance qui n'est pas Dieu est une créature, et « la substance qui n'est pas une créature est Dieu. Et si le Fils · n'est de même substance que le Pere, il est donc une substance « faite; et s'il est une substance faite, on ne pourra pas dire que « toutes choses ont été faites par lui. Mais la vérité nous apprend « que toutes choses ont été faites par le Fils; ii faut donc recona naître que le Fils n'a qu'une même substance avec le Père, et

« qu'ii est par conséquent Dieu et vrai Dieu (1). »

298. Avant saint Augustin, saint Aiexandre, évêque d'Alexandrie, avait fait le même raisonnement. . Jean nous montre que le « Verbe, le Fils de Dieu, ne peut être mis au rang des choses tirées du « néant, lorsqu'il dit que toutes choses ont été faites par le Verbe. · Car si toutes ont été faites par lui, comment peut-il se faire que « celui qui a donné l'existence aux choses créées n'ait pas toujours - existé? La raison s'oppose à croire que ceiui qui n'est point créé · soit de même nature que les choses créées (2). » Suivant Ciément d'Alexandrie, nous sommes les créatures du Verbe divin ; car il était au commencement, il était avant que les fondements de ce monde ne fussent jetés, il a été et il est le principe divin de toutes choses, il est l'être dans l'être, ens in ente; il était en Dieu, et toutes

<sup>(1)</sup> In principio crat Verbum, etc. in eo autem declarat, non tantum Deum esse, sed etiam einsdem cum Patre substantiae : onia, enm dixisset, et Deus erat Verbum, hoc erat, inquit, in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihit. Neque enim dicit omnia, nisi que facta sunt, id est omnem creaturam. Unde liquido apparet ipsum factum uon esse per quem facta sunt omnia. Et si factus non est, creatura non est : si antem creatura nou est, ejusdem cum Patre substantiæ est. Omnis enim substantia quæ Deus non est, creatura est; et quæ creatura non est, Deus est. Et si non est Filins ejusdem substantize cojus Pater, ergo facia substantia est : si facta substantia, non omnia per ip-um facta sunt : at omnia per ipsum facta sunt : unius igitur ejusdensque cum Paire substantiæ est. Et ideo non tautum Deus, sed et verus Deus. Liv. 1, de la Trinité, c. VI. - (2) Quod Filius Dei non sit rebus ex nilulo creatis annuncrandus, idem Joannes ostendit, cum dicat omnia per ipsum facta esse. Nam proprium ejus subsistentia: modum declaravit his verbis: In principio erat Verbum, etc. Quod si omnia per ipsum facta sunt, qui fieri potest, ut is qui rebut creatis essentiam indutserit, quodam tempore non tuerit? Nullo enim ratio vult, ut quod creat, ejusdem sit cum creatis naturac. Lettre de saint Alexandre, collect, des concil., par le P. Labbe, tom, u. col. 11.

choses ont été faites par lui (1). Le Verbe divin est manifestement vrai Dieu, égal au Seigneur de toutes choses, parce que le Verbe était en Dieu (2). Dieu et le Verbe sout l'un et l'autre un seul Dieu; ulrumque unum est, nempe Deus : car il est dit : Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu. et le Verbe était Dieu (3). Tertullien, contemporaiu de Clément d'Alexandrie, n'es pas moins exprès : « Nous croyons, dit-il, qu'il n'y a qu'un seul a Dieu, tout en reconnaissant que Dieu a uu Fiis, qui est le Verbe « sorti de lui, par lequel toutes choses ont été faites, et sans lequel « rien u'a été fait (4). Avant la création, Dieu était seul, étant pour · lui-même l'univers, l'espace, et toutes choses. Il était seui, eu ce seus qu'il n'y avait rieu hors de iul ; mais il u'était, pas absolu-« ment seul , car ii avait avec lui et en lui-même sa Raison... que e les Grecs appellent Λόγος, et que nous appeions Verbe (5). Le · Verbe a toujours été dans le Père, comme il le dit lui-même : Je suis dans le Père; et il a toujours été en Dieu, comme il est · écrit : et le Verbe était en Dieu. Et il n'a jamais été séparé du « Père, il n'a jamais été une autre substance que le Père; car le · Seigueur a dit : Mon Père et moi nous ne sommes qu'une même · substance (6). » Saiut Théophile d'Autioche, plus ancieu que Tertuilien, prouve, par ces paroies de saint Jean : In principio erat Verbum, qu'au commeucement Dieu était seul, et que le Verbe est Dieu, et qu'ii est engeudre de Dieu : Verbum Deus, et ex Deo genitum. Il ajoute que le Verbe est le Fils de Dieu, la vertu et la sagesse de Dieu, existant de toute éternité dans le sein de Dieu. Verbum semper existens, et in corde Dei insitum (7). Ainsi donc. au jugement des saints Pères, il est coustant, par le premier chapitre de saint Jean, que le Verbe est véritablement Dieu.

299. Continuous : « Personne n'a jamais vu Dieu ; c'est le Fils « unique, qui est dans le sein du Père, qui l'a fait conuaitre (8). »

Jésus-Christ dit aux Juiss: . Mon Père et moi nous sommes une « même chose (1). Croyez à mes œuvres, afin que vous conuaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi, et que je suis dans le « Père (2). Ne croyez-vous pas que le Père est en moi, et que je suis a dans le Père? Ce que je vous dis, je ne vous le dis pas de mol-« même: mais le Père, qui demeure en moi, fait iui-même les « œuvres que je fais. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père, « et que le Père est en moi (3)? Tout ce qu'a le Père est à moi (4). S'adressant au Père: « Maintenant donc, mon Père, gioriflez-mol a en vous-même de cette gloire que j'ai eue en vous avant oue a le monde fút (5). Tout ce qui est à moi est à vous : et tout ce qui est à vous est à moi (6). » Ailieurs : « Tout ce que le Père a fait, le Fils le fait pareillement (7). Comme le Père a la vie en « lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même (8). » Ces différents passages expriment la divinité de Jesus-Christ, l'union du Père et du Fils dans une même substance, la consubstantialité de ces deux personnes, qui ne sont qu'un seul et même être : Ego et Pater unum sumus. Les Juis l'avalent compris : aussi accusaient-ils Notre-Seigneur d'avoir blasphémé, parce qu'il avait dit que Dieu était son Père, et qu'il se faisait égal à Dieu : Quia Patrem suum dicebat Deum, aqualem se faciens Deo (9), Reconnaissons donc que le Verbe est Fils de Dieu, le vrai Fils de Dieu, Dieu et vrai Dieu. « Nous savons, dit saint Jean, que le Fils « de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence, afin que nous connaissions le vrai Dieu, et que nous soyons en son vrai « Fils. Celui-ci ost (comme son Père) le vrai Dieu et la vie étera nelle : Hic est verus Deus et vita æterna (10). »

300. Voici ce que dit l'apôtre saint Paul : « Jésus-Christ avant « la forme de Dieu, n'a pas cru que ce fût une usurpation d'être « egal à Dieu; mais il s'est abaissé jusqu'à prendre la forme de ser-· viteur, en se rendant semblable aux hommes, et étant reconnu · pour homme par tout ce qui a paru de lui au dehors... C'est pour-« quoi Dieu l'a élevé, et iui a donné un nom qui est au-dessus de - tout nom ; afin qu'au nom de Jesus tout genou ficchisse dans le deiei, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse « que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père (1), » D'après ce texte, Jésus-Christ, le Verbe fait chair, a tout à la fois la forme de Dieu et la forme de l'homme, c'est-à-dire, la nature divine et la nature humaine. Le mot forme a le même sens dans la première que dans la seconde partie du texte : or, dans la seconde partie, ce mot signifie la nature de l'homme, de l'aveu de tous : il signifie donc aussi, dans la première, la nature de Dieu. « C'est Dieu lui-même, dit Clément d'Alexandrie, qui, dans sa miséricorde, s'est comme anéanti pour le salut des hommes (2). » Et c'est parce que Jésus-Christ a vraiment la nature divine, qu'il s'est cru, sans usurpation, l'égal de Dieu; et qu'à son nom tout genou fléchit dans le ciei, sur la terre et dans les enfers ; et que nous confessons qu'il est dans la gioire de Dieu le Père. Ce qui s'accorde parfaitement avec ce que dit le même apôtre, que toute plénitude de la Divinité habite corporellement, c'est-à-dire vraiment et substantiellement, en Jésus-Christ, le chef de toute principauté et de toute puissance (3).

301. C'est ainsi qu'on a toujours entendu les Écritures touchant le Verbe de Dieu. Les Peres grees et latins, ceux qui ont paru avant comme ceux qui ont paru depuis le premier concile de Nicée, enseignent tous, d'après les livres saints, que Jésus-Christ est Fils de Dieu, Fils unique de Dieu; qu'il est trié de Dieu de toute éternité, égal au Pere, ayant une seule et même substance avec le

(1) Qui com in forma Dei sest, non rajaians relitratus est seus as graiaem. Deo : sed estentiçum exisanis it formas méris accipiem; is insilialitorum bom bom inden factus, et labilio liversina et tomo... Deus exaliar il illen, et donavit illi inomes, quod est temper oune souses; et in sominio lesso cristica nome genu factual cocietium, etrestrium gli informen; et comis inqua confitetur, quis Dominio Jesso Cristica in gioda est tell'Parlis. Spirier aux Philippiera. e. n. v. e., etc. — (3) Senetification suz Geres, bert, pop s., et ell. et Petrit, Parlis est control. Exchangino suz Geres, but, pop s., et ell. et Petrit, pop s. p. et ell. et Petrit, pop plet, qui et capital control petrit petrit petro existica del pict, pop s. et ell. et elle petro existica del pict, pop s. et ell. et elle petro existica del pict, pop s. et ell. et elle petro existica del pict, pop s. et ell. et elle petro existica del pict, pop s. et elle petro existica del pict, qui et capital comis principalu et polestain. Spirre exist Colossiens. e. n. p. et elle petro existica del petro ex

Père: qu'il est Dieu, vral Dieu; qu'il est adoré conjointement avec le Père, et que toute gloire lui appartient avec le Père et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles (1). Aussi, des le troisième siècle, les Pères du concile d'Antioche écrivaient à Paul de Samosate : « Nous avons résolu de rédiger et d'exposer par écrit « notre foi , telle que nous l'avons reçue des le commencement , « telle qu'elle nous a été conservée dans la sainte Église catholique · jusqu'à ce jour, par les bienbeureux apôtres qui ont vu les choses « et ont été les ministres du Verbe ; cette foi prédite par la loi et les prophètes, et fondée sur le Nouveau Testament : savoir, qu'il y a un seul Dieu, non engendré, sans principe, indivisible, im-« muable, qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir ; dont la na-\* ture humaine ne peut comprendre ou expliquer la gioire, la « grandeur, la dignité; dont la connaissance, encore imparfaite. nous vient de son Fils, qui a dit : Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils l'a révélé. Nous con-· fessons et nous enselgnons que le Fils est engendré de Dieu : qu'il « est le Fils unique de Dieu, né avant toute créature, l'image de « Dieu invisible, la Sagesse, le Verbe de Dieu, Dieu lui-même en « personne et de toute éternité, ainsi que nous l'avons appris par « les livres sacrés. Celui, au contraire, qui dit que le Fils de Dieu n'existait pas avant la création du monde ; que croire et confesser « qu'il est Dieu , ce n'est pas autre chose que reconnaître deux « Dieux, celui-la s'éloigne de la règle ecclésiastique, et toutes les « Églises catholiques sont d'accord avec nous sur ce point (2). »

(t) Voyez, ci-dessus, le nº 269, etc.-(2) Decrevimus fidem scripto edere et exponere, quam a principio accepimus, et habemus traditam et servatam in catholica el sancta Ecclesia usque in hodiernum diem, a beatis apostolis, qui viderunt ipsi et ministri fuerunt Verbi (Luc. 1), prædicatam ex lege et prophetis ac Novo Testamento : esse unum Deum ingenitum, sine principio, invisibilem, immutabilem, quem nullus hominum vidit neque videre potest, cujus gloriam vel amplitudinem intelligere aut enarrare pro dignitate, ut in re et veritate est, humana natura pon potest; notionem vero eius, utcumque mediucrem, si babemus, revelante Fillo ejus, sient ait : Nemo novit Patrem, nisi Filius, et cui Filius revelaverit, contenti esse debenus. Hunc antem Filium genitum, unigenitum, imaginem Dei invisibilis, primogenitum omnis creaturæ, sapientiam, et verhum, ac virtutem Dei ante secula, non pracoguitione, sed substantia et hypostasi Deum, Del Filium, cum in Veteri et Novo Testamento cognoverimus, confitemur et prædicamus. Qui autem contradicit Fifium Del non esse aute constitutionem mundi, dicitque credere et contiteri esse Deum, non esse aliud quam duos Deos prædicare, qui Filinm Dei non esse Deum prædicat; hunc alienum esse ab ecclesiastica regula arbitramur, et omnes Ecclesiæ catholicæ nobiscum consentiunt Labbe, Concil., tom. 1, col. 843.

302. Nous trouvons la même profession et la même règle de foidans une lettre de saint Denvs d'Aiexandrie, mort en 264, « Le « Christ, dit-il, est la forme de Dieu, le Verbe de Dieu; la Sagesse. · le Fils de Dieu, et Dieu lui-même, Dens ipse; le Verbe du Père et Dieu avec ie Pèrc, subsistant par lui-même, quod per se est. « Et c'est ainsi que i'ont confessé les saints Pères ; c'est ce qu'ils « nous ont transmis, afin que nous confessions et que nous crovions « comme eux (1). » On peut en effet citer, parmi les Pères antérleurs au quatrième siècle, saint Denys, pape, saint Grégoire Thaumaturge, Minutius Félix, Origène, saint Hippoiyte de Porto, Tertullien, Clément d'Alexandrie, saint Irénée, saint Théophile d'Antioche, Athénagore, saint Justin, saint Polycarpe, saint Ignace martyr, saint Hermas, saint Barnabé, ou l'auteur de la lettre qui porte son nom. Telle était d'ailleurs la foi que professaient les premiers chrétiens, lorsqu'on voulait les forcer de sacrifler aux idoies (2); teile est enfin la croyance que nous trouvons dans nos symboles, dans les hymnes que chante l'Église universelie, dans la liturgie sacrée, qui est aussi ancienne que le christianisme.

303. On objecte, il est vrai, certains passages de l'Écriture, on le Flis de Dieu est représenté comme inférieur au Père, comme sommis au Père et faisant la volonté du Père. Mais li suffit de faire remarquer que dans ces passages il ne s'agit pas du Verbe considéré simplément comme Verbe, du Pils de Dieu considéré comme Dieu; mais du Verbe fait chair, du Flis de Dieu considéré comme Dieu; mais du Verbe fait chair, du Flis de Dieu fait homme, de Jésus-Christ, qui a deux natures, la nature divine, qui lui est commune avec nous. Or, quoigne inférieur au Père selon l'houmanité, Jésus-Christ lui est égal selon la Divinité : Æqualit Patri secundum Drientiatem, minor Patra secundum Namanilatem (3). Comme Flis de Dieu, lin est qu'un et même Dieu avec le Père: Ego et Pater veux sumus (4).

304. Quant aux objections tirées de la philosophie, elles ne sont point nouvelles, elles ont été faites par les anciens hérétiques; mais la foi des Pères de Nicée, la foi catholique qui a triomphé des

<sup>(1)</sup> Forma Dei, Verhom ejus; et Saplenila Filius Dei, et Deus Ipse, semper existens una premosa, et un la potantais persoux... Forma sutem Dei Verbum aum ipso Deus, et Filius Dei Verbum Patris est, quod per se est. £1 sie concessi unst eum sancii Patres, et ut conditerenza ex crederenus, sobis tradiderunt. Ibdem; col. 554. — (2) Voyet, ci-dessus, les n° 371 et 281. — (3) Symbole de saint Atlanasa... — (4) Saint Izen, c. x, v. 7.

sophismes, de l'astice, de la perfidie et de la violence des ariens, saura toujours confondre loute hauteur qui s'étive contre la science de Dieu. La philosophie peut faire des difficultés; mais elle ne prouvers jamais que Dieu n'est pas en lui-même tel qu'il est réét-lement. Toutes les fois qu'elle a entrepris, en dehors de la religion, de sonder les secrets de la Divinité, ses efforts n'out point eu d'autre résultat que de constater son impuissance, et la noéses-sité, pour l'homme, de recomaître qu'il est une raison su-dessus de la sienne, et qu'il n'a pa sofroit de l'assujerté à ses exigences. Il nous conviendrait bien, en effet, de voujoir comprendre la nature durine, à nous qui ne pouvous comprendre ce qui tient à la nature humaine, et d'entreprendre d'expliquer la genération du Verbe de Dieu, tandis que nous ne pouvosa ni expliquer la génération de l'homme, al la génération de notre intelligence: Generationem gius quis enarrabiel. (1)

#### CHAPITRE IV.

#### De la divinité du Saint-Esprit.

305. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la sainte Trinité; il est Dieu comme le Père è te l'Eis, et avec le Père et le Nijs,
coètenei, coégal et consubstantiel au Père et au l'Iis. Il y a trois
personnes ne bout, pu'en, le Père, le l'is et le Saint-Esprit; et est rois
personnes ne sont qu'un seut Dieu; et Ai tres usua suns (2).
Nous l'avons prouvé plus haut (3) par l'Écriture, par les anciens
Pères de l'Église, par les décisions des conciles, les symboles et la
croyance générale et constante du monde chrétien. Parfout, en
Orient comme en Occident, on croit et on a toujours erus en us
seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Pils unique. Dieu de Dieu, vrai Dieu,
consubstantiel au Père; et « au Saint-Esprit, qui est aussi notre
ségieure, et qui donne la vie; qui procéde du Père et du Pils;
qui et adoré et glorifié conjointement avec le Père et le Pils;
qui a parié par les prophètes (4). « 11 me nous sets donc qu'à

<sup>(1)</sup> Isaie, c. Lin, v. 8.—(2) l'\* épitre de saint Jean, c. v, v. 7.—(3) Yoyez, cidessus, le n° 265, etc.—(4) Credians in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre (Filioque) procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur

produire quelques-unes des preuves qui établissent plus directement la divinité du Saint-Esprit,

306. D'abord, le Saint-Esprit est appelé Dieu, Seigneur, dans les livres saints. On it dans le propheit Isale: - Pai entendu la svoix du Seigneur (Jehovah) disant: Qui enverraje? Et qui Ira yorter mes paroler Et Jaj di it. Me voici, envoyez-mol. Et le s-Seigneur dit: Va, et dis à ce peuple: Écoutez, et ne comprenez es pas (1). - Cell qui a prosonoci ces paroles est varianent Dieu; pas (1). - Cell qui a prosonoci ces paroles est varianent Dieu; por 1, IApôter nons apperend que ceul-lis même est estante-Esprit - Cest I-Esprit-Saint qui a pardé à nos pères par le prophète. Siale [sorqui lui dit : Va verse ce peuple, et dis-leur - Vous entendrez des orcilles, et vous ne comprendrez point (2). Donc le Saint-Esprit, qui nous est représenté comme une personne, comme parlant lui-même à un prophète et au peuple d'Israèl, est vértiablement Dieu.

a07. David dit aussi, dans le second luve des Rols : « L'Esprit de M Seigneur ses fit air tentende par moi; sa parole a été sur me langue. Le Dieu d'Israël m'a dit, le fort d'Israël, le dominateur des hommes, m'a parié (3) - Alons, suivant le prophète-to, l'Esprit d'Esprit : l'Esprit aint, d'Et le prince des apôtres, a parté par la bouche de David (1). On voit encore, dans l'Ancien Testament, que c'est le Seigneur Dieu, j'ébovah, qui a parié par le prophètes. Or, ces mêmes prophètes nous sont représentés, dans le Nouveau Testament, comme synat été inspiré par le Saint-Esprit : c Ce n'est point par la voloaté des bommes que les prophètes d'Esprit : c Ce n'est point par la voloaté des bommes que les prophètes d'Esprit : L'Esprit-Saint est donc véritablement Séleneur. Dieu, Jéhovah.

at congenificator; qui loculus est per prospetus. Symbole de Constraintopole.

— (1) Andri v corem Domini dicensis quem mitura Piqui fila mobie? I disi: Exce ago, mitte me. El divi: Exce ago, el divi el div

208. Il est rapporté dans les Actas des apôtez qu'Ananie s'étant rendu coupable de mensonge, en n'apportant aux apôtres qu'une partie du prix du fonds qu'il avalt vendu, sain Pierre lui dit: Ananie, comment Stata vous a-t-il tenté au point de vous faire mentir au Saint-Esprit P.c. en n'et pa saux hommes que vous avez menti, mais à Dieu (1). D'après ce texte, mentir au Saint-Esprit, e'est mentir ab Beu: 16 Saint-Esprit ext donc Dieu.

109. Écoutez saint Paul pariant aux Corinthiens: « Ne savez-vous pas que vous êsei se temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu, et que l'Esprit de Dieu, et que perdar, en le temple de Dieu, aprofine et saint. Dr. c'est vous qui d'esc et temple de Dieu, plieu le perdar, en le temple de Dieu, que resultant de l'est per l'es

310. Il leur dissit aussi: « Il y a diversité de gréces, mais il » y a qu'un seum Esprit. Il y a diversité de ministères, mais il » y a qu'un seum Esprit. Il y a diversité d'opérations, mais « Il y a qu'un seum Esprit pur qu'un poère tout en tous. Or les dons « visibles du Saint-Esprit sont donnés à chacun, pour l'utilité de visibles du Saint-Esprit sont donnés à chacun, pour l'utilité de régistre de la parter avec sa egese; un autre reçoit du même Esprit le don de parter avec seience; un autre reçoit du même Esprit le don de parter avec seience; un autre reçoit du par le même Esprit; un autrer e-coit du même Esprit le grâce de guérir les maladies; un autre, le don de faire des minales; un autre, le don de parter diverses langues; un autre, ciu de les nutrerpréter. Or, c'est un seul et même Esprit qu'opère toutes ces « choses, distribuant à chacun ses dons seion qu'll lui piaît (d). «

Spiritu Sanclo Inapirali loculi sent saucil Del Somines. IP optice de saint Petrer, c. 1, v. 2, 1.— (d) Annais, or troutivi Statanas or toum mettili te àpritud Sanctol ... Non es mettilis licominibus, sed loce. Acteu des appirers, c. v., v. 3.— (d) Necilio quais templanes the eight, et spiritus bet absilati in voisi- 8, v. 3.— (d) Necilio quais templanes the eight, et spiritus petrol, et absilati in voisi- 8, v. 3.— (d) Necilio quais del visit voisi et aprilativa ( $c_i$ ,  $c_i$ ,  $c_i$ ,  $c_i$ ,  $c_i$ ) et d (d). An necicia queolessi membre verta templane unais glavitus Sociel, qual to voisi et q. queon labeluia Dec. et non crisi voisi 1... Gorificate el portate Denum outpre versiro. Médien,  $c_i$ ,  $v_i$ ,  $v_i$  et d (d). (a) William Sociel, qual to voisi et que satem Spiritus, et d'insissem similarizationum suns, dem autem Decembre. Petrol de l'article de l'article et portate d'insissem similarizationum suns, dem autem Decembre. Petrol d'insissem similarizationum sons, dem autem Decembre. Petrol d'insissem similarizationum sons, dem autem Decembre.

Tout, dans ce passage de sind Paul, annonce que le Saint Esprit est une personne distincte du Père et de Ilis, une personne qui cent ce qui lui pialt, qui ogit, qui opère à volonté. Or, c'est un seni et même Esprit, un seni et même Seigneur, un seni et même Dèuq qui distribe à chacun, selon son bon plais, les differentes grâces, les differents ministères, les differents de conservations et de l'entre de des l'entre de l'entre d'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de

311. Enfin, suivant l'Écritare, le Saint-Esprit est partout, à remplit l'uniere (i); il est tout-puissant, la cert la du Trie-Haul(2); et foute vertu vient de lui (3). Il sait tout, il pénètre tout, même les profindeurs de Dieu (4); il est l'Esprit de veiit, et enzique toute veiit, et enzique toute veiit, et enzique nous régènère par l'eau du bapteine, conjointement avec le Pret et le Fils (7); qui remet les péchés (8); qui nous purife, nous samifée et nous justife au nom de Notre-Seigneur Jéssa-Christ (9); qui rèpand la charité de Dieu dans not caurs (10); qui rous fait enfants de Dieu (11), et alcali lui-même les évéques pour gouverner l'Égliss de Dieu (12). Or, toutes ces choses expriment manifestement et la personne et la divinité de Saint-Esprit.

dem per Spiritum dajur sermo sapientiæ : alii autem sermo scientiæ secundum eumdem Spiritum : aiteri fides in eodem Spiritu : aiii gratia sanitatum in uno Spirito : alii operatio virtutum, aiii prophetia, alii discretio spirituum, alii genera linguarum, alii interpretatio sermonum. Hæc autem omnla operatur nous stque idem Spiritus, divideus singuiis prout vult. Ibidem, c. xu, v. 4, etc. -(1) Spiritus Domini repievit orbem terrarum. Sagesse, c. 1, v. 7. - (2) Virtus Altissimi. Saint Luc, c. 1, v. 35. - (3) Verbo Domini cœli firmati snot, et Spiritu oris ejus, omnis virtus eorum. Psaume xxxII, v. 6. - (4) Spiritus euim omoia scrutatur, etiam profunda Dei. I'e épître aux Corinthiens, c. 11, v. 10. - (5) Cum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnenı veritatem. Saint Jean, c. xvi. v. 13. - (6) Spiritus vivificus. I'm épltre aux Corinthiens, c. xv , v. 45. - (7) Saint Mattineu, c. xxvm , v. 19. - (8) Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, Saint Jean, c, xx, v. 22 et 23. - (9) Sed abiuti estis, sed sanctificati estis, sed justificati estis, in nomine Domini nostri Jesu Christi, et in Spiritu Dei nostri. I's épttre aux Corinthiens, c. vr. v. 1t. - (10) Charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum. Epitre aux Romains, c. v, v. 5. - (11) Accepistis Spiritum adoptionis filiorum, la quo clamamus : Abba (Pater). Ipse enim Spiritos testimonium reddit spiritui nostro, quod sumus Filii Dei. Ibidem, c. vm, v. 15 el 16. -(12) Spiritus Sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei. Actes des apôtres, c. xm, v. 20.

312. Aussi, s'appuyant sur les livres saints et l'enselgnement traditionnei des apôtres, les premiers chrétiens confessaient la divinité du Saint Esprit, le glorifiant avec le Père et le Fils, en distinguant les trois personnes divines, sans les confondre entre elles et sans diviser la substance, ainsi qu'on le voit par les écrits des docteurs de l'Eglise, de ceux mêmes qui sont antérieurs a l'impie Macédonius, dont les erreurs ont été solennellement proscrites par le concile œcuménique de Constantinople, en 381. Nous pourrions, en effet, citer les lettres de saint Ignace d'Antioche, la lettre de l'Église de Smyrne sur le martyre de saint Polycarpe, les Apologies de saint Justin, le second livre de saint Théophile d'Antioche à Autolyque, l'ouvrage de saint Irénéc contre les hérésies, Clément d'Aiexandrie, le livre de Tertuliien contre Praxeas, celul de saint Hippolyte contre Noët, saint Cyprien, saint Grégoire Thaumaturge, saint Denys d'Alexandrie, saint Denys de Rome, saint Hilaire de Poitiers, saint Athanase, saint Basile, et saint Grégoire de Nazianzc. . Nous croyons, disait ce dernier docteur en présence « de cent cinquante évêques assemblés à Constantinople; nous « croyons au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, qui sont de même « substance, et qui ont la même gloire, ejusdem substantiæ et aloriw. Nous crovons que le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, « sont trois quant aux hypostases ou personnes, ct une seule subs-« tance quant à l'essence adorable et indivisible ; car nous profes-« sons que ces trois personnes n'ont qu'une seule substance : unam « et eamdem horum trium essentiam profitemur (i). » Ces cent cinquante évêques, invoquant la foi évangélique, comme ayant pour elle l'autorité du concile de Nicée, les paroles du baptême et la plus haute antiquité, écrivalent, au pape saint Damase, que cette foi nous enseigne que nous devons croire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, c'est-à-dire, a à la Divinité, puissance et substance, « qui est une dans le Père, le Flis et le Saint-Esprit, en trois hy-« postases ou personnes parfaites, ayant une dignité égale, et ré-« gnant de toute éternité (2). Trinité incréée, coéteruelle et con-

<sup>(1)</sup> Credinna in Patrem, et Piism, et Spiritum Sanctum, quadem substantiae et glorien. L'Unim quiden quoud seatentian et divisorio immis sepretim abberationem, credentes; iris autem quantum ad liprotiaes aix personas. Unim estam et camient neum timi ene seimin profitieram. L'Obbe, Coverl., foon 1, cov. 25.3.—(1) Com in his dise et miniquations ait, et linraco implication covered aix et librarios in complete et librarios mona Paris, et libra, et spirita Sanctia, acquatem diginitatem, et corteroum regumu, in tribus perfectisionis hypodission, aix in tribus periodi. Lobbe, coi. n., coi. 98-1.

- substantielle, consubstantialis (1). » Et le pape saint Damaso, de son côté, anathématise « ceiui qui ne confesse pas franchement « l'unité de puissance et de substance dans le Père, le Fils et le « Saint-Esprit; celui qui ne dit pas que le Père a toujours été, que le Fiis a toujours été, et que le Saint-Esprit a toujours été; celui qui ne dit pas que le Saint-Esprit sait tout, qu'il connaît tout, ct a qu'il est partout comme le Père et le Fils : celui qui dit que le « Saint-Esprit est une créature, ou qu'il a été fait par le Fils; celui a qui ne dit pas que le Pèrc a fait toutes choses, visibles et invisia bles, par le Fiis et le Saint-Esprit; ceiui qui ne dit pas qu'il y a « dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une seule divinité, un seul « pouvoir, une seuje maiesté, gloire, domination, un seul règne, « une seule voionié et vérité; enfin, celui qui ne dit pas que le « Saint-Esprit doit être adoré par toute créature, comme le Perc « et le Fils (2). » Ainsi donc, conclut saint Damase, « le salut des « chrétiens est que nous croyions à la Trinité, c'est-à-dire, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au nom desquels nous avons été bap-« tisés, en croyant fermement qu'il n'y a qu'une seule et vraie « divinité, une seule puissance, une seule majesté, une seule subsa tance divine (3), a On croyait donc alors à la divinité du Saint-Esprit dans toute l'Église; elle était reconnue dans l'Occident comme dans l'Orient. Or, cette crovance, par cela même qu'elle était universelle au quatrième siècle, ne pouvait venir que des apôtres et de Jésus-Christ. On n'invente rien dans l'Église de Dieu. Nous reconnaissons donc et nous confessons avec joie que le Saint-Esprit est Dieu comme le Père et le Fils, vrai Dieu avec le Père et le Fils, coéternel, coegal et consubstantiel au Père et au Fils. O

<sup>(</sup>t) Trinilati, quæ increata, et consubstantialis, et coælerna. Ibidem. -(2) Anathematizamus cos qui non tota libertate proclamant, cum cum Patre et Filio unius potestatis et substantize .... Si quis non dixerit, semper Patrem, semper Filinm, semper Spiritum Sanctum esse, anathema sit..., Si quis non dixerit, omnia posse Spiritum Sanctum, omnia nosse, et ubique esse sicut et Patrem et Filinm, anathema sit. Si quis dixerit Spiritum Sanctum facturam, ant per Filium factum, anathema sit. Si quis non dixerit, omnia per Filium et Spiritum Sanctum, Patrem fecisse, id est, visibilia et Invisibilia, anathema sit. Si quis non dixerit, Patris et Filii et Spiritus Sancti nnam divinitatem , majestatem , potentiam , nnam gioriam, dominationem, nnnm regnum atque unam voluntatem ac veritatem, anathema sit. Si quis non dixerit, Spiritum Sanctum adorandum ab omni creatura, sicut et Filium et Patrem, anathema sit. Professio fidei. Labbe, fom. n, col. 900 et 901. - (3) Bæc est ergo sains christianorum, ut credentes Trinitati, id est Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, et in eam baptizati, veram solamque unam divinitatem, potentiam, majestatem, et substantiam ejus sins dubio credamus. Ibidem.

bienheureuse Trinité, nous vous invoquons, nous vous iouons, nous vous adorons! Te invocamus, te laudamus, te adoramus, o beata Trinitas!

#### CHAPITRE V.

De la distinction du Père, du Fils, et du Sant-Esprit; de la génération du Fils, et de la procession du Saint-Esprit; de la mission des personnes divines.

#### ARTICLE I.

# Ce qui distingue le Père , le Fils, et le Saint-Esprit.

313. Hestde foi que les trois personnes divines sont distinctes entre clies. Le Pera nest ni le Flis ni le Salnt-Esprit; le Flis n'est nit le Pera ni le Salnt-Esprit; le Flis n'est nit le Pera ni le Salnt-Esprit; le Flis n'est nit le Pera ni le Flis, of ce n'est point par la substance ni par les attributs abobis, qui ne sont pas autre chose que la substance que les trois personnes divines sont distinguées entre elles, car elles ont toutes trois une seule et même substance: et hi tres unum sum (1). Elles sont coéternelles, consubstantielles, coégales en toutes choses, 4, raison de l'unite parfaite de la substance divine, qui est commune au Pera, au Flis et au Salnt-Esprit, d'enti nidrivée et lout entire dans chaque personne. Elles sont unies entre elles dans ma même substance, sans se confondre, et denamoins tellement unies qu'elles sont véritablement l'une dans l'autre : Je suis dans mon Père, et mon Père, et moi, dit Jessa-Christ (2).

314. Il faut donc chercher ailleurs que dans la substance divine ce qui distingue le Pere, le Flin, et le Saint-Esprit. Ce qui ies distingue, ce sont les propriétés relatives ou personnelles, qu'on appelle aussi simplement relations. Or, les propriétés relatives sont la paternit, a filiation, et la spiration. La paternité distingue le Père du Fils et du Saint-Esprit, qui n'ont ni l'un ni l'autre la quaitité de Père; la filiation distingue le Fils du Père et d'ul Saint-Esprit, qui ne sont point engendrés; la spiration, en tant qu'elle.

<sup>(1)</sup> I'\* épitre de saint Jean, c. v, v. 7 — (2) Ego in Patre, et Pater in me est Saint Jean, c. xtv, v. 10.

est passive, distingue le Saint-Esprit du Père et du Fils. La paternité constitue la personne du Père, qui n'est d'aucun autre; il est le principe du Fils, et le principe du Saint-Esprit coujointement avec le Fils. La filistion constitue la personne du Fils, qui est engendré du Père, et qui, avec le Père, est un seul et même principe, d'où procède le Saint-Esprit. La spiration constitue la personne du Saint-Esprit, qui procède et du Père et du Filis; le Père et le Filis sont l'un et l'autre le principe de la spiration qui produit le Saint-Esprit. Ainsi, la personne du Pere vient en premier lieu, et se nomme la première personne de la Trinité; la personne du Filis vient en second let, et se nomme la sconde personne; la personne du Saint-Esprit vient en troisième personne. Ne de l'entrelles.

#### ARTICLE II.

#### De la génération du Fils, et de la procession du Saint-Esprit.

315. Quand il s'agit d'exprimer l'origine de la seconde et de la troisième personne de la sainte l'irdité, on doit se conformer au language consacré par l'Église, et distinguer la génération du Flis de la procession du Saint-Esprit. Le Flis est engendré et non procédant; le Saint-Esprit est procédant et non engendré : Fitius nances, et Spiritus Sanctus procedant; p'ilius signitur, et Spiritus Sanctus procedant; p'ilius signitur, et Spiritus Sanctus procedant; p'ilius signitur, et Spiritus Sanctus procedant; m'ilius signitur, et Spiritus Sanctus procedant in (): ca qui s'accorde parhiliument avec les symboles de Constantinople et de saint Athanse, où le mot procédar n'est employé que pour exprimer l'origine da Saint-Esprit.

316. Or, premièrement, Il est de foi que le Fils est engendré du Père, et du Père seul, Filius a Paire solo est genitus (2), Suivant les symboles de Nicée et de Constantinople, nous devons croîre en un seul Seigneur, Fésus-Christ, Fili unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, Jumére de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, genitum, non factum, Aussi l'Écriture et la tradition nous représentent le Verbe comme Fils de Dieu, engendré et de Jieu, né de Dieu. D'ailleurs, tous ceux qui reconnaissent la divinité du Verbe reconnaissent en meme temps qu'il est le van Filia de Dieu, engendré de Dieu de meme temps qu'il est le van Filia de Dieu, engendré de Dieu de meme temps qu'il est le van Filia de Dieu, engendré de Dieu de même temps qu'il est le van Filia de Dieu, engendré de Dieu de même temps qu'il est le van Filia de Dieu, engendré de Dieu de l'entre d'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre d'entre d'en

<sup>(1)</sup> Labbe, tom. x1, col. 142 et 145. - (2) Symbole de saint Athanace.

toute éternité; génération mystérieuse, qu'il ne nous est pas donné de comprendre: Generationem ejus quis enarrabit (1)?

817. Secondement, Il est de foi que le Saint-Esprit procède du Père, comme il est dit dans le symbole de Constantiuopie, conformément à l'enseignement des livres saints et des Pères de l'Égite. Les Grees schismatiques sont d'accord a vez nous sur ce point; mais lis rejettent assez généralement le l'illoque du Credo, point qu'ils précendent que le Saint-Esprit ne procède point du Fils.

318. Troisièmement, il est encore de foi que le Saint-Esprit procede et du Père et du Fils, a Patre Filioque. Le concile œeuménique de Fiorence, de l'an 1439, a défini solennellement, comme une vérilé de foi, que tout chrétien doit croire, recevoir et professer. « que le Saint-Esprit est éternellement du Père et du " Fils, qu'il a son essence et son être subsistant du Père et du Fils - tout ensemble, et qu'il procède éternellement de l'un et de l'au-" tre, comme d'un seul principe et d'une seule spiration (2). " Déjà, avant le concile de Florence, le second concile général de Lyon, de 1274 (3), et le quatrième concile également général de Latran, de l'an 1215, avaient rendu la même décision (4), qui est d'ailleurs conforme au symbole de saint Athanase et à celui de Constantipople, tel que le chante l'Église depuis plusieurs siècles. Il est vrai que le mot Filioque, en français, et du Fils, a été ajouté à ce dernier symbole. Mais cette addition, qui n'a rencontré de contradiction que parmi les schismatiques grecs, ne s'est faite par l'autorité de l'Église que pour prémunir les fidèles contre l'erreur, en formulant le dogme catholique. Il en est de cette addition comme de ceile que le concile de Nicée a faite au symbole des apôtres contre les ariens, et de celle que le concile de Constantinopie lui-même a faite au symbole de Nicée contre les macédoniens. L'Église a certainement le droit de développer ses symboles ou professions de foi, en ajoutant un ou plusieurs mots, une ou plusieurs propositions, non pour introduire de nouveaux dogmes, mais pour mieux faire connaître ce qu'elle croit et qu'elle a toujours cru, et confondre les novateurs. Et c'est précisément ce qu'elle a fait concernant la procession ; du Saint-Esprit, comme venant du Père et du Fils. Cette croyance n'est pas nouvelle : eile est aussi ancienne que le christianisme.

(1) Isale, c., Lui, v. 8. — (2) Spiritus Sanctus ex Patre et Filio meternaliter est, et essentiam sum sumque esse subsistens. Isabel ex Patre, simul et Filio, et ex utroque meternaliter tanquam ab uno principio et unica spiratione procedis Labbe, tom. vii., col. 514, 530 et 1166. — (3) Ibidem, tom. xi, col. 974. — (4) Ibidem, no. 1, col. 453.

223

319. En effet, cinq conciles œcuméniques, savoir, le deuxlème, le troisième et le quatrième de Constantinople, celui de Chalcédoine, et celui d'Ephèse de l'an 431, approuvèrent la lettre de saint Cyrille d'Alexandrie à Nestorius. Or, cette lettre exprime clairement que le Salut-Esprit procède du Père et du Fils, Voici ce qu'on v lit : « Ouolque le Saint-Esprit subsiste en sa propre a personne, si on le considère en lui-même et en tant qu'il est le Saint-Esprit et non le Fils, il n'est eependant point étranger au Fils, pulsqu'il est appelé l'Esprit de vérité, et que Jésus-Christ sest la vérité : par conséquent il procède du Flls comme il pro-· cède de Dieu le Père (1). · Si nous remontous un peu plus haut. nous rencontrons saint Augustin, qui n'est pas moins exprès que saint Cyrille. Écoutez : « Nous ne pouvons pas dire que le Saint-· Esprit ne procède pas aussi du Fils; ear ce n'est point en vain « que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit du Père et du Fils (2). » Suivant saint Jean Chrysostome, « le Saint-Esprit, procédant du Père et du Fils, distribue ses dons à chaeun comme il lui plalt(3). Saint Ambroise : « Le Saint-Esprit n'est point séparé du Père ni · du Fils, parce qu'il procède du Père et du Fils (4). » Ailieurs : · Le Saint-Esprit est vraiment l'Esprit procédant, il est vrai, du · Père et du Fils : mais il n'est pas le Fils lui-même , pulsqu'il n'est · point engendré; ni le Père, puisqu'il procède de l'un et de l'au-. tre (5). . Saint Épiphane : . Le Saint-Esprit est toujours avec le · Père et le Flis; non engendre, non créé, mais procedant du Père et recevant du Fils ; non étranger au Père et au Fils , étant de la · même substance et de la même divinité, venant du Père et du · Fils (6). L'Esprit de Dieu est l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils...

(i) Est signitus in proprie persona subsistat, actemmque in sejono considerater, quatemas spiritus est et non Fillus, non est lamen he a ollemas ; quand dequidera Spiritus veritatis sominatur; Christian satem veritats est je proinde proprie p

- procédant du Pêre et du Fiis (1). - Didyme d'Alexandrie (2), saint Hiaire de Potters (6) et Tertullien (7), enseignent la même chose, d'une manière moins explicite, muis suffisante pour nous convainer que de leut temps on creyait, dans l'Eglise preque comme dans l'Église l'etilen, que le Saint-Esprit procéde et du Père et du Fiis. a Parte Filioner.

320. Et cette croyance était fondée tout à la fois sur la tradition et les oracles sacrés. Jesus-Christ dit à ses disciples : « Le Conso-« lateur, qui est le Saint-Esprit, que mon Père enverra en mon a nom, vous enseignera toutes choses (8). Quand sera venu le « Consolateur que je vous enverrai, l'Esprit de vérité, qui procède « du Père, il rendra témoignage de moi (9). Il vous enseignera « toute vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira « tout ce qu'il aura entendu (10). Il me glorifiera, parce qu'il re-« cevra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Tout ce qui est « à mon Père est à moi : c'est pourquoi je vous ai dit qu'il rece-« vra de ce qui est à moi (11). » Ces paroles prouvent que le Saint-Esprit procede du Fils. D'abord, il est dit que le Saint-Esprit est envove par le Fils. Or, cette mission suppose que le Saint-Esprit procède du Fils, comme la mission du Fils de la part du Père suppose que le Fils vient du Père. Nulle part on ne lit que le Père ait été envoyé ni par le Fiis ni par le Saint-Esprit : c'est qu'en effet le Père n'est d'aucun autre. D'ailleurs, Notre-Seigneur ajoute que le Saint-Esprit ne pariera pas de lui-même, mais qu'il recevra de ce qui est au Fils, parce que tout ce qui est au Père est au Fils. Or, comment ie Saint-Esprit peut-il recevoir quelque chose du Fils, si ce n'est par la procession qui le fait venir du Fils? Enfin, tout est commun entre le Père et le Fils, excepté la paternité et la filiation qui les distingue l'un et l'autre; tout ce qui est à mon

(1) Spériless Del co Spériless Partie et Filis Spériless... ex Parte Filiopue procedeux. Ancorda, 7 vin. — (2) Liv., to das Smitz-Spéri, n'xxxv. et xxxv., to 2) Liv., contre Essensinia, sur la fin. — (6) Liv., to das Smitz-Spéri, n'xxv. bil Liv. ex partie et al. (2) Liv., contre Partie et al. (2) Liv., a' das Smitz-Spéri, n'xxv. bil ex liv. ex partie et al. (2) Liv. contre Parties, c. v., et c. (... (4) Parcelless soltine, juit into Sanctus, quem mitter Pater in nontine mea, lik vos docebit omnis. Saint Zona, c. xxv, e. 35. — (9) Cuma sainten veneril Paraccheu, quem ego mittur volta et al. (2) Liv. et al. (2) L

Père est à moi. Le Fils a donc, comme le Père, la vertu de produire le Saint-Esprit, yertu ou propriété relative, et commune au Père et au Fils, quoiqu'elle ne soit dans le Fils que par le Père, qui en est la source.

231. On voit aussi dans l'Écriture que le Saint-Esprit est appele l'Exprit du Fils, L'Exprit du Fil

322. Au sujet de la génération du Fils et de la procession du Saint-Esprit, nous ferons remarquer qu'elles ne sont point contingentes, mais nécessaires, d'une nécessité absolue, comme la nature divine elle-même; qu'elles sont par conséquent, l'une et l'autre, éternelles. Il est vrai qu'à considérer le Père comme engendrant, le Fils comme engendre, et le Saint-Esprit comme procédant du Père et du Fils, on concoit le Père comme étant avant le Fils, et le Père et le Fils comme étant avant le Saint-Esprit; mais cette priorité n'est que dans notre pensée, ce n'est qu'une priorité de raison, qui n'entraine point une priorite de temps, qui n'empêche point que les trois personnes ne soient coéternelles. « Dans la . Trinité, il n'y a rien qui précède, rien qui vienne après, rien a gul soit plus grand ou moins grand : les trois personnes sont étera nelles, et égales en toutes choses (1), » Et maintenant, si on nous demande comment se fait la génération du Fils, comment s'opère la procession du Saint-Esprit, nous répondrons que c'est le secret de Dieu.

#### ARTICLE III.

#### De la mission des personnes divines.

323. La mission, dans les personnes divines, est l'envoi de l'une de ces personnes par une autre, pour opèrer parmi ies hommes quelque effet extérieur et sensible. Telle est la mission du Fils, que le Père a envoyé sur la terre pour le salut du geare humain; telle

<sup>(1)</sup> Et in hac Trinitate nihil prius ant posterius, nihil majus aut minns; sed tres persone coæterne sibi sunt et coæquales. Symbole de saint Athanase 11.

est celle du Saint-Esprit, que le Père et le Fits ont envoye anx apôtres le jour de la Pentecôte. La mission, prise activement, est propre à la personne qui envoie; eu tant qu'elle est passive, elle devient propre à la personne qui est envoyée. Comme le Père n'est d'aucun autre, il ne peut être envoyé par les autres personnes divines : mais comme il est le principe du Fils, il envoie le Fils : et ie Pere et le Fils, étant l'un et l'autre le principe d'où le Saint-Esprit procède, envoient le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit n'est ni le principe du Père, ni le principe du Fils; c'est pourquoi if n'envoie ni le Père ni le Fils. Quand il est dit que Jésus-Christ est envoyé par l'Esprit de Dieu, cela doit s'entendre de Jésus-Christ comme homme, et non comme Fils de Dieu; car, comme Fils de Dicu, il ne procède point du Saint-Esprit; c'est, au contraire, le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. Outre la mission visible du Fils qui s'est incarné, et ceile du Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres, on distingue la mission invisible, par laquelle l'Esprit Saint se communique aux justes : « Dieu, dit saint « Paul aux Galates, a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos « cœurs (1). »

324. Valonement les ennemis de la sainte Trinifé voodraient se prévaloir du treum mission, en prétendant que le Fils et le Saint-Esprit ne sont que des envoyés du Pêre céleste, qu'ils sont infériers à Dieu, ou qu'ils n'expriment que de simples opérations de sa part à l'égard des hommes. Les missions divines n'expriment pes seulement tes opérations de Dieu à l'égard du genre humain; elles se rapportent à la génération du Verbe et à la procession du Saint-Esprit, et distinguent la personne qui ente de la personne qui ente et els particular de l'autre, les laissant toujours unies entre elles par l'unité de la nature d'inte, qui est commune au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ce n'est point par des raisonnements philosophiques tirés de l'ordre naturel, ou de ce qui se passe dans l'homme, que l'on peut mettre Dieu en nontradiction avec lul-même.

(1) Misit Deus Spiritum Filli sui in corda vestra. Éplire aux Gaiales, c. 17, r. 6,

#### CHAPITRE VI.

De la manière de parler du mystère de la sainte Trinité.

325. Outre les noms qui sont propres à chaque personne divine, il en est d'autre qu'on nome argroporéré, parc qu'on les attribes à une personne de préférence aux autres, quoiqu'ils expriment quelque chose de commun à tote la l'Arinité. Ainsi la créstion est attribuée au Père, ia rédemption au Fils, et la sanctification de l'homme au Saiut-Eaprit. On dit très-bien, Gioire au Père qui nous a rachétis gloire au Fils qui nous a rachétis gloire au Fils qui nous a rachétis gloire au Fils qui nous a rachétis gloire au Siat-Eaprit qui nous a sanctification de genre humain, soient également l'ouvange du Père, et du Fils, et du Saint-Eaprit. Pour ce qui regarde les expressions et les formules à employer pour pairer convenablement du mystère de la sainte Trinité, dont les anges eux-mêmes ne parteraient our ver trabilant, on ne doit touls écentre des récles suivantes :

326. Premièrement : comme le mysère de la sainte Trinîté est le plus grandi, le plus profoni, le plus incompréhensible des mysères de la religion, il y aurait témérité à vouloir l'expliquer par des comparaisons. On bannira donne des leçons, des discours, des instructious familières ou catéchismes , comme indignes et dangereuses sous tous les rapports, les comparaisons tirées ou de l'union conjugale, ou de la constitution physique de l'homme et de la génération. On peut seulement faire remarquer, en empruntant le langage des Pères (1), que ouous trouvous dans le fond de notre âme quelique image de la Trinîté, sans insister toutefois sur cette comparaison, soit parce qu'elle a son obté faible, soit parce que l'homme a de la peine, nous ne disons pas à se comprendre, mais à se connâtre lui-même.

327. Secondement: pour éviter toute erreur et toute inexactitude en parlant de la Trinité, on ne doit se servir que des expressions dont l'Église a consecré l'usage, dans ses décrets contre les hérétiques, dans ses symboles on professions de fol, dans ses hymnes, ses prières, sa liturgle, D'après ette règle,

<sup>(1)</sup> Voyez, ci-dessus, le nº 290.

les mots Aspostase et substance secont pris, le premier, pour exprimer la personne et non la nature divine, et le second, pour exprimer la nature divine et non la personne; comme aussi on emploiera le mot principe au lieu du mot cause, quand on parlera du Père comme engendrant le Fils, ou du Père et de Fils comme produisant le Saint-Esprit. Le Père est le principe et non la cause du Fils; le Père et le Fils sont le principe, et non la cause du Saint-Esprit. Nous dissons le principe, car le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, non comme de deux principes, mais comme d'un seul principe, tanquam ab uno principio, disent le concile de Fiorence et le second concile écrêni de Lvon.

328. Troisièmement: comme le mystère de la sainte Trinité consiste dans l'unité de la nature divice et la distinction des trois personnes, du Père, du l'îls et du Saint-Esprit, on doit eviter avec le plus grand soin tout ce qui serait contraire ou a l'unité de nature, ou à la distinction des personnes divines. Suivant le dogme catholique, oc dit : Il y a un seul Dieu en trois personnes, le Père, le l'îls, et le Saint-Esprit. Il y a trois hypositases, substitances ou personnes en Dieu; mais il n'y a qu'une assence, qu'une aude-fance, qu'une nature d'tine, qu'une ets tout entière, sant division, sans inégalité, commune au Père, au Fils et au Saint-Esprit. On ne peut donc past dire: Il y a trois sesences, trois substances, trois natures en Dieu; ce sersit admettre trois Dieux. On ne peut pas dire non plus : Il n'y a qu'une hypostate, q'une substitance, qu'une personne en Dieu; ce sersit détruire le dogme de la Tri-nité divine.

On dit: Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu; et cost tois personnes ne soutqu'un seul Dieu. Mais on ne peut pas dire, quoique l'ait dit et répéé un auteur moderne : Le Père est urn Bieu, e Fils est un Bieu, le Saint-Esprit est un Dieu; car en multipliant le mot un, et en l'appliquant au Père, au Fils et au Saint-Esprit, on en ferait trois Dieux. Pour la mêmer alson, on ne doit pas dire : il y a un Dieu le Père, un Dieu le Fils, et un Dieu le Saint-Esprit; mais on dira varie nd disant: Il y a un Dieu le Père, le Fils, et le Saint-Esprit; alors l'unité de nature se retrouve avec la distinction des trois personnes.

339. On dit très-blen: Le Père est l'Étre nécessaire, le Fils est l'Étre nécessaire, le Saint-Esprit est l'Étre nécessaire; le Père est le principe de toutes choses, le Fils est le principe de toutes choses, le Saint-Esprit est le principe de toutes choses; mais on ne dira par 1. Le Père, le Fils et le Saint-Esprits nt trois étres nécessaires,

trois principes de toutes choses; car les trois personnes ne sont qu'un seul Etre, et hi tres nums sunt (1); qu'un seul principe de toutes choses, unum universorum principium (2). On ne peut pas meme clire, d'une manière absolue, que le Père, le Pils el C Sajni-Esprit sont trois étres, quoiqu'on puisse dire qu'lls sont trois étres retails, ou personnel: nous le répétons, ces trois persounes ne sont qu'un seul et même étre, qu'une seule et même substance, et hi tres nume sunt.

On dit, avec toute l'Église : - Le Père est immense, le Père si timmense, le Dant-Esprit est immense ; le Père si cliernel, je Fils est diernel, je Fils est diernel, je Fils est detrenel, je Saint-Esprit est téternel, je Fils est tout-puissant, res saint-Esprit est tout-puissant, res saint-Esprit est tout-puissant, res saint-Esprit est tout-puissant; je Fils est un étre immense, éternel, tout-puissant; je Fils est un étre immense, éternel, tout-puissant; je Fils est un étre immense, éternel, tout-puissant; car il n'y a pas trois êtres immenses, trois êtres éternels, trois étres minimenses, trois êtres éternels, trois étres minimenses, trois êtres éternels, trois étres out-puissants; l'aux présent puissant, autres outroisponts (3).

330. En traduisant ces deux textes de l'Écriture, Tres sunt qui testimonium dant in cœlo, Pater, Verbum, et Spiritus Sanctus; et hi tres unum sunt; ego et Pater unum sumus, on ue dira pas : Et ces trois ne sont qu'un ; mon Père et moi, nous ne sommes qu'un; il y aurait contradiction à dire que trois sont un , que deux sont un, Aussi le texte sacré ue dit pas : Et hi tres unus sunt; ego et Pater unus sumus; mais bien: Et hi tres UNUM sunt; ego et Pater UNUM sumus. Il faudra douc dire : Et ces trois PERSONNES ne sont QU'UN , qu'un être , qu'une substance. Mon Père et moi nous ne sommes qu'un être, qu'une substance. Nous ajouterons que, pour bien exprimer que le Père, le Fils et ie Saint-Esprit ne sont qu'un seui Dieu, il ne suffit pas de dire que la chose est ainsi, parce que ces trois persounes ont la même nature et la même divinité; car trois hommes ont la même nature et la même humanité, sans être une seule substance, sans être consubstantiels. Il faudra donc dire que les trois personnes ue sont qu'un seul Dieu, parce qu'elles n'ont qu'une seule et même nature, qu'une seule et même divinité.

. 821. Pour ce qui regarde la distinction des personues, on dit: Les trois personnes divines sont distinctes, mais on ne dit pas dif-

<sup>(1) 1&#</sup>x27;\* épitre de saint Jean , c. v, v. 7. — (2) Concile général de Latran , de 1215 , capit. 1. — (3) Symbole de saint Athanase.

férentes; car elles sont égales en toutes choses. Elles sont distinctes : le Pere et unter que le Flis e le Saint-Espert; le Flis et autre que le Père et le Saint-Espert; le Saint-Espert est autre que le Père et le Flis : en iatin, alïus Pater, alïus Fitius, alïus Spirittas Sanctus; et non : alïus Pater, alïus Fitius, alïus Spirittas Sanctus; car alïus ne tombe que sur la personne, tandis que alïud nombe sur la sobstance, qui n'est pas autre dans le Père, autre dans le Flis, et autre dans le Saint-Esprit; es sont trois personnes en une seule et même substance. On dit enores : Le Père n'est pas le Flis ni le Saint-Esprit, le Flis n'est pas le Père ni le Saint-Esprit;

332. En parlant de l'origine des personnes divines, on dira : Le Père n'est d'aucun autre, il n'est ni créé, ni fait, ni engendré, ni procédant; le Fils est du Père seul, non fait, ni créé, mais engendré: le Saint-Esprit est du Père et du Pils, non fait, ni créé, ni engendré, mais procédant; il procède du Père et du Fils, Cependant le Père et le Fils ne sont pas deux principes, mais un seul principe, d'où procède le Saint-Esprit, Cette proposition, qu'on rencontre quelquefols, Le Fils procède du Père, n'est exacte qu'autant qu'on sjoute ces mots : par voie de génération. Encore est-il plus conforme au langage de l'Écriture, des Pères et des conciles, de ne se servir du verbe proceuer que pour exprimer l'origine du Saint-Esprit : Pater generans, Filius NASCENS, et Spiritus Sanctus procedens: Filius Gionitus, et Spiritus Sanctus Procedit (1). Il vaut donc mieux dire simplement que le Fils est né ou engendre du Père seul, et que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Mais on évitera soigneusement de dire que le Fils dépend du Père, et que le Saint-Esprit dépend du Père et du Pils, même en ajoutant, quant à l'origine; car il ne dépend pas du Père que le Fils soit ou ne soit pas engendré, ni du Père et du Fils que le Saint-Esprit procède ou ne procède pas.

333. Nous finissons en rappelant cet avis que saint Paul donnait à son disciple hien-aimé, l'évêque d'Éphèse : • O Timothée, • cardez le dépôt de la foi qui vous a été confié, fuyant les profanse nouveautés de paroles, et tout ce qu'oppose à la vérité une doctrine qui porte faussement le nom de science; quelques-uns, • voulant en faire profession, se sont égarés de la foi [2]. • Nous

<sup>(</sup>i) Concile général de Latrae, de 1215, capit. 1 et n. — (2) O Timothee, de-position custodi, devitase profanas rocum novitales, et oppositiones falsi nominis scientiæ, quam quidam promittentes, circa fidem exciderant. In épitre à Timothée, c. vv, v. 20 et 21.

éviterons est écueil, si, su lieu de sondre les profondeurs du mystère ineffàble de la très-sailent Trinliét, nous adorons celui qui est trois fois saint, sans chercher à le comprendre; si, su lieu de consacrer notre temps à des discussions qui rédifient pas, nous l'employons à bénir, à louer et à glorifier le Père, et le Flis, et le Saint-Espris, à qui appartiennent toute bénédiction, toutel coange et toute gloire, maintenant et dans les siècles des siècles. Ainsi solt-il.

# TRAITÉ

# DU MYSTÈRE DE L'INCARNATION.

334. Il n'en est pas du mystère de l'Incarnation comme du mystère de la sinte Trinité : celule est inhérent à la nature divine, éternel et nécessaire comme Dieu, puisque la Trinité n'est autre chose que Dieu même, existant nécessairement comme Père, Fils et Saint Esprit; tandis que l'incarnation du Verbe s'est opérée dans le temps : c'est un acte libre de la part de Dieu; c'est le che-d'œuvre de ses sagesse, de sa bouté et de sa miéricorie; c'est tout à la fois un prodige et un mystère d'amour. - D'en a tellement ainné le moude, qu'il à donné son Fils aulque.

afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle : Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium suum

unigenitum daret, ut omnus qui credit in eum, non pereal, sed
 habeat vitam æternam (1).

# CHAPITRE PREMIER.

De la notion, de la fin, de la nécessité et de la connaissance du mystère de l'Incarnation.

#### ARTICLE I.

#### De la notion du mystère de l'incarnation.

335. L'Incarnation consiste dans l'union du Verbe de Dieu avec la nature humaine. C'est le Verbe, c'est le Fiis de Dieu, la seconde personne de la sainte Trinité, qui s'est fait homme: Et Verbum caro factum est (2). Seion le langage de l'Écriture, ie mot chair

(1) Saint Jean, c. 111, v. 16. - (2) Ibidem, c. 1, v. 14.

se prend ici pour la nature de l'homme tout entière. C'est dans ce sens qu'il est dit que toute chair avait corrompu sa voie (1); que toute chair verra son Sauveur (2); que si les jours de la tribulation n'avaient été abrégés, nulle chair n'aurait été sauvée (3).

336. Mais, pour donner une idée plus complète de l'Incarnation, on la définit : l'union hypostatique de la nature divine et de la nature humaine dans la personne unique du Verbe fait chair. appelé Jésus-Christ, Nous disons, 1º l'union hupostatique, Ce n'est pas seulement une union morale, comme celle qui existe entre Dieu et le juste, ni comme celle qui peut se trouver entre deux personnes; mais l'union la plus intime, la plus étroite qui puisse exister entre deux substances sans les confondre; union personnelle, en vertu de laquelle deux substances ou natures existent dans une même personne. Nous disons, 2º de la nature divine et de la nature humaine; car, en vertu de l'Incarnation, il y avraiment et réellement deux natures en Jésus-Christ, la nature divine et la nature humaine, unies entre elles, mais sans confusion, sans mélange et sans altération. Nous disons, 3º dans la personne unique du Verbe. Il n'v a qu'une personne en Jesus-Christ, et cette personne est celle du Verbe, du Fils de Dieu, et non celle du Père, ni celle du Saint-Esprit; car le Verbe seul, qui n'est ni le Père ni le Saint-Esprit, s'est fait chair, Verbum caro factum est. Ce n'est point non plus la personne humaine : la nature de l'homme, une fois uuie à la nature divine, à une nature infiniment supérieure, a cessé d'être une personne; car, tout en demeurant entière et devenant même plus parfaite, elle a cessé de se régir elle-même, étant régie par la personne du Verbe, qui est devenue, par l'Incarnation, le moteur des actions de la nature humaine. Nous avons dit, 4° du Verbe fait chair, appelé Jésus-Christ, Le Verbe, en s'incarnant, a pris le nom de Jésus, de Christ, de Jésus-Christ, Ainsi, Jésus-Christ est le Verbe falt chair, le Fils de Dieu fait homme, vrai Dieu et vral homme. Tel est le dogme catholique que nous trouvons clairement exposé dans le symbole de saint Athanase, qui est reçu dans toute l'Église.

337. Voici ce qu'on lit dans ce symbole :

« Il est nécessaire, pour le salut éternel, de croire fidèlement à « l'Incarnation de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

<sup>(1)</sup> Genèse, c. v., v. 12. — (2) Saint Luc, c. m, v. 6 — (3) Saint Matthieu, c. xxıv, v. 22.

- Or la vrale foi est que nous croyions et que nous confessions
   que Notre-Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et
   homme.
- « Il est Dieu , étant engendré de la substance de son Père avant
  « les siècies ; et il est homme, étant né de la substance de sa mère
  « dans le temps.
- Dieu parfait et homme parfait, ayant une ame raisonnable ei
   un corps humain.
- Égal au Père selon la divlnité, et Inférieur au Père selon l'humanité.
- Quoiqu'il soit Dieu et homme, il n'y a cependant pas deux
   Christs, mais un seui Christ.
- « Un, non que la divinité ait été changée en l'humanité; mais « parce que Dieu a pris l'humanité, et l'a unie à sa divinité.
- · Un, non par confusion de nature, mais par unité de per-
- Car, comme l'ame raisonnable et le corps sont un seul • homme, de même Dieu et l'homme ne sont qu'un seul Christ,
- Qui a souffert pour notre salut, est descendu aux enfers, est
   ressuscité le troisième jour d'entre les morts,
   Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père
- tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts (1). •
- (1) Necessarium est ad æternam salutem, ut incarnationem quoque Domissi nostri Jesu Christi fideliter credal. Est ergo fides recta ut credanus et confiteamur, quia Dominus noster Jesus
- Chrisiua Del Filius, Deus et homo est.

  Deus ex substantia Patris ante succula genitus, et homo ex substantia matris:
  in succulo natus.
- Perfectus Deus, perfectus homo; ex anima rationali et humana carne subsis-
- Equalis Patri secundum divinitatem, minor Patre secundum humanitatem. Qui licet Dens sit et homo, non duo tamen, sed unus est Christus.
- Unus autem non conversione divinitalis in carnem, sed assumptione humanitatis in Deum.
  - Unus onurino non confusione substantiæ, sed unitate personæ. Nam sieut anima rationalis et caro unus est homo, ita Deus et homo unus est
- Christus:

  Qui passus est pro salute nostra, descendit ad inferos; tertia die resurrexit a
- norms: Ascendit ad cœlos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde venturus est judicare vivos et mortuos.

#### ARTICLE II.

#### De la fin du mystère de l'Incarnation.

338. L'Incarnation a une double fin, le salut des hommes et la gloire de Dien. Les anges, annoncant la naissance du Sauveur aux bergers de Bethléem, entonnèrent ce cantique : « Gloire à Dleu au · plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne · volonté l'Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus . bonæ voluntatis (1)! . Mais la fin prochaine, le motif principal de l'Incarnation , est la rédemption du genre bumain : c'est pourquoi ie Verbe fait chair, Jésus-Christ, est appelé le Sauveur du monde. « Dieu, dit saint Jean, a teliement aimé le monde, qu'il a donné « son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, - mais qu'il ait la vie éternelle. Car il n'a pas envoyé son Fils dans « le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde « soit sauvé par son Fils (2). Le Fils de l'homme est venu pour - chercher et sauver ce qui avait péri par le péché (8). C'est une · vérité certaine, et digne d'être reçue avec une entière déférence, · que Jésus-Christ est venu dans es monde pour sauver les pé-« cheurs (4). » Aussi nous confessons, avec les Pères de Nicée et de Constantinople, avec l'Église tout entière, que Notre-Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, est descendu du eiel, s'est incarné et s'est fait homme pour nous et pour notre salut : propter nos homines et propter nostram salutem (5). Les Pères semblent même dire que, sans la chute de l'homme, l'Incarnation du Verbe n'aurait pas eu lieu (6); ce qui s'accorde avec ce que chante l'Èglise le samedi saint, au sujet du péché d'Adam : « O heureuse · faute qui a mérité d'avoir un tel et aussi grand Rédempteur!

(1) Sain Luc, c. 11, v. 14. — (2) Sie Deus dierxit mondom, at Filium ausmu suignistum durct vi comnis qui credit in cum, non perezi, cel tubest visim acternam. Non enim milat perezi Filium ausm in mundom, ut joilicte mondom, oct ut advictir mundom per jupum, Sain Zain, c. m., v. (10 et 7: — 2) Verillo Control and Control and

· O felix culpa, qux talem ac tantum meruit habere Redemp-

#### ARTICLE III.

#### De la nécessité de l'Incarnation.

339. Dieu est libre dans ses œuvres : il a fait tout ce qu'il a youlu, quand il l'a voulu et comme il l'a voulu, sans être astreint par aucune nécessité à vouloir ce qu'il a voulu. Il pouvait donc s'abstenir de créer le monde, et d'envoyer son Fils sur la terre. L'Incarnation n'est pas même nécessaire dans l'hypothèse de la création, L'homme aurait pu être en rapport avec Dieu, comme il y a été avant sa chute, sans la médiation du Verbe incarné. D'ailleurs, lors même que l'Incarnation n'aurait pas eu lleu, il cût toujours été vrai de dire que tout ce que le Créateur a fait est bon et très-bon, et cuncia erant valde bona (2); non d'une bonté ou perfection absolue, qui ne peut convenir qu'à Dieu, mais d'une bonté relative et à la fin qu'il se proposait, et aux moyens par lesquels il devait arriver à cette fin. Enfin. l'Incarnation nous est représentée dans l'Écriture, dans les ouvrages des Pères et les enseignements de l'Église, non comme une conséquence ou un appendice de la création, mais comme un blenfait surnaturel, comme un pur effet de la bonté, de la miséricorde, de l'amour de Dieu pour les hommes, . Dieu a fait paraître son amour pour nous, dit saint Jean, en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le « monde, afiu que nons vivlons par lui, C'est en cela que consiste « cet amour, que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que « c'est lui qui nous a aimés le premier, et qu'il nous a envoyé son « Fils comme une victime de propitiation pour nos péchés (3). •

340. L'Incarastion n'était point non pius nécessaire de la part de Dicu, dans l'spopthée de la chute de l'bomme : autremnt elle ne serait point, à proprement parter, un effet de la miéricorde ou de l'amour de Dicu pour les bommes. D'ailleurs, à quel titre côt-elle été nécessaire? En se révoltant contre le Créateur, la créature aurait-elle acquis des droits à ses bonnes prâces? Non, noter réclemption n'est point un acté de justice, mais un don grant production de l'accessaire de la contra de l'accessaire de la créature au l'accessaire de l'accessaire de

<sup>(1)</sup> Missel romain, Brandictio cerei. — (2) Genèse, c. 1, v. 31. — (3) In Rose apparuit charitas Dei nobis, quoniam Filium suom unigenitum misti Deos in mondum, nt Vivanus per em. 1a hoc est charita; non quasi nos dileverimas Deum, sed quoniam ipse prior diexi nos, et misti Filium suom propitiationem pro peccala sontris. 1º ofetre et suint Leon., c. v.y. v. 9 et 16.

ruit; nous ne devous notre salut qu'à la miséricorde de Dieu: Sceundum sum misericordium subces nos fecit (1); nous avons été justifiés gratuitement par sa grâce: Justificeit gratis per gratiam ipsius (2). Mais il était bien conforme a la bonté de Dieu, bien digne de celui qui se pialt à manifester sa miséricorde à l'égard des péciueurs, de ne point abandonner les coupables à cuxmèmes, et de leur donner les noveyans de se rapprochar de lui, en se rapprochant lui-mème de nous par l'incarnation de son l'ilis, c'est pourquoi il est dit : Dieu a tellement alimé le monde, qu'il «a envoyé son l'ilis unique, afin que quiconque croît en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle : Sic enim Deus ditesti mundum, ut l'ilium aum unique ilium daret; ut omnis qui «restit in euum non perent, acet habest utienn adremam (3).

341. Il se présente une autre question, toujours dans l'hypothèse de la chute de l'homme : Dieu ayant résolu, daus sa miséricorde, de sauver les hommes, aurait-il pu le faire sans le mystère de l'Incarnation? La plupart des théologiens pensent qu'il l'aurait pu : les uns, en soutenant qu'il pouvait renoncer aux droits de sa justice, et faire gratuitement la remise de la dette du péché, sans exiger aucune satisfaction; les autres, en disant qu'avec des secours ou des movens extraordinaires que Dieu aurait puisés dans les trésors de sa sagesse, l'homme aurait pu offrir à la justice divine une satisfaction pius ou moins parfaite, mais suffisante pour obtenir sa grâce. Mais on croit assez géneralement que l'homme n'aurait pu offrir à Dieu une satisfaction parfaite ou proportionnée à l'injure du péché, sans l'intervention d'un médiateur qui fût Dieu lui-même. Il n'y a pas de proportion entre une satisfaction dont la valeur se tire de la dignité d'une simple créature, et l'injure dont la gravité se tire de la majesté du Créateur, pas plus qu'entre le fini et l'infini. « Si l'homme, dit saint Irénée, « n'eût éte uni à Dieu par l'Incarnation, il n'aurait pu participer « à l'immortalité (4). » Suivant saint Augustin , « le genre humain « n'eût pas été délivré, si le Verbe de Dicu n'eût daigné se faire bomme (5). » C'est aussi la pensée de saint Athanase (6), de saint Cyrille d'Alexandrie (7), de saint Léon le Grand (8) et de saint

(1) Epitre de saint Paul à Title , c. m., v. 5. — (2) Epitre ava Romains, c. m., v. 24. — (3) Saint Jean, c. m., v. 16. — (4) Nisi home conjunctus (sintest Deo, non poblisset participes iteri incorraptibilitatis. Lite. m., contre les hérétais . c. xv.m. — (3) Nos liberarder lousenamm genas, misi fermo Die disparater ouse binasams. Servinos (x.xv.v. — 6) Discours m., contre les ariens. — (7) Dislogue un'i l'incaration. — (3) Sermon 1, sur in passion de Notre-Seigneux.

Anselme (1). Nous reconnaîtrons donc, dans l'hypothèse d'une assistanction percitie pour le péché, la nécessité de l'incernation, de l'incernation de l'incernation, de de ce mystère ineffable, où se manifestende, en ce qu'il a envoyé, de ce mystère ineffable, où se manifestende, en ce qu'il a envoyé assistance de l'une s'au misteriorde, en ce qu'il a envoyé pour sons : Ste Deus stid, est et est est l'illus sum Uniquentum daret (2); sa justice, en eq qu'il a envoyé pour en faire une victime de propilation pour nos péchés : de l'unique de l'unique de l'une de l'entre de l'entre

342. Nous pessons même, contrairement à l'opialon de certains sonsatiques, que Dies ne pouvait absolument souver les hommes sans exiger une satisfaction quelconque. En cliet, Dieu est juste, essentiellement et souverainement juste; et c'est parce qu'il et essentiellement juste, qu'olque libre dans la manière d'exercer sa justice, qu'il exige nécessairement ou que l'injure du péché sait réparée par le sacrifice de l'amour, ou qu'elle soit expiée par la pénitrene, ou qu'elle soit panie. Il est uécessaire, comme le dit saint Auseime, que lout péché soit suivi ou d'une sattisfaction ou du châtiment : Necesse est ut omne peccatum sattisfaction ou du châtiment : Necesse est ut omne peccatum sattisfaction ou du châtiment : Necesse est ut omne peccatum sattisfaction au pena seputatre [5]. Dieu peut bien, parce qu'il est aussi infiniment misrénordieux, donner au pécheur le moyen de réputer ses fautes et de satisfaire à la justice d'aine, d'une manaire ou d'une autre; mais il ne peut le dispenser de toute réparation, comme il ne peut se dispenser la la-même de récompenser la vertu (qu'il me dispenser la number de l'archimpenser la vertu (qu'il me dispense l'au-même de récompenser la vertu (qu'il me dispense l'au-même de récompenser la vertu (qu'il me dispense l'au-même de récompenser la vertu (qu'il me d'il me d'il me peut se dispenser la la-même de récompenser la vertu (qu'il me d'il me d'il

#### ARTICLE IV.

Le mystère de l'incarnation future a-t-il été connu des Juiss et des gentils avant la prédication de l'Évangile?

343. La tradition primitive touchant la chute de l'homme et la promesse d'un rédempteur s'est conservée chez tous les peuples; partout on en trouve quelques vestiges, quelques souvenirs plus ou moins alitérés par les superstitions du paganisme (7). Mais il v a

<sup>(1)</sup> Cur neus homo, liv. n, c. vn. — (2) Saint Jean, c. m, v. 16. — (3) 1° épltre de saint Jean, c. n, v. 16. — (4) Passume LXXXIV, v. 11. — (5) Cur Deus homo, liv. 1, c. xv. — (6) Yoyez, ci-dessus, le n° 51 et le n° 55. — (7) Yoyez le lom. 1, n° 584, etc.

toin de là à la connaissance du mystère de l'Incarnation, qui a été caché, dit l'Apôtre, dans tous les siècles et tous les âges, et qui maintenant est découvert aux saints : Mysterium quod abscondituin fuit a saculis et generationibus; nunc autem manifestatum est sanctis ejus (1). Cependant les patriarches, les prophètes et les docteurs de la loi chez les Juifs ont connu, plus ou moins parfaltement, l'Incarnation future du Fils de Dieu : David, Isale et autres prophètes ont décrit par avance les principales circonstances de la vie de Jésus-Christ. Quelques justes, même parmi les gentils, ont eu une connaissance particulière de ce mystère : « Je sais, disait Job, Iduméen, que mon rédempteur est vivant, et qu'à la fin des temps il me ressuscitera de la poussière du tombenu. Et je serai revetu de nouveau de ma peau, et je verrai Dieu dans ma chair; je le verrai moi-même de mes propres e yeux, et non un autre. Je porte cette espérance dans mon sein (2). . Quant aux philosophes de l'antiquité, rien n'apponce qu'ils aient réellement connu distinctement l'Incarnation, quoique plusieurs d'entre eux aient pu lire les prophètes.

#### ARTICLE V.

Peut on prouver le mystère de l'Incarnation par la raisou?

344. On ne peut prouver l'incirnation du Verbe par la raison; c'est un mystère qui l'est pas mois incompréhensible que le mystère de la sainte Triaité. On prouve par le fait qu'il est possible, puisqu'en prouve qu'il estier, mais on se peut en prouver, phitosophiquement, ni l'existence ni même la possibilité. Mais si la raison de l'homme ne peut démontrer que e mystère es topasible, elle ne peut non plus, par cela méme que c'est un mystère, démontrer qu'el 100 timpossible. La distinction de la nature d'iune et de la nature d'iune dans une même personne, dans un seul et même aujet, dans un seul et même (2 trist, 1 vai Dieu et vrai bomme, est un dogme que sous ne consaissons que par la révélation : c'est un mystère que nous devons adorer, en soumettant notre entendement à la provie de Dieu, qui ne peut ni se tromper in tromper les hommes.

345. Cependant, instruits par la fol, nous trouvons, dans l'union de notre âme avec le corps, une image de l'Incarnation, comme

<sup>(1)</sup> I'\* épitre aux Colossiens, c. 1, v. 26. - (2) Job, c. xix, v. 25.

nous trouvons dans les facultés de notre âme une image de la sainte Trinité (1), « Notre âme , d'une nature spirituelle et incor-« ruptible, a un corps corruptible qui lui est uni; et, de l'union e de l'un et de l'autre, résulte un tout qui est l'homme, esprit et · corps tout ensemble, incorruptible et corruptible, intelligent et « purement brute. Ces attributs conviennent au tout, par rapport a à chacune de ses deux parties. Ainsi le Verbe divin , dont la « vertu soutient tout, s'unit d'une façon particulière; ou plutôt il « devient lui-même , par une parfaite union, ce Jésus-Christ, Fils « de Marie; ce qui fait qu'il est Dieu et bomme tout ensemble, a engendré dans l'éternité et engendré dans le temps, toujours vi-. vant dans le sein du Père, et mort sur la croix pour nous sauver. « Mais où Dieu se trouve mélé, famais les comparaisons tirées « des choses humaines ne sont qu'imparfaites. Notre àme n'est pas · devant notre corps , et quelque chose lui manque lorsqu'elle en « est séparée. Le Verbe, parfait en lui-même des l'éternité, ne « s'unit à notre nature que pour l'honorer. Cette âme qui préside « au corps, et v fait divers changements, elle-même en souffre à « son tour. Si le corps est mû au commandement et selon la volonté « de l'âme , l'âme est troublée , l'âme est affligée , et agitée en · mille manières ou fâcheuses, ou agréables, suivant les disposi-« tions du corps; en sorte que , comme i'âme élève le corps à elle « en le gouvernant, elle est abaissée au-dessous de lui par les choses qu'elle en souffre, Mais, en Jésus-Christ, le Verbe préside à « tout, le Verbe tient tout sous sa main. Ainsi l'homme est élevé. « et le Verbe ne se rabaisse par aucun endroit : immuable et inai-· térable, il domine, en tout et partout, la nature qui lui est unie. - De là vient qu'en Jesus-Christ, l'homme, absolument soumis a à la direction intime du Verbe qui l'élève à soi , n'a que des pen-« sées et des mouvements divins. Tout ce qu'il pense, tout ce qu'il « veut, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il cache au dedans, tout ce « qu'il montre au dehors, est animé par le Verbe, conduit par le « Verbe, digne du Verbe, c'est-à-dire digne de la Raison même, « de la Sagesse même, et de la Vérité même. C'est pourquoi tout « est lumière en Jésus-Christ : sa conduite est une règle , ses mira-

Il n'est pas donne à tous de bien entendre ces vérités, ni de
 voir parfaitement en nous-mêmes cette merveilleuse image des
 choses divines, que saint Augustin et les autres Peres ont crue

· cles sont des instructions, ses paroles sont esprit et vie.

<sup>(1)</sup> Voyez, ci-dessus, le nº 290.

- si certaine. Les sens nous gouvernent trop; et notre imagination,
  qui veut se mêler dans toutes nos pensées, ne nous permet pas
  toujours de nous arrêter sur une lumière si pure. Nous ne nous
- « connaissons pas nous-mêmes; nous ignorons les richesses que
- « nous portons dans le fond de notre nature, et ii n'y a que ies
- yeux les plus épurés qui les puissent apercevoir. Mais, si peu que nous entrions dans ce secret, et que nous sachions remarquer en
- nous entrions dans ce secret, et que nous sachions remarquer en
   nous l'image des mystères (de la Trinité et de l'Incarnation),
- nous l'image des mysteres (de la Trinité et de l'Incarnation),
   qui sont le fondement de notre foi, c'en est assez pour nous éle-
- « ver au-dessus de tout, et rien de mortel ne nous pourra plus
- toucher. Aussi Jésus-Christ nous appelle-t-il à une gloire immor telle; et c'est le fruit de la foi que nous avons pour les mys-
- « telle; et c'est le fruit de la foi que nous avons pour le « tères (1).»

#### CHAPITRE II.

### De l'existence du mystère de l'Incarnation.

346. Comme l'Incarnation consiste dans l'union hypostatique du Verbe ou l'Îls de Dieu vere la nature humaine, et que, par suite de cette union, il n'y a en Jésus-Christ qu'une seule personne, la personne divine, quoiqu'il y alt vrainent en lui deux natures entières et distinctes, sans métange et sans confusion, nous établirons le dogme extholique contre Nestorius, qui nisit l'unité de personne, et contre Eutychès, qui, en défendant l'unité de personne, rejetait in distinction des deux natures.

# § 1. Preuve du mystère de l'Incarnation par l'Écriture.

347. On lit, dans le premier chapitre de saint Jean: -Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe - était Dieu... Toutes choses ont été faites par lal, et rien de ce qui - a été fait n'a été fait sans lul... Et le Ferbe s'est fait chair, et li la - habité parmi nous, plein de grâce et de vérifé, et nous avons vu - su gloire, la gloire du Fils unique du Père (2). » Nous l'avons

<sup>(1)</sup> Bossuet, Discours sur l'histoire universelle, 11º parlie, 12º v1. — (2) In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbun....
Omnia pri ipsum facta sunt : et sine ipso factum est nihil, quod factum est...

11. 16

déjà fait observer (1), le mot chair se prend ici pour l'homme, pour la nature de l'homme, entière, en tant qu'elle se compose d'un corps terrestre et d'une âme raisonnable, ex anima rationali et humana carne subsistens (2). Or le Verbe de Dieu, le Verbe éternel, par qui toutes choses ont été faites, le Verbe qui est luimême Dieu comme le Père, s'est fait chair, et Verbum caro factum est. Mais il n'a pu se faire homme qu'en s'unissant hypostatiquement à la nature humaine, qu'en s'associant cette même nature dans sa propre personne, qui est la seconde personne de la Trinité. S'il ne s'agissait que d'une union morale entre le Verbe et l'homme, on ne pourrait dire que le Verbe s'est incarné, s'est fait chair, s'est fait homme. Il v avait certainement union morale entre Dieu et les patriarches, entre Dieu et Movse, entre Dieu et les prophètes : a-t-on jamais dit cependant que Dieu se soit fait homme dans Moyse, dans tel ou tel patriarche, dans tel ou tel prophète? On ne peut dire non plus qu'en vertu de l'union du Verbe avec la chair. la nature divine et la nature bumaine ne forment plus qu'une seule nature, la première étant essentiellement immuable. Le Verbe, en demeurant ce qu'il était, une seule et même substance avec le Père et le Saint-Esprit, a pris notre humanité et se l'est appropriée personnellement, sans que la Divinité en souffrit la moindre altération. D'un autre côté, on ne peut admettre, en Jésus-Christ, l'union réelle, hypostatique ou personnelle du Verbe avec la nature humaine, sans admettre l'unité de personne en deux natures, sans reconnaître un seul et même Christ . Dieu et homme tout ensemble. Il est donc vrai que l'apôtre saint Jean a voulu exprimer le mystère de l'Incarnation lorsqu'il a dit que le Verbe est Dieu, et qu'il s'est fait chair, et qu'il a habité parmi nous : Et Deus erat Verbum...et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis.

348. Voici ce que dit l'apôtre saint Paul : - Soyez dans in même - disposition de det Éleus-Christ, qui, ayant in forme de Dieu, - a'a point cru que ce fût pour lui une usurpation d'être égal à Dieu; mais il s'est anéauti iul-même en preaant in forme d'est-clave, en se rendant semblable aux hommes, et étant reconnu pour homme par tout ce qui a paru de lui au debors. Il s'est babissé - sul-même en se rendant besibabat jusqu'à la mont, et jusqu'à in

Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis : et vidimus gloriam, gloriam quasi unigentit a Patre, plenum gratize et veritatis. Saint Jean, c. 1, v. 1, 3 et 14. — (1) Yoyez, ci-dessus, le nº 335. — (2) Symbole de saint Athanase.

- mort de la croix (1). » On voit iel bien clairement qu'un seul et même Christ, qu'une seule et même personne a tout à la fois et la forme ou la nature de Dieu, car il est égal à Dieu; et la forme ou la nature de l'homme, car il s'est montré comme homme, il a obéi comme homme, il est mort comme homme. Il y a done une seule personne et deux natures en Jésus-Christ. Encore : « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né de la femme, « né sous la loi , afin de racheter ceux qui étaient sous la joi (2), » Vollà done l'envoyé de Dieu, le même qui est le Flis de Dieu, qui est aussi le fils de la femme, qui est né de la femme, qui a été formé dans le sein de la femme : factum ex muliere. Le même Christ est donc en même temps Flis de Dieu et Fils de l'homme, vrai Dieu et vrai homme. Ensin, tous les textes par lesquels on prouve la divinité du Fils de Dieu (3) prouvent également le mystère de l'Incarnation, puisqu'ils s'appliquent à un seul et même Christ, dont l'humanité, d'ailleurs, n'a jamais été contestée, ni par les nestoriens, ni par les eutychiens, ni par les sociniens. Aussi les Pères et les conciles se sout-ils toujours appuyés, non-seulement sur la tradition des apôtres, mais encore sur l'Écriture sainte, pour défendre l'Incarnation contre les hérétiques qui niaient l'unité de personne ou la distinction des deux natures en Jesus-Christ.

# § II. Preuve du mystère de l'Incarnation par l'enseignement des saints Pères.

340. On convient que, depuis la tenue des conclies d'Éphèse et de Chalécédone, par lesquels ont été condamnées les erreurs de Nestorius et d'Eutychès, en 431 et 451, tous les Pères ont constamment enseigné le mystère de l'Ilocaration tel qu'il est reçu aujourd'hui dans l'Église catholique. Nous nous contenterons donc de citer, parmi eux qui sont plus anciens, saint Augustin, saint Jérôme, saint Jean Chrysostome, saint Ambroise, saint Grégoire de Nastanza, saint Cyrlie de Jérusalem.

<sup>(1)</sup> Hoe sealtie in vobis, quod ein Cirrido Jous; qui cama în forma Dei easet, non rapiama arbitratus et sous se requiam Dez; şet demetipame exhanity formans servi accipiens, în similitudirent isomisum factus, et habitu inrectus ut home. Bomisivit ascențiusum factus todeleus uuque ad mortem, nortem autem crocis. Epfure aux Philippiens, c. n., v., §, etc.— (1) At ubi venit jibenitudo temporis, muil Deus Filima nom, factum ex muilenç, factum soi lega, ut cos, qui soi lega cenat, redimerte. Epfure aux Galatet, c. iv, v. 4 et 5.— (2) vovez, ci-deuses, jui 20 yo, fac.

saint Basile, saint Optat, saint Athanase, saint Cyprien, saint Hippoiyte, Tertullien, saint Irénée, saint Justin et saint Ignace, disciple des apôtres.

350. Saint Augustin: Jésus-Christ est Fils de Dieu, Dieu et homme: Dieu avant tous les stècles, homme d'adan le temps;
Dieu, parce qu'il est le Yerbe de Dieu, et homme, parce que le Verbe a pris une âme raisonnable et un corps réel avec l'unité de persoune (1). Il est en même temps Fils de Dieu et Fils de l'Homme, Dieu et homme. Cependant il n'y a pas deux Fils, mais un seul Fils de Dieu (2). De même que chaque homme, composé d'un corps et d'une âme raisonnable, est une personne, ainsi le Christ, Verbe homme, est une ceu se suit de present d'au câme raisonnable (3). Il serait limpossible d'exprimer plus clairement le dogme catholique touchant l'Incarnation du Fils de Dieu.

331. Saint Jérôme: « Que les hérétiques reconnaissent que Jéssus-Christ et Diec et homme; non que céul qui est Dieu soit autre que celui qui est homme; non que céul qui est Dieu soit sutre que celui qui est homme; mais celui qui est Dieu soit éternité n' pa sédaigné des afine homme pour notre aluit (4). Il est Pila de Dieu par nature, nu licu que nous ne le sommes que par adoption (3). Ce n'est pas que nous creyoisos qu'il y ait deux c'hrists, l'un qui soit Dieu et l'autre qui soit homme; ou que nous reconnaissions deux personnes ne celui qui est le Pila unique de Dieu; mais il n'y a qu'un seul et même Christ, qui est tout à la fois Filis de Dieux et Filia de l'homme. Dans tout ce qui est dit, il y a des choses qu'un es se rapportent qu'i la gloire de sa divinité, et il y en a d'autres qui ne regardent que notre salut. Cest pour vous qu'il x'est anéanté ne premant la forme d'escalves, et ense rendant obédisant jusqu'à la mort de la croix. C'est pour nous eque le Verbe s'est faut chair, et qu'il a habiler parmi les hom-

(1) Christiau Iesus, pol Filius, ett Deus et hono : Deus ande omnia secula, henon in notto seculo; Deus qui du bir Verbum, Patez senie reat I Frèbrus, hono sotem, quis in unitatem persones accessit Verbo anima rationalis et caro. Enchiridon, e. Xxvv. — (2) Unus De Filius idenque honinis Filius, intende boninis Filius, Jetierm. — (3) quemadmobine et una persona quibilet honon, anima sellicet rationalis et caro, în 61 Christiau una persona. Bidera, c. Xxvv. — Voyer ansile Farriel Xxvvin, rur attul Penn, et le livre de la Currector de de la Gréce, c. xi. — (4) Audiant Christian et Deum esse et homiseum. Non abaltiem esse diquata et. Commageri, xur le chepitre et d'Epfère cut Gentales. — (6) Une (Feun Christiau) quiviem natura Filius est; nos vero soloptions. Liv, y, nir de Angerier et de Fejfere aux Episciens.

mes(1). On voit encore ici, dans Notre-Seigneur, l'unité de personnes avec la nature divine et la nature humaine.

32. Saint Jean Chrysostome: I list tout a failt donnant d'entendre que le Fils de Dieu, Dieu indefible, incomprébeusible, égal à son Fère, soit venu à nous par le sein d'une Vierge, et qu'il ait daigné naître d'une femme, et avoir David et Abraham pour 
ses ancêtres (2). Le Verbe s'est fait chair, et le Seigneur a pris la forme d'esclaue. Etant Fils de Dieu, il est devenu Fils de Homme, afin de credre les hommes enfants de Dieu. Mais ue 
vous troublez point Iorsque vous entendez: le Verbe s'est fuil 
- chair; care ne faisant homme il n'a pas été changé en clair, ce 
serait une impicté de le penser; mais il a pris la forme d'esclaue, 
e serait une impicté de le penser; mais il a pris la forme d'esclaue, 
en demeurant ce qu'il câtit (2). Union mystérieuse, par laquelle 
Dieu, le Verbe et la chair, ou l'homme, ne sont qu'une personne, 
sans aucune condisson in altération des substances. Ne me demandez point comment cela s'est fait : cela s'est fait en la manière que Dieu sait (4).

333. Saint Épiphane: - Jésus-Christ n'est pas un pur homme, mais . Il est Dieu, Dieu et homme en même temps; Il est né de la Vierge . Marie (s), Il n'est personne qu'une sache que le Verhe de Dieu' set . fait homme, et qu'il est homme parfait. Et quand cousdisons par-fait, nous ne disons pas pour cela qu'il y ait deux Christs ou deux . Fils de Dieu, mais qu'un seul et même Christ est Dieu et homme;

(1) Non quod allum Deum, allum hominem esse credamus, et duas personas faciamus in uno Filio Dei; sed nnus atque idem Filius Dei et Filius hominis est : et quidquid loquitne, aljud referimus ad divisam ejus gloriam, alind ad salutem nostram. Pro quibus non arbitratus est se esse æqualem Deo; sed semetipsum exinanivit, formam servi accipiens, factus obediens Patri usque ad mortem, mortem antem crucis. Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Lettre à Hédibia. - (2) Admodum stupendum est audire Deum ineffabilem, inenarrabilem, incomprehensibilem, Patri æqualem, per virgineam venisse vulvam, et ex muliere nasci dignatum esse, avosque habere Davidem et Abrahamum. Homélie u, sur saint Matthieu. - (3) Verbum caro factum est, et Dominus servi formam accepit. Filius enim hominis effectus est, cum verus Dei Pilius esset, ut homines Dei Filios efficeret .... Itaque cum audieris, Verbum caro factum est, ne turberis, ne concidas. Neque enim substantia decidit in carnem; impium enim esset id vel cogitare, sed manens quod erat, slc formam servi accepit. Homélie xs, sur saint Jean. - (4) Unitate et conjunctione Deus Verbum et caro unum sunt, sine nils confusione vel substantiarum ablatione; sed per nnionem ineffabilem inexplicabilemque. Quomodo autem id fiat ne quæras ; factum est nt ipse novit. Ibidem. - (5) Christus non nudus est homo, sed Deus.... E Maria Virgine Deus pariter atque homo natus est. Hérèsie xxx, c. xxix.

« non que le Verbe ait seulement habité dans l'homme, mais parce « qu'il s'est fait homme iui-même, et il est véritablement bomme (1).» 354. Saint Ambroise : « Nous confessons que Notre-Seigneur . Jésus-Christ est Fils unique de Dieu ; qu'il est engendré du Père « selon la divinité, avant tous les siècles et sans commencement ; « que le même Fils de Dieu, dans ces derniers temps, s'est incarné · dans le sein de la sainte Vierge Marie : homme parfait, avant na « corps et une âme raisonnable, consubstantiel au Père selon la « divinité, et consubstantiel à nous seion l'hamanité : car l'union « des deux natures s'est faite d'une manière ineffable. C'est pour-« quol nous confessons un seul Christ, nn seul Fils, Notre-Selgneur « Jésus-Christ, Fils de Dieu; reconnaissant qu'il est coéternel a son « Père selon la divinité, et non coéternel selon le corps qu'il a « pris de la Vierge, de la même substance que le nôtre, ne l'ayant · point apporté du ciel. Dieu le Verbe n'a point été changé en chair; « et il s'est fait voir à nous, non comme un fantôme, mais en con-« servant sa nature sans changement et sans altération. Il a pris « et s'est uni les prémices de notre nature, qui est demeurée en lui · sans mélange, et demeurant lui-même un dans l'une et l'autre · nature.... Le même passible et impassible : passible quant à « l'humanité, impassible quant à la divinité.... L'Église catho-« lique et apostolique anathématise cenx qui ne confessent pas « qu'il y a en Notre-Seigneur Jésus-Christ deux natures sans con-. fusion, et une seule personne, n'y ayant qu'un seul Christ, un « seni Fils (2). » Ceci s'écrivalt au quatrième siècle. L'Église ca-

(1) Jam vero Del Verbum perfecte hominem esse factam nemo non iulelligit. Cum autem perfectum dicimus, non duos ideireo Christos asserimus, vel duos reges Dei Filios, sed eumdem Denm et eumdem hominem : nou ideo quod habifaverit in homine, sed good inse totus homo sit factus. Hérésie LXXVII. c. XXIX. - (2) Confitemar Dominum nostram Jesum Christum, Filium Del unigenitum, ante omnia sacuia sine principio ex Patre genitum secundum divinitatem; in novissimis vero diebus ex sancta Virgine Maria eumdem incarnatum esse, perfectumque homiuem ex anima rationali et corpore adsumpsisse; consubstantialem Patri secundum divinitatem, et consubstantialem nobis secundum bumanitatem. Duarum enim perfeciarum naturarum unio facta est ineffabiliter. Ideo unum Christum, unum Filium Dominum nostrum Jesum Christum Filium Dei confitemur, scientes quod Patri suo secundum divinitatem coæternus existens.... Non conternum ex sua substantia coriitos delapsum corpus, sed ex substauilæ nostræ massa , hoc est ex Virgine id assumens et sibi lpsi uniens. Non In carnem mutatus Dens Verburn, neque ut spectrum apparens, sed sine mutatione et alteratione suam conservans substantiam, adsumptas naturae nostrae primitias sibi pniit.... non commixtus, sed in utraque substantia unus et idem apparens.... Sed idem est patibilis et impatibilis; patibilis secundum humanitholique professait donc alors le dogme de l'Incarnation avec l'unité de personnes et la distinction des deux natures, de la na ture divine et de la nature humaine, en Jésus-Christ.

a55. Saint Grégoire de Nysse: sur ces paroles de saint Pierre aux Julís, Dieva Jait Sciquer et Christ cehni que vous aces crucifé, ce Père ajoute: « Nous disons cela, non que nous reconnaissions deux Christs ou deux Seigneurs dans l'unique personne de Jésen-Christ (1). Ennomins nous accuse d'admettre deux Christs et deux Seigneurs; mais, ne pouvant fonder cette « cusuation sur nos écrits, il a recours au messagne (2). Et même docteur enseigne d'ailleurs clairement qu'il y a deux natures en Notre-Seigneur, la nature divine et la nature humaine (2).

maine (3). 356. Saint Grégoire de Nazianze : « Nous ne séparons point, en « Jésus-Christ. l'homme de la divinité; mais nous faisons profes- sion de croire qu'il n'y a qu'un seul Christ, qui auparavant n'é-· tait pas homme, mais Dieu et Fils unique de Dieu avant tous « les siècles, sans corps et sans rien de corporel ; qui, à la fin, s'est « fait homme pour notre salut; passible par la chair, impossible · par la divinité; borné par le corps, sans bornes par l'esprit; le · même terrestre et céleste, visible et invisible, compréhensible et « incompréhensible ; afin que l'homme tout entier tombé dans le « péché soit relevé par celui qui est homme tout entier, en même « temps qu'il est Dieu. Si quelqu'un ne croit pas Marie mère de · Dieu, il est hors de la Divinité. Si quelqu'un dit que le Pils de · Dieu a passé par la Vierge comme par un canal, et qu'il n'a pas « été formé en elle d'une manière divine et humaine tout ensem-« ble : divine, en ce que l'homme n'v a point eu de part ; humaine, en ce que les lois de l'enfantement, pour ce qui regarde la · femme, v ont été observées, celui-là est encore imple (4). Si quel-

latem, inspaliblia secundom divisitatem... Qui non confirentur in Dombas nontro seu Christo due seus autams inconfusas, uma matem personam, quartenus mues est Christon, mus Pilius, coa austhematika cămbicie a depublika carbonite de fa fu, la sulte du litre de l'Priserrantino, four, m. la confirmation de fundamentale arbonite est apublicate de fundamentale de la companie de la dictionario de la companie de diven Christo vel Dominos in usa Christi persona cense fediciamus, anterirulgue, con Treate centre padimiente. — (1) pose Christon el divon Dominos dioren nos insimularist (Euromaton), son ex mostris scriptias escanadoreni insilizana, and al arbitritum per sos piur emmedios relator. Bian escanadoreni insilizana, and al arbitritum per sos piur emmedios relator. Bian escanadoreni insilizana, and al arbitritum per sos piur emmedios relator. Bian escanadoreni insilizana, and al arbitritum per sos piur emmedios relatoren de la constanta de la const

- qu'un introduit deux Fils, l'un de Dieu le Père, l'autre de la mère, et ne dit pas que c'est un seul et même Fils, il doit déchoir de l'adoptien promise aux vruis tideles. Car il y a en Jésus-Christ deux natures, Dieu et l'homme, comme il ya dans tout le homme l'âme et le corps; mais il n'y a pas deux Fils, ni deux dieux, ni deux hommes, quoique saint Paul ait ainsi nomme l'intérieur de l'homme. Pour le dire en peu de mois, le Sauveur est composé de deux choses différentes, puisque le visible et l'invisible ne sont pas la même chose, non pluse equi est sujet au temps et ce qui n'y est pas sujet; mais ce ne sont pas deux personnes, à Dieu ne pialse car les deux choses on natures deux personnes, à Dieu ne pialse car les deux choses on natures.

étant unies, ne sont qu'un, unum sunt (1). A Alileurs: Celui qui est Dieu et homme est venu au monde, réunissant en un seut deux natures, la nature divine et la nature humaine, qui s'est manifestée aux hommes: Naturam dupticem complexus in unum (2).

337. Saint Cyrille de Jérusalem: - Croyez que le Fils unique de Dieu est descendu du ciel sur la terre à cause de nos péchés, - ayant pris l'humanité, qui l'a rendu sujet aux mêmes affections - que nous éprouvons nous-mêmes; et qu'il est né de la sainte Verge et du Saint-Esprit (3). Jésus-Christ est le Fils de David

non hominem, sed Deum et Filium unigenitum, ac sæculis omnibus antiquiorem, a corpore rebusque omnibus corporis purum et secretum; in fine autem hominem, propter salutem nostram assumptum, carne passibilem, divinitate impassibilem, corpore circumscriptum, Spiritu incircumscriptum, terrenum eumdem et corlestem, visibilem et intelligibilem, comprehensibilem et tucomprehensibilem; ut per eumdem totum hominem simul ac Deum, totus homo iu peccatum lapsus refringatur. Si quis sanctam Mariam Delparam non credit, extra divinitatem est. Si quis Christum per Virginem fanquam per canalem fluxisse, non autem in ea divino modo, quia absque viri opera; humano, quia juxta pariendi consuctudinem, formatum se dixerit, mone atheus est. Discours Li. -(1) Si quis duos Filios, alterum ex Deo et Patre, alterum ex matre, non antem unum atque eumdem induxerit, is ab ea quoque filiorum adoptione excidat, quæ recte credeutibus promissa est. Quamquam enim Deus et homo duæ naturæ sunt quemadmodum et anima et corpus, non tamen duo Filii nec Dii; quemadmodum ne hic quidem duo homines, tametsi Paulus ad hunc modum internam et externam hominis partem appellaverit. Atque ut paucis rem complectar, alsud quidem atque aliud sunt ea, ex quibus Salvator, nisi vero id quod cerni non potest, idem est cum eo quod iu oculorum aspectum cadit; et quod temporis expers est, com eo quod tempori subest; non tamen alius atque alius, absit-Ambo enim hæc connexione unum sunt. Ibidem. - Voyez aussi les discours xxxviii et Lii du même docteur. - (2) Poême ii, sur la virginité. -(3) Crede vero quod hic unigenitus Fllius Dei propter peccata nostra de cœlis ad terram descendii, adsumpta humanitate ista, iisdem quibus subjicimur af« dans la consommation des siècles, et Ells de Dieu avant tous les « siècles , sans commencement. Il a recu de David la naissance « sulvant la chair, et lla la naissance divine, par laquelle il est en-« gendré de Dieu le Père (1). Le Fils de Dieu s'est incarné, et s'est

« fait ce que nous sommes, afin de nous rendre dignes de jouir de

« lui-même (2), » Voilà donc encore Jésus-Christ qui est tout à la fois Fils de Dieu et Fils de la sainte Vierge, né de toute éternité comme Dieu, et né dans le temps comme homme. Il n'y a donc véritablement, suivant saint Cyrille, qu'un seul Christ, qui a deux natures, la nature divine et la nature humaine,

358. Saint Basile : « Dans ces derniers temps, le Verbe de Dieu « s'est manifesté dans la chair, qu'il avait prise de la femme, et « s'est assujettl à la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi, « afin de nous rendre enfants d'adoption (3). » Le même docteur prouve par le texte de saint Paul, qui cum in forma Dei esset, que Notre-Seigneur réunit dans sa personne la nature de Dieu et la nature de l'homme (4). Saint Optat, qui vivalt du temps de saint Basile, enseigne que Jésus-Christ est Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même, et qu'il est né, comme homme, de la Vierge

Suivant saint Athanase, l'union du Verbe suivant la nature humaine s'est faite dans le sein de la Vierge Marie, qu'il appelle pour ceia mère de Dieu, Deiparam (6). Par suite de cette union, le Verbe et l'homme ne sont plus qu'une seule personne, un seul et même Christ, Dieu parfait et homme parfait; le même, Dieu et homme, unus idemque Christus (7); Christus perfectus Deus et perfectus homo, idem Deus et homo (8); consubstantiel au Père selon la divinité, consubstantialis ipsi Pater (9); et consubstantiel à

fectibus obnoxia, natusque est ex sancta Virgine et Spiritu Sancto ; facta inhumanatione seu hominis susceptione. Catéchèse IV. - (1) Christus fiilus revera Davidis est ju consummatione seculorum. Dei vero Filius aute omnia sacula. sine initio. Duos patres habet, unum David secundum carnem, alterum vero Deum Patrem secundum deitatem, Catéch, x1. - (2) Credamns in Jesum Christum qui in carne advenit et inhumanatus est.... Factus est ld quod nos sumus, ut sic eo frui digni efficeremur. Catéch. xii. - (3) In extremis diebus ipse Dominus manifestatus est in carne, factus ex muiiere, factus sub iege, ut eos qui sub lege erant, redimeret, nt adoptionem filiorum reciperemus. Lettre ccaxi-- (4) Voyez le livre i desaint Basile contre Eunomius. - (5) Fidei pars est credere Filium Dei, Deum, qui secundum hominem saum per Mariam Virginem natus sit, passus et mortuus et sepultus resurrexerit. Liv. 1, du schisme des donatistes. - (6) Liv. s. contre Apollinaire, nº sv. - (7) Discours sv. contre les ariens. - (8) Liv. 1, contre Apollinaire, nº xvi. - (9) Sur le psaume xxi.

l'homme suivant l'humanité, nobis consubstantialis Filius (1). Saint Cyprien : « Le Verbe, Fils de Dieu, a été envoyé au

monde pour être l'arbitre et le dispensateur des grâces de Dieu...
Il est descendu dans le sein d'une Vierge, et s'y est revêtu de

notre chair par l'opération du Saint-Esprit. Dieu s'est ainsi un à l'homme : c'est Jésus-Christ lui-méme, notre Dieu, et notre médiateur auprès de son Père (2). »

Saint Hippolyte, évêque de Porto et martyr du troisième siècle:
Nous devons croire, selon la tradition des apôtres, que Dieu le

 Verbe est descendu des cieux dans le sein de la sainte Vierge Marie, afin de s'incarner en elle, en prenant un corps avec une

\* âme, et en se faisant tout ce qu'est l'homme, le péché excepté,

« pour sauver Adam qui était tombé, et donner l'immortalité à « ceux qui croiralent en lui. Dans ces derniers temps, Dieu a en-

ceux qui croiraient en lui. Dans ces derniers temps, Dieu a en voyé le Verbe de vérité pour le salut des hommes. Il avait été

» prédit par la loi et les prophètes qu'il viendrait en ce monde; « et comme il avait été prédit, ii est venu, et il s'est montré, s'é-

a tant fait homme dans le sein de la Vierge par l'opération du

« Saint-Esprit. Il a du ciel, comme Verbe, ce qui est du Père; « et de la terre, comme incarné par la Vierge, ce qui vient du

vleil Adam. Dieu a donc paru dans ce monde avec un corps,
 étant homme parfait; car ce n'est point par fiction ni par

changement, mais en toute vérité, qu'il s'est fait homme (3). »

359. Tertullien: « Nous crovons que le Verbe, appelé Fils de

359. Tertullien: Nous croyons que le Verbe, appelé Fils de
 Dieu, est descendu par l'opération du Saint-Esprit dans le sein

de la Vierge Marle, où il s'est fait chair; qu'il est né d'elle; qu'il
est lui-même Notre Seigneur Jésus-Christ, qu' a prêché la loi

(1) Lettre de sententia Dieupsti, u°x. — (2) Inspis Indulgentia, graite disciplinques arbite e majeste, emen o Filim Dei militter... Blic u Vriginen iliabitur, carnem Spiritu Sancio cooperante indultra. Deus cem homine miscette rich Deus nosiene, inchristia usel qui mediator dovuen, hominem indultquem perducat ad Fatrem. De la vanité des idoles. — (3) Crechmus igitur, finteres, secuedam motibiocene apositorem, quod Deus Verbone confid sense richiosis, inquam, participe, factus omnada quencempe home octive describentia de la verbone de la companie de la verbone de la companie de la verbone de la companie de la verbone de l

» nouvelle, et la nouvelle promesse du royaume des cieux (1), « Alleurs, il distinge dans le Sauveur du monde deux substances. Dieu et l'homme, ne formant qu'une personne : in une persone. Deux et homiense Jesus (3), Encore: - Le nombre des deux nate une nous a montré Jesus-Christ comme homme et comme le lueu comme et ant nel dans le tempe, et comme ne l'étant pag. « comme corporel et comme spirituel; comme faible et comme orporel et comme similar (comme faible et comme sort; comme mortel et comme immortel (2), » On ne pouvait certainement mieux exprimer l'unité de personne et la distinction des deux natures.

On croyati anssi, du temps de saint Irénée, que Jésus-Christ est le Verbe, le Pils de Dieu, vrai Dieu lui-mêne, qui s'est fait homme et a souffert pour nous; qu'il n'y a qu'un seul Christ, qui est Dieu et homme, invisible et visible, inemperhensible et compréhensible, impassible et passible; que le Verbe de Dieu s'est incarné, et que Jésus-Christ est tout ensemble Fils de Dieu et Fils de l'homme : Fils de Dieu, parce qu'il est le Verbe du Père; Fils de Homme, parce qu'il est née de la Vierge Marie (A).

Saint Justin dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, Dieu lui-même, et qu'il s'est fait homme dans le sein de la Vierge Marie, d'où il est tout à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme (5).

(1) Creditur unum omnino Deum esse..., qui universa de nihilo produxerit per Verbum suum primo omnium demissum; id Verbum Filium ejus appellatum.... postremo delatum ex Spiritu Patris Dei et virtute in Virginem Mariam, carnem factum in utero ejus, et ex ea natum egisse Jesum Christum, exinde prædicasse novam jegem et novam promissionem regni cælorum. Des Prescriptions, no xiii. - (2) Livre coutre Praxéas, no xxviii. - (3) Utriusque substantize census homiuem et Deum exhibuit : hinc natum, inde uon natum; hinc carneum, inde spiritualem; hinc infirmum, inde præfortem; hioc morientem, inde viventem. De carne Christi, nº v. - (4) Quoniam Joannes nnum et enmdem novit Verbum Dei, et hunc esse unigenitum, et hunc incarnatum esse pro salute nostra, Jesum Christum Dominum nostrum sufficienter ex ipsius Joannis sermone demonstravimus. Liv. III, contre les hérésies, c. xvi. - Unus Christus... invisibilis visibilis factus, et incomprehensibilis factus comprehensibilis, et impassibilis passibilis, et Verbum homo, Ibidem Filius Dei existens semper apud Patrem ... incarnatus est et homo factus. Ibidem, c. xvm. - Bic igitur Filius Dei Dominus noster, existens Verbum Patris, et Filius homiuis : quoniam ex Maria habuit secundum hominem generationem, factus est Filius hominis. Ibidem, c. xex. - (5) Qui (Filius) cum Verbum sit primogenitum Dei, Deus etiam est. Ac prins quidem Moysi et cæteris prophetis in specie ignis et imagine incorporea visus est : nunc autem vestri imperii temporibus ex Virgine homo factus, secundum Patris voiuntatem, pro corum sainte, qui illi credunt. Apologie 1, no LXIII.-Cum eum Filium Dei esse in commentariis apostolorum scriptum lega360. Enfin, saint Ignace, qui a conversé avec les apôtres, nous a laissé plusieurs lettres où il nous représente l'ésus-Christ comme une sœule personne qui est Dieu et homme en même temps. « C'est, « dit-il), un médecin charmél et spirituel, fait et non fait, homme « c† Dieu; qui, dans la mort même, a été la vériable vie, qui est » né de Marie et de Dieu (1). « Ce qui évidemment ne peut s'expliquer oue are le mystère de l'Incoramation.

361. Alnsl donc, eu remontant de saint Augustin à saint Ignace d'Antioche, comme en descendant de saint Ignace d'Antioche à saint Augustin, on voit que les Pères et les docteurs antéricurs à Nestorius et à Eutychès s'accordent à reconnaître dans le Verbe fait chair un seul Christ et non deux Christs, une seule personne et non deux personnes, un seul et même Seigneur, Fils de Dieu et Fifs de l'homme, consubstantiel à Dieu le Père selon la divinité, et consubstantiel à la Vierge Marie selon l'humanité. Ils enseignent tous, d'une manière plus ou moins expresse, suivant les circonstances, et autant que la loi du secret leur permettait d'expliquer les mystères (2), qu'il n'y a qu'une seule personne en Jésus-Christ, la personne du Verbe, et deux natures, la nature divine et la nature humaine, l'unc et l'autre distinctes, entières, sans confusion, sans mélange et sans altération. L'Église a donc constamment, même dans les quatre premiers siècles, tenu à ce mystère d'amour, comme venant de Jésus-Christ, de Dieu, Nous avons d'ailleurs une nouvelle preuve de la crovance de l'Église dans les décisions des anciens conciles, même des conciles œcuméniques.

# § III. Preuves du mystère de l'Incarnation par les décisions des conciles.

362. Nestorius, étant monté sur le siège de Constantiople en 428, attaqua le mystère de l'incarnation, en soutenaut qu'il y avait en Jésus-Christ deux personnes, la personne du Verbe et la personne de l'homme; que le l'ilis de Dieu ne s'était point fait homme, qu'il s'était seulement uni au Christ d'une manière particulière, il est vrai, mais purement morale; de sorte que la sainte Vierge n'avait doune insisance qu'à un homme, et ne pouvait par consénavait doune insisance qu'à un homme, et ne pouvait par consé-

mus, et Filium dicimus litum et esse intelligimus..., et ex Virgine hominem esse factum. Dialogue arec Tryphon, n° c. — (1) Medicus unus est, et carnalis et spiritualis, factus et non factus, in homine esistens Deus, in more viu vera, et ex Maris et Deo. Lettre aux Ephésiens, n° vu. — (2) Yoyez, ci-dessus, le n° 209.

quent être appelée mère de Dieu. Cette doctrine, qui avait scandalisé les fldètes, fut réfutée par saint Cyrille, patriarche d'Alexandrie, et condamnée d'abord par le pape saint Célestin, puis par le concile général d'Éphèse de l'an 431. Ce concile déposa Nestorius, et approuva les anathèmes de saint Cyrille contre les erreurs de cet héréstarque.

363. Or, voici ces anathèmes :

I. - Si queiqu'un ne confesse pas que l'Emmanuei est vrai Dieu, e et par conséquent la sainte Vierge mère de Dieu, puisqu'elle a e engeudré selon la chair le Verbe de Dieu fait chair, qu'il soit a nathème.

II. « SI quelqu'un ne confesse pas que le Verbe de Dieu le Père « est uni à la chair selon l'hypostase, et qu'avec sa chair il est un » seul Christ, et que ce même Christ est Dieu et homme tout en-« semble, qu'il soit anathème.

III. • Si quelqu'un, après l'union, divise les bypostases du seul • Christ, les joignant seulement par une connexion de dignité, • d'autorité ou de puissance, et non par une union réelle, qu'il • soit anathème.

IV. - Si queiqu'un attribue à deux personnes, ou à deux hyposlasse, ies choses que les apotres et les évangleistes rapportent comme ayant été dites de Jésus-Christ par les saints ou par luimême, et applique les unes à l'homme considéré séparément du v'èrbe de Dieu, et les autres, comme dignes de la majesté divine, a us seul Verbe qui procède de Dieu le Père, qu'il soit anathème.

V. « Si quelqu'un ose dire que Jésus-Christ est un homme « déifere, au lieu de dire qu'il est vrai Dieu, comme Fils unique et » par nature, en tant que le Verbe a été fait chair et a participé « comme nous à la chair et au sang, qu'il soit anathème.

VI. « Si quelqu'un dit que le Verbe de Dieu le Père est le Dieu « ou le Seigneur du Christ, et ne confesse pas que, le Verbe étant « incarné selon les Écritures, un seul et même Christ est tout « ensemble Dieu et homme, qu'il soit anathème.

VII. « Si quelqu'un dit que Jésus-Christ, en tant qu'homme, a « été mû par le Verbe de Dieu, et revêtu de la gloire du Fils unique « comme étant un autre que iui, qu'il soit anathème.

VIII. « Si quelqu'un ose dire que l'homme uni au Verbe doit être adoré, giorifié et nommé Dieu avec iui, comme étant l'un « n'l'autre, ainsi que Nestorius le donne à entendre, cn ajoutant la » particule avec; au lieu d'honorer l'Emmanuel par une scale adoration, et de lui rendre une seule giorification, en tant que le
Verbe a été fait chair, qu'il soit anathème.

IX. « Si quelqu'un dit que Notre-Seigneur Jésus-Christ a été. « gloriflé par le Saint-Esprit, comme yant reçu de lul une puis-sance étrangère pour agir contre les esprits immondes et opérer des miracles sur les hommes, et ne confesse pas que l'esprit par lequel il les opérait lui était propre, qu'il soit anathème.

X. Les divines Écritures nous apprennent que Jésus-Christ a été fait le ponité et l'apôtre de notre foi, et qu'il s'est offert pour nous à Dele le Pére en odeur de suavité. Donc, si quelqu'un dit que notre ponité et notre apôtre n'est pas le Verbe de bieu lui-même, depuis qu'il s'est fait chair et homme comme nous, mais un homme né d'une femme, comme si c'était un autre que lui; ou si quelqu'un dit qu'il a offert e sacrifice pour jul-même, au lieu de dire qu'il ne l'a offert que pour nous, n'ayant pas besoin de sacrifice, lui qui ne connaissait point le péché, qu'il soit anablème.

XI. « Si quedu'un ne confesse pas que la chair du Seigneur est viviliante et propre au Verbe même qui procéde de Dieu le Père, mais l'attribue à un autre qui lui soit conjoint selon la dignaité, et en qui la divinité habite semennent, au lieu de dire qu'elle est viviliante parce qu'elle est viviliante parce qu'elle est viviliante parce qu'elle est propre au Verbe, qui peut « vivilier toutes choses, qu'il soit anathèmen. XII. « Si quedqu'un ne confesse pas que le Verbe de Dieu a

« souffert selon la chair, qu'il a été crucifié selon la chair, et qu'il

tions hérétiques avancées par Nestorius, expriment blen elairment, de l'aveu de tous, le dogme catholique touchant le mystère de l'Incarnation, c'est-à-dire, l'unité de la personne du Verbe avec la nature divine et la nature humaine dans Notre-Seigneur Jésus-Christ.

365. Cependant, quesque temps après le concile d'Éphèse, le moine Eutychès, à la différence de Nestorius qui divisait la personne de Jésus-Christ, entrepri de confondre les deux natures. Mais sa doctrine, qui n'était pas moins nouvelle que celle des nestoriens, fut aussitôt condamnée par le concile ecuménique de Chalécdoine en

<sup>(</sup>t) Voyez le texte de ces anathèmes dans les actes du concile d'Éphèse. P partie, chapitre xxvi. — Labbe, tom. 111, col. 408.

451, dont voici le décret : « Conformément à l'enseignement des « saints Pères, nous déclarons d'nne voix unanime que l'on doit « confesser un seul et même Jésus-Christ, Notre-Seigneur ; le même « parfait dans la divinité et parfait dans l'humanité; vral Dieu et « vrai homme, étant, comme homme, composé d'une âme raison-· nable et d'un corps ; consubstantiel au Père selon la divinité , « consubstantiel à nous selon l'humanité; en tout semblable à nous. « hormis le péché : engendré du Père avant les siècles selon la di-« vinité: le même, né dans ces derniers temps, selon l'humanité. « de la Vierge Marie, mère de Dieu, ponr nous et pour notre salut : · un seul et même Christ, Fils unique, Seigneur en deux natures, . sans confusion, sans changement, sans division, sans separation. « sans que l'union ôte la différence des natures , l'une et l'antre « conservant sa propriété, et concourant en une seule personne et · subsistance; en sorte qu'il n'est point partagé ou divisé en deux · personnes, mais que c'est un seui et même Fils unique, Dieu le · Verbe, Notre-Seigneur Jésus-Christ, comme les prophètes et « Notre-Seigneur Ini-même nous l'ont enseigné, comme le sym-« bole des Pères nous l'a transmis (1). » A la lecture de cette définition de foi, tons les évêques s'écrièrent : C'est la foi des Pères . c'est la foi des apôtres; nous la suivons tons, et nons pensons tous comme eux : Hæc fides Patrum, hæc fides apostolorum; huic omnes consentimus, ita sapimus (2). 366. En effet, indépendamment des témolgnages que nous

366. En effet, indépendamment des témolganges que nous avons rapportés dans le paragraphe précédent, nous lisons dans le symbole de Nicée et celui de Constantinople, qui ont été rédigés, le premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'il n'y a « qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'un premier en 325, et le second en 381, qu'un premier en 325,

(t) Sequentes sanctos Patres, unum enmdemque confiteri Filium et Dominum nostrum Jesum Christum consonanter omnes docemus, eumdem perfectum in deitate, et eumdem perfectum in humanitate. Deum verum et hominem verum enmdem ex anima rationali et corpore, consubstantialem Patri secondum deitatem, consubstantialem nobis cumdem secundum humanitatem, per omnia nobis similem absque peccato; ante secula quidem de Patre genitum secundum deltatem, in novissimis autem diebus eumdem propter nos et propter nostram aalutem ex Maria Virgine Dei genitrice secundum humanitatem, unum eumdemque Christum, Filium, Dominum, unigenitum, in duabns naturis inconfnse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter agnoscendum; nusquam subiata differenția naturarum propter unionem, magisque salva proprietate utriusque usturze, et in unam personam atque subsistentiam concurrente : non in duas ersonas partitum aut divisum , sed unum enmdemone Filium et unigenitum Deum Verhum, Dominum Jesum Christum, sicut ante prophetæ de eo, et ipse nos Jesus Christus erudivit, et patrum nobis symbolum tradidit. Act. VI. -Labbe, tom, IV, col. 568. - (2) Ibidem.

» seul Seigneur Jésus-Christ, Flls unique de Dieu, né du Père avant « tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de « vrai Dieu; engendré et non fait, consubstantiel au Père; par qui « toutes choses ont été faites ; qui est descendu du ciel pour nous et pour notre salut ; qui s'est incarné dans le sein de la Vierge " Marie, et qui s'est fait homme; qui a été erueisié pour nous, a « souffert sous Ponce Pilate, et a été enseveli (1). » Voilà donc un seul et même Seigneur, un seul et même Christ, qui est tout à la fois Fils unique de Dieu et Fils de l'homme, vrai Dieu et vrai homme, né de Dieu le Père de toute éternité, et né, dans le temps, de la Vierge Marie, dans le sein de laquelle il s'est incarné par l'opération du Saint-Esprit, et s'est fait homme, On trouve icl clairement exprimée l'unité de personne avec la nature divine ct la nature humaine. « C'est cette unité de personne, ajoute le pape « saint Léon dans sa lettre à Flavien , qui fait dire que le Fils de « l'homme, né de la Vierge Marie, est descendu du ciel, et que le « Fils de Dieu a été crucifié et enseveli, comme il est dit dans le « symbole; quolqu'il ne l'ait cté que dans la nature humaine, et a non quant à la divinité, seion laquelle il est éternel et con-« substantiel au Père (2). »

sor. Nous pourrions etter encore le concile d'Alexandrie de l'an 304 (3), et chail d'Altotach de l'an 204 (4), e'Uni nous suffise, en terminant cet article, de faire une observation. Il est constant, de l'aveu de tous, qu'au cinquième et même au quartième siècle, toutes les Eglises, celles de l'Orient comme celles de l'Occident, professinent le dogme de l'Incarnation, let que le professent au-jourd'hui tous les catholiques : les quatre premiers conclies œumeinques en font foi. Or, cet accord, ce concret entre les différentes Eglises dispersées dans l'univers, prouve jusqu'à l'évidence que le dogme qui en est l'objet remonci jusqu'à va poirse, jusqu'à l'éssucc'hist même. Plus ce mystère est grand, plus il est incompréhensible, plus ausai l'on conquêt l'impossibilité pour l'homme de l'avoir

<sup>(1)</sup> Yoye te symbole de Nicke, Labbe, Jonn. 11, col. 27, et Couli de Constanticopie, Johern, que A. 25. — (2) Propler lana unilation persone in utraque natra tateligendum, et Fifan bominis legitur descendites de cete, com Filius Del carrous de et riginga, deq une clautou, assumperel. 12, travers: Filius Del carrous de et rigina, de que activata, assumperel. 12, travers: Filius Del consemplermes et consubstantialis est Fairi, sed ils nature humanes ett informatité perposses. Une nagentum Filius mel ciucificam et apostum o, mose claim in symbolo confienur. Labbe, fom. 11, col. 32. — (3) Labbe, som 11, col. 41.0. — (3) Delbern, tom. 1, col. 45 et 437.

inventé, et de l'avoir fait recevoir par tous les chrétiens sans réclamation. Il ne s'agit pas d'un mystère indifférent pour les fidèles ; c'est un de nos premiers et principaux mystères, un mystère d'une foi pratique pour tous, même pour les moins instruits en matière de religion, le mystère sur lequel repose toute l'économie du christianisme, du salut du genre humain. Si donc l'Église universelle s'est soulevée contre la doctrine de Nestorlus, quolque cette doctrine, en détruisant le mystère de l'Incarnation, ne laisse plus subsister aucune difficulté philosophique, comment concevoir que l'Église alt non-seulement gardé le silence, mais adopté comme un dogme fondamental l'union hypostatique et mystérieuse du Verbe avec la nature humaine, à moins qu'il n'ait été constant. dans les quatre premiers siècles, que ce dogme venait, par tradition, des apôtres et de Jésus-Christ; de celul qui, avant prouvé la divinité de sa mission par ses œuvres, s'est donné comme le Verbe fait chair, comme Fils de Dieu et Fils de l'homme, comme avant, sans cesser d'être un, la forme ou la nature de Dieu, et, en même temps, la forme ou la nature de l'homme : comme étant egal à Dieu le Père en tout, et semblable à nous en toutes choses. hormis le péché.

tous les temps, que a Jésus-Christ Notre-Seigneur, le même qui est -le Fils unique de Dieu le Pera, a été conçu du Saint-Esprits, et né -de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et à été enseveil; est descendu aux enfers, est ressuscité -d'entre les morts le troisième jour, est mouté aux cieux, et - assis à la droîte de Dieu, le Père tout-puissant; d'où il viendra - juiger les viaunts et les morts (1). Nous confesserons, avec les Pères du quatrième concile général de Latran, que « le Fils uni-que de Dieu s'est incarnés ç'aul à eté concu de la sainte Vierge.

368. Nous confesserons donc, avec les apôtres et les chrétiens de

- Marie par l'opération du Saint-Esprit; qu'll s'est fait véritablement homme, ayant pris une âme raisonnable et un corps lumain, étant une seule personne en deux natures; immortel et impassible selon la divinité, passible et mortel selon l'humanité (2). Nous confesserons, en un mot, l'unité de la personne

11.

<sup>(1)</sup> Symbole des apoltes. — (2) Unigenilas Del Filius Jesus Christus a tola Trilatate comuniter incarnalus, en Maria semper Virgias Spiritus Sancti co-operatione conceptus, verus homo factus, ex anima rationali et humana carno compositus, una in dabuso saturis persona. . , oil cum secondum dirinitatem att immortalis et impassibilis, idem ipse secondum humanitatom factus est passibilis et mortalis. Capit. 1.

du Verbe et la distinction de deux natures, la nature divine et la nature humaine, en Jésus-Christ.

#### CHAPITRE III.

De l'unité de personne en Jésus-Christ.

369. Il est de foi, 1º qu'il n'y a qu'nes seule personne en Jésus-Christ; 2º que l'union du Verbe avec le nature humaine en Jésus-Christ n'est pas seulement une union morale, mais nne union hypostatique ou personnelle, physique or réclie; 3º que la sainte Vierge Marie, de laquelle est nieu seu réclie sa vériablement mère de Dien; 4º que Jésus-Christ est Fils de Dieu, non par adoption, mais par nature.

### ARTICLE I.

11 est de foi qu'il n'y a qu'une seule personne en Jésus-Christ.

370. Cette proposition n'a pas besoin d'être prouvée; nous avons vu dans le chapitre précédent qu'il n'y a qu'une seule personne na Jésus-Christ, quoiqu'il y ait en lui deux natures, la nature humaine. Nous avons montre qu'il n'y a qu'in ne sui et même Christ, qui et ut ou tonemble Pisi de Dien et Fisi de l'homne, vrai Dien et vrai homme, non par la consission des natures, mais par l'ausité de personne: Unue omnéen, onne conjusione substantien, sed unitate personne (I). Et la personne de Jésus-Christ et la personne du Pisi de Dien, la seconde personne de la sainte Trinité; c'est le Verbe qu'i s'est fait chair, et non le Père ni le Saint-Esprit : El Verbun caro facture est. Les trois personnes divines étant distinctes, l'incurnation de la seconde n'entraine point l'incurnation des dens autres.

271. Quant à la personne humaine, elle ne peut subsister en Zénsa-Christ; l'union du Verbe avec notre nature la fait disparattre. Il est de l'essence de la personne, qui est une substance raisonnable, de se régir elle-même. Or, la nature humaine, une fois unie réellement au Verbe, ne se régit plus elle-même; sans rien perdre de ce qui lui appartient, elle tombe par le fait sous le

<sup>(1)</sup> Symbole de saint Alhanase.

domaine de la personne divine, qui la régit et la gouverne. En Afsus-Christ L'verbe préside à tout, le Verbe intent out sons as main, et, loin de s'altère, la nature humaine est élevée, olte est ennoblie, sans que le Verbe se rhabises par aucun endroit; il domine, en tout et partout, la nature qui lui est unie, et il en est le complément le plus parfait. « L'humanité de Jesus-Christ est privée de la qualité de personne, non par la perte de quelque - partie de son être, muis par la communication ineffable que lo "Verbe iu li fait de lui-même et de ses divines propriétes. Ainsi, « c'est par un accroissement de dignité et de grandeur qu'elle n'est point une personne; c'est-à dieq u'elle ne subsible point sépar-rément, qu'elle n'est point à sol, et qu'elle ne subsible point sépar-rément, qu'elle n'est point à sol, et qu'elle ne subsible point sépar-rément, qu'elle n'est point à sol, et qu'elle ne su pouverne pas : « est parce que le Verbe, en s'insiunant en elle, et la remplissant

e est parce que le veine, en s'instituant en les, et a tempinssant a pleinement et intimement, se la rend propre, la gouverne, la régit, se l'assujettit, et agit par elle comme par une chose qui Jui a appartient, et comme l'âme agit par son corps (1).

372. On ne peut pas dire non plus que la personne, en Notre-Seigneur, soit un composé de la nature divine et de la nature hamalne, à peu près comme l'homme est composé du corps et de l'âme, ni qu'elle soit le résultat du mélange de la nature divine avec la nature humaline, le Verbe fait chair demerce eq qu'il était. l'Incarnation n'a pu faire éprouver à la nature divine le moindre changement, la moindre altération.

### ARTICLE II.

Is est de foi que l'union du Verbe avec la nature humaine n'est pas seulement une union morale, mais une union hypostatique ou personnelle.

373. Cette proposition est encore une conséquence de ce que nous avons dit pour prouver le mystère de l'Incarnation; car ce mystère n'existe qu'ntant que le Verbe s'est un hypostatiquement ou personnellement à la nature humaine; ce n'est que par cette union réélle, physique, naturelle, qu'il s'est vérilablement fait homme: Verbum caro facium est. Si l'union des deux natures n'ésus-Christ résit qu'une union morale, telle que celle qui existait cutre Dieu et ses prophètes, il y aurait alors deux Christs, et non un seuf Christ, deux personnes, et non une seuf bersonne. Or, c'est là précisément l'hérésie de Nestorius. L'union du Verbe avec noire nature est dans le genre de l'union qu'fait de notre

<sup>(1)</sup> Nicole, mª Instruct. sur le symbole, c. xvi.

âme et de notre corps une seule personne, la personne de l'homme: « Sicut anima rationalis et caro unus est homo, ita « Deus et homo unus est Christus (1). »

- 374. L'union hypostatique est propre au Verle; elle n'a en lieu qu'entre le Verbe et la nature humaine; l'Incarnation ne 'set faite que dans le Verbe et par le Verhe, dont la personne est faite que dans le Verbe et par le Verhe, dont la personne est récliment distincté de la personne du Prer et de la personne du Saint-Esprit: Verbum caro factum; n'anmoins, l'acte par lequel et set opter de mystère est commun aux trois personnes divines, ainsi que toute cuvre de Dieu qu'on appelle extérieure: Uniqueitus Del Filius Jezue Christus et ale Trinitate communiter incarna-tas (2), Aussi nous voyons dans l'Écritur que le Père envoie son Pills, et que le Pils en venant en ce monde fait la volonit de son Père, et que le corps qu'il prend avec notre âme est conqu de la Viere Marie en l'opération de sistin-Esprit.
- 375. L'union du Verbe avec notre nature est entière; elle comprend in nature humaine, telle qu'éle se trouve en nous, le péch escepti; elle comprend par conséquent notre corps avec toutes ses propriétées, et notre me avec toutes ses facultés. Cette union est perpétuelle; les deux natures, la nature divine et la nature humaine, sont indivisiblement et inséparablement unies en Jésus-Christ (3), Aussi sel-11 écrit que Notre-Seigneur est prêtre pour toujours (4); que son sacerdoce est éternel (5); que son règne n'aura pas de fin (6); qu'il est aujourd'hui, qu'il était hier, et qu'il sera dans les siècles des siècles : Jesus-Christus heri, et hodie, ipse et in secula (7).
- 376. L'union bypostalique n'a pas été interrompue à la mort de Notre-Seigneur : le Verne ext demeuré un la l'aime de Jessa-Christ, tandis que son corps était au tombeau. Il est demeuré uni même au corps , cœme l'euségne le catéchisme du concile de Trente (8), d'après saint Jean Damascène (9), saint Léon (10), saint Augustin (11) et saint Grégoire de Nysse (121) ce qui est conforme à l'Erciture et aux symboles des apotres, de Nicée et de Cons-

tantinople, où nous lisons que Jésus-Christ, apris sa mort, a été ensevell, et qu'il lest descenda unz melrs. On ne dit pas seulement que son eorps ait été mis dans le sépulere, mais que Jésus-Christ, le Yerbe fait chair, a été ensevell : e qu'il se rapporte à la personne du Yerbe, et suppose par la même que le Yerbe était uni au corps de Jésus-Christ dans le tombeau, comme il était uni à l'Ame lorsqu'elle est descendue dans les limbes, pour annoner la délivrance aux anciens justes qui y étaient détenus, en attendant in senue du Messie.

## ARTICLE III.

li est de foi que la Vierge Marie, de iaquelle est né Jesus-Christ, est véritable ment mère de Dieu.

- 377. Cette troisième proposition, comme les deux premières, découle naturellement du mystère de l'Incarnation. Comme il v a, en Jésus-Christ, une seule personne, la personne du Verbe, et deux natures, la nature divine et la nature humaine, il s'ensuit que la sainte Vierge Marie, étant véritablement mère de Jésus-Christ, est par là même véritablement mère de Dieu. Ce qui toutefois ne veut pas dire que Marie ait engendré la nature divine; jamais l'Église n'eût toléré une erreur aussi grossière. Marie est mère de Dieu , parce qu'elle a concu et enfanté , selon l'humanité , le Verbe fait chair, qui est Dieu et homme tout ensemble. Elle est mère de Dieu, parce que c'est dans son sein et de sa propre substance que, par l'opération du Saint-Esprit, s'est formé le corps de Jésus-Christ, auguel le Verbe, Fils de Dieu et Dieu comme le Père, s'est uni hypostatiquement au moment de la conception, en prenant avec notre corps une ame raisonnable, c'est-à-dire tout ce qui constitue la nature humaine.
- 378. Nestorius, en niant l'unité de personne en Jéus-Christ, niatien même temps la maternité divine. Aussi le concile d'Éphèse, en se prononçant pour l'unité de personne, s'est-il prononcé pour la maternité divine de la Vierge Marie : il dit anathème à celui qui ne confesse pas que la sainte Vierge est mêre de Dieu, Drépara, vu qu'elle a engendré, selon la chair, le Verbe de Dieu fait chair (j.). Avant le concile d'Éphèse, on croyait dans l'Églèse.
- (1) Si quis non confitetur, Emmannelem verum Deum esse, et ob id sanctam Virginem Delparam (genuit coim ilia incarnatum Dei Verbum secundum carnem); anathema sit. Anathème 1, de saint Cyrille d'Alexandrie contre Nestorius, approusé par le concile d'Éphèse.

avec les Peres du concile de Nicée et de celul de Constantinople, que Nore-Seigneur Jesus-Christ, Ells unique de Dieu, Dieu de Dieu, vral Dieu de vrai Dieu, et consubstantiel au Père, s'est Incarné dans le sein de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit: Incarnatus est de Spiritu Sanctoe « Maria Virgine (1). On croyat avec les apôtres, comme on l'a cru dans tous les temps, que Jésus-Christ, Fils unique de Dien, Norte-Seigeneur, a été conçu du Saint-Esprit, et qu'il est né de la Vierge Marie: Natus ex Maria Virgine (3).

379. Ce n'était pas seulement la croyance des simples fidèles, mais des pontifes, des Pères et des docteurs de l'Église. C'est en effet, parmi les anciens, la doctrine de saint Augustin (3), de saint Jérôme (4), de saint Gaudence (5), de saint Jean Chrysostome (6), de saint Epiphane (7), de saint Ambroise (8), de saint Grégoire de Nysse (9), de saint Grégoire de Nazianze (10), de saint Basile (11), de saint Cyrille de Jérusalem (12), de saint Éphrem (13), de saint Optat (14), de saint Athanase (15), des Pères du concile d'Alexandrie de l'an 362 (16), de saint Hilaire (17), de Lactance (18), de saint Denys d'Alexandrie (19), de saint Cyprien (20), d'Origène (21), de saint Hippolyte de Porto (22), de Tertuilien (23), de saint Irénée (24), de saint Justin (25), de saint Ignace d'Antioche, disciple des apôtres (26), et généralement de tous les docteurs qui ont parlé du mystère de l'Incarnation. Ils enseignent tous que le Verbe de Dieu s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie; que Jésus-Christ, vrai Dien et vrai homme, est né de la Vierge Marie; qu'un seul et même Christ est tout ensemble Fiis de Dieu et Fils de la Vierge Marie; que la Vlerge Marie a engendré, selon l'humanlté, le Verbe fait chair, le Fils de Dieu fait homme; qu'elle est la mère de Dieu, Deipara, comme l'appellent saint Grégoire de Nazianze, saint Basile, saint Athanase et saint Denys d'Alexan-

(f) Symboles de Nicée et de Coustantinopée. — (c) Symbole des spòrtes. —
(3) Réadichides. — (c) Livre contre litricities. — (d) Sermen N.I. — (d) Ronofié u , sur saint Matthies. — (f) Récédie X.N. — (a. XVIII

contre Apollius. — (d) Discourt Le — (d) Récédie X.N. — (A. XVIII

contre Apollius. — (d) Discourt Le — (d) Discourt Le discourt — (d) Eller (d) Livr. — (d) Eller (d) Livr. — (d) Eller (d) Livr. — (d) Discourt Le airisme. — (d) Livr. — (d) Eller (d) Livr. — (d) Liv

drie. Aussi saint Cyrille, patriarche de cette ville, an commencement du cinquième siècle, opposant l'autorité des Pères à l'impie Nestorius, ne craînt pas d'avancer que tous ceux qui ont paru jusqu'alors donnent à la sainte Vierge le titre de mère de Dien : Optimi ac sapientissimi quique Patres, quotquot ante nos extiternut, omnes saeram Frigineme Distranxa popplant (1).

380. Outre que le dogme de la maternité divine se ratische au dogme del Tincarnation qui a epeut en dre séparé, nous le trovous encore chirement exprimé dans l'Ecriture. On lit dans le projuble Isale : Ecuate, maison de David : n'est-ce pas assez pour toi de -lasser la patience des lommes, sans lasser celle de mon Dievi . C'est pourquoi le Seigneur te donnera lui-même un prodige. Void - q'ui une vierge concevra et enfantera un filis; et le nom de ce filis - sera Emmanuel (2), c'est-à-dire Dieu arece nouz (3). I il s'agit, dans cette prophétic, dui Messie, de libérateur, d'Emmanuel, du Tils de Dieu qui doit habiter parmi nous, du Verbe fait chair. Or, sui-vaut le prophète, la Vierge a conque et enfante l'Emmanuel, le Tils de Dieu qui doit habiter parmi nous, du Verbe fait chair. Or, sui-vaut le prophète, la Vierge a conque et enfante l'Emmanuel, le Tils de Dieu di fait homme, le Verbe incarné. On doit done reconnaitre que la sainte Verge est vértiablement mère de Dieu.

381. L'ange Gabriel, annonçant à Marie le mystère qui doit s'ogèrer en cle, lu di ir - Ne craigne point, Marie; car vous avez trouvé pre ce devant Dieu. Vous concevrez dans votre sein, et vous enfan-terze un finit et vous le nommere. Jésus. Il sera grand, et il sera pape de le Fils du Très-Haut; et le Seigneur Dieu lui donnera le vione de David, son père, et li régener pour toujours sur la maisson de Jacob; et son règne n'aura point de fin.... Le Saint-Exprit descendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvirs de case non ombre. C'est pourçoid ce qui naitra de vous est saint, et sera ra papelé le Fils de Dieu (M. Marie ayant visité Eissabet), celle-ci lui dit: Vous étes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de votre sein est béni. Et d'où ne viet le bonbeur que la mère de mon

<sup>(1)</sup> Liv. de la vraie foi.— (2) Assilte ergo, Domas David : numqueid param voités est modetas esse boninibus, qui modest esta est bon mo? Propule hoch chit Inconiuma (sper voite signem. Ecco Virgo concipiet, et pariet Fillum, et vocabiur nomen gine Emmanuel. Liude, e. vr., n. 1.3.— (3) Veschulant nomen gine Emmanuel : quod est interpretation mobilecum Deux. Scani Mattihera, e. 1, e. 72.— (3) Ne internas, Marcia premeida enim gratiam qual Deura : ecco encipies in utero, de parier Fillum, et vocabia nomes ejus Jenum. Elic esti magnis, et trapallo de los non Jacobs in neterome, ejus Jenum. Elic esti magnis, et erganità in donno Jacobs in neterome, ejus Jenum. Elic esti magnis, est esta de la virgo de l'esta de la virgo de la virg

- Seigneur vienne à moi (1)? - On voli lei que Marie a conçu par l'opération du Saint-Esprit, et a enfanté celul qui est appeie Jésus, le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu, l'héritler de David, celui dont le règne est élernel. Elle est donc la mère du Fils de Dieu, la mère du Seigneur, comme l'appelle sainté Elisabeth, en la regardant comme ayant été bénic entre toutes les femmes.

382. Enfin saint Pand écrivait anx Galates : « Lorsque les temps - ont été accomplis, Dieu neuvoy son Fils, fait de la femme, fait sons la lot, pour racheter ceux qui étaient sons la lot (2). « Voilà le Fils de Dieu fait de la femme, foit me de la femme, né de la femme, foit me x muliere. Or, quelle est cette femme? C'est la Vierge Marie, celle qui a enfanté Jésus, lo Sauveur du monde. Donc, encore une fois, Marie est véritablement mère de Dieu.

383. On ne peut attaquer la maternité divine qu'en attaquant la divinité de Jesus-Christ, ou l'unité de personne en Jesus-Christ. Nous le répétons : la sainte Vierge Marie est mère de Dieu ; non qu'elle ait enfanté la divinité, ce qui est trop absurde pour s'être iamais présenté dans l'esprit d'aucun chrétien ; mais bien parce que ie Verbe s'est fait chair dans le sein de Marie, que le Fils de Dieu fait homme est né de Marie. Elle est véritablement mère de Dieu. parce qu'eile a enfanté, selon l'humanité, Notre-Seigneur, Fiis unique de Dien, vrai Dieu et vrai homme, qui n'est qu'un seul et même Christ, réunissant dans la personne du Verbe la nature divine et la nature humaine. Elle est mère de Dieu, parce que, quoique le Fils de Dieu n'ait pris que l'humanité dans son sein, il est vrai de dire qu'elle est la mère de Jésus-Christ tel qu'il est, Dieu et homme, vu qu'en Jésns-Christ il n'y a qu'nne seule personne, la personne divine, et que la femme ne peut être mère que d'une personne. Pour la même raison, le Fils de Dieu fait homme est vralment le Fils de Marie; le titre de fils étant un titre personnel, un titre qui ne peut tomber que sur la personne, Jésus-Christ ne peut être Fils de Marie que comme Fils de Dieu, puisqu'en vertn de l'union du Verbe avec la matière humaine, Jésus-Christ n'a qu'une seule personne, qui est la personne du Verbe, du Flis de Dieu.

384. Nous reconnaissons donc que la sainte Vierge Marie est mère de Dieu. Onl, nous le reconnaissons, et nous le reconnaitrons

<sup>(1)</sup> Benedicia tu inter mulieres, et benedictus fructus veniris tui. El unde hoc mihi ut veniat mater Domini mei ad me? Ibidem, v. 42 et 43.—(2) Ubi venit plenitudo temporis, niniti Deus Filium suma, factum ex muliere, factum sub lege, nt cos qui sub lege erant, redimeret. Epitre aux Galates, c. 1v, v. 4 et 5.

« Marie. ô mère de Dieu ! trésor auguste de l'univers, lampe qui ne « saurait s'éteindre, couronne de la virginité, sceptre de l'ortho-« doxie, temple indissoluble, mère et vlerge, par qui est béni dans · les saints Évangiles celul qui vlent au nom du Seigneur. Nous

· vous saluons, o vous qui dans votre sein virginal avez renfermé « celui qui est immense et Incompréhensible; vous par qui la sainte · Trinité est gloriflée et adorée, la crolx célébrée et adorée dans

« tout l'univers : vous par qui le ciei triomphe, les anges et les ar-· changes se réionissent, les démons sont mis en fuite, le tentateur

« est tombé du clel : vous par qui la créature déchue est élevée au « ciel; yous par qui le monde, asservi aux idoles, parvient à la con-« naissance de la vérité : vous par qui le baptême sacré et l'onc-

· tion de l'allégresse sont accordés aux fidèles ; vons par qui les « Églises ont été fondées dans tout l'univers, et par qui les nations « sont amenées à la pénitence; en un mot, vous par qui s'est levé

« le Fils unique de Dieu, la iumière de ceux qui étaient assis dans « les ténèbres et à l'ombre de la mort; vous par qui les prophètes « ont prédit et les apôtres annoncé le salut aux nations ; vous par « qui les morts ressuscitent, et par qui les rois règnent de par ja

. Trinité sainte. Et quel homme pourrait louer dignement l'incom-« parable Marie (1)? »

(1) Saive a nobis, Deipara Maria, venerandus totius orbis thesaurus, lampas inextinguibilis, eorona virginitatis, sceptrum reciæ doctrinæ, tempium indissolubile, locus ejus qui loco eapi non potest; mater et virgo, per quam is benedictus in sanetis Evangeliis nominatur, qui venit in nomine Domini. Salve, quæ immensum incomprehensumque in sancto virgineo utero comprehendisti; per quam sancta Trinitas giorificatur et adoratur; per quam pretiosa crux celebratur. et in universo orbe adoratur; per quam creium exsuitat; per quam angeli et archangeli iætantur; per quam dæmones fugantur; per quam tentator diaboius rœio decidit; per quam prolapsa ereatura in cœlum assumitur; per quam universa creatura, idolorum vesania detenta, ad veritatis agnitionem pervenit; per quam sanetum baptisma obtingit credentibus; per quam exuitationis oleum; per quam toto terrarum orbe fundatæ sunt Ecclesiæ; per quam gentes adducuniur ad pieniteutiam. Et quid plura dicam? per quam unigenitus Dei Filius lis qui in tenebris et in umbra mortis sedebant, lux respienduit; per quam prophetæ prænuntiarust; per quam apostoli salutem gentibus prædicarunt; per quam mortui exsuscitantur; per quam reges regnant, per sanetam Trinitatem. Ecquis hominum landabilissimam Mariam celebrare queat? Discours de sain! Cyrille d'Alexandrie, prononcé à l'église de Sainte-Marie pendant la tenue du concile d'Ephèse. Labbe, tom. 111, coi. 583.

#### ARTICLE IV

Il est de foi que lésus-Christ est Fils de Dieu, non par adoption, mais par

ass. Comme il n'y a qu'une seule personne en Jésus-Christ, et que le titre de l'its est un titre personnel, une propriéé, na natribut qui ne convient qu'à la personne, ll's érasnit qu'il n'y a qu'un seul et même l'îls, qui es tout à la fois vari l'îls de blieu et vraf l'îs de l'homme: Fils de Dleu, étant né de Dieu le Pere avant tous les siècles; Fils de l'homme, étant né, dans le temps, de la giorieuse Vierge Marie. Or, Jésus-Christ ne peut être le vraf l'îls de Dleu qu'autant qu'il l'est par nature, et non par adoption. Il est même Fils et vraf l'îls de Dleu l'êre, et comme Dieur, et comme homme, ce qui ne signifiq pas que la nature humaine, en Jésus-Christ, soit engendrée de Dieu, mais bien que la personne de Jésus-Christ, à laquelle se trouve unie la nature de l'homme, est la personne même de l'îls de Dleu Fils de Dieu Fils de Dieu l'ere, de la personne de Jésus-Christ, à laquelle se trouve unie la nature de l'homme, est la personne même de l'îls de Dieu Fils de

asa. Ce serait done une errene contraire à la fol, de dire que Jésus-Christ, dome homme, ri set Fils de bieu que par adoption, soit qu'on admette, avec Nestorius, deux Christs et deux. Fils en Jésus-Christ, dont l'un serait le Fils de Dieu proprenent dit, et l'autre, Fils adoptif; soit qu'on dise avec Élipand, évéque de Tolede, et Fils d'Urgel, hérétique da huttême siècle, que Jésus, comme homme, est Fils de Dieu par adoption. Plusiteurs conciles, et le pape Adrien I<sup>e</sup>, ont condamné cette hérésie, professant, d'après les livres saints ettes anciens Pères de l'Égilies, qu'il vi ya, dans Notro-Seigneur, qu'un seul et même Fils de Dieu, que lest aussi Fils de l'homme; viar Fils de Dieu, Fils unique de Dieu; que Jésus-Christ, non-seulement comme. Dieu, mais comme homme, est vraiment Fils de Dieu, grue c'est une contradiction et une impiété d'appeler Fils ad Doley que c'est une contradiction et une impiété d'appeler Fils doptif de Dieu celni qui est le Fils propre de Dieu, le Fils de Dieu par nature (t).

(1) Factus verus homo, Justa id quod scriptum est: El Verbum caro factum est. et habitanti in nobiz; permansit verus et omnipotents best in traque natura, unus Dei Fillus, idenque inomiais Fillus... No doo Filli, picu et inone, sed usus Fillus Deus et homo; non ailus Fillus hominis et alius Dei, sed unus idenque Del hominisque Fillus. Unde et cos valde excensura, qui ema dopt tirum implo grumnisque Fillus. Unde et cos valde excensura, qui ema doptura dicti non potent, nisi is qui prins allement at ab ex quo adoptaria dictine. Dei ergo Fillus qua rationo cercit postaliente et al. 20 ex quo adoptaria dictine. Dei ergo Fillus qua rationo cercit post.

387. En effet, les auteurs sacrés, les docteurs de tous les temps, les conciles, les symboles, s'accordent à nous donner pour Fisi unique de Dieu le vrai Fils, le Fils propre de Dieu, Notre-Seigneur-Jéan-Christ, ceul-là même qui 'est incarré dans le sain de la Vierge Marie, qui s'est fait homme pour nous, qui a souffert et qui est mort sur la croix. Nuile part onne l'appelie Fils adoptif de Dieu, soit qu' on le considère comme Fils de Dieu, soit qu' on le considère comme Fils de Dieu, soit qu' on le considère comme Fils de Dieu, soit qu' on le considère comme Fils de Dieu, soit qu' on le considère comme Fils de Dieu, soit qu' on le considère comme Fils de Dieu, soit qu' on le considère comme Fils de Dieu, soit qu' on le sandair qu' en set téranger par sa nabisance à celui qui adopte. Qui a jamais adopté celui qui est son fils propre l'Ox, le Fils de Dieu, neil' unissant de l'altramenté, en se faisant homme, n'est point deveuu étranger à son Père, il n'a pas cessé d'être le vrai Fils de Dieu, Done il ne peut être, même comme homme, Fils de Dieu par adoption. C'est le raisonnement des Pères du concile de Francfort, de l'an 1794.

## CHAPITRE IV.

Des deux natures en Jésus-Christ.

ass. Il est de foi qu'il y a deux natures en Jésus-Christ, la nature divine et la nature humaine; nous l'avons prouvé en prouvant le mystère de l'Incernation (d). Il n'y a qu'un seul et méme de l'Assa-Christ, qu'est tout ensemble parfait dans ind visulé et parfait dans l'humanité; viniment Dieu et vraiment homme; consubstantiel au Père seolo in divinité, et consubstantiel à nous selon partial et de l'antiel de partiel de l'autre de l'Autre d'Autre d'

test adoptivas, qui, inseparabiliter assumplo homine in una persona coeunte utraque natura, non duo Filli, alius Del et alius hominis, nt, steut illi errando esstimant, adoptivus sit hominis Fillus, et sine adoptiono Del Filius? Concide Ge Françfort de 798. Zabbe, 10m. vu, cod. 1027. — (1) Voyez, ci-dessus, la "315, ctc. — (2) Voyez, ci-dessus, la "315, ctc. — (2) Voyez, ci-dessus, la "535, ctc. — (3) Voyez, ci-dessus, la "535, ctc. — (4) Voyez, ci-dessus, la "535, ctc. — (5) Voyez, ci-dessus, la "535, ctc. — (6) Voyez, ci-dessus, la "535, ctc. — (6) Voyez, ci-dessus, la "535, ctc. — (7) Voyez,

égrouver le moindre changement dans la nature divine; ayant la forme et la nature de Dieu, il a pris la forme et la nature de l'homme; et en demeurant égal à Dieu, avqualis Deo, il est devenu semblable à nous en tout, hormis le péché, in similitudieme hominum factus (1). Comme nous avons prouvé la divinité de Jésus-Christ en démontant l'existence du mystère de la Trinité (2) et du mystère de l'Incarnation (3), vu d'ailleurs que l'on ne conteste point son humanité, il suffina d'exposer ici la doctrire chrétiemes sur le corps et sur l'âme qu'il a pris dans le scin de la Vierce Marie.

### ARTICLE I.

### Du corps de Jésus-Christ.

389. Jésus-Christ a pris un vrai corps dans le sein de la Vierge Marie, de laquelle il est nei: De qua natus est Jesus (4). Le Sauveur iul-même, s'adresant à es discipies, leur dit: - Touches et voyez; - les esprits n'ont ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai (5). -Plusieurs faux prophètes, dit saint Jean, ont paru dans le monde. - Cest en ceel qu'on reconnatt l'esprit de Dieu : but esprit qui

confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair, est de Dieu; et tout esprit qui divise Jésus-Christ (qui ne confesse pas qu'il est

venu revêtu de la chair) n'est pas de Dieu (6).
 390. Notre-Seigneur était sujet à la douleur et aux infirmités de la

nature humaine. Écoutez ce que dit le prophète Isaie en pariant du Messie : « Il nous a paru un objet de mépris, le dernier des « hommes ; un homme de douleurs , qui sait par sa propre expé-

- rience ce que c'est que souffrir. Son visage était comme caché,
   et il paraissait digne de mépris, et nous ne l'avons point reconnu.
- « et il paraissant digne de mepris, et nous ne i avons point reconnu.

  « Il a véritablement pris nos langueurs sur lui , et il s'est chargé
- « lui-même de nos douleurs ; et nous l'avons considéré comme un « lépreux , comme un homme humilié et frappé de Dieu. Mais c'est
- « pour nos iniquités qu'il a été percé de plaies ; c'est pour nos cri-
- mes qu'il a été brisé; je châtiment qui devait nous procurer la
   paix est tombé sur lui, et nous avons été guéris par ses meurtris-

<sup>(1)</sup> Epitre aux Philippiens, c. 11, v. 7. — (2) Voyez, ci-dessus, le n° 264, etc. e. (3) Voyez, ci-dessus, le n° 36, etc. e. (4) Saint Matthieu, c. 1, v. 16. — (5) Palpate et vicéte, quia spiritus carnem et ous non labelt, siout ne videtis labeltes—Saint Luc, c. xurx, r. 33. — (6) Ornais spiritus qui conficteur Jesum Cristium in carne venisse, en Dec est. El ounnis spiritus qui sobrià Jesum, c. 100 non est. fir pfalp. c. v. y. r. 2 et 3.

« sures. Nous nous étions tous égarés comme des brebis errantes; « chacun s'était détourné de la voie de Dieu ponr suivre sa propre « voie; et le Seignenr l'a chargé jui senl de l'iniquité de nous tous. « Il a été offert en sacrifice parce que lui-même l'a voulu, et il n'a « point ouvert la bouche pour se plaindre; il sera mené à la mort « sans résistance, comme une brebis qu'on va égorger ; et, comme " un agneau qui est muet devant celui qui le tond, il s'est tu. Il a « été enlevé du milieu de l'angolsse et du supplice auquel il avait « été condamné. Qui racontera sa génération? car il a été retranché « de la terre des vivants. Je l'ai frappé (dit le Seigneur) à canse des « crimes de mon penple... Et le Seigneur l'a brisé dans son infir-· mité: il l'a accablé de faiblesse; mais lorsqu'il aura livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une iongue postérité, et la « volonté de Dieu s'accomplira parfaitement par son ministère. Il « verra le fruit de ce que son âme aura souffert, et il en scra ras-« sasié : comme mon serviteur est juste, il en justiflera plusieurs « par la connaissance qu'ils auront de lui ; et il portera lui-même « leurs iniquités (1). »

891. Cette prophétie s'est accomplié: nous voyons, dans l'évanglie, Jésus-Christ soumis aux mêmes infirmités que nous, le péché excepté; nous le voyons éprouvant la faim, la soff, le sommeil, la faitique; nous le voyons suant jusqu'au sang dans le jardin des Olives, succombant sous le polds de sa croix, et expirant sur le Calvaire. Aussi disait-il à ses disciples: « N'a-t-il pas fallu que le « oportuit pati Christum, et ita infurre in gloriam suama (2)? «

<sup>(1)</sup> Despectum et novissimum virorum, virum dolorum, et scientem infirmitatem : et quasi absconditus vultus ejus et despectus, unde nec reputavimus eum. Vere languores nostros ipse tulit, et dolores nostros ipse portavit : et nos putavimus eum quasi leprosum et percussum a Deo et humiliatum, lose autem vulgeratus est propter iniquitates nostras, attribus est propter scelera nostra : disciplina pacis uostræ super eum, et livore ejus sauati sumus. Omnes nos quasi oves erravimus, unusquisque in viam suam declinavit : et posult Domluus in eo iulquitatem omnium uostrum. Obiaius est quia lpse voluit, et non aperuit os suum : sicut ovis ad occisionem ducetur, et quasi aguns coram toudeute se obmutescet, et uou aperiet os suum. De angustia et de judicio sublatus est : generationem ejus quis enarrabit? Quia abcisus est de terra viventium : propter scelus populi mei percussi eum.... Et Dominus voluit conterere eum in lufirmitate : si posuerit pro peccato animam suam , videbit semen longævum , et voluutas Domini in manu ejus dirigetur. Pro eo quod laboravlt anima ejus, videbit et saturabitur : in scientia sua justificabit inse instus servus meus multos, et iniquitates corum ipse portabit. Isaie, c. LIII, v. 3, elc. - (2) Saint Luc, c. xxiv, v. 26.

392. Nous n'avons point à examiner si Notre-Seigneur se distingualt par la beauté du corps, c'est une question qui l'aisferses ni la foi ni in plété des fidèles. Il était bien certainement, selon l'expression d'un propiète, d'une beautiè remarquable parmi les enfants des hommes: Specious forma pra filis hominum (1); mais on ignore si ces paroles ne s'appliquent pas plutôt à la beauté de l'ime qu'à la beauté du corps de Jésus-Christ.

333. Le corps du Sauveur à êté formé, par l'opération du Saint-Esprit, dans le sain de la sainte Vierçe. L'ange Gabriel dit à Marie : » Ne cratiguez point, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. « Vous concevez dans votre sein, et vous se lanterez un fils, et « vous le nommerez Jésus... Alors Marie dit à l'ange : Je ne connais point d'homme. L'ange int répondit : Le Saint-Esprit descendin en vous, et la verta du Tres-Hant vous couvrir de son ombre : c'est pourquoi ce qui naitra de vous est saint, et sera appelé (reconul). Fils de Dieu (2). « Ainsi Marie a conep par l'opération du Saint-Esprit, coutrairement à l'ordre de la nature. Cette conception est évidenment miraculeuse; mais le miracie de la formation du corps de Jésus-Christ dans le sein d'une vierge, saus le concours de l'homme, n'est pas plus grand que celul de la formation du corps de nos premiers parents, que Diou lui-même a formé, antérieurement à l'ord le a genération.

1944. Marie, en devenant miraculeusement mère de Dieu, est demeurée vierge; elle a toujours téé vierge; vierge avant l'enfantement, vierge dans l'enfantement, vierge dans l'enfantement, vierge dans l'enfantement, vierge dans l'enfantement, l'exe virge concept, et pariet filtim (8); c'est-dire, comme l'expliquent les Pères, que Marie a conqu étant vierge, qu'ule a enfanté étant vierge, et qu'elle in 2 point conse d'être vierge: Maria sirgo concepii, rirgo peperit, past portun illibota permanuit, dit saint Augustin (4). C'est aussi in doctrine de saint l'énée, de saint Saile, de saint Cyrille d'Alexandrie, et généralement de tous les docteurs qui ont parié des pérégatives de la mère de Dieu. C'est la croyance des Pères du concile d'Ephèse (5) et du concile d'Ephèse (5)



<sup>(1)</sup> Psaume xitv. — (2) Saint Luc, c. 1, v. 34 et 35. — (3) Isale, c. vii, v. 14. — (4) Sermon xviii. — (5) Labbe, tom. iii, col. 405 et 583. — (6) Ibidem, tom. iv, col. 524.

été conça du Saint-Baprit, et qu'il est né de la Vierge Marie; de Marie deneurant vierge tapris la conception et après la naissance de Notre-Seigneur; de Marie toujours vierge : Onceptus est de Spiritu Sancto; natus ex Maria Virgine. Aussi l'Église chantetelle que Marie est demeurée vierge après l'eufantement : Post partium Virgo inviolata permansisti.

# ARTICLE II.

### ne l'entendement de Jésus-Christ comme homme.

395. Jésus-Christ n'a pas seulement pris un corps comme le notre, il l'a pris conjointement avec une dur resionnable, l'âme humaine. L'êvangile rapporte que Jésus, étant à Geblsémani, commença à s'attrister; qu'il fut saisi de frayeur et acenbié d'ennul, et qu'il dit à ses disciples : - Mon âme est triste jusqu'à la mort: Pris-di set anima meu suque ad mortem (1). On distingue done l'entendement, it volonté, al la liberté et la saintet de de Jesus-Christ comme homme, de l'entendement, de la volonté, de la liberté et de la saintet de Jésus-Christ comme Bieu. Nous diforns done lei um ot de l'entendement et de la seience de Notre-Seigneur comme homme, nous réservant de parier de sa volonté, de sa liberté et de sa sainteté dans les articles suivants.

366. L'Intellègeme de Jésus-Christ comme homme est aussi

avu. L'intenigence de l'esus-Larist comme nomme est aussi parfaite que peut l'ètre une intelligence crécé. Avan timme d'entrer en gloire, il connaissait tout, le passé, le présent et l'avenir; et cette connaissance lui venait de l'union hy postatique de la na-ture du Verbe avec la nature humaine; elle remonte, par conséquent, jusqu'au premier instant de sa conception. Saint lean dit que « le Verbe s'est fait chair, et qu'il a habité parmi nous; que nous avous vas us golire, qui est la gioire du l'ils unique de Bue; qu'il lest pleits de grâce et de sérité, et que nous recenous lous de su plénitude (2). Su'vant le même évangléste, « céul que Dieu a envoyé ne dit que des paroles de Dieu; car ce n'est pas avec mesure que Dieu lui donne le Saint-Esprit (5); « qui est la source de toute vérité. L'appter saint Pleure coulesse que Jéssia-

(1) Saint Matthieu, c. XXV, v. S. — (2) Et Verbum care factum est, et babitavit in nobis: et visieuse gieriam ejus, gioriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratine et virilatis... Et de plenitudine ejus nos omnes accepimus. Saint Jean, c. 1, v. 14 of 16.— (3) Quem minit Deus, verba Del loquitur: non esim ad mensuram and Deus Spiritum. Ibidem, c. 1, v. 9. 34.

Christ connaît toutes choses (1); et saint Paul nous apprend que tous les trées de la sagesse et de la seience son reafremés en hai (2). Aussi les Pères proclament d'une voix unanime la toute-science de Jesus-Christ. Nous pourrions citer, catre autres, saint Justin, Origène, Eusèbe de Césarée, saif Basile, saint Ambreise, saint Jenn Chryschome, saint Jérôme, saint Augustin, saint Qr-ritie d'Aixsandrie, saint Léon, saint Fulqeuce, saint Grégoire le Grand, saint Leon Damaschee et saint Bernard. Ils ne permettent pas de supposer l'ignorance de quoi que ce soit dans le Sauveur du monde.

397. Il est encore genéralement requ dans l'Église que Jéass-Charis jouissait de la vision intuitive, taindis qu'il delat sur la terre. Ce sentiment, qui approche de la foi, est fondé sur les passages de l'Écriture que nous venons de rapporter, sur le langage des Pères, ainsi que sur l'union hypostatique de la nature humaine avec le Verhe, qui est la vraie lumière. Néamonis, quoique la science de Notre-Seigneur, comme homme, solt parfaite, quoi-qu'elle exclue tout doute, el les rès point infinie, quoique privilégiée de Dieu qu'on la suppose, étant créée, et par la même essentiellement bornée, ne peut connaître l'infiniq ue d'une manière finie; Dieu seul, étant infini, se connait infiniment.

398. La vision Intultive en Jésus-Christ n'empéchait pas qu'il n'éprouvàt, à meaure qu'il roissait, des choses qu'il n'éprouvat niéprouvàt, à meaure qu'il roissait, des choses qu'il n'éprouvat point auparavant, quoiqu'il les est todjours commes parfaitement. Ainsi, quand il est dit dans l'évanglie qu'il croissait en aagesse, en doge et en gréce devant Dieu et devant les hommes (3), cela doit s'entendre des apparences extérieures, puisque le Verbe s'étant-fait chair a tonjours été pién de grâce et de vérité (4). En a'incarnant, il a pris la forme d'esclaure, et s'est mourée comme homme en tout, hormis le péché, are manifestant qu'avec le temps le tré-sors de aagesse et de science qui étaient eaché en lui (5). Quant à ce que Notre-Ségneur dit lui-même que personne ne sait le four ou l'heure du jugement, si les anges qui sont dans le ciel, ni le Ells, si de n'ætte le Père (6), on n'en peut coochier qu'il n'e l'Ells, si de n'ætte le Père (6), on n'en peut coochier qu'il n'e l'Ells, si de n'ætte le Père (6), on n'en peut coochier qu'il n'entre de l'apparent par le l'ells, si de n'ætte le Père (6), on n'en peut coochier qu'il n'entre l'ells, si de n'ætte le Père (6), on n'en peut coochier qu'il n'entre l'entre l'entr

<sup>(1)</sup> Domine, tu omnia nosti: tu ucia quia amo te. Ibidem, c. xxi, p. 17. — (2) In que (Christò) sunt omnes thearari asplenties et scentita absonositi et alguna ex Golsseria, c. n, p. 3. — (3) El Jesus proficielat saspientia, et etate, e gratia apud bome et homines. Saria Luce, c. n, p. 2. — (4) Satiol Long, c. 1, v. 14. — (5) Epitre aux Colossiens, c. n, v. 3. — (6) De die autem lib v el lova mon soit, perque angelli anceho, pener Filias, nial Pater. S. Marc, c. xui, v. 3. —

ignorait le jour de son second avénement, pulsqu'il a annoncé luimème le jugement dernier, en en faisant connaître l'objet et les principales circonstances. Il a seulement voulu faire entendre à ses disciples que leur question était ladiscrète; que la connaissance du jour et de l'heure de son dernier avénement n'appartentie ne propre et originairment qu'au Père; que, quoiqu'il ett cette conmissance comme homme, il ne a le natuit point de la nature humaine, mais de la nature d'uine, du Verbe de Dieu, qui n'est qu'une seule et même substance avec le Père: In anturq quiden humanitatis norit diem judicii; sed tamen hune non ex natura humanitatis norit, dit saint frésqu'es le Grand l'une non ex matura humanitatis norit, dit saint frésqu'es le Grand l'une.

#### ABTICLE III.

## De la volonté de Jésus-Christ comme homme.

399. Il y a deux natures en Jésus-Christ, la nature divine et la nature humaine. Il y a donc aussi deux volontés et deux opérations en Jésus-Christ, la volonté divine et la volonté humaine. Cette proposition est de foi : le troisième concile général de Constantinople, qui est de l'an 680, a frappé d'anathème les monothélites, ainsi appelés parce qu'ils n'admettaient qu'une seule volonté dans Notre-Seigneur, la volonté divine. Après avoir déclaré qu'il adhère aux cinq premiers conciles œcuméniques, le sixième concile, également général, définit qu'on doit confesser un seul et même Jésus-Christ, Notre-Seigneur, parfait en divinité et parfait en humanité, vraiment Dieu et vraiment homme, consubstantiel au Père selon la divinité, et consubstantiel à nous selon l'humanité; un seul et même Christ, Fils unique de Dieu en deux natures unies entre elles, sans que leur union leur ôte la différence qui les distingue essentiellement l'une de l'autre, toutes les deux conservant les propriétés propres à chacune d'elles. Il définit en même temps que l'ou doit, conformément à la doctrine des saints Pères, reconnaître en Jésus-Christ deux volontés et deux opérations naturelles, sans division, sans mélange, sans séparation, sans confusion (2).

400. En effet, on pourrait eiter, en faveur de cette décision. non-seulement saint Maxime, abbé, qui a réfuté les erreurs du monothélisme, mais encore saint Fuigence, saint Gélase, saint Léon, Théodoret, saint Cyrille d'Alexandrie, saint Augustin, saint Jean Chrysostome, saint Epiphane, saint Ambroise, saint Grégoire de Nysse, saint Grégoire de Nazianze, saint Cyrille de Jérusaiem, saint Basile, saint Athanase, saint Hippolyte de Porto, Tertullien, saint Irénée, saint Justin, et saint Ignace d'Antioche, disciple des apôtres. Ils s'accordent tons à distinguer en Jesus-Christ, d'une manière plus ou moins expresse, la volonté humaine de la voionté divine, tout en reconnaissant que la première est soumise en tout à la vojonté du Verbe. On remarque qu'ils s'appuient sur l'Écriture, notamment sur ces paroles de Notre Seigneur : « Mon Père, faltes que ce calice s'éloigne de moi ; cependant « que votre volonté se fasse, et non la mienne (1); je suis descendu · du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de « Celui qui m'a envoyé (2); je ne cherche pas ma volonté, mais ia · voionté de mon Père (3). · On voit lei bien clairement en Jésus-Christ une volonté distincte de celle du Père, autre que celle du Père. Or, cette volonté de Jésus-Christ, qui est distincte de la volonté du Père, ne peut être que la volonté humaine, puisque la volonté divine est la même dans le Père et le Fils : Equ et Pater unum sumus (4).

401. On ne peut nous objecter les lettres du pâpe Honorius sur la question des deux volontés en Jéaus-Christ; soit parce que ces lettres ne sont point dogmatiques : elles ne contiement que des réponses particulières à ceux qui lui avaient écrit touchant cette question; soit parce qu'on peut leur donner un sens orticoloxe, le page ne parlant que de Jésus-Christ comme homme, d'où il

sue, locovertilisiire, inceparbiliter, indivise, oognoozendum... Et dans anti-rates voluntates in e., et dissa naturates operatious indivise, inconvertilisiter, interactivates operatious indivise, inconvertilisiter, interactivates operatious indivise, inconvertilisiter, interactivates operatious indivise, inconvertilisiter, interactivates operations operations

exclusit toute volonté charmelle et dérégée, sans meconnaître en lui la volonté humaine, toujours consonier le nombre à la volonté d'une; soit lui la volonté humaine, toujours en enfin parce qu'on ne peut lui reprocher que d'être entré dans de dangèreux ménagements avec les béréques, en consentant au dangèreux ménagements avec les béréques, en consentant au réglatement supprimées (1). Autre chose est de laire la vérité, furent méme lorsqu'on est obligé de parier; autre chose est d'enseigner l'errenr.

402. Aussi le pape saint Agathon, dans sa lettre aux empereurs Constantin, Héraclius et Tibère au sujet du monothélisme, ne craint pas d'avancer qu'à partir du moment que les évêques de Constantinople s'efforcèrent d'introduire cette nouveauté dans l'Église immaculée de Jésus-Christ, ses prédécesseurs n'ont point cesse de jes exhorter, de les avertir et de les conjurer de se désister de ce dogme hérétique, du moins en se taisant : Numquam neglexerunt eos hortari, atque obsecrando commonere, ut a pravi dogmatis hæretico errore, SALTEM TACENDO, desisterent (2), Ces paroles renferment une apologie expresse d'Honorius, Agathon annalt-il pu dire que les papes ses successeurs se sont constamment opposés aux nonveautés et à l'erreur des monothélites, si Honorius eût enseigné cette erreur dans ses lettres à Sergius? Nous trouvons un témoignage qui n'est pas moins exprès dans la lettre que le même pape fit rédiger au concile de Rome composé de cent vingtcinq évêques, et qui servit d'instruction anx légats qu'il envoya au sixième concile œcuménique. Agathon dit dans cette lettre que la foi qu'il professe contre les monothélites est la foi qu'il a puisée à la source de la vraie lumière, celle que les successeurs de saint Pierre ont toujours conservée pure, et sans mélange d'erreur ou de nuages: Nulla hæretici erroris tetra caligine tenebratum (3). Comment conciller ce témoignage avec l'accusation d'hérésie dirigée contre Honorius?

403. Le concite de Latran, de l'an 649, sous le pape saint Martin, condamn l'Ectièse d'Héralliu, le Type on formulaire de l'empereur Constant, et les auteurs du monothélisme, savoir, Tuécdore de Pharan, Cyrus d'Alexandrie, Sergius de Constantinople, Pyrrhus, Pierre et Paui, successeurs de Sergius. Cependam on ne fit aneune mention du pape Honorius, ni de ses lettres à Sergius so nue eroyait donc pas ces lettres infectées de l'erreur des puis so me eroyait donc pas ces lettres infectées de l'erreur des parties.

Discours sur l'histoire universelle, 1<sup>re</sup> partie. — (2) Labbe, to:n. vi, col. 637. — (3) Ibidem, col. 680.

monothélistes. Loin de regarder Honorius comme hérétique, saint Martin dit, dans la lettre encyclique qu'il adresse à tous les fidèles tant en son nom qu'au nom du concile, que les papes ses prédécesseurs n'ont cessé d'avertir et de reprendre Sergius et Pyrrhus. pour les ramener de l'erreur à la saine doctrine : Antecessores nostri non destiterunt admonentes eos et contestantes recedere a sua huiusmodi hæresi, et sanam doctrinam amplecti (1), Enfin. le pape Jean IV, qui occupa la chaire de saint Pierre très-peu de temps après la mort d'Honorius, rapporte, dans sa lettre à l'empereur Constantin, que tout l'Occident fut révolté en apprenant que Pyrrhus Invoquait le nom de ce pape en faveur de l'erreur qu'Honerius lul-même regardait comme contraire à la foi catholleue (2). Puis le même pape ajoute qu'Honorius son prédécesseur ne vouiait pas qu'on reconnût dans Notre-Seigneur, comme dans l'homme pécheur, deux volontés contraires, celle de la chair et celle de l'esprit; ce qui évidemment n'exclut point la volonté humaine (3). Ce serait donc sans fondement que l'on prétendrait qu'Honorius a enseigné l'hérésie dans ses lettres à Serglus. 404. Mais si le pape Honorins est réellement orthodoxe, com-

ment justifiera-t-on le sixième concile général qui a condamné ses lettres et anathématisé sa personne en le traitant comme hérétique? On peut dire, premièrement, que ce n'est pas sans fondement que le cardinal Baronius et d'autres savants critiques révoquent en doute la condamnation d'Honorius par ce concile, soutenant que les actes, en ce qui concerne le pape, ont été falsifiés (4). Secondement, en admettant comme certaine la condamnation de ce pape, on est force de reconnaître qu'il a été condamné plutôt pour avoir imposé le silence sur la question d'une seule ou de deux opérations en Jésus-Christ, que pour avoir enseigné le monothélisme. On ne peut lui reprocher que de ne s'être pas élevé contre l'erreur, et de l'avoir favorisée par sa négligence, au lieu de l'éteindre dans son principe, comme il convenait à l'autorité apostolique; et c'est précisément ce que dit le pape saint Léon II : · Honorius flammam hæretici dogmatis, non, ut decuit apostoli-« cam auctoritatem , incipientem extinxit, sed negligendo con-< fovit (5). »

<sup>(1)</sup> thidem, col. 371.—(2) thidem, tom. v, col. 1729.—(3) Ibidem, col. 1761.—(4) Voyez l'ouvrage du Pape, par l'abbé Barruel, etc.—(5) Lettre aux évêques d'Espagne, Labbe, tom. vi, col. 1247.

#### · ARTICLE IV.

#### De la liberté de Jésus-Christ comme homme.

405. Il y a deux volontés en Jésus-Christ, la volonté divine et la volonté humaine; volontés distinctes et parfaites, volontés libres par conséquent. Jésus-Christ était donc libre comme Dieu. libre comme homme. La liberté, qui consiste essentiellement dans la faculté de vouloir et de ne vouloir pas, d'agir et de n'agir pas, est une perfection qui convient nécessairement à Dieu : si elle convient à Dieu, elle convient au Verbe fait chair, puisque le Verbe, en s'iucarnant, n'a pas cessé d'être ce qu'il était auparavant. Si elle convient au Verbe fait chair, elle convient à l'humanité de Jesus-Christ; car le Verbe, en prenant la nature humaine, l'a élevée, ennoblie et perfectionnée; et, en la perfectionnant, il ne lui a point ravi la liberté, qui est une de ses plus grandes perfections. Guoique Jesus-Christ fut sans peché, et qu'il fut impeccable, il était véritublement libre; le pouvoir ou la faculté de pecher n'est ni la liberté, ni une partie de la liberté, dit saint Anselme : Nec libertas nec pars libertatis est potestas peccandi; elle n'est au contraire, suivant l'expression de saint Thomas, qu'un défaut de la liberté : Defectus libertatis.

400. Aussi, nous lisons dans l'Évangile ces paroles du Sauveur:
- le quitte ma vie pour la reprendre. Personne ne me la ravit;
- mais je la quitte de moi-mêne. et j'a lie pouvoir de la quitter, et - J'ai le pouvoir de la quitter, et - J'ai le pouvoir de la quitter, et - J'ai le pouvoir de la reprendre (1). - Ce qui s'accorde parfaitement
avec ou que di tile prophele Isale: - Il s'est offert, parce qu'il Ta
- vouin (2); - sinsi qu'avec ce passage de l'Apôtre: - Il s'est abaissé
- lui-mêne en se rendant obéssant Jusqu'à la mort, Jusqu'à
- la mort de la croix (3). - D'ailleurs, comme on le voit dans l'Ècriture, Jésus-Christ nous a rachetes au prix de son sang; il a
satisfait à la justice divine, et nous a merité le pardon de nos
péchés. Or, Il n'à pu nous racheter, ni satisfaire à la justice divine,
in nous mériter le pardon de nos péchés, qu'autant qu'il était

<sup>(1)</sup> Ego poso asimam mean, ut lierum susam eam, Neno follit eans ame: seed cgo puso can a mejuo, et potsairus lababo pomorii eam et potentiea nichebe ilerum sumendi eam. Saint Jean, c. x, p. 17 et 18.— (2) Oblitus diale justification summer eam, Saint Jean, c. x, p. 17 et 18.— (2) Oblitus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Epitre aux Philippient, c. u, p. 3.

libre, and satisfaction qui se fait sous l'empire de la nécessité n'est point une vraie satisfaction. Il faut donc reconnaître la liberté de Jésus-Christ comme homme pour tout ce qui regarde le mystère de notre rédemption, qui était l'objet principal de sa mission. La croyance de l'Église sur ce point ne souffre pas de diffienlié. Les docteurs , il est vrai , ne sont pas d'accord sur la manière de concilier en Notre-Seigneur la liberté avec le commandement qu'il a recu de son Père, de donner sa vie pour notre salut; mais ils s'accordent tous à dire qu'il est mort pour nons, parce qu'il l'a vouiu, pouvant très-bien ue pas mourir : Qui posset non mori, si nollet, procul dubio quia voluit mortuus est (1). Il est mort, narce qu'il l'a bien voulu : l'ordre qu'il en avait recu de Dieu le Père n'était point un ordre absolu, mais un ordre conditionnel. dépendant de la volonté du Fiis. Il est mort sur la croix, et ce geure de mort ne lui avait point été commandé par le Père : il dépendait de lui de l'éviter sans aller contre la voionté du Père : il dit iui-même qu'il aurait pu prier son Père, et que son Père lui aurait envoyé pius de douze légions d'anges pour le délivrer d'entre les mains des Juifs (2). Vous êtes donc digne, Seigneur, vous qui avez souffert la mort par amour pour nous, de recevoir de tonte créature honneur, gloire et bénédiction, dans les siècles des siècles (3).

# ARTICLE V.

# De la sainteté de Jésus-Christ comme homme.

407. Jésus-Christ est saint en tant que Dieu; il est le Saint des saints, la source de toute sainteit avec le Pere et le Saint-Espari, qui sont avec le Flis un seul et même Dieu trois fois saint. Il est saint comme homme; c'est le poufic Saint, innocent est sus tache : Pontifez sanctes, fanocens, impollutar (i). Il est saint dans a conception: Il a été coup par l'opération du Saint-Esparig. Il est sage, il est juste, el le est saint dans son humanité : sage de la sagesse de Dieu, juste de la juste de Dieu, saint de la saintéer.

(1) Saint Anguetto, He. v. do La Trinité, c. xm., — (2) An puts, quis non possum rogare Patrem meun. et estitibile limit innode plasquant doncéem lesgiones approvem T Saint Maritheu, c. xxvv, v. 33. — (3) Digenn est agent, qui occiasar x4, acciper virtiente, et divinitatem, a supletulam, et fortilamente, acciper virtiente, et divinitatem, a supletulam, et fortilamente, acciper virtiente, proposition de la secula sevularion. Apocalipses, c. v, v 12 et 21. a. (4) Retire au Reberosa, c. vv, v. 12 et 31. a. (4) Retire au Reberosa, c. vv, v. 12 et 31. a.

même de Dieu, puisque le Verbe, qui est la sagesse, la justice et la sainteté de Dieu, a pris la nature humaine, et se l'est personnellement et substantiellement unie. Par cette union, le Verbe remplit l'humanité de Jésus-Christ, il la pénètre et la sanctifie lui-même, en la rendant pleine de grâce et de vérité : Plenum gratiæ et verilatis (1). Les actions de Notre-Seigneur, même en tant qu'homme, appartiennent au Verbe de Dieu; c'est le Verbe qui les commande et les dirige, encore qu'elles soient faites par la nature humaine. C'est pourquoi non-seulement Jésus-Christ n'a jamais commis le péché, mais il ne pouvait pas même le commettre, le péché étant essenticilement contraire à la sainteté de l'homme-Dieu, du Verbe fait chair, du Fils de Dieu fait homme. Pour la même raison, il était exempt de toute concupiscence qui porte au peché, dirigeant à son gré les mouvements de son âme, toujours conformes à la volonté de son Père : Ego que beneplacita sunt ei, facio semper (2). Ainsi, quand li est dit dans l'Évangile qu'il a été tenté par le démon, cela doit s'entendre d'une tentation purement extérieure qui n'a rien de commun avec les mouvements indélibérés et le trouble involontaire de notre âme.

## CHAPITRE V.

Des mérites et de la satisfaction de Jésus-Christ.

408. Satisfaire à la justice divine, c'est réparer l'injure que nous avons faite à Dien par le péche, et rentrer en gréce avec lui. Or c'est un dogme catholique que Notre-Seigneur Jésus-Christ a satisfait pour nos péchés et qu'il nous a rachetés, en payant luimente le prix de notre raspon. Suivant le prophete Isaire, le Sauveur du monde s'est véritablement chargé de nos langueurs, et il a porté nos douleurs; c'est pour nos iniquités qu'il a été ouver de plaies; il a été brisé pour nos crimes; le châttment qui devait nous procurer le paix est tombé sur lui, et nous avons été guéris par ses blessures. Le Seigneur a mis sur lui l'iniquité de nous tous : Donnirus possuit fix eo iniquitatem omnium nostrum (3). Jésus-Christ lui-même dit que « le Fils de l'homen e et sp as venu

<sup>(1)</sup> Saint Jean, c. 1, v. 14. — (2) Ibidem, c. vut, v. 29. — (3) Voyez le texte d'Isaie, ci-dessus, n° 390.

 pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie pour la rédemption de plusieurs (1);- pro multis, c'est-à-dire pour la multlude des hommes, pour l'universailté du genre humain. - Ceri est - mon sang de la nouvelle alliance, qui sera répandu pour plusieurs en rémission des péchés (2). -

409. Écoutez aussi ce que dit saint Paul du mystère de notre rédemption : « Dieu a fait éclater son amour pour nous, en ce que, « lorsque nous étions encore pécheurs. Jésus Christ est mort pour a nous dans le temps. Étant maintenant justiflés par son sang, nous « serons à pius forte raison délivrés par lui de la colère de Dieu. Car « si lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés · avec lui par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant mainte-· nant réconciliés avec lui, nous serons sauvés par la vie de ce même Fils, Et non-seulement nous sommes réconciliés, mais nous « nous giorifions même en Dieu par Jésus-Christ Notre-Seigneur, · par qui nous avons obtenu maintenant cette réconciliation (3). . Jesus Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne · vivent plus pour eux-mêmes, mais pour ceiui qui est mort pour · eux (4). Dieu nous a réconcifiés avec jui-même par Jésus-Christ, « et nous a confié le ministère de cette réconciliation (5). C'est par · amour pour nous qu'il a rendu victime pour le péché celui qui « ne connaissait point le péché, afin qu'en lul nous devinssions « justes de la justice de Dieu (6). Jésus-Christ nous a aimés et s'est « livré lui-même pour nous , en s'offrant à Dieu comme une oblas tion et une victime d'agréable odeur (7). Il n'v a qu'un Dieu, et

(1) Filius hominis non venit ministrari, sed ministrare, et dare animam anam. redemptionem pro multis. Saint Matthieu. c. xx, v. 28, - (2) Hic est enim sanguis meus Novi Testamenti, qui pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ibidem, c. xxvi, v. 28. - (3) Commendat autem charitatem suam Deus in nobis : quoniam cum adhuc peccatores essemus, secundum tempus , Christus pro nobis mortuus est : multo igitur magis nunc justificati in sanguine insins, saivi erimus ab ira per ipsum. Si enim cum inimici essemus, reconciliati sumua Deo per mortem Filii ejus : multo magis reconciliati salvi erimus in vita insius. Non solum autem : sed et gloriamur in Deo per Dominum nostrum Jesum Christum, per quent nunc reconciliationem accepimus. Epit. aux Romains, c. v, v. 8, etc. - (1) Et pro omnibus mortuus est Christus; nt et qui vivant jam non sibi vivant, sed ei qui pro ipsis mortues est. 11º épêtre aux Corinthiens, c. v, v. 15. - (5) Qui (Deus) nos reconciliavit sibi per Christum : et dedit nobis ministerium reconciliationis. Ibidem, v. 18. - (6) Eum, qui non noverat peccatum, pro nobis peccatum fecit, ut nos efficeremur justitia Dei in ipso. Ibidem, v. 21. - (7) Christua dilexit nos et tradidit semetipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis. Epitre aux Ephesiens, c. Y, v. 2.

 il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme (et Dieu), qui s'est livré lui-même ponr la rédemption de tous (1); il s'est offert pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité (2).

410. Sulvant saint Pierre, ce n'est point par des closes corruptibles comme de l'ore et de l'argent que nous avons étr inchetés, mais par le précieux sang de Jésus-Chist, comme de l'agness ans tache (3). C'est lui qui a porté nos péchés en son corps sur la croix, afin qu'étant morts au péché, nous virtois poir la jes-tuce; é est par ses meurtrissures que vous avec été geéris (4). Dieu, dit saint Jean, a cuvojé son Fils comme une victime de propiliation pour nos péchés (5); et non-seutement pour nos péchés, mais encore pour les péchés du monde center (6). Vous étes digne, Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que vous avec été mis à mort, et que par voire sang vons nous avez rachetés, pour Dieu, de tonte tribu, de toute langue, de tout penjage de toute tendun (7).

411. On voit par ces différents passages que Notre-Seigneur s'est chargé de nos iniquités, qu'il s'est rendre notre caution auprès de Dieu; qu'il s'est offert en secrifice, comme une victime de 
prophibidion pour les péches du monde; qu'il est mort poor lous; 
que, médiatre cutre Dieu et les hommes, il nous a raprocheis 
de Dieu et réconciliés avec Dieu; qu'il nous a rachetés en ofirant 
son sang pour pris de notre rangon, et que la justice divine a éte 
satisfaite. Aussi les Peres, les conciles et les symboles proclament 
le dogme de la rédemption, en la faisant consister, non dans la 
doctriue et les exemples de Jésus-Christ, comme le prétendent les 
sociuless, mais dans la statisfaction réelle qu'il a offerte à Dieu et

(1) Una culsa Desa, mus et modisfor Del et isonimen isono Cirritate Jesus: qui delit redempissome sencissome possibile. In et al. 1, e. 5. — (2) Qui (Jesus Ciarstas) destit sencityame pro sobis, qi nos credimert ab omni iniquitate Egitre 2 Tire. e. p., e. 6. — (3) Nos correptibilitus are vei a regato redempii esisia... ted pretisoo asaquite quusi agni immerciali cata notra inper estratilita corpero son sopre lignam; qi te pocati mortu, liutita viramus: cojus ivere assatt esisia. Ibidem., c. 11, e. 24. — (3) Nisit (Desat Filium propititationes pro peccalis mostri, pri epitre, c. 11, e. 25. — (3) Nisit (Desat Filium proditationes pro peccalis mostri, pri epitre, c. 11, e. 25. — (3) Esis (Desat Periodita pro lottica month. Ibidem. e. 1, e. 2. — (3) Digune o, t. prediction, collisia pro lottica month. Ibidem. e. 1, e. 2. — (3) Digune o, t. prediction production month. Ibidem. e. 1, e. 2. — (3) Digune, o, t. prediction, c. 10, e. 25. — (4) Perioditation of the deliberation of the collision of th

· l'ere, en mourant sur la croix en explation des péchés du monde. 412. Nous reconnaissons donc avec toute l'Eglise que Jésus-Christ a satisfait pour nos peches : Pro percalis nostris satisfecit, dit le concile de Trente (1); et que cette satisfaction est une vraie satisfaction, une satisfaction proportionnée à l'injure du péché. Elle est même surabondante, comme l'enseigne l'Apôtre: Ubi abundavit delictum, superabundavit gratia (2): elie est d'un prix infini. En effet, la valeur d'une satisfaction se tire de la dignité de la personne qui satisfait; plus la personne est digne, plus la satisfaction qu'elle offre est méritoire, plus elle a de prix. Or, c'est Jésus-Christ lui-même qui a satisfait, non comme Dieu seulement ni comme homme seulement, mais comme homme-Dieu, comme étant le Verbe fait chair, le Fils de Dieu fait homme, dont les actes deviennent propres à la personne divine. Sa satisfaction est done au-dessus de toute satisfaction, la satisfaction la plus parfaite qu'il soit possible : Integra atque omnibus numeris perfecta satisfactio (3). Néanmoins, quoique la satisfaction de Notre-Seigneur soit d'une valeur infinie, nous ne sommes pas dispensés pour cela de satisfaire nous-mêmes pour nos propres péchés; nous ne serons gioriflés avec Jésus-Christ qu'autant que nous aurons pris part à ses souffrances : Si compatimur ut et conglorificemur (4). Mals notre satisfaction ne peut être agréée de Dicu qu'autant qu'elle se fait au nom et par les mérites de Jésus-Christ, dont elle tire toute sa valeur (5).

## CHAPITRE VI.

# Des titres de Jésus-Christ.

413. Jéaus-Christ est le saureur du monde; et c'est ce que signifie le nom de Jéaus. Ce n'est point par hasard ni par la volonté des hommes que ce nom lui a été donné, mais blen par l'ordre de Dieu même; car l'ange annouçant à Marie le mystère qui devait s'opérer en elle, lui dit: « Voilà que vous concevrex dains votre serin, et vous enfanterez un flis, et vous fappelieres.

<sup>(1)</sup> Session xiv, cli. viii. — (3) Epitre aux Romains, c. v, v. 20. — (3) Caléchisme du concile de Trente, sur le symbole. — (4) Epitro aux Romains, c. viii, v. 17. — (5) Concile de Trente, sess. xiv, ch. viii.

« du nom de Jésus. » Non-senlement l'ange du Seigneur ordonne de nommer aiusi l'enfant de Marie, mais il fait connaître à Joseph, époux de la sainte Vierge, pourquoi on devait lui donner ce nom. . Joseph, fils de David, Ini dit-il, ne craignez pas de prendre Marie · pour votre épouse; car ce qui est né en elle est du Saint-Esprit. · Elle enfantera un fils, et vous l'appellerez du nom de Jesus, parce « que c'est lui qui délivrera son peuple de ses péchés (1). » Il es: vrai que plusieurs ont porté ce nom dans l'Écriture. Tel fut Josué, fils de Navé, qui succéda à Moyse pour introduire dans la terre promise le peuple de Dieu ; tel fut encore Jésus, fiis de Josédech. le grand-prêtre. Mais c'est avec infiniment pius de vérité que le fils de Marie, le Verbe fait chair, a reçu le nom de Jésus ; car ce n'est pas à un seul peuple en particuller qu'il a donné la inmière, la liberté et le salut, mais à tous les peuples, à tous les hommes, au genre humain tout entier, qu'il a délivré de l'esclavage du péché et qu'il a réconcilié avec Dieu (2).

414. Le nom de Christ, ajouté à celui de Jésus, signifie oint, sacré : c'est un titre d'honneur, qui exprime en même temps un ministère. Nos pères appelaient anciennement christs les prêtres et les rois, parce qu'ils recevaient l'onction sainte à cause de la dignité de leurs fonctions : Dieu l'avait ainsi ordonné. Le prêtre est celui qui recommande le peuple à Dieu et qui offre des sacrifices à Dieu, en qualité de médiateur entre Dieu et les hommes. Les rois sont chargés de gouverner les peuples, d'établir et de faire observer les lois, de protéger la vie des innocents, et de punir les crimes des méchants. Comme ces deux ministères semblent representer sur la terre la majesté de Dieu, ceux qu'on cholsissalt pour le sacerdoce ou la royauté étaient sacrés par l'huile sainte. C'était aussi la coutume de donner l'ouction aux prophètes, parce qu'ils étaient chargés de faire connaître aux hommes les secrets et les volontés du ciel. Or, Jésus-Christ, notre Sauveur, en venant au monde, a pris tout à la fois le titre et les fonctions de prêtre, de roi et de prophète. C'est pourquoi il a été appelé Christ; c'est pourquoi il a reçu l'onction, non à la vérité de la main dehommes, mais par la vertu du Père céleste ; non l'onction d'une hulle terrestre, mais celle d'une huile spirituelle; c'est-à-dire que son ame très-sainte recut la plénitude du Saint-Esprit, la grâce et

<sup>(1)</sup> Et vocabis nomen ejus Jasou; ipse enim salvum faciet populum auum a peccatis corum. Saint Matthieu, c. 1, v. 21; saint Luc, c. 1, v. 31. — (2) Catéchisme du concile de Trente, sur le symbole.

tous les dons, avec tent d'abondance qu'aucune créature ne serait capable de les conteins à um à hust degré. Cest et que le propliéte exprine très-blen, lorsque, s'adressant au Sauveur luimème, il lui dit : Vous avez aime la justière et déstaté l'iniquité, - c'est pourquo! Dien, votre Dieu, vous a donné une onction de - joie plus excetiente qu'à tous eeux qui participeront à votre - gloire (1). Cest et que nous dit encore plus clairrement lasie, par ces mois qu'il met dans la bouche de Sauveur : - L'Esprit du - Seigneur est zur moi, parce que le Seigneur n'à donné l'onetion, et m'a envoyé pour annoncer ses voloniés à ceux qui sont - doux (2). - Bissu-Christ a donc ét le prophète et le maitre souverain qui a fait connaître le Père céleste et sa volonié à tout l'univers (3).

415. Il a été non-seulement prophète, mais prêtre, non de la tribu de Lévi, mais selon l'ordre de Melchisédech. Écoutez ce que saint Paul écrivait aux Hébreux : « Tout pontife est pris d'entre · les hommes, et est établi pour les hommes en ce qui regarde le · cuite de Dieu, afin qu'il offre des dons et des sacrifices pour les · péchés (4). Nul ne s'attribue à soi-même cet honneur; mais « Il faut v être appelé de Dieu comme Aaron, Ainsi Jesus-Christ « ne s'est point éjevé de lui-même à la dignité de pontife., mais il · l'a recue de celui qui lui a dit : Vous ètes mon Fils , je vous ai « engendré aujourd'hui. Comme il lui a dit dans un autre endroit : « Vous êtes prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédech (5), » L'Auôtre, voulant nous montrer l'excellence du sacerdoce de Jésus-Christ sur le sacerdoce de l'ancienne loi, continue : Dans la première ailiance, « on offrait des dons et des sacrifices, qui ne pou-« vaient purifier la conscience de ceux qui rendaient à Dieu ce culte, puisqu'ils ne consistaient qu'en des viandes et en des · breuvages, en diverses ablutions et en des cérémonies char-- nelles , qui n'avaient été établies que jusqu'au temps que cette

<sup>(1)</sup> Dilestid justifiam et obidit iniquistiem: propérers musi te Deua, Desa utus, oleo heitile pre consortifient suit. Paramez xiv. — (3) Spiritus Domini super use, oq qued unxerit Dominius me: ad anunuislandum massoretis misti me. Endige, c. Xiv. — (3) Zeleicisme du concile de Truette, sur le spinde; — (5) Oma ja posifies et hominium assumptus, pro omnibus constituitive în its que sunt ad Demu, ut offerd done at exercitea pro poesatte. Epitre aux Héreuze, c. v., v. 1.— (5) Nec prinquam amuit abb homorrem ; sed qui vecabur; a Dev.; stoquam vecamo. Set et Christias nosa senciripouri carifractivi que parties fineret sed que vecamo se ce la regular polici granti se ; questidamicioni et in abio loco dicit; 7 ne es sucretos in nel returum, secundum crefitnem Metchinocetti.

« loi scrait corrigée, Mais Jésus-Christ, le pontife des biens futurs, · étant venu dans le monde, est entre une seule fois dans le sance · tuaire par un tabernacie plus grand et plus parfait, qui n'a · point été fait de la main des hommes, c'est-à-dire qui n'a point · été formé par la voie commune et ordinaire. Et il y est entré, · non avec le sang des-boucs et des veaux, mais avec son propre · sang, afin de nous acquérir une rédemption éternelle. Car si le « sang des boues et des taureaux, et l'aspersion de l'eau mélée « avec la cendre d'une génisse, sanctifie ceux qui ont été souillés « en leur donnant une pureté charnelle (extérieure); combien plus « le sang de Jesus-Christ, qui par le Saint-Esprit s'est offert lui-« même à Dieu comme une victime sans tache, purifiera-t-il la « conscience des œuvres de mort (de nos péchés), pour nous faire « rendre un culte plus parfait au Dieu vivant (1)? « Ainsi donc Jésus-Christ est véritablement prêtre, le prêtre par excellence, le pontife saint, sans tache, separe des pécheurs, et plus élevé que les cieux (2); il s'est offert lui-même comme vietime de propitiation pour nos péchés et pour les péchés du monde : son sacrifice est d'un prix infini ; il tire sa valeur tout ensemble et de la victime et du sacrificateur : de la victime, c'est Jésus-Christ qui est immolé; du sacrificateur, c'est Jésus-Christ qui s'immole lui-même, et qui s'immole par amour pour nous : Christus dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis oblationem et Mostiam Deo in odorem suavitatis (3). Il ne s'est offert qu'une fols; mais parce qu'il demeure éternellement, son sacerdoce est éternel (4). Et il renouvelle sur nos autels, d'une manière non sanglante, le sacrifice qui s'est opéré sur la croix.

(1) Momes et loudies offerentur, que nos possuas juste conscendins perfectuelle from flores et reliciones, solumnodos in cibis et is politise, et arais hapdinas tibis», et justifiis carris suspene et tempes correctionis impositis. Caristina nitura mentina per la participa de la participa del participa del particip

- 416. Nous reconnaissons aussi Jésus-Christ comme roi, nonsculement en tant qu'il est Dieu, mais encore en tant qu'il est homme et revêtu de notre nature. C'est de lui que l'ange a dit : · Il régnera à jamais dans la maison de Jacob, et son règne n'aura a point de fin (1), . Ce règne est spirituel et éternel : il commence sur la terre pour être consommé dans le ciel; et Jésus-Christ remplit d'une manière admirable envers son Église les devoirs que la royauté lui impose. Il la gouverne; ii la défend contre les attaques et les embûches de ses ennemis ; il lui donne non-seulement la fustice et la sainteté, mais encore la force nécessaire pour persévérer. Et quoique tous les hommes, bons et mauvais, appartiennent réellement à ce royaume, cependant ceux-là éprouvent d'une manière particulière les effets de la bonté du divin roi, qui suivent ses commandements, et mènent une vie pure et innocente. li ne faut pas croire, au reste, que ce royaume lui soit échu par droit d'héritage et d'une manière humaine, parce qu'il descendait de rois de Juda. Il est rol, parce que Dieu réunit en lui tout ce que la nature humaine peut posséder de puissance, de grandeur et de dignité. C'est Dieu gul lui a donné l'emplre du monde entier : ct dès cette vie il exerce son autorité sur toutes choses, quoiqu'elle ne doive obtenir son piein et parfait exercice qu'au jour du ingement (2).
- 417. Comme Jésus-Christ est notre roi, il est par là même notre Seigneur et comme Dieu et comme homme. Il a'est abaissé lui-même, s'étant fait obéissant Jusqu'à la mort, et à la mort de la croix; c'est pourquoi Dieu l'a élevé, et lui a donné un nom equi est an-dessus de tout nom, sfin qu'au nom de Jésus tout expens difichisse au célel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue reconnisse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père (3). I.u.i-même a dit, après sa résurrection: Toute puissane m'a été donnée au ciel et sur la terre (4). Il est d'ailleurs appélé Notre-Seigneur, parce qu'il rémit en une
- (1) Bit (Fessa) erit magana, et řílian Altisalmi vocabltur, et dabli III Dominus Dona sedem žavá patrá sju; et repasali in domo žaveh in sceruma, et regni ejis non eril fisit. Szánt Zaz, c. i., v. 32. (1) Calcelivane dia concile de monte, and a concile de monte, a concile material de la concile de monte, a concile material de la concile de monte, a concile material et al. (1) Calcelivane dia concile concile de la concile de la

seule personne la nature divine et la nature humaine : union ineffable, qui l'aurait rendu notre maltre, lors même qu'il ne serait point mort pour nous ; car il est par là même notre maêtre souverain, le maître de toutes les créatures (1).

418. Enfin, l'un des principaux titres de Jésus-Christ, c'est le tilre de médiateur. Nous étions ennemis de Dieu, séparés de Dieu par le péché; or, le Verbe, en s'incarnant, nous a rapprochés de Dieu ; en prenant noire nature sans cesser d'être Dieu, il a réconcilié le ciel avec la terre , le Créateur avec la créature : « Il fallait, · dit saint Augustin, que le médiateur entre Dieu et les hommes · eût quelque chose de commun avec Dicu, et queique chose de - commun avec les hommes; car s'il avait été semblable aux - hommes en tout, il aurait été trop loin de Dieu : et s'il avait été - semblable à Dieu en tout, il aurait été trop loin des hommes, « et il ne serait plus médiateur (2), » Nous dirons donc avec l'Apôtre : « Ii y a un Dieu, et un médiateur entre Dieu et les hommes, - Jésus-Christ, homme (et Dieu), qui s'est livré lui-même pour la « rédemption de tous (3), Lorsque nous étions ennemis de Dieu. · nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils (4). « Il a plu au Père que toute plénitude résidat en lui, et de récona cilier toutes choses par lui et en lui-même, ayant pacifié, par le « sang qu'il a répandu sur la croix , et ce qui est en la terre et ce

qui est au clel. Vous étiez autrefois éloignés de Dieu; vous éties » se cemenis par le déréglement de votre seprit, abandonné à des ceuvres criminelles; mais maintenant Jésus-Christ vous a récorciliés par la mort qu'il a soufferte dans son corps mortel, pour vous rendre saints, purs et irrépréhensibles dévant lu (5). C'est par lui que nous avons accès les uns et les autres auprès du

<sup>(1)</sup> Calchisme du concile de Trente, aux le symbole. — (2) Medister auten inter Deune il noime oproriebat ui intere disqui di nième pour de louine oportebat ui intere disqui di nième le positioni langua per la mediato per la periori de la compania del compania del compania de la compania del la compania del compania del la compania del la

- · Père (1). Il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de
- Dieu par son entremise, étant vlvant et en état d'intercéder
   pour nous (2). Aijons donc avec confiance au trône le sa grâce,
- afin d'y obtenir miséricorde, et d'y trouver le secours de sa grace
- dans nos besoins (3).

### CHAPITRE VII.

De la manière de s'exprimer en parlant du mystère de l'Incarnation de Jésus-Christ,

419. Pour parier exactement du mystère de l'Incarnation et de Jésus-Christ, on doit se conformer au langage de l'Écriture, des Pères, des conciles, des symboles ou professions de foi rédigés ou adoptés par l'Église, sans jumais perdre de vue la distinction de la nature divine et de la nature humaine, teilement unies entre elles qu'il n'y a qu'une seuls personne en Jesus-Christ, la personne du Verbe, du l'ils de Dieu 'ait homme. En vertu de cette union hypostatique, la foi catholique rapporte à la personne de Jésus-Christ les attributs et les propriétés de la nature divine et de la nature humaine, sans confondre la divinité avec l'humanité : e'est ce que les théologieus appellent la communication des idiomes ou des propriétés, Ainsi, en Jésus-Christ, Dieu est homme, l'homme est Dieu : ce qui ne signifie pas que Jesus-Christ, comme Dieu, soit homme; ni que, comme homme, il soit Dieu; mais bien que le Fils de Dieu, Dicu comme le Pere, éternel et consubstantiel au Père, s'est fait homme en s'associant la nature humaine, en la faisant sienne ou la rendant propre à sa personne, qui est la personne du Verbe, la seconde personne divine. De même, et pour la même raison, le Fils de Dieu est devenu le Fils de i'homme, et in Vierge Marie, de laquelle il est né, est devenue merc de Dieu : Deipara : non . encore une fois , que la sainte Vierge ait engendré la divinité, mais parce qu'en concevant et en engendrant le Fils de

<sup>(1)</sup> Per ipaum babemus accessum ambo in Spiritu ad Patrem. Epitro attr. Epitricate, 2. in p. 13. — (2) Salvare in perpetuim p-test accedences per similiary and D-um, semper viveus ad interpellandum pro nobis. Epitre av. Hebrerux, c. v., p. 23. — (3) Ademust ergo cum fidencia ultimounum graties, ut misericordism consequamor, et grafiam invenianus in unvilio opportuno. Hodem, c. vr., p. 16.

Dieu quant à l'humanité, elle n'a pu être mère que du Flis de Dieu; c'est la personue qui naît, c'est de la personne qu'on est mère.

- 430. Les théologiens nous donnent plusieurs règles sur la manière de s'exprimer en pariant de Fésus-Christ. Cen règles sont:

  1º que les termes concrets, c'est-à-dire ceux qui expriment directement la personne ou le sujer, peuvent s'affirmer les uns des autres à l'égand de Jésus-Christ; 2º que les termes abstraits, ou qui expriment directement la forme ou l'attribut, ne peuvent s'affirmer les uns des autres en Jésus-Christ; autrement la communication des propriétés confondrait la nature divine avec la resaffirmer de une situation de l'autre d'une avec la cilie de faire comprendre cela su commau des lecters, il est nécessaire de rapporter les exemples dont les docteurs se sont servis pour exprimer le dogme catholique.
- 421. Suivant la première règle, on dit, en parlant de Jésus-Christ : Dieu est homme . Dieu est né . Dieu a souffert . Dieu est mort . Dieu est ressuscité : ce qui signifie que le Fils de Dieu , qui s'est fait homme en s'incarnant, est né comme homme, a souffert comme homme, est mort comme homme, est ressuscité comme homme. On dit également, toujours en parlant de Jesus-Christ homme-Dieu : L'homme est Dieu, l'homme est immortel. Le sens de cette proposition n'est pas que la divinité ni l'immortalité conviennent à l'humanité de Jésus-Christ, mais bien que la divinité et l'immortalité sont propres au Fils de Dieu fait homme, qui est Dieu comme le Père, eternel et consubstantiel au Père; elles ne se rapportent pas à la nature humaine, mais à la personne de celui qui est Dieu et homme tout ensemble, qui est impassible et immortel quant à la divinité, passible et mortel quant à l'humanité, C'est absolument comme sl on disait : Celui qui s'est fait homme est Dieu, est immortel, Cependant, quoiqu'il solt très-vral de dire que Dieu s'est fait homme, on ne peut dire que l'homme s'est fait Dieu; car ce n'est point l'homme qui s'est uni à Dieu, mais Dieu qui s'est und à l'homme. On ne peut dire non plus que l'homme a été fait Dieu : cette proposition serait au moins équivoque, en ce qu'elle donnerait à entendre que la personne humaine subsiste en Jesus-Christ, Enlin, l'on ne pourrait dire que Jesus-Christ, comme homme, est Dieu; ni que Jésus-Christ, comme Dieu, est homme : ce serait confondre la nature divine avec la

nature humaine; ce qui serait aussi contraire à la raison qu'à la

422. D'après la seconde règle, ce serait une creur non moins grossière de dire que la divinité de Jérus-Crisit est l'humanité, qu'elle est née, qu'elle a souffert, qu'elle est morte, qu'elle est ressuscitée; ou que son humanité est la divinité, qu'elle est toutepuissante, infiné, immense, qu'elle est partout.

433. Selon la trolstème règle, on dira: Le Verbe, le Fili de Dies et la dictivité, la sograse, la loute-pistance de Dies, puisqu'il est Dieu lui-même: Et Deus crat Verbum. Mais on ne dira pas qu'il est l'Dunnantié; car, quoiqu'il alt pris notre nature, il n'est pas une même choes avec etle; la nature divine, en Jéssia-Christ, demeure essentiellement distincte de la nature humaine. 424. Peut-on dire que fésus-Christ se compose de la divinité C. 424. Peut-on dire que fésus-Christ se compose de la divinité c.

de l'humanité? On peut dire avec les Pères que Jésus-Christ est composé de la nature divine et de la nature humaine; mais, pour ne point s'écarter de leur pensée, il faut remarquer qu'il v a bien de la différence entre la manière dont la divinité et l'humanité equanosent Jésus-Christ, et eeile dant sont composées les autres choses, « Car dans les autres choses composées les parties compo-· santes se perfectionnent mutuellement, et le corps même ajoute « quelque chose à l'âme, tandis que l'humanité n'ajoute rien à la « divinité. Ainsi, dans cette divine composition formée par l'Incar-« nation . la divinité donne et ne recoit rien. Elie est anssi grande · à effe seule que le tout ; elle communique ses richesses infinies à « l'humanité, mais effe ne recoit rien d'elle. Dans cette composi-« tion la divinité tient lieu de tout , parce qu'elle possède en soi la « piénitude de toute perfection (1). » Mais, quoiqu'on pnisse dire que l'âme et le corps de l'homme sont une nature composée, on ne peut dire qu'il en soit de même de Jésus-Christ; ii n'est point une nature composée de la divinité et de l'humanité. L'âme et le corps, étant deux êtres imparfaits et destinés à être unis i'un à l'autre, peuvent composer ensemble une nature, parce qu'ils se perfectionnent mutuellement, eu égard à la fin que se propose le Créateur; mais la divinité contenant en elle toutes sortes de perfections, n'en peut recevoir de nouvelles. Eile peut donc s'unir à la nature humaine pour la perfectionner, mais non pour se perfectionner elle-même, ce qui fui est unl ne lui donnant absolument rien.



<sup>(1)</sup> Nicole, III\* instruction sur le symbole, e. xvn. - Voyez aussi Tournely, Tract. de Incarnatione, quæst. 10, art. 111.

425. Il est encore d'autres questions soulevées par les scolastiques touchant l'Incarnation du Fils de Dieu : mais parce que ces questions ne touchent point à la foi, et qu'il vaut mieux se pénétrer de ce mystère d'amour que d'entrer dans des discussions qui n'édifient point, nous finirons en disant avec le pape saint Léon; · Rendons grace à Dieu le Père, par son Fils, dans le Saint-· Esprit; dans sa grande miscricorde et son amour pour les bom-« mes, il a eu pitié de nous, et lorsque nous étions morts par le « péché, il nous a rendu la vie par Jésus-Christ, afin que nous « fussions en lui de nouvelles créatures et un nouvel ouvrage de « ses mains. Dépouillons-nous donc du vieil homme et de ses · actes ; et, participant au bienfait de la naissance de Jésus-Christ, · renoncons aux œuvres de la chair. Reconnais, ô chrétien, ta · dignité; et, associé à la nature divine, ne retombe plus dans ton « ancienne bassesse par une conduite indigne de ton caractère. « Souviens-toi de quel chef et de quel corps tu es mcmbre, N'ou-« blie pas que, retiré de la puissance des ténèbres, tu es parvenu à · la lumière et au royaume de Dieu. Par le baptéme tu es devenu · le temple du Saint-Esprit : garde-tol de bannir de ton cœur par « des affections criminelles un hôte aussi auguste, et de retomber « au pouvoir du démon. Le prix de ta rédemption est le sang de · Jésus-Christ, qui doit te juger dans sa justice, après t'avoir ra-« cheté dans sa misérleorde (1). Jésus-Christ a annulé le pacte que l'homme trompé avait fait avec le tentateur. Toute ta dette · a été acquittée par le rédempteur. Le fort armé est garrotté par « ses propres liens, et ses artifices retombent sur sa tête; le prince « du monde étant lié, la liberté nous est rendue; la nature bu-· maine, purifiée de ses taches, recouvre son ancienne dignité; · la mort est détruite par la mort ; la naissance est réparée par

(1) Apmus ergo, ditedisaini, gratias Deo Patri, per Pilium (sia, in Spirita Sancho, qui, propier multam miericordiam santa qua disetti seo, nistente au nostiri et cum essemum mortui peccatis, convirticavit nos Curirio, et usemus in jos nova ercatura novarques gianemiam. Deponames espo veterem hominem can actilino suis; et adepti graticipationem guerarilonia Christi, carsia renariesmo operibas, appose, e, christiane, diguitatem tama, et divisa conson factos natures, nosi in veterem viliatem degunei conversatione reine. Memost cupias capitale et cupias copyris as membrums, presentation production de la companio de la collada companio. Per publicanti ma significa de la collada conjunta e del collada conj

- une naissance nouvelle. Pnisque la rédemption nous tire de l'esclavage, la régénération change notre origine, et la foi justifie
- « les pécheurs (1). »

#### CHAPITRE VIII,

#### Du culte de Jésus-Christ.

426. Le mot culte exprime le témolgnage d'honneur ou de respect que nous renduns à un être qui est au-dessus de nons. Le cuite est interieur ou exterieur : intérieur, lorsqu'il ne se manifeste par aucun signe, demenrant concentré dans le fond de notre âme ; extérieur, lorsqu'il se produit au dehors par la parole ou les muuvements du corps. Comme le culte change de nature suivant le sujet auquel il se rapporte et le motif qui l'inspire, on distingue le culte civil et le culte religieux; le culte suprême et le culte inférieur ou subordonne : le culte absolu et le culte relatif. Lorsque nous hunorons un rai, c'est un culte civil, culte suprême en son geure; si nors honorons ses ministres, c'est un culte civil, mais un culte inféricur; si nous respectons son image, sa statue, c'est encore une espèce ile cuite civil, culte tont à fait relatif, aul se termine à la dignité royait. Il e., est de même du culte religieux, quolqu'il appartienne a un ordre superieur; le cuite que nous rendons à Dicu comme au créateur et au souverain Selgneur de toutes choses, est le culte suprême, qu'en appelle aussi cuite de latrie, l'adoration proprement dite, qui ne convieut qu'à Dieu: Dominum tuum adorabis, et i/li soli servies (2). Le culte que l'Église rend aux arges et aux suints est un culte également reilgieux, mais un ruite inférieur, appelé le culte de dulie : ce culte, sans être purement relatif comme le culte des images, se rapporte à Dieu lui-même, comme a l'auteur de tout don, de tout bien ; ce

(1) Solvither linque belliere parlionis molemas conscipilo, et per injutition in plus periodi, lostino deletis sumas arranter. Periti lise feliabatia percutar resista trabullar, et come renomentum melagai ne capat i juan relenqueira. Lagaio numel principe, capativista in sea reputum, bendi in homere unum da attiquis comprincipe, capativista in sea reputum, bendi in homere unum da attiquis comprata natura, mes mete electristra, mixilian univitate reportare ri religio praeta resistente, que reportate in molta regimento quodina inimi et reformato praeta resistante production. Sermon in, sar la matustié de Notre Sequente. — (2) Salla tatalitate, et v., v. 10

qui est vrai même du culte d'Apprenduie, c'est-à-dire du culte spécial qu'on rend à la sainte Vierge, comme chant élevée pur de qualité de mere de Dieu au-dresss des auges et des hommes, qui dessus de toute créature. Enfin, hourer les images et les hommes, dedessus de tout créature. Enfin, hourer les images et les orgades saints, ou ce qui nous en reste, reliquia, c'est honner les saints eux-memes, et cet hommeur revient eurore principalmement à Dieu.

427. Pour ce qui regarde l'aderation qui est due à Dieu, « l'É-« glise catholique enseigne qu'elle consiste principalement a croire a qu'il est le créateur et le Seigneur de toutes choses, et à nous « attacher à lul de toutes les paissances de notre âme par la foi, « par l'espérance et par la charité, comme à celui qui seul peut « faire notre felicité, par la communication du bien infini, qui est · lui-même (1). • La même Église enseigne que tout culte religieux « se doit terminer à Dieu, comme à sa fin nécessaire; et sl l'hon-« neur qu'elle rend à la sainte Vierge et aux saints peut être ap-« pelé religieux , c'est à cause qu'il se rapporte nécessairement à « Dieu (2). Pour les images, le concile de Trente (3) défend ex-· pressément d'y croire aucune divinité ou vertu pour laquelle on · doive les révèrer, de leur demander aucune grace, et d'y atta-« cher sa confiance; et veut que tout honneur se rapporte aux orl-· ginaux qu'elles representent (4). Ainsi, à parler précisément et « selon le style ecclésiastique, quand nous rendons l'honneur à · l'image d'un apôtre ou d'un martyr, notre intention n'est pas « tant d'honorer l'image, que d'honorer l'apôtre ou le martyr en « presence de l'image (5). On doit entendre de la même sorte « l'honneur que nous rendons aux reliques , à l'exemple des pre-miers siècles de l'Église (6).

42x. Après avoir dit en quoi consiste le culte que nous rendons à Diru et aux saints, nous parlerons, dans ce chapitre, du culte de Jésus-Christ comme homme, et, dans les chapitres suivants, du culte et de l'invoertion des saints, du culte des images et des reliques, du culte et des prérogatives de la sainte Vierge Marie, mere de Dieu.

429. C'est un dogme catholique qu'on doit adorer Jésus-Christ, et comme Dieu et comme homme : comme Dieu, puisque Jésus-Christ et Dieu, et que l'adoration est le culte qu'on rend à Dieu; comme bomme, puisqu'en vertiu de l'union bypostatique, il ne

Bossuet, Exposition de la doctrine de l'Église catholique, n° m. —
 Bhidem. —
 Sossion xxv, décret De l'invocation des saints. —
 (4) Bossuet, Exposition de la doctrine de l'Église catholique, n° v. —
 (5) Ibidem. —

peut être adoré comme bomme sans être adoré comme Dieu: cette adoration s'adresse à la personne même du Verbe fait chair. On ne distingue point, à l'égard de Jésus-Christ, un culte pour la nature divine et un culte pour la nature humaine; car les deux natures n'ont qu'une seule et même personne, la personne divine. à laquelle se rapporte le culte que nous rendons à Jésus-Christ, C'est pourquol, quand nous disons que l'on doit adorer l'humanité, nous ne la séparons point du Verbe, comme nous ne séparons point le Verbe de l'humanité dont il s'est revêtu : « Neque vero · hujusmodi (Domini) corpus a Verbo dividentes adoramus, dit « saint Athanase, neque cum Verbum volumus adorare, Ipsum a - carne removemus (1). - Suivant le cinquième concile œcuménique et le concile de Latran, de 649 : « Si quelqu'un dit qu'on - adore Jésus-Christ dans deux natures, admettant deux espèces · d'adoration, l'une pour Dieu le Verbe, et l'autre pour l'homme · pris séparément ; ou si, confondant l'humanité avec la divinité, « il adore Jésus-Christ comme étant une seule nature ou une seule « essence; au lieu d'adorer, par une adoration unique; Dieu le « Verbe incarné conjointement avec la nature humaine, selon ce · qui a été transmis dès le commencement à la sainte Eglise de 4 Dieu; qu'il soit anathème (2). » En effet, les Pères, entre autres saint Cyrille de Jérusalem, saint Augustin, saint Épiphane, saint Ambroise, saint Grégoire de Nysse, saint Grégoire de Nazianze, saint Athanase, enseignent clairement que l'on doit adorer l'bumanité de Jésus-Christ; ce qui est d'ailleurs conforme à l'Écriture. Certainement saint Paul parlait de l'homme-Dieu ou de Jésus-Christ comme homme, lorsqu'il dit : « Il s'est abaissé lui-même, · se rendant obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la « croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou « fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute · langue confesse que le Selgneur Jésus-Christ est dans la gloire - de Dieu le Père (3). »

(1) Lettre à Adophius...—(2)38 quita adorari in dimbamataria dici: Ciritatum, et quo diana dorictionis introdoruni, semolim Don verbo, et a montino Donali casi siquis ad permiplioseme carria, sut af confusionem delatia et inmanifatis, unam noturnami vese sentino movernienti un persentano etilensi, si dorari Ciritatum, adorationi convenienti un persentano etilensi, si dorari Ciritatum, adorationi con una adoratione Desiri Verbuni incarantum, cum qina carrae adorat, juxta qued a unute una si intabet, com. v. col. 251, et fom. vi., et fom. vi

430. Si non-seulement il est permis, mais si c'est un devoir d'adorer l'humanité de Jésus-Christ, en tant qu'elle est unie à la divinité, on peut par là même adorer le sacré cœur de Jésus comme faisant partie de son humanité, qui, à partir du moment de l'Incarnation, n'a jamais été séparée de la personne du Verbe. Ainsi le culte que l'Église catholique rend au sacré cœur de Jésus est un culte pieux, légitime, exempt de toute superstition. Le pape Pie VI, par la bulle Auctorem fidei, a condamné solennellement, comme fausse, téméraire, offensive des oreilles pieuses, injurieuse au siège apostolique, la proposition du synode de Pistoie. qui rejette la dévotion envers le sacré cœur de Jésus parmi les dévotions que ce synode regarde comme nouvelles, erronées ou au moins dangereuses (1). Comment, en effet, supposer que l'Église, toujours animée de l'esprit de Dieu, constamment assistée de son divin fondateur qui a promis d'être avec elle tous les jours, jusqu'à la consommation des slècles : comment supposer, dis-je. qu'elle enseigne famais, ou qu'elle pratique famals, ou qu'elle approuve famais la superstition? Nous adorerons donc le sacré

Spérouve jannals la supersition? Nous adorerons donc le secré dé donais III nous, quod et nigre came source : et la somiair peu coure cem foctier criedium, terrestrium, et inferencem; ét ombi liegan contine tre, quila bonium lesse claristes in génie est Del Pairie. Lettre aux Philippiens, c. n. e. 8, etc.— (1) La belle Auctorem fidet condamne les trois propositions mirentes de sprode de Fairios, touchant le culte de l'imanulé et du coure de lesse; savier : « l'Popositio que asserii, adorare d'ercté humané. et situat datum cercature; quatesse per box verbam d'ercté intental reporsitatum datum cercature; quatesse per box verbam d'ercté intental repor-

- bare adorationis cultum, quem fideles diriguut ad humanitatem Christi, periude ac si talis adoratio, qua humanitas ipsaque caro vivilica Christi adoratur,
- non quidem propter se et tanquam nuda caro, sed prout unita divinitati, foret
   louor divinus impertitas creatura, et non potius una eademque sóoratio, que
   Verbom incarpatum cum propris ipsius carne adoratur. Createa. Falsa.
- captiosa, pio ac debito cultus humanitati Christi a fidelibus præstito ac præstando detrakens, et injuriosa. 2º Doctrina, quæ devolionem ergs sacratissimum cor Jesu rejicit inter devotiones, quas notat velut novas, erro-
- cratissimum cor Jesu rejucit inter devotiones, quas notat veiut novas, erroneas, aut saitem periculosas, intellecta de hac devotione, qualls est ab apostolica sede probata. Cassena: Palsa, temeraria, perniciosa, piarum
- aurium offensira, in apostolicam sedem injuriosa. 3º 11em, in eo quod
   cultores cordis Jesu hoc etiam nomine arguit, quod non advertant sanctissi-
- nam carnem Christi, aut ejns portem aliquam, aut eliam humanitatem totam
   cum separatione, ant praceisione a divinitate adorari non posse cultu latrise:
   quasi fideles cor Jesu adorarent separatione, vel praceisione a divinitate, dum
- illud adorant, nt est cor Iesu, cor nempe persone Verbi, cui inseparabiliter
   unitam est, ad eum modum, quo exsangue corpus Christi in triduo mortis
- « sine separatione aut pracisione a divinitale adorabile fuit in sepulchro. Cansuna. Captiosa, in fideles cordis Christi cultores injuriosa. »
- " SURA. Capliosa, in fideles cordis Christi cultores injuriosa. »

cœur de Jésus, parce que nous ne le séparons ni de l'humanité de Jésus, ni de la personne de Jésus, qui est la personne du Fils de Dieu, la personne du Verbe fait chair : Neque vero (Christi) corpus a Verbo dividentes adoramus (1).

431. Il n'en est pas de l'adoration de l'humanité de l'ésus-Christ comme du culté de la croix. Nous adorans l'humanité de Notre-Seigneur en tant qu'elle est unie à la divinité; tandis que nous n'adorons point la croix, ainsi que nous le verrons un peu plus bas : le culte que nous lui rendons, comme au signe de notre salut, n'est qu'un culte relatif, qui se rapporte au Sauveur du monde expirant sur la croix.

## CHAPITRE IX.

Du culte des saints.

432. A l'occasion du cuite de Jésus-Christ, nous parlons du culte que l'Égilse rend aux anges, aux saints, et particulièrement à la sainte Vierge mère de Dieu. Ce culte est légitime, et n'a rien de commun avec l'idoiatrie. Dans l'ordre civil, nous honoruns le roi, ses ministres et les magistrats, sans rendre à ceux-ci les mêmes honneurs qu'au souverain. Dans l'ordre de la religion, nous honorons Dieu, notre Créateur; nous honorons les anges, qui sont ses ministres, et les saints qu'il a giorifiés dans le ciei, sans toutefois rendre ni aux anges ni aux saints le même culte qu'à Dieu. Nous honorons, nous adorons, nous servons ic Roi des rois, le Souverain seigneur de toutes choses, d'un culte de látrie, culte qui ne convient qu'à Dieu, à qui est dù honneur et gloire dans les siècles des siècles (2). Nous honorons les anges et les saints, mais nous ne les honorons que d'un culte inférieur et subordonné, d'un culte qui, sans être purement relatif, se rapporte à Dieu, comme à ceiui qui est la source de tout don, de toute grace, de toute sainteté. Nous honorons les saints, mais ne les adorons point, à prendre ce terme dans le sens qui exprime le culte suprême; nous ne les servons point, nous ne servons que Dieu seul; et c'est parce que nous ne servons que Dieu seul, que nous n'honorons les saints que conformément à l'ordre établi de Dieu.

Saint Athanase, lettre à Adelphius. — (2) Soli Deo honor et gloria. I<sup>ra</sup> épitre à Timothée, c. 1, v. 17.

n'ôtant à Dieu aucune des perfections qui sont propres à son essence infinie, et n'attribuant oux créatures aucune des qualités ou des opérations qui ne peuvent convenir qu'a Dieu. C'est pourquoi, comme le dit le concile de Trenie, « quoique l'Eglise ait coutume « de célebrer quelquefois des messes en l'honneur et mémoire des « saints, elle enseigne que ce n'est point à eux que le sacrifiec est offert, mais bien à Dieu seul, qui les a couronnés. Aussi le prêtre ne dit pas. Pierre ou Paul, je vous offre ce sacrifice : mais, ren-· dant grace à Dieu de leurs victoires, il implore leur protection, afin · que ceux-là même daignent injerceder pour nous dans le ciel. · dont nous faisons mémoire sur la terre(1), · C'est donc ignorance, ou erreur, ou mauvaise foi de la part des protesiants, d'avoir accusé l'Eglise romaine d'être tombée dans l'idolatrie, en rendant un culte aux anges et aux saints qui sont dans le ciel ; ce culte n'est pas même un cuite superstiticux ou superflu : c'est un culte légitime, qui a pour lui l'Écriture et la tradition, la pratique et la croyance générale et constante de l'Église universelle.

433. Premièrement, le culte des nuns et des saints est fondé sur l'Écriture. Le Seignen dit au peuple d'isnail : - le vais envoyer mon ange, afin qu'il marche devant vous, qu'il vous garde pendant le clientin, et qu'il vous fasse enirer dans la terre que je vous ai préparée. Respecte-le, observa cum; écoutes as vois, vi et gardea-vous bien de le méprières, parce qu'il ne vous pardonnera point lorsque vous aurez péché; il vous pardera en mon nom (2). Nou lismos aussi, dans le Livre des Nombres, que la lama, ayant vu l'ange du Seigneur, se prosterna le visage coutre terre, et l'adors (3). Les auteurs sacrés, et après eux les ancéins auteurs ecclésiositques, se servent assez fréquemment du verbe adorer pour exprimer le culte que l'on rend, soit bieu, soit aux anges, soit aux hommes. Lorsqu'il est employé à l'égard de Dieu. Il samile le culte susqu'éme qui l'est du qu'à Dieu seul i longu'il Il samile le culte susqu'éme qui l'est du qu'à Dieu seul i longu'il

<sup>(1)</sup> Quantie in boovers, et ummorism stanforum nonmilas interdum missas Ecclosis cicherar counseveri, mon tumes illi scanficium elleri docti, and too soli, qui illine corenavit. Dule see a sacrodo diere solet, office tils sierificium, Peter vel Panie; ed Poete elle juum vicinai graita agante, comen patrociali implesta, -t i joi pro sobbi intercolere dipuestar in rodis, quoram amorismi agame is, i e-ris, ace x. xxx. cl. d. m. -cl. y loce ega mistum suprima mune, vicina graita elle princeda it, et custoint in xiv, et al. y comen porte, qui son district come processorie; et al. xxx. xxx. cl. d. m. -cl. xxx. poite, q. vi. y, etc. -c. y) Age-raji Cominus covice faisam, et vivil a suprima statem in via evaginato ghâdo, aboratigue came promosi la terram. Nomere, e. xxx., e. x. y.

est mis en usage à l'égard des anges connus comme tels, il exprime un culte inférieur mais religieux, les anges n'ayant pas de rapports civiis avec les hommes. Si on s'en sert à l'égard de nos sembiables, l'adoration n'est qu'un cuite civil. La même équivoque a lieu dans l'hébreu comme dans les Septante et la Vuigate, il faut done avoir égard au sujet qui est adore, pour juger si l'adoration est un cuite civil ou religieux, un cuite suprême ou un culte inférieur, une adoration proprement dite et prise à la rigueur, comme celle qui n'est due qu'à Dieu, ou une adoration improprement dite, telle que ceile qui, s'adressant à des êtres subordonnés, tourne à la gioire de celui qui les a comblés de ses hienfaits. Cette observation s'applique à ce qui est dit, dans le llvre de Josué, du chef du peupie de Dieu, qui adora l'ange qui se présenta à lui sous le nom de prince de l'armée du Seigneur. Voici le texte : « Lorsque Josué était sur le territoire de la ville de Jéricho, « ii leva les veux : et avant vu devant lui un homme qui était de-· bout et qui tenait à la main une épée nue, il alla à lui, et lul dit : « Étes-vous des nôtres ou des ennemis? Il lui répondit : Non : je « suis le prince de l'armée du Seigneur, et je vlens ici maintenant a à votre secours. Josué se jeta le visage contre terre et l'adora, en disnnt : Que dit mon Seigneur à son serviteur? Otez, lui dit « l'ange, vos souliers de vos pieds, parce que le lieu où vous êtes est saint. Et Josué fit ce qui iui avait été commandé (1). . Évidemment ii ne s'agit pas ici d'un culte civil; non-seulement Josué adora i ange, mais l'ange iui-même lul commanda d'ôter sa chaussure par respect pour le lieu, qui était sanctifié par la présence de l'envoyé de Dieu. Nous pourrious citer d'autres faits tires de l'histoire sainte; mais en voilà bien assez pour prouver que chez les Israélites le culte du vrai Dieu n'était point incompatible avec le cuite des anges. Or, ii en est des saints qui sont en gloire comme des anges ; ils sont, dit Notre-Seigneur, comme les anges dans le ciel : sunt sicut angeli in cœlis (2).

434. Secondement, le dogme catholique, pour le cutte des ançes et des saints, est fondé sur la tradition apossolique, dont nous avons pour granat le témoignage des Pères et la croyance générale et constante de l'Église. D'abord, c'est un fait incontestable qu'an cinquième, et meme au quatrième siècle, ce dogme était requ dans

<sup>(1)</sup> Cecidit Josse pronos in terram; et aforans sil : Quid Dominus meus loquiltar ad nervum suom? Sotre, inquit, calceamentum tuum de pecibus tuis : locus caim, in quo star, anclus est. Fectipue Josse at sils deerst imperatum. Eux de Josse, c. v, c. 15, etc. — (1) Saint Marc, c. XII, v. 25.

toute l'Église, tant en Orient qu'en Occident; les protestauts en conviennent. En effet, comme les manichéens reprochaient aux fidèles de mettre les martyrs à la place des idoles, saint Augustin lenr répondit : « Le peuple chrétien honore les mémoires des mar-· tyrs d'une solennité religieuse, pour s'exciter à les lmiter, s'as-« socier à leurs mérltes, et pour être aldé de leurs prières. Nous ne · sacrifions à aucun martyr, mais bien au Dieu des martyrs, anoi-« que nous dressions des autels sur les mémoires (tombeaux) des « martyrs. Car quel est le prêtre du Seigneur qui, assistant à l'au-· tel dans les lleux où ll y a des corps sainis, ait jamais dit : · Plerre, Paul ou Cyprien, nons vous offrons ce sacrifice? Ce qui « est offert est offert à Dieu, qui a couronné les martyrs : et le sa-« crifice a lieu même sur les tombeanx où il les a couronnés, afin « que la vue de ces lieux excite dans nos cœurs une charité plus · ardente et envers ceux que nous pouvons lmiter, et envers celul - par le secours duquel nous ponvons les imiter (1). Nous honorons · donc les martyrs de ce culte de dilection et de société dont les « saints qui sont sur la terre, et que nous croyons disposés à mou-· rir pour la vérité évangélique, sont honorés. Nous avons d'an-· tant plus de dévotion pour les premiers, que leur salut est plus « en sûreté, depnis qu'ils sont sortis du combat, que le salut de · ceux gul combattent encore. Mais nous n'honorons et nous n'en-· seignons d'honorér que Dieu seni de ce culte que les Grees ap-· pellent latrie, qui n'est proprement dû qu'à la Divinité. Et comme - l'oblation du sacrifice appartient à ce culte, d'où l'on appelle ido-· látrie l'obiation qui se fait aux idoles, nous ne l'offrons ni ne « commandons de l'offrir à aucun martyr, à aucune âme sainte, ni · à aucun'ange. Oulconque tombe dans nne errenr aussi grossière · est aussitôt repris par la sainc doctrine, afin qu'il se corrige ou a qu'il soit évité (2), a Ne reconnaît-on pas là la doctrine de l'Église romaine?

(1) Populus darislianus memoriais matryrum religiota solvendialat concele-brat, et al excitanatam instationem, et al mentita comun consociora, apos posta, et al excitanatam instationem, et al mentita comun consociora, apos posta, et al excitana attaria, comita antiquam control matryrum control insurtyrum control casim antiettium in locis ancitorum corporum assistera attari, siliquando delit; offerimes tabe, Peter, agod memorias corum quae coronavati, at et jupor um communitario antieta, apod memorias corum quae coronavati, at et jupor um communitario attaria del casim control del casimi contro

435. Saint Jérôme, que l'on peut citer comme témoin de la croyance de l'Orient et de l'Occident, exprime dans le même sent avec la même précision. - Nous n'adorons, dit-il, ni les retiques des martyrs, ni le soleil, ni la lune, ni lea nages, ni les archanges, - ni les cherbains, ni les scraphins, ai toute autre dignité qu'on puisse nommer, soit dans le siècle présent, soit dans le siècle futur, de peur de rendre à la créature le culte souverain, au lieu de le rendre au Créateur, qui est bein dans tous les siècles; mais nous houorons les retiques des martyrs, afin d'adorer ceiul dont ils sont martyrs. Nous houorons les serviteurs, afin que l'honeur que nous rendoas aux serviteurs retourne au Seigneur, auf

- dit: Celui qui vous reçolt me reçolt (1).
430. L'emperar Julien reprochait aux chrictiens le culte qu'ils rendaient aux mariyrs (2). Il est donc constant que vers le milieu du quatrième siècle l'Église honorait ceux qui sont morts pour la foi. Mais, comme le dit saint Cyrille d'Alexandric en réfutant cet apostat, elle les honorait, sans leur rendre le culte qui n'est dit qu'à Dien. Nous ne dionso piotit que les saints martyre sont des dieux, et nous ne les adorons point d'un culte divin, mais d'an culte d'affection et d'honneur. Nous leur rendons de tève-grands honneur.

neurs, parce qu'ils ont combaltu courageusement pour la vérité,
et qu'ils ont conservé la sincérité de la foi jusqu'à sacrifier leur
vie pour eile (3). » Écoutez aussi ce que saint Grégoire de Na-

paratum esse sentimus. Sed illos tanto devotius quaplo securius post certamina superata, quanto etism fidentiore laude prædicamus, jam in vita feliciore victores quam in ista adhuc usque pugnantes. At illo cultu, qui græce λατρεία dicitur, latine vero uno verbo dici non potest, cum sit proprie divinitati debita servitus, nec colimns, nec colendum docemus, nisi unum Deum. Cum autem ad hunc cultum pertineat oblatio sacrificil, ande idololatria dicitur cornm qui hoc etiam idelia exhibent, nullo modo tale aliquid offerimus aut offerendum pracipimus, vel cuiquam martyri, vel cuiquam sanctæ animæ, vel cuiquam angelo; st quisquam in hunc errorem delabitur, corripitur per sanam doctrinam, sive ut corrigatur, sive ut caveatur. Ibidem. - (1) Nos autem non martyrum reliquias , sed ne solem quidem et lunam, non angelos , non archangelos, non cherubim, non seraphim, et omne nomen quod nominatur et in pra-sen seculo et in futuro, colimus et adoramas ; ne serviamus creatura poliusquam Creatori, qui est benedictus in secula. Bonoramua autem reliquias martyrum, ut enun cujus sunt martyres, adoremus. Bonoramus servos, ut honor servorum redundet ad Dominum. Lettre à Riparius. - (2) Sain! Cyrille d'Alexandrie, Itv. v1. contre Julien. - (3) Sanctos martyres, neque deos esse dicimus, neque divino cultu scilicet illos adorare solemos, sed affectus et honoria : quin potius summis honoribus illos ornamas, pala quod pro veritate strenne certaverint, sinceritatemque fidel cousque servaverint at animam ipsam contempserint. Ibidem

zianze disait à Julien : « Ne cralgnez-vous pas ces illustres athlètes · du christianisme, Jean, Pierre, Paul, Jacques, Etienne, Luc. · André, Thècle, que nous honorons d'une manière particulière par « les fêtes établies en leur mémoire (1)? » Suivant saint Basile, on célébrait ces fêtes avec beaucoup de pompe et un grand concours de peuples (2). Elles avaient pour elles une ancienne coutume, et se renouvelaient chaque année, ainsi que cela se pratique encore dans l'Église (3). Eusèbe de Césarée, qui florissait dans la première partie du quatrième siècle, atteste que c'était la coutume, de son temps, de visiter les tombeaux des martyrs, d'y faire des vœux et des prières, et de vénérer leurs âmes bienheureuses (4); ajoutant, dans un autre endroit, que les anciens chrétiens, comme ceux de son temps, ont constamment honoré les saints (5). Les Constitutions apostoliques, qui ont été rédigées au troisième ou au plus tard au quatrième siècle, nous parlent des jours consacrés à l'honneur des apôtres, de saint Étienne et des autres martyrs qui ont donné leur vie pour Jésus-Christ (6). Il est donc prouvé que, des le commencement du quatrième siècle, le culte des saints était recu comme dogme catholique dans toute l'Église, en Orient comme en Occident.

431. Or un dogme qui était universellement reçu au quatriême sicle, un dogme qui est pareun jasqu'à nous sans interruption, un dogme qu'on retrouve partout, même chez les schismatiques grees et les anciennes sectes separées de l'Église romaine, no peut évidemment venir que des aptives. Pour peu qu'on comaisse l'esprit de l'Église, pour peu qu'on ait lu son histoire, on sait qu'elle ést constamment opposée à toute nouveauté en matière de relisés constamment opposée à toute nouveauté en matière de reli-

(1) Nec magnos pugijes extimuisti, Joannem illum, Petrum, Paulum, Stephanuns, Lucam, Andream, Theclam.... quibus præcisri honores et festa constituta sunt ? Discours in. - (2) Indixerunt autem nobis tempus quidem conveniendi ... locum vero Phargamum, locum insignem martyrum splendore ac frequentissimo conventu singulis annis ab ipsis celebrato, Lettre xcv. - (3) Cum celeberrimi sint martyrea Eupsychius et Damas eorumque chorus, quorum memoria quotannis ab urbe nostra et tota vicinia celebratur.... Ecclesia matra voce adhortains ut antiquam resumatis visitandi consueruninen. Lettre colli. -(4) Eorum (hominum Deo carissimorum) sepulchra celebrare et preces ibi votaque nuncupare, et beatas illorum animas venerari consurvinus. Liv. xiti, de la préparation évangétique. - (5) Tum antiquiores, tum nostri temporis christiani, viros sanctos ob Ipsorum erga Deum amorem debito semper honore venerati sunt, et hactenus venerantur. Hist. eccl., liv. vii, c. xix. - (6) In apostoforum diebna opus non faciant.... In die Stephanl, primi martyris farientne, atque in dichus cælerorum sanctorum martyrum, qui Christum prætuierunt vitæ snæ. Constit. apost., liv. vui, c. xxxm.

gion. D'ailleurs, si, comme l'ont tant de fois répetà les protestants, le cutte des saints set contirné à la loi de Dieu, comment en concilier la pratique avec les promesses que Jésus-Christ a faites à son gent de la consommation des siècles? S'il n'a pas d'autre fondement, que la superstitud, qu'on nous des donc comment il aura pu s'introduire partout, sans qu'il y ait eu aucune réclamation, ai de la part des papes, ai de la part des devien et l'aura pu s'interior de la comment de

438. Enfin, nous trouvons même dans l'Église primitive des preuves de la croyance catholique concernant le culte des saints. Saint Cyprien, mort en 258, atteste que les chrétiens offraient le sacrifice à l'honneur des martyrs toutes les fois qu'ils célébraient le jour de leur mort par une commémoraison anniversaire : Sacrificia pro eis semper, ut meministis, quoties martyrum passiones et dies anniversaria commemoratione celebramus (1). Yous remarquerez que ce saint docteur parle des fêtes à l'honneur des martyrs comme de fêtes qui se renouvelaient chaque année, anniversaria commemoratione, et qui étaient connucs des sidèles, ut meministis. Aussi Tertullien, qui appartient au second et au troisième siècle, fait mention de ces fêtes, qu'il suppose également établies dans l'Église : Oblationes pro defunctis, pro natalitils annua die facimus (2). On sait que par natalitia les auteurs ecclésiastiques entendent le jour de la mort des saints, parce que ce jour-là même ils sont nés pour le ciel, d'une nouvelle naissance qui leur donne la vie éternelle. Si nous remontons plus haut, nous arrivons aux temps dits apostoliques, et nous trouvons un témoignage du plus grand poids dans la lettre de l'Église de Smyrne sur le martyre de saint Polycarpe. Nous lisons dans cette lettre, aut nous a été conservée par Eusèbe, que les chrétiens, avant pu sauver quelques ossements du corps de ce saint évêque, les mirent en dépôt dans un lieu convenable, pour s'y assembler, autant que possible, tous les ans, afia de célébrer le jour de sa mort avec une sainte allégresse : Quo etiam in loco nobis, si fieri poterit, convenientibus, concedit Deus natalem ejus martyrii diem cum hilaritate et gaudio celebrare (3).

<sup>(1)</sup> Lettre xxxiv. — (2) Livre de la Couronne, c. in. — (3) Eusèbe, Hist. eccl., tip. iv, c. xv.

439. Quelque temps auparavant, saint Justin, écrivant aux compereurs paiens en faveur des chrétiens, leur dissit : Nous home norons et nous adorons le Père, et le Plis qui vient de lui, et l'armé des hons anges qui ont été faits à sa ressemblance et la lis sont soumis, et l'Esprit qui a parie par les prophietes (1). Le l'evient et que nous avons dit le l'adoration : ce terme exprime le culte supréme, ou le culte de latris, lorsqu'il s'agit du culte de Dieu ou des personnes de la sainter l'railéi; tanaits qu'in es signifie qu'un entle inférieur ou subordonné, quand on parle du culte des aux de l'adoration su de l'adoration. L'est de l'adoration se trois premiers siècles comme dans les siècles suivants, l'Eglise a constamment homoré d'un culte religieux les aninges et les martyrs. Donc, encore une fois, ce culte vient des apobres et de Jésus-Christ; donc on ne peut te mérgies resson mérgiese d'ésus-Christ; d'un-même.

Jusqu'el nous n'avons parlé du culte des saints que d'une manière générale; il nous reste à fine connaître les principaux acts de ce culte, qui sont l'Invocation des saints, et le respect religieux tant pour les images que pour les reliques sacréss. Ce que nous en dirons ne pourra que développer et confirmer les preuves que nous avons données du dogme catholique; puisque invoquer les saints, c'est les honorer; et qu'honorer les images et les reliques des saints, c'est les honorer eux.-mêmes.

CHAPITRE X.

# De l'invocation des saints.

440. Il est permis, il est bon, il est uité d'invoquer les anges et les sains, anis que l'enseigne l'Égliec achidque. Suivant le couclie de Trente, les évêques et ceux qui sont chargés de l'instruction des fidèles doivent les instruire avec soin sur l'intercession des sains, en leur apprenant que « ceux qui règnent avec » Jesus-Christ offrent des prières à Dieu pour les hommes, qu'il « st bon et uit lie de les invoquer, de les supolier, et de réclamer.

(1) Eum (Patrem), et Filium, qui ab eo venit ac nos ista docuit, et caelerorum, qui illum assectantur cique assimilati sont, bonorum angelorum exercitum, et Spiritum propheticum, colimus et adoramus. Apol. 1, nº 11, édit. des Bénédic-line.

« leur assistance et leurs prières pour obtenir des grâces et des faveurs de Dieu par son Fils Jesus-Christ Notre-Seigneur, qui « est seul notre rédempteur et notre sauveur. Ceux-là ont des sen-« timents contraires à la piété, qui nient qu'on doive invoquer les · saints qui jouissent dans le ciel d'une félicité éternelle; ou qui « soutiennent que les saints ne prient pas pour les hommes ; ou que « c'est une idolatrie de les invoquer, afin qu'ils prient pour chneun « de nous en particulier ; ou que c'est une chose aussi contraire à « la parole de Dieu qu'à l'honneur qu'on doit à Jesus-Christ, seul « et unique médiateur entre Dieu et les hommes ; ou même que · c'est une folie de prier, de parole ou de pensée . les saints qui « règnent dans le ciel (1). »

441. Cette croyance est fondée sur la pratique générale et constante de l'Eglise, qui a pour elle la tradition et même l'Ecriture sainte. Nous dirons donc : L'usage d'invoquer la sainte Vierge, les anges et les saiuts était en vigueur dans toute l'Église des le cinquième et le quatrième siècle; or, cet usage remonte jusqu'nux temps apostoliques; donc il vient des apôtres, donc il est couforme à l'esprit de Jésus-Christ.

Premièrement, l'invocation des saints était en usage dans toute l'Église au ciuquième et au quatrième siècle. On crovait alors, comme on l'a toujours cru depuis, que les saints intercèdent auprès de Dieu pour nous, qu'ils prient pour nous, qu'ils s'intéressent à notre salut; et on les invoquait comme pouvant nous obtenir les faveurs du clel. Au concile d'Éphèse, qui eut lieu en 431, saint Cyrille d'Alexandrie, qui en était comme l'âme, portant la parole le jour de la fête de saint Jean, s'exprimait en ces termes : Quel est-il donc, je vous le demnnde, celui qui est entré dans « ce monde? et de quelle manière est-il entré? Ouvrez-nous ce

(t) Mandat soncta synodus omnibus episcopis et carteris docenili munua curamque sustinentibus, ut... de sanctorum intercessione, invocatione, reliquiarum bonore et legitimo imaginum usu, fideles diligenter instrumit, do entes eos, sanctos una cum Christo regnantes, orationes suas pro hombibus Deo offerre, bouum stque utile esse auppliciter eos invocare, et ob b-neficia impetranda s Deo per Filium ejus Jesum Christum, Dominum postrum, qui solus noster redemptor et salvator est, ad corum oratemes, openi auxitiumque confugere; illos vero qui negant, saucios arterna felicitate in curio froentes, invocandos esse; ant qui asserunt, vel illos pro bominibus non orare; vel corum, ut pro nobis etiam singuiis orent, invocationem esse idoloisfriam; vel puguare cum Verbo Dei, adversarique honori unius mediatoris Dei et hominum Jesu Christi; vel stultum esse lu culo regnantibus, voce vel mente, supplicari, impie sentire. Sess. xxv, de l'invocation des saints.

- mystere, ó évangélistel Parlez, ó bienheureux Jean, vous quirôties appelé lis du tonnerre... Voyez cette assemblée de passteurs qui accourent à vous. Sonlevez-nous la pierre, comme le bienheureux Jacob l'a fait pour les bregers de Laban; découvez-nous le puits de la vie; donnez-nous de pouvoir y puiser « à votre exemple, ou plutôt conduisez-nous à votre propresource (1)... source (1)...

\*\*source (1).\*\*
442. Saint Augustin, mort en 430, dit que \* tous les martyrs,
étant avec Jésus-Christ, intercédent pour nous; et que leur intercession ne finit point, que nos gémissements es soient pas485 (3). Le même docteur répète, en divers endroits (3), que
nous sommes secourus par les prières des saints; et il invoque
lui-même saint Cyprien, afin d'obtenir par ses prières la grâce
d'initer ses verus (4). Saint Jérôme pensatir comme saint Augustin: -SI, dil-II, les apôtres et les martyrs, étant encore en ce
monde, peuvent prier pour les autres, malgre la soilituide qu'ils
doivent avoir pour ex-mêmes, à plus forte raison prieront-lis
après leurs couronnes, leurs victoires et leurs triomphes. Auraient lis en effet moins de pouvoir depuis qu'ils sont avez JésasChrist (3)? -

443. Écoutez saint Jean Chrysostome: « On ext. s'écric-t-il, le tombeu d'Alexandre le Grandt Montez-l-eno), et morquez-s noi, si vous le savez, le Jour où il est mort. Mais les tombeux v. des servitens de Jésus-Christ sont illustres dans la premire ville et du monde; personne n'ignore le Jour de leur mort, qui est devenun jour de fête dans le monde entier. Les tombeux des servitens de Jésus-Christ sont plus magniflques que les palais des rois, non par la grandeur et la beauté de l'édifice, majs, ce de che con son par la grandeur et la beauté de l'édifice, majs, ce the son par la grandeur et la beauté de l'édifice, majs, ce the son par la grandeur et la beauté de l'édifice, majs, ce l'édifice, majs, ce the son par la grandeur et la beauté de l'édifice, majs, ce l'édifice, majs, ce the son par la grandeur et la beauté de l'édifice, majs, ce l'édifice, majs

H.

<sup>(1)</sup> Mysterium loc aperi, o erangelists affare estima nunc, o beste l'anance, qui fontirei filla su appellatus es., Lec cattant le pastorne cotta a de venit remore nobis lapidem, sitent bestas facob pastoribas : resera nobis pattem vite, da tatume capone de adularità fontibla bandrama; lino verto lum nobis fontem apone. Labbe, form. m, col. 1021, etc. — [2) Omnes marlyres qui cum flo (Cidels) anui, interpictuli no robis. Not internat interpiliatione con contre l'assec, a la contre l'assec, a la contre l'assec, a la contre l'assec, a l'appellation de la contre l'assec, a l'appellation de la lorsratei, ut, donate Domino, quantum possumas, lona qui sin ma-term. Liru, viu d'appelme, c. 1. — [3] al postoli el marlyres ablose in corper constituit possumi curs processitation de l'appellation de l'ap

« qui est préférable, par le concours des peuples. Car celui qui « norte la pourpre visite lui-même ces tombeaux pour les vénérer: « et avant déposé son faste, il s'v tient debout, et prie les saints « de l'aider par leurs prières. Ceiui qui est ceint d'un diademe veut « avoir pour patrons un pécheur et un faiseur de tentes. Direz-vous « que Jesus-Christ soit mort , lui dont les serviteurs, même après « jeur mort , sont les protecteurs de ceux qui commandent à l'uni-« vers (t)? Allons souvent, dit-ii ailieurs, visiter les saints mar-· tyrs : touchons leurs chasses, embrassons avec foi leurs saintes · reliques, afin d'attirer sur nous queique bénédiction de Dieu. Car comme de braves soidats, montrant au roi les blessures qu'iis « ont recues à son service, lui parient avec confiance; de même · jes martyrs, en montrant jeurs têtes coupées, peuvent obtenir ce « qu'ils veulent du Roi des cieux (2). « Suivant saint Ambroise , « supplions les anges, qui nous ont été donnés pour gardiens ; « supplions les martyrs, qui peuvent intercéder pour nos péchés. « eux qui ont lavé dans leur propre sang les péchés qu'ils ont pu avoir commis. Car ils sont les martyrs de Dieu, ils sont nos pré-« sidents, nos surveillants, les observateurs de notre conduite. Ne · rougissons pas d'admettre, comme intercesseurs de notre infir-

· mité, ceux qui dans ieurs épreuves et leurs triomphes ont expé-

rimenté l'infirmité de la chair (3).

(t) Ubi, queso, Alexandri tumulus est? Ostende mihi, et dic quo die mortuns sit : at Christi servorum tam spiendida sepulchra aunt, nt quæ urbem præstantissimam ac regiam occuparint, et dies noti atque clari, qui festi a toto orbe celebrantur.... Ac sepuichra eorum, qui Crucifixo servierunt, regias aulas spiendore vincunt, non magnitudine aut pulchritudine ardificiorum; nam hac parte illa superant, sed quod muito majus, cocuntium studio. Nam et ille qui purpnram gestat, ad sepuicra illa se coufert, ut ea exosculetur : abjectoque fastu supplex stat, sanctosque obsecrat, ut ipsi apud Deum sibi præsidio sint : alque, ut et tentoriorium opificem, et piscatorem, et quidem fato functos patronos habeat, precibus is contendit qui diademate cinctus est. Ergo ne. dic. queso, horum Dominum mortuum dicere audebis, enjus servi, etiam defuncti, eorum, qui universo orbi imperant, patroni sunt? Homélie xxvi, sur la 11º épltre aux Corinthiens. - (2) Idcirco seepe eos invisamas, capsujam attingamus, magnaque fide reliquias eorum complectamur, ut inde benedictionem aliquam assequamur. Etenim, sient milites vulnera quæ in præliis sibi inflicta sunt regi monstrantes, fidenter loquentur; ita et iiii in manibus absecta capita jactantes et in medium afferentes quæcumque voluerint apud Regem cælorum impetrare possunt. Homélie sur saint Juventin et saint Maximin, martyrs. - (3) Obsecrandi sunt angeli pro nobis, qui nobis ad præsidium dati sunt. Martyres obsecrandi, quorum videmur nobis quodam corporis pignore patrocinium vindicare. Possuut pro peccatis rogare nostris, qui proprio sanguine, etiamsi que habuerunt peccata, laverunt. Isti enim sunt Dei martyres, nostri præsules , speadressait la prière suivante au martyr Théodore : « Nous avons · besoin de bien des grâces : intercédez par vos prières auprès de · notre commun maître et sonverain ; car la patrie du martyr est « le lieu où il a souffert; ses concitoyens, ses frères et ses alliés. « sont ceux qui possèdent ses reliques, qui les conservent et les · honorent. Nous craignons les afflictions , nous redoutons les dan-« gers. Les Scythes impies s'approchent, et nous menacent de la « guerre. Comme soldat, combattez pour nous; comme martyr, « parlez librement ponr vos concitovens. Quoique vous sovez élevé « au-dessus du siècie , vous connaissez les nécessités de la coudi-. tion humaine. Demandez pour nous la paix, afin que nos assem-« hlées publiques ne soient point interrompues ; afin que, dans sa · fureur, le barbare ne se tourne point contre les temples, les au-. tels, et ne foule pas les choses saintes sons ses pieds profanes et · sacriléges. Nous reconnaissons que nous vous sommes redeva-· bles d'avoir été conservés fusqu'ici : nous vous demandons, nour . l'avenir, de nous continuer votre protection. S'il est besoin d'une « plus grande intercession et d'un plus grand concours de prières. · assemblez le chœur de vos frères les martyrs, et priez tous en-« semble pour nous; les supplications réunies de tant de justes · couvriront les péchés des peuples. Avertissez Pierre, excitez · Paul, ainsi une Jean le Théologieu, le disciple bien-aimé, afin · qu'ils s'intéressent pour les Églises qu'ils ont fondées, et pour

culalores vitæ actnumque nostrorum. Non erubescamus eos intercessores nostræ infirmitatis adhibere; quia ipsi infirmitates corporis, etiam cum vincerent, cognoverunt. Liv. des Veuves, c. 1x. - (1) Multorum beneficiorum indigemus : intercede et deprecare pro patria apud communem regem et Domluum. Nam patria martyris est eliam locus passionis; cives item et fratres et cognati qui et babent enm et tuentur, et ornant atque honorant. Timemus afflictiones et expectamus pericula; non longe absunt scelesti Scythæ bellum adversum nos nar-Inrientes. Ut miles propugna pro nobis, at martyr pro conservis utere libertale lognendi. Etlam si superasti seculum, at nosti affectus et usus necessitalesque humanæ conditionis : pete pacem, ul hi publici conventus non desinant ; ne debacchetur atme grassetur adversus templa altariave rabiosus et sceleratus barbarus; ne conculcet sancta profanus et impius. Nos enim etiam, quod incolumes et Integri conservati sumus, tibi beneficium referimus. Petimus autem etiam futuri temporis præsidium atque securitatem. Quod sl majorl etiam opus fuerit advocatione ac deprecatione, fratrum tuorum martyrum coge chorum, et cum omnibus una deprecare, multorum justorum preces populorum peccata luant; a Imone Petrum, excila Paulun-, Joannem item Theologum ac discipulum dilec-

· lesquelles ils ont été chargés de chaînes et ont sacrifié leur

· vie (1). -

445. Saint Grégoire de Nazianze, mort en 390, parlant de saint Athanase qui avait soutenu plusieurs combats pour la défense de la vérité : . Maintenant, dit-ii, il regarde du haut du ciel cc qui « se passe ici-bas : il tend la main à ceux qui combattent pour la « vertu, et les assiste avec d'autant plus d'efficacité, qu'il est à · présent délivré des liens du corps (1). - Puis li finit son éloge par une prière qu'il lui adresse tant en son nom qu'au nom de son peuple. Voici cette prière : « Regardez-nous d'un œil favorable, et « ne cessez point de couduire ce peupic, qui est le parfait adora-« teur de la parsaite Trinité que l'on connaît et que l'on adore dans « le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si nous joulssons de la paix, a retenez-moi en cette vie, et paissez avec moi le troupeau qui « m'est conflé. Si la guerre doit continuer dans l'Église, retirezmoi de ce monde, et placez-moi avec vous et avec ceux qui a partagent votre bonheur (2), » Il invoque aussi saint Basile (3) et saint Cyprien (4). Le premier de ces deux saints évêques rapporte que, de son temps, les fidéles invoqualent les martyrs dans la prospérité comme dans l'affliction; que tantôt une mère les priait pour ses enfants, tantôt elle leur demandait le retour de son mari lorsqu'il était en voyage, ou le rétablissement de sa santé lorsqu'il était malade (5). Il invoquait lui-même les saints apôtres, les prophètes et les martyrs (6).

Dans le même temps, saint Cyrille de Jérusalem rend ainsi témoignage de la croyance de l'Église: Lorsque nous offrons le saint sacrifice, nous faisons mémoire de ceux qui se sont en-

tum, ut pro Ecclesias, quas constituerunt, solliciti sint, pro quibus catenas gestaverant, pro unibus pericula ac morlem tulerant. Discours sur saint Théodore, martyr. - (1) Nunc res nostras, ut persuasum habeo, coelitus inspicit, ac virtutis causa laborantibus manum porrigit, eoque magis quod corporis vin-, culis liberatus est. Discours xxiv. - (2) Nos autem utluam inse benignus deauper et placidus aspicias atque hunc populuni gubernes, perfectum perfecta-Trinitatis, quæ in Patris et Filii et Spiritus Sancti contemplatione intelligitur et colitur, adoratorem ; meque, si quidem res pacata futura sint, in vita teneas. gregemque mecum pascus : sin autem Ecclesia bellis flagratura est, reducas, aut assumas tecumque et cum tui similibus colloces, tametsi magnum sit quod postulo. Discours xxi. - (3) Discours xx. - (4) Discours xviii. - (5) Qui aligna angustia premilur, ad quadraginta martyres confugit; qui la tatur, recurrit ad eosdem; ille quidem ut a malis liberetur, luc vero ut res sibi secundæ esse pergant. Ele muller pia pro liberis orans deprehenditur : peregricanti marito reditum, infirmo salulem petit. Homélie sur les quarante marters. - (6) Sanctos aposlolos, et prophetas, et martyres, ad supplicationem que est ad Deum, invoco, ut per eos, id est per interventionem eorum propitias sit mitti misericore Dens. Lettre cov.

• dornis dans le Seigaeur, savoir, des patriarches, des prophètes, et sur des patriarches, des prophètes des martyrs, afin que leurs prières et leur inter-se et leur inter-se et leur inter-se et leur inter-se essoin rendent nos prières plus agréables à Dieu (1). - Eusébe de Césarée, nur en 34e, attent en 34e, attente wishiteut les terminants des martyrs, et y faisaient des veux et des prières (2). Il test donc constant que, dès le commencement du quatrième siètele, l'Eglise était dans l'usage d'invoquer les saints; aussi les orontestants souch : di d'accord avec nous sur ce fait.

446. Secondement, est usage n'étali point nouveau ; il remonte aux tempa apostiques, aux apptires par conséquent; puisque, de l'aveu de nos adversaires, les successeurs des apôtres, durant les trois premiers sécies, ne se sont pas plus écaris, que les apôtres eux-mêmes de la doctrine de Jésus-Christ. D'abord, comme nous l'avans déjà fait remarquer, il est impossible que le dogme entholique sur le culte des saints ait été reçu dans boute l'Église au quartème sierde, à moins qu'il ne soit venu de plus hout, à moins qu'il n'ait été transmis de siècle en siècle par l'enseignement des pasteurs et la pratique des fidèles. Outre que l'Église a des promesses qui ne lipermetteut pas d'innover en maière de refigion, il n'est personne qui ne comprenne que si l'invocation des saints edit été nouvelle, elle éti soulvet les plus vives réciamations de la part des pasteurs et des fidéles; de sorte qu'elle n'aurait jamais pu prendre dans loutes les partiées de noncé chrétieur.

447. D'allieurs il est constant qu'on invoquait les saints même dannels premiers siècles. Saint Cyprien, mort en 25e, avait fui avec le pape Cornellle une espèce de coutrat, par lequel ils s'étaient pro-mise de prendre à cœur les intérêts de l'autre, en priant le Seigneur pour lui (3). Et le même saint, écrivant à des vierges consacrées à Dieu, leur disait : Quand vous serze parrenues au lite udestité à récom-penser la virginité, ne manquez pas alors de vous souvenir denous : mementole sume notirf, eum incipiet in nobits réginitule anon-vari (4). O'nigene, qui est mort quelques années avant saint Cyprient, dit qu'on ne doutait point ée son temps que les saints ne

<sup>(1)</sup> Recordanare corum qui obdormicruat; primum patriarelarum, propheturm, apotolorum, martyrum, ut lesso verum precibus et legationable ortilorum nontrum suscipist. Costéchèse mystagopique 1ºs, nº 11.— (2) Voyer, e-édestus, les '430.— (1)3 si quis intiliza contrum prier drivinz digutationi celectional prier de la contrata prier drivinza digutationi celectional priera de la contrata priera de la contrata priera de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la c

nous aident par leurs prières : Quis dubitat quod sancti orationibus nos juvent (1); qu'ils intercèdent auprès de Dieu pour nous. ainsi qu'il est écrit dans les livres des Machabées : C'est là le prophète Jérémie, qui prie constamment pour le peuple de Dieu (2), Saint Irénée, évêque de Lyon dès 177, nous montre dans la sainte Vierge l'avocate du genre humain, en nous enseignant comme elle est devenue ceile de la mère de tous les hommes; il oppose la désobéissance d'Ève à l'obéissance de Marie : • La prea mière, séduite par le démon, s'est éloignée de Dien en désobéis-« sant à son ordre; la seconde s'est laissé humhlemeut persuader, au discours de l'ange, qu'elle enfanterait le Fils de Dieu; et, par son obéissance à la volonté divine, la Vierge Marie est devenue « l'avocate d'Éve vierge et prévaricatrice (3). » Il est donc vral de dire que l'usage où est l'Église d'invoquer les saints remonte au delà du quatrième siècle, et qu'il n'a pu venir que des apôtres et de Jésus-Christ. 448. Quoique la tradition suffise pour établir un dogme catholi-

que, nous avons dit que la croyance de l'Église était fondée sur l'Écriture. Jacob emande à l'ange contre loquei II avait lutés, abéndiction, ajoutant qu'il ne le quittene point qu'il ne l'ait héui : Non démittan ite, nisi benedizeris misi (e). Le même patriarche bénissant les catinnt de l'oceph : Que l'ange qui m'a délivré de tous : mes maux, dit il, hénisse ces cufauts : Angelas qui eruit me de - eunctin mais, benedicuir puers ists (s). Un ange dissit à Tohie : Quand tu prinis avec larmes, joffrists in pière au Seigneur (Duand-do ordane au ma Mornino (s). Nous lisous aussi dans l'Apocalypse : Il vint un ange qui se tint - debout devant l'atted, avant un encensoir d'or ; et on lui donna une grande quautité de parfuns composis des priers de tous Jes saints, pour les offirs sur l'autd d'or qui est devaut is trône de Dieu. El la fumée des parfuns composés des priers de saints,

<sup>(1)</sup> Homélie xxvs, sur le cl., xxvi du litre des Nombres. — (2) Bomélie ut, son le Cantique des cantiques. — (3) Quendamodum cinu il la per angeli erronnem teduct est, ut effugerel Deum, prevariotat verbum ejus; fits at hec per angelicium sertomen evaggizata, ut portare Deum, obelien est evo ejus. El si ca inobeliera Deo, sed luee usus est obedite Deo, uti virginis Erre virgo Naria ferre dat ottos. Lit. v., vontre les thérêsis, cl. xx. — (0) Ciende, c. xxxv. v. v. 26. — (2) Biolom, c. xxvv., v. 16. — (6) Litre de Tobie, c. xx. v. 12. — (7) El silos angelue vesti, et stella rad altera, haben butvoldoma suremen; et dats until lli incesta mutta, ut daret de orationibus anterciera data until lli incesta mutta, ut daret de orationibus anterciera data virgo de state frevouru Del Et accestif fenns in estoront mel altera erusem, conce de state frevouru Del Et accestif cinquis incestoron de silos recordera.

anges intercedent pour nous, pourquoi n'en serait-il pas de même de tous les saints? Notre-Seigneur n'a-t-il pas dit que les saints sont comme les anges dans le ciel, sicut angeli in cœlis (1)?

449. Concluons done qu'il est permis, qu'il est bon et utile d'invonuer les anges et les saints, comme le fait l'Église : Bonum aique utile esse suppliciter eos invocare (2); ce qui n'empêche pas qu'il n'y ait qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, les saints n'ayant accès auprès de Dieu que par Jésus-Christ, et ne nous obtenant rien de Dieu qu'en vertu des mérites de Jésus-Christ, Les prières des saints que nous réciamons ne sont pas pius injurieuses à notre divin Sauveur que ne l'étaient les prières des apôtres pour les fidèles, et celles des fidèles pour les apôtres ; pas plus que ne le sont les prières que nous faisons, et que, de l'aveu des protestants, nous pouvous faire les uns pour les autres. En effet, il y a une grande différence entre l'invocation de Dieu et l'invocation des saints, entre la prière qui se fait à Jésus-Christ et la prière qui se falt aux bienheureux. . Nous ne prions pas Dieu et les saints de la · même manière, dit le catéchisme du concile de Trente. Nous de-· mandons à Dieu qu'il nous donne lui-même les biens, ou qu'il · nous délivre des maux; et nous demandons aux saints, parce · qu'lis jouissent de l'amitié de Dieu, de nous prendre sous leur · protection, et de nous obtenir de Dieu 'es choses dont nous avons · besoin. Ainsi, nous avons deux formes de prières très-différentes: a à Dieu nous disons proprement : Ayez pitié de nous; exaucez-. nous; aux saints : Priez pour nous. Cependant nous pourrions, en quelque sorte, demander aux saints d'avoir pitié de nous, car · ils sont très - miséricordieux : c'est-à-dire que nous pouvons leur « demander de prendre compassion de notre misère, et de nous ai-· der auprès de Dieu de leur crédit et de leurs prières (3). · C'est en ce sens qu'on doit entendre certaines formules de prières dont nous nous servons quelquefois pour invoquer la sainte Vierge, les anges

450. Qu'on ne dise pas que les saints n'entendent point nos prières, et qu'ils ne peuvent consulter nos besolns. La croyance de l'Eglise, l'ensignement des Pèrès, l'Ecriture elle-même, en divers endroits, supposent que les anges et les saints connaissent nos prières et les gráces dont nous avons besoin; ils les connais-

et les saints.

prationihus sanctorum de manu angeli coram Deo. Apocalypse, c. viii, v. 3 et 4. — (i) Saint Marc, c. xii, v. 25. — (2) Concile de Trente. — Voyez, cl-dessus, le 1º 440. — (3) Catéchisme du concile de Trente, De la Prière, § vi. sent, soit par la vision intultive dont ils jouissent dans le clei, soit par une révelation spéciale qui se rattache à l'ordre établi de Dieu, d'après lequel l'Église triomphante se trouve en rapport aver l'Église militante et avec l'Église souffrante. Ils connaissent nos prièrres, puisque, comme le dit l'apôtre saint Jean, ils les portent devant le trône de l'Eternel (1).

## CHAPITRE XI.

Du culte des images.

451. Il s'agit des images de Jésus-Christ, de la sainte Vierge et des saints, et des images qui représentent certains mystères de la religion. Or le culte des images est permls; il n'a rien de commun avec l'idolâtrie, rien qui ne soit conforme à l'esprit de la religion. Ce culte est un culte relatif et non absolu, il se rapporte aux originaux : honorer les images en peinture ou en sculpture, c'est honorer les saints ou les mystères qui en sont l'objet. Voici sur ce point le dogme catholique : suivant le concile de Trente, on dolt avoir et conserver, principalement dans les églises, les « images de Jésus-Christ, de la Vierge mère de Dieu, et des autres « saints, et leur rendre l'honneur et la vénération qui leur sont « dus : non que l'on croie qu'il v ait en elles quelque divinité ou « quelque vertu pour laquelle on doive les honorer, ni qu'on « puisse arrêter sa confiance en elles, comme faisaient autrefois les « gentils, qui mettalent leur espérance dans les idoles; mais parce « que l'honneur qu'on leur rend se rapporte aux originaux qu'elles « représentent; de sorte qu'en baisant les images, en nous dé-« couvrant et nous prosternant devant elles , nous adorons Jésus-· Christ et nous honorons les saints, dont elles portent la ressem-« blance. C'est ce qui a été defini par les décrets des conciles, et · particulièrement du second concile de Nicée, contre ceux qui - attaquaient le culte des images (2). «

<sup>(1)</sup> El ascendit funus incensorum de orazionibus sanctorum de maus angel coram Box. Apocal, c. vun, e. A. (2) imagines Christ, Deiprar Virgino, c. vul, e. A. (2) imagines Christ, Deiprar Virgino, el aliorum sanctorum, in templia praeseriim inkendas et retinendas, eisque delibum honorem et evenzionom imperienciam: non quid crestuter ince-se delibum honorem et venezionom imperienciam: non quid crestuter ince-se delibum in lis divitilata, vel virtas, propier quam sint colende; vel quod ab esi sti simple pretendim pi vel quod dificaci si imaginibus at figunda, veltti olim fecta si guin-pretendim; pi vel quod dificaci si imaginibus at figunda, veltti olim fecta si quantitati.

452. En effet, le concile œcuménique de Nicée, de l'an 787, a rendu le décret suivant : « Ayant employé tout le soin et toute « l'exactitude possibles, nous décidons que les saintes images, soit « de couleur, soit de pièces de rapport ou de quelque autre ma-- tière convenable, seront exposées, comme la figure de la croix, « tant dans les églises, sur les vases et les habits sacrés, sur les mu- railles et les planches, que dans les maisons et les chemins ; c'est « à savoir : l'image de Notre-Seigneur Jesus Christ, de la sainte · Vierge, des anges et de tous les sainis; car plus on le voit sou-« vent dans les images, plus ceux qui les regardent sont excités au « souvenir et à l'affection des originaux. On doit rendre à ces « images le salut et la vénération d'honneur, non la véritable la-« trie ou le culte suprême que demande notre foi, et qui ne convient qu'à la nature divine; mais on approchera de ces images l'encens « et le luminaire, comme on en use à l'égard de la croix, des · Évangi'es et des autres choses sacrées; le tout suivant la pieuse « coutume des ancêtres. Car l'honneur de l'image passe à l'origi- nal; celui qui révère l'image, révère le sujet qu'elle représente. « Telle est la doctrine des saints Pères et la tradition de l'Église « catholique, qui s'étend d'une extrémité de la terre à l'autre. Nous « suivons ainsi le précepte de saint Paul, en retenant les traditions a que nous avons recues. Ceux donc qui osent penser ou enseigner · autrement; qui abolissent, comme les hérétiques, les traditions « de l'Église; qui introduisent des nouveautés; qui ôtent quelque « chose de ce qu'on conserve dans l'Église, l'Evangile, la croix, les « Images ou les reliques des saints martyrs; qui profanent les vases « sacrés ou les vénérables monastères, nous ordonnons qu'ils soient « déposés , s'ils sont évêques ou clercs, et excommuniés, s'ils sont

Libus, que in Idolia spen sumo collectabat ; ted questam hono, qui cir cibetur, nebrite al proteptop, qui mi lieu representant ; tas tu per inaquiers, quasocialmen et coram quibas caput aperimen et procumbiuma, Ciristima aforemus; et ausolo, quoram illa similitationen grenni, venerum : Sea. 1117, de 
l'invocation des soitats, etc.— (1) Definimas in omni certitudine se diligentis,
sient figuram peritore ac vivilere coruci, lix venerabiles es ausotas inagiese
proposentis, tam qua de coloritus et tessellis, que ex alia materia congruenter
in auscitis di ecciuciti, et ausri: vais; de retaibus, et la pariellus act bablis,
domibus et vii; inn videicie linaginem bomini de et savivatori sontri Jeon
que sapplorma, et nominis materiorum inniert allementu relivena. Qualto cium
frequentius per imaginalem formationen videitur, tanto qui has contemplatur,
abericas erigoture rad primitirorum arram memolant et desierlem, et al.

moines ou laïgues (1).

453. On remarque, dans ce décret, la distinction entre l'adoration proprement dite, qui ne s'adresse qu'à Dieu, et le culte inférieur et relatif qu'on rend aux images. A la vérité, le concile se sert du mot gree proskynein, en latin adorare; mais il l'explique lui-même dans la lettre à l'empereur Constantin, où il montre, par son étymologie et par des exemples tirés de l'Ecriture, que ce mot est synonyme de saluer, de baiser, de révèrer, et qu'ainsi Il peut s'appliquer même aux hommes; tandis que les mots latrevein, latreia, emportent l'idée du culte suprême, et ne s'appliquent qu'à Dieu seul, « II y a, disent les Pères de Nicée, une adoration mêlée « d'honneur, d'amour et de crainte , comme quand nous adorons « votre majesté. Il y en a une de crainte seule, comme quand Ja-« cob adora Esau. Il v en a une d'action de grâces, comme quand « Abraham adora les enfants de Heth, à l'occasion de la sépulture - de Sara. C'est pourquoi l'Écriture, voulant nous instruire, dit : " Tu adcreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui - seul. Elle emploic le terme adorer indefiniment, comme un a terme qui a différentes significations, parce qu'elle ne dit pas, " Tu adoreras Dieu seul; mais elle restreint cette adoration au - culte de latrie, en ajoutant : Tu ne serviras que lui seul (1). C'est donc ignorance ou mauvaise foi de la part des protestants, de reprocher aux catholiques de rendre aux images le même culte qu'à Dieu. A prendre les mots adorer, adoration, dans le sens qu'on leur donne généralement aujourd'hui, ou en tant qu'ils ex-

culum, et ad honorariam his adorationem tribuendam : non tamen ad veram latriam, que seenndum fidem est, quaeque solam divinam nafuram decet, impertiendam; ila ut istis, sicut figuræ pretiose ac viviticæ erucis et sanctis Evangeliis, et reliquis sacris monumentis, incensorum et luminum oblatio ad harum honorem efficiendum exhibeatur, quemadmodum et antiquis piæ consuctudinis erat, tinaginis enim honor ad primitivum transit ; et qui adorat imagiuem, adorat in ea depicti subsistentiam. Sie enim robur obtinet sauctorum Patrum nostrorum doetrina, id est traditio sanctæ catholicæ Ecclesiæ, quæ a finibus usque ad fines terree suscepit Evangelium, Act. vuo. Labbe, tom. vu, col. 555. -(t) Cum vox (aderatio) multa significet, una tamen significatione.... manifestat adorationem qua est secundum latriam. Adhue autem adoratio est, et ea qua per honorem et per amorem ae timorem fit; sicut nos adoramus et gloriosissimum et mansnetissimum imperium vestrum. Est et alia per timorem tautum, sicut Jacob adoravit Esaŭ. Et est per gratiam, sicut Abraham adoravit filios Heth pro agro quem accepit ab eis in sepulturam Sarze uxoris suze... Hine enim divina Scriptura docens nos, Dominum Deum tuum adorabis, et illi soli servies, adorationem sine prohibitione dixit, tanquam diversas quidem signifirationes, sed homonymam vocem habentem, et non soli addidit. Porro scrvies : 2 soli dixit : atenim soli Deo servitutem nostram referimus, Ibidem, col. 583. priment le culte de latrie, l'Église n'a jamals adoré ni les images des saints, ni les saints eux-mêmes.

444. Le second concile de Nicée s'appuie sur la croyance de l'Eglise universile. En effet, toutes les Églises d'Orent appiandire.

à ses décisious, et les Églises d'Oreident les confirmèrent, par leur
adicision. Il est virul que plusieur Églises de Saules et d'Allemagne, ayant été trompées par une version infidéle, erurent que les
Pères de Nicée accordaient aux images l'adoration proprement
dite, qui ne convient qu's Dieu, et refusérent d'abord de souserrie à la condamation des l'oncolessies; mais, la mérpies une fois
déconverte, elles reconnurent avec joie que la véritable doctrine
de ce concile étuit celle de l'antiquité. Aussi le quatrième concile
œcuménique de Constantinople, de l'an sep, déclara qu'on de vait
honorer et vénére les images de la mère de Dieu, des saints nages
et des autres saints, ajoutant que ceux qui pensent autrement sont
anathèmes (1).

456. Le second concile de Nicée invoque aussi, en favenr du dogme eatholique, l'enseignement des saints Fers. Il cite, entre autres, saint Germain, patrinrche de Constantinople; saint Grégoire II, pape; L'Gonce, c'éque de Nippel; Théodoret, saint Grégoire II, pape; L'Gonce, c'éque de Nippel; Théodoret, saint Astérius, érèque d'Amasée; saint Nil, saint Cyrille d'Alexandrie; saint Jean Chrysostome, saint Grégoire de Niyase, saint Grégoire de Sinad, de saint Basile. A ces autorités no peut ajourte les témoignages de saint Jean Damascene, du vénérable Béte, de saint Grégoire le Grand, de saint Grégoire de Grand, de saint Augustin, de saint Paulin, de saint Paul que l'on croyait avoir été finites de leur temps (2). Tertullien lui-même, qui touche de si près aux temps apostoliques, nous apprend que Jéssa-Christ, des saint Paul que l'on conschirit s'étit représent sur temps apostoliques, nous apprend que Jéssa-Christ, d'sitt représent pur les vaes sex sous l'inneed de lo ponsèter (5).

456. D'ailleurs, au rapport d'Origène (4), de Minutius Félix (5) et de saint Cyrille d'Alexandrie (6), ies paiens reprochaient aux premiers chrétiens d'adorer la croix; ce qui suppose évidemment

<sup>(1)</sup> Qu'emmque Christi Salvatoris imeginem nos adorat, le în acenno Christi adviventa nov vident ippius faciem. Eadem rutiono infraestrate genéricie illus efligiem, sanctorumque angelorum, quemadmondum illes sacravum litterarum pagina descrituent, a canectorum comism veneramer et colinsus. Qui altier sacinitant, analtemas sonto. Labdo, Concit, vun, cd. 1750. — (2) Blait eccl., in v. v. c. xviii. — (3) De la Padicité, c. vii. — (4) Contre Celse, — (3) Octavim de Ximilus Felix. — (6) De laus sac livres contro Paliera.

que dans la primitive Église on honorait les images de la croix. et qu'en les honorant on adorait Jésus-Christ erucifié, sans adorer le bois devant iequel on se prosternait. « Quand Hélène découvrit « la croix du Sauveur, dit saint Ambroise, elle adora Jésus Christ · et non pas le hois, ce qui cut été l'erreur des gentils: elle adora a ceiui qui avait été suspendu à ce bois (1), » Saint Jérôme dit anssi de sainte Paule que, prosternée devant la croix, comme si elle y voyait attaché Notre-Seigneur, elle adorait (2), Ainsi donc l'Eglise a constamment vénéré la croix, les images de Jesus-Christ et des saints. Done le culte des images n'a rien qui ne soit conforme à l'esprit de la religion, vu que le culte que nons lenr rendons n'est qu'un culte reiatif qui se rapporte aux prototypes, c'est-à-dire, aux saints qu'elles représentent ; et que je euite des saints, qui n'est qu'un cuite inférieur et subordonné, se rapporte lui-même à Dieu. comme à la fin dernière de toutes choses : Honoramus servus, ut honor servorum redundet ad Dominum (3),

457. Mais le cuite des images n'est-il pas contraire au premier précepte du Décaiogue? N'est-il pas écrit : « Je suis le Seigneur « votre Dicu, qui vous ai tires du pays des Égyptiens, de la maison « de servitude. Vous n'aurez point d'autre Dicu devant moi, Vous a ne vous ferez point d'images tailiées, ni toute autre figure de ce a qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux sur la terre (4)? » Non, le culte des images, tel qu'il a lieu dans l'Église catholique, n'est point contraire à la loi. Que prescrit en effet la loi? Elle prescrit d'adorer et de servir Dieu seul. Or l'Église n'a jamais adoré ni servi que le seul vrai Dien. Que défend la loi? Elle défend aux Israélites d'adorer les dieux étrangers, c'est-à-dire, les fausses divinités qui étalent adorées chez leurs voisins: elle leur défend de faire des images ou figures des choses qui sont au ciei, ou sur la terre, ou dans les caux, afin de les prémunir contre le culte des astres qu'adoraient les Chananéens, des bœufs et des autres animaux qu'adoraient les Égyptiens, des serpents et des poissons qu'adoraient les mêmes Egyptiens et les Phifistins. En un mot, eile défend le culte des idoles, devant lesquelles

<sup>(1)</sup> Invesil ergo Itialum (cruzis), Regens solovati, non ligumo utique; quis lie gruitis est erre, et vanista implicum : red dorarti Illum qui pependit in ligno, scriptus in Itiolo. Biccours sur la mort de Théodose. — (2) Prostrati nate cruzene, quasa y iendestano homismo cercere, apostale. Lettre de Estibulitation de la companio del la

se prosternaient les gentils, en leur prostituant le culte qui n'est dû qu'à Dieu. Voilà pourquoi, après avoir dit, Tu ne le ferus point d'à images taillées, le Seigneur ajoute aussitôt: Tu ne les adoreras point, in ne les serviras point; je suit le Dieu Jort, le Dieu Jord, le Dieu

458. Direz-vous que la défense de faire des lmages, avant pour objet ce qui tient à la religion, était une défense générale, absolue? Ce serait évidemment une erreur : car nous lisons, dans les livres sacrés, que Dieu lui-même ordonna de faire des figures. Le Seigneur dit à Moyse : « Vous mettrez aux deux extrémités du propitiatoire · deux chérubins d'or battu; un chérubin d'un côté, et un chérubin · de l'autre. Ils tiendront leurs ailes étendues des deux côtés du · propitiatoire, en couvrant l'oracle; et ils se regarderont l'un « l'autre, avant le visage tourné vers le propitiatoire, «ui convrire « l'arche (2), » Les Israélites avant été punis de leurs murmures par la morsure des serpents que Dieu avait envoyés contre eux. revinrent au Seigneur, et le prièrent de les délivrer de ce fléau. Alors le Seigneur dit à Moyse : « Faites un serpent d'airain, et · élevez-le, afin qu'il serve de signe : quiconque, avant été blessé. · le regardera, sera guéri. Moyse fit donc un serpent d'airain, et il · l'éleva pour servir de signe. Et ceux qui, avant été blessés, le re-« gardaient, étalent guéris (3). » Il faut donc, de toute nécessité. restreindre la défense de faire des figures aux Images faltes pour être adorées. Il en est de cette désense comme de celle d'élever des colonnes ou des pierres monumentales, ainsi qu'on le voit par ce texte du Lévitique : « Je suis le Seigneur votre Dieu : vous ne « vous ferez point d'idole ni d'image tailiée; vous ne dresserez · point de colonnes, et vous n'érigerez point dans votre terre de plerre monumentale pour l'adorer (4), « Ce précepte est contre

(1) Non adorabis ca, neque coles : ego sum Dominus Dens tuns fortis, xelotes. Podera, p. 5. — (2) Duos quoque cherobim aurros el productiles facles ex tutaque parte canadio, cherobim unus als in lakere uno, et alter in altreo. Ale dena, c. xxx, p. 18 ef 19.—(2) Yac serpentem asseum, el pone cum pro signo: qui percunsus aspecierel icum, virter. Forti ego Moyesse reprenien arseum, el poni le cum pro signo: quem cum percusal aspicerent, sanahastur. Nombres. C. xxx, p. 6 x 64 y.—(4) Ego Dominus veter: con facelsi: volos idolum et studjes.

les images et les monuments; or II ne défend que les monuments qui daivent étre ndores. En effet, Jossé n'à-1-II pas étevé douse qu'audes pierres, en mémoire du passage miraneleux du Jourdain (1,3 Yon a-1-II pas encres deve une, sur la fin de an vie, pour perpèture le souvenir de l'alliance contractée par son ministère entre Dieux et le peuple d'Israél (2)? El Samuel n'a-1-II pas dressé une pierre de choix, comme monument d'une victoire remportée sur les philistiques (3,2 II est visible par ces faits que, quoiqu'II d'ot défendud d'ériger des colonnes et des pierres pour les adores, II desir nofammoiss permis d'en élever dans des vues différentes, II est donc vra aussi que, quoiqu'II d'it défendu de faire des images pour les adores. Il cital remis d'en fière dans de vues différentes, II est endores. Il cital remis de na fière dans une utre stantion,

459. Enfin, en supposant qu'il ait été défendu aux Juiss de rendre tout autre culte que celui qui s'adresse directement à Dieu, ou de se prosterner, soit devant les chérubins qui étalent placés sur l'arche, soit devant le serpent d'airain que Moyse avait élevé dans le désert comme une figure du Sauveur du monde qui devait être élevé sur la croix, on n'en pourrait rien conclure contre le culte que l'Église rend aux images des saints. On peut dire que cette défense n'était que pour un temps ; c'était une loi cérémonielle nécessaire au peuple juif, vu son penchant pour l'idolatrie, et l'exemple des peuples dont il était environné. « Lorsque Israël, comme le dit Leibniz, ent été contraint par la cherté des vivres de se · rendre en Égypte, et que les Israélites se furent multipliés dans « ce pays, de peur que lenr constance ne fût ébranire par la conta-« gion d'une nation très-superstitieuse. Dien jugea à propos de dé · ployer la force de son bras pour retirer de la servitude le peuple « qu'il s'était choisi, et de lui donner, par le ministère de Moyse, « de nouvelles lois, parmi lesquelles il lui interdisait tout usage « des statues, au moins dans la religion, afin de l'éloigner du culte « des idoles, qui était alors si général (4), La loi de Dieu, s'il en « existe contre les images et leur cuite, en ce qu'elle n'a rien de « contraire à l'honneur dù à la Divinité, ne doit être regardée que · comme une loi cérémonielle établie pour un temps, et retenue « quelque temps par les premiers chrétiens, peut-être pour de « graves raisons ; comme celle du jour du sabbat , et encore la dé-· fense du sang et des chairs suffoquées, marquée bien plus expres-

tile; nec titulos erigetis, nec insignem lapidem ponetis în terra vestra, ut adoretis eum. L'évitique, c. xxvv, v. 1. — (1) Josué, c. vv, v. 20. — (2) Ibidem, c. xxvv, v. 0. — (3) Ividem, c. xxvv, v. 0. — (4) Fi liv. des Rois, c. vu, v. 12. — (6) Système de théologie, publié par M. Emery, pag. 128.

« sément dans le Nouveau Testament, et cepeudant aboile pour la « plus grande partie des chrétiens, lorsqu'il n'y a plus eu de raison « de la conserver (1). Lorsque le culte des démons eut été détruit « dans la plus grande partie du monde connu et civilisé, et qu'on « ne pariait plus des dieux que pour en plaisanter, les hommes « graves eux-mêmes ne trouverent plus de raison pour exclure du « culte divin les images ; qui sont l'aiphabet des gens simples, et un puissant moven d'exciter à la piété le peuple ignorant (2), 460. Les auteurs de la Réforme ont prétendu que le cuite des images était une idolátrie. Mais, comme le dit encore Leibniz. qui ne peut être suspect puisqu'il était protestant, « après avoir « établi que l'on ne reconnaît d'autre vénération des images que « celle de l'orlginal en présence de l'image, il n'y a pas plus d'ido-« lâtrie dans ce cuite que dans celui qu'on rend à Dieu et au Christ en prononçant son saint nom. Car les noms sont des signes . et « même de beaucoup inférieurs aux images , puisqu'ils représen-« tent bien moins la chose. Ainsi, lorsqu'on dit que i'on honore une « image, on ne doit pas l'entendre autrement que lorsqu'on dit « qu'au nom de Jésus tout genou fléchit, que le nom du Seigneur « soit béni, qu'on rend gloire à son nom ; et adorer en présence « d'une image extérieure, n'est pas plus repréhensible qu'adorer « l'image intérieure représentée dans notre imagination; car i'i-« mage extérieure ne sert qu'à rendre plus vive celle qui se « forme intérieurement (3), On a coutume d'objecter, continue-t-« il, ce que disaient les paiens, qu'ils n'adoraient ni le marbre ni « le bois, mais les dieux. Mais, outre qu'ils admettaient une certaine « vertu dans ieurs images et qu'ils y plaçaient leur confiance, le « culte des images, comme nous l'avons dit plus haut, n'avait pas . été interdit autrefois parce qu'il était mauvais en soi, mais parce « qu'il inclinait au culte des faux dieux ; car l'idolatric, en prenant « ce mot dans son acception ordinaire, est ce qui porte à un autre « objet l'honneur dû à Dieu. Mais aujourd'hui, dans l'Église, tout « l'honneur rendu aux images ne se rapporte qu'aux originaux, « par lesquels nous rendons nos hommages au Dieu unique et éter-« nel, qui seul mérite les honneurs divins, et dont nous considé-« rons les bienfaits dans les autres, afin que cette vue nous anime · davantage à le regarder comme la fin dernière de notre cuite (4). 461. D'ailleurs l'idolatrie, quel qu'en soit j'objet, n'est pas seu-

 Ilridem, pag. 130. — (2) Ibidem, pag. 132. — (3) Système de théologie, pag. 144. — (4) Ibidem, pag. 150. lement une imperfection, une tache, une superstition quelconque; c'est un crime, qui, aux termes des livres saints et de l'aveu de tous, exclut du royaume des cieux. « Ceux qui servent les idoles, a dit saint Paul, ne possederont point le royaume de Dieu (1). Cependant les protestants, les luthériens, les calvinistes et les anglicans conviennent qu'on peut faire son salut dans l'Église romaine (2); ils doivent donc, pour être conséquents avec euxmêmes, convenir également que le culte des images, autorisé de tout temps dans l'Église romaine, n'a rien de commun avec le culte des Idoles. De plus, comment concilier le reproche des protestants avec le zèle de l'Église catholique pour la destruction de l'idolatrie? Comment le concilier avec les promesses que lui a faites Jésus-Christ, en promettant d'être avec les apôtres et leurs successeurs, tous les jours et dans tous les siècles, jusqu'à la fin du monde? « On ne dolt pas croire, dit Leibniz, que les portes de « l'enfer aient tellement prévalu contre l'Église et l'assistance que · Dieu lui a promise, qu'une idolâtrie aussi condamnable ait pré-« valu pendant tant de siècles dans tout l'univers chrétien (3). »

# CHAPITRE XII.

## Du culte des reliques.

- 462. Le mot reliques, en latin reliquiæ, signifie ce qui reste d'un saint après sa mort. Or, c'est un dogme catholique qu'on doit honorer les reliques des saints. Suivant le concile de Trente, « les
- fidèles doivent vénérer les corps des martyrs et des autres saiuts
   qui vivent avec Jésus-Christ; ces corps ayant été autrefois les
- membres vivants de Jésus-Christ et le temple du Salut-Esprit, et
- membres vivants de Jésus-Christ et le temple du Saint-Esprit, et
   devant être un jour ressuscités pour la vie éternelle et revêtus
- « de la gloire . Dieu accordant par eux un grand nombre de bien-
- de la gloire, Dieu accordant par eux un grand nombre de bienfaits aux hommes. Ceux qui soutiennent qu'on ne doit ni véné-
- ration ni honneur aux reliques des saints, ou que ces reliques et
- eles autres monuments sacrés sont inutilement honores par les
- fidèles, et que c'est en vain que l'on fréquente les lieux consacrés

<sup>(1)</sup> Neque idolis servientes... regnum Dei possidebunt. I'\* épitre aux Co-rinthiens, c. v1, v. 9 et 10. — (2) Yoyez ce que nous avons dit au tome 1, n° 860. — (3) Système de théologie, pag. 154.

- à leur ménoire, pour en obtenir du secours, doivent être absolument condamnés, comme l'Égiles et a dejà autrefois condamnés, et comme elle les condamne encore maintennt (1). • Il en est du culte des reliques comme du culte des images: c'est un culte relatif; en honorant les tombeaux des saints, nous honorons les saintse ux-mêmes.
- 463. Ce culte n'est point nouveau; il est aussi ancien que le christianisme. Les papes et les conciles, les Pères et les docteurs de tous les temps, les historiens ecclésiastiques, tout, dans l'antiquité chrétienne, dépose en faveur de la croyance générale et constante de l'Église touchant l'honneur et le respect qui sont dus aux corps des martyrs et des autres saints (2). Les protestants, ceux même qui ont attaqué ce culte avec le pius d'acharnement, confessent qu'il étalt reçu dans toute l'Église dès le quatrième slècle. Or, revient ici ce que nous avons dit du culte des saints en général, et du culte des images. Ce que l'Église croyait, du temps des Augustin, des Paulin, des Jérôme, des Chrysostome, des Ambroise, des Grégoire de Nysse et des Grégoire de Nazianze, des Basile et des Hilaire, elle l'avalt cru dans les premiers slècies. Les promesses qu'elle a de son divin fondateur ne lui ont point permis d'innover en matière de dogme. Comment, d'ailleurs, supposer que tous les chrétiens dispersés dans l'Orient et l'Occident, toujours prêts à sacrifier leur vie plutôt que de sacrifier aux idoles ou de pratiquer aucune des superstitions du paganisme, alent néanmoins tout à coup emprunté des paiens l'usage d'honorer les reliques, comme le prétendent les protestants? Croira-t-on que tous les évêques du monde chrétien, également complaisants pour les peuples, ou plutôt également làches et prévaricateurs, aient laissé introduire partout ce nouveau culte, sans qu'aucun ait réclamé contre un tel abus? Non ; i'on ne peut admettre que la vénération pour les tom-
- (1) Mandat ancia spondus comibus episcopia el enteria docendi munus caranque autinentibus, ni, piata calolicia el apostollas Celeciais usus, a primeira christiana enigiosis temporibus receptum... de reliquiarum honore... dibdeis diligiante instatusat, decentes con... anadorum mariyum el alicomi cum Christo virentium sancta corpora, que vira membra foerunt Christi el templom Spiritus Sancti, ab juso al aternam vitam suciatuda el glorificanta en la comisiona de la comisión de la comi

beanx et les corps des martyrs ait été reçue dans toute l'Église au quatrième siècle, sans être forcé d'admettre, par là même, que ce culte remonte aux temps apostoliques.

464. Et on peut le prouver même directement. Il est constant, par les actes authentiques des martyrs, que, dans les premiers siècles, les fidèles recueillaient avec le plus grand soln les corps, les ossements ou les cendres de ceux qui versaient leur sang pour la fol, les déposaient dans un lieu convenable, et les honoraient avec les évêques et les prêtres qui célébraient les saints mystères sur leurs tombeaux. Nous lisons dans la relation de la mort de saint Ignace d'Antioche, arrivée l'an 107 : « Le saint martyr avant été « livré à deux lions, fut à l'instant dévoré par ces cruels animaux. « Ils ne faissèrent de son corps que les plus gros ossements, qui · furent recueillis avec respect par les fidèles, pour être portés à « Antioche et déposés dans l'église, comme un trésor inestima-« ble (1). Pour nous, qui avons été les tristes spectateurs de sa · mort, nous avons résolu de vous en faire connaître le jour et le « temps, afin que, nous réunissant ensemble au jour de son mar-« tyre, nous communiquions avec ce généreux athlète de Jésus-· Christ (2). » On lit aussi dans la lettre de l'Eglise de Smyrne sur le martyre de saint Polycarpe, mort en 169 : « Le démon, cet ir-· réconcillable ennemi des justes, ayant été témoin de la gloire « qui avait accompagné le martyre de ce saint évêque , et comme « une vie illustre par un grand nombre de vertus avait été couron-« née par une mort pleine de merveilles, fit tous ses efforts pour · empêcher les chrétiens d'enlever son corps, quoique plusieurs « eussent désiré de le faire et de communiquer à ses cendres. Pour « cet effet, il se servit des Juifs pour suggérer à Nicétas, père d'Hé-· rode et frère d'Alée, d'aller trouver le proconsul, et de le prier « de refuser les restes de Polycarpe aux chrétiens, l'assurant qu'ils · abandonneraient le culte du cruclfié pour mettre l'évêque de « Smyrne à sa place, s'ils ne pouvaient avoir ses reliques ; comme « si nous pouvions, nous qui sommes chrétiens, quitter Jésus-Christ · après ce qu'il a souffert pour nous, et adresser à un autre qu'a · ful nos prières et nos vœux. Car, quoique nous honorions les « martyrs et les autres fidèles serviteurs de Jésus-Christ; quoique · nous ayons recours à eux, afin d'obtenir, par leur entremise, · de partager un jour la gloire dont lls joulssent, néanmoins nous · n'adorons et nous ne servons que Jésus-Christ. Fils unique de

<sup>(1)</sup> Actes des martyrs, par D. Ruinart, pag 19, édit. de 1731. - (2) Ibidem

· Dieu. Vu ce différend qui s'était élevé entre nous et les Juifs, · touchant le corps de saint Polycarpe, le centurion le fit brûler. · Cependant, nous avons pu recueiliir quelques ossements que le « feu avait épargnés, et nous les conservons comme de l'or et des « plerres précieuses. Notre Église s'est assemblée, conformément · à l'ordre du Seigneur, pour célébrer avec une sainte aliégresse le « jour de son martyre, qui est pour lui comme le jour d'une nouvelle naissance (1). Nous ne finirions pas, si nous vouijons rapporter tous les faits du même genre que nous offre l'histoire des trois premiers siècles de l'Église (2). Il est donc vrai, encore une fois, que la crovance de l'Eglise concernant le culte des reliques. remonte au berceau du christianisme; qu'elle est fondée sur l'enseignement des apôtres, et qu'elle vient de Jésus-Christ, suivant cette maxime de saint Augustin, dont on ne peut s'écarter sans ébranier les fondements de la foi : « C'est avec grande raison que · l'on croit que ce qui s'observe dans i'Église universelle et s'est · toujours observé, sans avoir été étabil par aucun concile, ne peut

#### CHAPITRE XIII.

e venir que de la tradition apostolique: Quod universa tenet Ecclesia, nec conciliis institutum, sed semper retentum est, non nisi auctoritate apostolica traditum rectissime creditur (3).

Du culte et des prérogatives de la sainte Vierge Marie.

465. Le culte que l'Égitse rend à la sainte Vierge Marie est fondé sur les mêmes raisons et les mêmes motifs que celut qu'elle rend aux autres saints, avec cette différence que le premier est supérieur, quoiqu'il diffère essentiellement du culte que l'on doit à Dieu. En effet, si tous les saints peuvent Intercéder pour nous, et si Dieu daigne écouter leurs prières, combien, à plus forte raison, est digne de notre confiance celle qu'a été bénie nettre toutes les femmes, et qui, en consentant à devenir mère de Dieu, est devenue, dit saint l'rénée, la cause du saint pour tout le genre humain (4) Aussi est-elle l'ôbet d'un culte particulier dans l'É-humain (5). Aussi est-elle l'ôbet d'un culte particulier dans l'É-

Ibidem, pag. 31. — (2) Yoyez les Actes des martyrs, par dom Ruinart; les histoires ecclésiastiques de Baronius, de Noël Alexandre, de Fieury, etc., etc. — (3) Liv. rv du Baptême, c. xxxv. — (4) Maria Yirgo obediens, et sibi, et

glise, qui l'a toujours regardée comme notre avocate anprès de Dieu (i), éclèbrant ses titres, ses vertus et sa gloire. Toutes les générations l'ont appelée et l'appelieront bienheuranes, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses en elle: Ecce beatam me dicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est (2).

- 466. Marie est mère de Dieu, et ce titre l'élève au-dessus des saints et des anges, au-dessus de toutes les créatures. Elle est mère de Dieu dans toute la propriété de ce terme; elle a conqu et enfanté, quant à l'humanité, Jésus-Christ, le Flis de Dieu (fait homme; c'est dans son sein que à est incarné le Verbe éternel (3).
- 467. Marie, en devenant mère de Dieu, n'a point cessé d'être vierge; eile dait vierge quand l'ange lui annoue le mysière qui devait s'opérer en elle, Virum non copsuco (s); elle est demeurée vierge en concevant celui qui est saint par excellence; elle a conque per l'opération du Saint-Esprit. La vertu du Très-Hant, lui dit l'envoyé de Dieu, descendra en vous; et vous couvrires de son umbre : spiritus Sanctus superveniet in les virus Altissimi obsemble : de l'entre s'altes s'anctus un personne de l'un rélius de l'oi. Elle est demeurée vierge quès l'enfantement, qui, s'étant fait d'ane manière surnaturelle, n'e pu porter atteint à son intégrité viginale (c).
- 468. Il est requ dans l'Église que Marie n'a jamais commis aucun péché, même véniel i l'exemption de tout péché actuel est un privliège que nons reconnaissons dans Marie, et qui n'a jamais été contesté parmi les catholiques. Le concile de Trente déclare que personne ne peut, pendant toute sa vic, éviter tout péché, même véniel, sans un privilége spécial de Dieu, comme l'Église le croit de la sainte Vierge (?). Les paroles de l'ange, Je vous salue, Marie, pleine de grace, le Seigneur est auce vous, ne sont susceptibles d'aucune limitation; non plus que celles des Pères, qui répètent, comme à l'envi, que la mère de Dieu a toujours été pure répètent, somme à l'envi, que la mère de Dieu a toujours été pure

universo gener humano causa facta est abulta. Lir. m., contre tas Meriates, c. c. xxx. — (1) Saint triede, étopée de 1700 en 177: e 18 ai es (1794) indebierra > 100, esd thes ausas est obelier Doe, uti virginia Fere Virgo Maria foret adro-cent > 18 ette pediendo una datriciem en morti genus humanum per virginem ». Lir. v, contre tas Meriates, c. xxx. — (2) Saint Luc, c. xx. + (3) Saint L

et exempte de tout péché, ou, au moins, de tout péché actuel, 469. La croyance commune des extabellques est que Marie a été exempte même du péché originel. Il n'est pas de cette croyance comme d'une opinion que l'Égites handandne aux discussions de l'école. Quoique, jusqu'ici, elle ne nous ait point été proposée comme un article de foi, elle est némmoins si conforme à l'esprit de l'Égites, et si généralement répandue parmi les fidères, qu'on ne peut l'attaquer sans témértés. Nous reconnaissons donc que la sainte Vierge Marie, mêre de Dien, a été préservée du péché originel, lorsu' elle a été convue dans le sein de sa mère.

470. D'abord saint Pie V, en 1567, Grégoire XIII, en 1579, et Urbain VIII, en 1641, ont condamné solennellement solxante et dix-neuf propositions de Baius, comme hérétiques, erronées, suspectes, téméraires, scandaleuses et offensives des oreilles pieuses; ie tout respectivement. Or, la soixante et troisième de ces propositions est ainsi conçue : « Personne, excepté Jésus-Christ, « n'est exempt de péché originel. Ainsi, la bienheureuse Vierge est « morte à cause du péché d'Adam, qu'eile avait contracté; et \* toutes les afflictions qu'elie a éprouvees en cette vie ont été des « châtiments du péché actuel ou originei, comme dans les autres « justes (1). » Cette proposition une fois condamnée, quelque qualification qu'on iui donne, soit qu'on ne la considère que comme téméraire ou comme offensive des oreilles pieuses, on ne peut la soutenir sans aller contre les constitutions dogmatiques du saintsiège, qui ont été recues dans toute l'Église. Cependant, s'il était vral que la sainte Vierge eût été conçue nvec le péché originel, on pourrait par là même soutenir la susdite proposition; donc, on doit reconnaître que la sainte Vierge n'a point contracté le péche d'Adam.

471. En 1616, Paul V défendit d'attaquer l'immacuiée conception de la sainte Vierge, dans les prédications, lectures et autres actes publics, de queique genre qu'ils fussent. Et comme, vers l'an 1822, li s'était élevé des dissensions à ce sujet, Grégoire XV renouve la le décret de Paul V, et l'étendit même aux écrits et aux entretiens privés, défendant de rien avancer qui fuit contraire au sentiment qui exempte la mère de Dieu du péché originel, unt que la question n'aura pas été définie par le siége apsoiolique, ou

<sup>(1)</sup> Nemo præter Christum est absque peccato originali; hinc beate Virgo mortua est propter peccalum ex Adam contractum; omnesque que afficiones in hac vita, sicut et aliorum justorum, fuerant ultiones peccati actualis vet originalis.

qu'il n'en aura pas été ordonné autrement par le souverain pontife (1).

472. Alexandre VII, confirmant les constitutions de ses prédécesseurs, s'exprime ainsi : « Voulant, à l'exemple des pontifes ro-« mains, favoriser une si louable plété, ainsi que la dévotion, la « fête et le culte établis en conséquence dans l'Église romaine, sans aucun changement depuis l'institution de ce culte, et maintenir « en même temps cette piété et cette dévotion à l'honneur de la · bienheureuse Vlerge, comme ayant été préservée du péché ori-« ginel par la grâce de l'Esprit-Saint, dont elle fut prévenue.... « nons renouvelons les constitutions des souverains pontifes nos « prédécesseurs, principalement celles de Sixte IV, de Paul V et - de Grégoire XV, en faveur du sentiment qui tient que l'âme de « la bienheureuse Vierge Marie, au moment de sa création et de « son union avec le corps, a été douée de la grâce du Saint-Esprit « et préservée du péché originel. Nous les renouvelons aussi en « faveur de la fête et du culte de la conception de la même Vierge · mère de Dieu, établis conformément à la pieuse croyance dont il « s'aglt; et nous voulons que le tout soit observé sous les censures « et les pelnes portées dans les mêmes constitutions (2), « Il est

(1) Mandans et præcipiens omnibus et singulis supra dictis, ne de cætere, donec articulus hujusmodi a sede apostolica definitus, vel per sanctitatem suam et sedem apostolicam fuerit aliter ordinatum, neque etiam in sermonibus et scriptis privatis audeant asserere, quod cadem beatissima Virgo fuerit concepta cum peccato originali, nec de luc opinione affirmativa aliquo modo agere seu tracture, exceptis tamen quibus a sancta sede apostolica fuerit aliter super his specialiter indultum. Décret de l'an 1622. - Grégoire XV permit aux dominicains, par un indult du 28 juillet de la même année, de pouvoir disserter librement dans ieurs entretiens ou conférences privées, entre eux seutement, et non entre d'autres ni avec d'autres, de la matière de la conception de la bienheureuse Vierge Marie, sans encourir les peines portées par les décrets du saintsiége. - (2) Volentesque laudairili innic pietati, et devotioni, et festo, et cultui secundum iliam exhibito in Ecclesia Romana, post ipsius cultus institutionem nunquam immutato, Romanorum pontificum prædecessorum nostrorum exempto, favere, necnon tueri pietatem et devotionem hanc colendi et celebrandi, beatissimam Virginem, prævenieute scilicet Spiritus Sancti gratia, a peccato originali præservatam.... Constitutiones et decreta a romanis pontifi-"bus prædecessoribus nostris, et præcipue a Sixto IV, Panlo V, Gregorio XV, dita in favorem sententiæ asserentis animam B. Mariæ Virginis in sua creatione et in corpus infusione, Spiritus Sancti gratia donatam et a peccato originali præservatam fuisse; nec non in favorem festi et cultus conceptiouis ejusdem Virginis Deiparæ secundum piam istam sententiam, ut profertur, exhibiti, innovamus, et sub censuris et punis in lisdem constitutionibus contentis, observari mandamns, Constitution de l'an 1661.

donc constant que le saint-slége, que l'Église même entière, s'est montrée, depuis plusieurs siècles, constamment favorable à la doctrine qui exempte Marie du péché originel.

- 473. Le concile de Trente, sans définir la question touchant i'immacuiée conception, nous laisse entrevolr sa pensée, lorsqu'il déclare « que, dans le décret qui regarde le péché originei, son ln-
- « tention n'est point de comprendre la bienheureuse et immaculée
- « Vierge Marie, mère de Dieu; mais qu'il entend qu'à ce sujet les
- « constitutions du pape Sixte IV soient observées, sous les peines « qui y sont portées (1). » Et on voit , par l'histoire de ce concile , que ce n'est que par prudence que les Pères se sont abstenus de se prononcer d'une manière plus expresse en faveur de la croyance

qui exempte la sainte Vierge du péché originel.

- 474. Avant le concile de Trente, le concile d'Avignon, de l'an 1457, qui a été convogué par le cardinal Pierre de Foix et le cardinal Alain de Coétivi, tous deux légats du saint-siège, et auquel ont pris part un grand nombre d'évêques de la métropole et des provinces d'Arles et d'Aix, ordonne (2) qu'on suive inviolablement le décret du concile de Bâle, portant que · la doctrine de l'imma-« culée conception de la sainte Vierge devait être approuvée, tenue et embrassée par tous les cathollques, comme pieuse et conforme « au culte de l'Église, à la foi catholique, à la droite raison et à la « sainte Écriture ; et qu'ainsi il n'élait permis à personne de tenir « ni de prêcher le contraire (3), » Il est vrai que quand les évêques
- de Bale ont porté ce décret, ils ne formaient qu'un conciliabule ; mais, quoique l'assemblée n'eût plus alors l'autorité d'un concile, le décret prouve toujours que les évêques qui la composaient

<sup>(</sup>t) Deciarat ipsa sancta synodus, non esse sua intentionis, comprehendere in hoc decreto, ubi de peccato originall agitur, beatam et immaculatam Virginem Mariam, Dei genitricem; sed observandas esse constitutiones felicis recordationis Sixti papæ IV sub pænis in eis constitutionibus contentis, quas innovat. Sess. v, can. v. - (2) Decretum in coucilio Basileensi factum de conceptione beatissime Virginis Marie: statnimus inviolabiliter observari ; districte omnibus inhibendo, sub excommunicatiouis pœna, ne quisquam aliquid in contrarium prædicare vei publice disputare præsumat Labbe, Concil., tom, xm, col. 1403. - (3) Doctrinam iliam disserentem gloriosam Virginem Dei genitricem Mariam, præveniente et operante divini numinis gratia singulari, nunquam actualiter subjacuisse originali peccato, sed immunem semper fnisse ab omni originali et ctuali culpa, sanctamque et immacuiatam, tauquam piam et consonam cultui ecclesiastico, fidei catholica, rectar rationi, et sacrae Scripturae, ab omnibus catholicis approbaudam fore, tenendam et amplectendam, diffinimus et declaramus, pullique de cætero licitum esse la contrarium prædicare seu docere. Concile de Bále, sess. xxxvi. Labbe, tom. xii, col. 623.

croyatent à l'immaculée conception. Et cette croyance était partagée par le pius grand nombre des théologies albitens, français, allemands, polonais, fiamands, espagnois, portugais, anglais, éccasais, et des autres nations. C'était aussi la doctrine de la piupart des académales et des universités, notamment de l'université de l'anis, qui, par un statut de 1496, obligea ses membres, sous la foi du serment, à défendre l'immaculée conception, avec l'engagement de ne rien avancer qui lai fût contraire, sous peine d'être privés des honners. Ges grandes et des priviléges de la compagnie.

475. Cette croyance ne date pas du quinzième siècle; elle est fondée sur l'enseignement des Pères et des anciens docteurs de l'Église. Saint Bonaventure, mort en 1274, enseigne que Marie a été pleine de grâce dans la sanctification, d'une grâce préservatrice de la souillure du péché originel (1), Saint Anselme, archevêque de Cantorbéry en 1093, n'est pas moins exprès : « Tous les « hommes sont morts dans les péchés, soit origineis, soit actuels; « tous, la mère de Dieu exceptée (2). » Suivant saint Pierre Damien, mort en 1073, « la chair que la Vierge tenait d'Adam n'a « point contracté les souillures d'Adam (3), » Au huitième siècle, saint Jean Damascène écrivait : « Comme la Vierge mère de Dieu « devait naître d'Anne, la nature n'osa pas prévenir l'œuvre de la « grace ; mais elle attendit un instant que la grace eut produit son · fruit (4). L'ancien serpent n'a point d'entrée dans ce paradis (5): c'est-à-dire dans l'âme de Marie. Il n'a pu s'exprimer de la sorte qu'autant qu'il crovait que la sainte Vierge a été concue sans péché. Saint lidephonse, mort archevêque de Tolède vers l'an 668, regardait comme une chose constante que la sainte Vierge a éte exemple du péché originel (6).

476. En remontant un pen plus haut, nous rencontrons saint Maxlme de Turin, qui enseigne que Marie a été le temple conve-

<sup>(1)</sup> Domina nostra fui plena gratia in sua sanciticatione, gratia scilicet persecutiva contra facilitate originalis cuejos. Sermon u, are la bienherment servariava contra facilitate originalis cuejos. Sermon u, are la bienherment servaria composito, escale processor corpol, despuis batiera Del. Sur le colo, and cia ser éjacultation de describations de la contra de la colora del c

nable pour Jesus-Christ, non point à cause de la disposition de son corps, mais à cause de la grace originelle dont elle a été prévenue (1). Saint Cyrille, patriarche d'Alexandrie, s'exprime en ces termes : « A l'exception de ceiui qui est né d'une Vierge, et de · cette même Vierge très-sainte, qui a mis au monde l'Homme-· Dieu, nous naissons tous avec le péché originel, et nous venons tous au monde affectés de cette grave cécité que nous avons con-« tractée de notre premier père (2), » Saint Augustin, établissant contre les pélagieus ie dogme du péché originel, et prouvant que tous les hommes naissent avec le péché d'Adam, en exceptait cependant la mère de Dieu. Voici ses paroles : « Excepté la sainte « Vierge Marie, de laquelle, pour l'honneur du Seigneur, je ne « veux point qu'il soit aucunement question lorsqu'il s'agit du « péché, car nous savons qu'il lui a été donné d'autant plus de « grace pour vaincre le peché de toute part, qu'elle a mérité de a concevoir et d'enfanter celui dont il est certain qu'il n'a eu aucun « péché, Si nous pouvions rassembler ici tous les saints et saintes « qui ont vécu en ce monde, et leur demander s'ils ont été sans « péché, quelic réponse pensez-vous qu'ils donneraient? Celle de · Péiage ou de l'apôtre saint Jean? Queile qu'ait été ici bas l'excei-« lence de jeur sainteté, tous s'écrieraient d'une seule voix : Si nous « disons que nous n'avons point de péché, nous nous trompons nous-« mêmes, et la vérité n'est point en nous (3). » Ainsi donc, selon saint Augustin, tous les hommes ont péché; tous, à l'exception de la sainte Vierge Marie, qui a reçu de Dieu la grâce de vaincre le

péché de toute part, ad vincendum ex omni parte peccatum, parce qu'elle devait concevoir et enfanter le Saint des saint 477. Saint Jérôme dit que Marie n'a été atteinte d'aucune souillure humaine; et il la compare à la nuée du jour qui n'e jamais été dans les ténèbres, mais toujours au sein de la la-

<sup>(1)</sup> klosem plane Stata (christi Inkilizentiem, non pro Inkiliz comprets, sed pre gratias original. Homeliew, s, one and In Nothrild to Anter-Seigneur. (2) Omne Inomines, excepto illo quit de Virgine natus est, nanchianian etiam nanciture, et gararisma excellate depresal in moudem treitimen, quan quiden excitaten de radice primi parentis contraviames. Nor E Europite de sunta Jean. (2) Excepte nanch Virgine Maria, de qua properte homeore Domitin, indum prorrus, erun de peccatia agibur, haberi volo quasificame i node estim nicimis qued et plum gratia continum fuerti al virucusiame ex uma jurel procravia: prode et plum gratia continum fuerti al virucusiame ex uma jurel procravia: prode et plum gratia continum fuerti al virucusiame ex uma jurel procravia: pipus decipiums, et veritas in nobis non est. Lie. de la nature et de la grâce, c. 33331.

mitter (1); ce qui ne peut être vral qu'autant que Marie a été préservée de tout péché, même origine. Saint Epploiane, mort en 403, ne pensait point autrement. « La brebis sans tache, dit-il, qui enfonta l'Apocau qui fut le Christ, était supérieure à tout. Dies « cui accepté, plus helle en sa nature que les chérublins, les séraphins, et que toute l'armée des anges (2). « Saint Ampoise regarde la sainte Vierge comme ayant été, par l'effet de la gréce, pure de toute soutilure du péché (3). Saint Amphiloque, évêque d'ione en 241, dit qu'elle a eté formée sans teche et sans pé-

chė (4). 478. Arrivés au troisième siècle, nous trouvons dans Origène un témoin de la croyance de son temps touchant l'immaculée conception. Voici comment li s'exprime : « Comme l'ange salue Marie . d'un terme nouveau que je n'ai pu trouver dans toute l'Écriture, · il faut que j'en dise quelque chose. Cette parole qu'il lui a adres-· sée, Je vous salue, pleine de grâce, en grec xryapitouiry, je ne · me rappelle point l'avoir lue dans aucun endroit des Écritures. · D'ailleurs, ces mots, Je vous salue, pleine de grâce, ne s'adres-· sent point a un homme : c'est une sajutation qui ne convient qu'à · Marie seule. Car si elle avait su que tout autre eût été salué · d'nne parole semblable, elle qui avait la science de la loi avec is · don de la sainteté, et qui, par une méditation journalière, avait · pénétré les oracles des prophètes, elle ne s'en fût jamais effrayée · comme d'une salutation étrange (5). » Le mot grec signifie nonseulement pleine de grace, comme le traduit la Vulgate, mais il signisse encore formée en grace. Et c'est précisément le sens qui lui est attribué par Origène, comme on le volt par un antre pas-

(t) Gerte nubem levem debemus sanciam Mariam accipere nullo semine humano pragravatam.... Nubes illa non fuit in tenebris, sed semper in luce. Sur le psaume exxvn, au verset : Et deduxit eos in nube diei. - (2) Solo Deo excepto, capetis superior extilit, natura formosior est Insis cherubim, seraphim el oumi exercitu augelorum.... ovis immaculata guæ peperit agnum Christom. Des louanges de Marie. - (3) Virgo per gratiam ab omni integra labe peccati. Sur le psaume exviu. - (4) Sine macula et sine peccato. Discours iv. sur la sainte Vierge mère de Dieu. - (5) Quia vero angelus novo sermone Mariam salutavit, quem in omni Scriptura invenire non potni, et de boc pauca dicenda sunt. Id cuim quod ait, Ave, gratia plena, quod gravee dicitur xexaperupien, ul-i in Scripturis alibi legerim non recordor; sed neque ad virum istiusmodi sermo est, Salve, gratia plena. Soli Mariae lure salutatio servatur. Si enim scivisset Maria et ad alium quempiam similem factum esse sermonem, babebat quippe legis scientiam, et erat sancta, et prophetarum vaticinla quotidiana meditatione cognoverat; nunquam quasi peregrina cam salutatio terruisset. Homélie vi, sur saint Luc.

sage où le même docteur, en parlant de Marie, dit qu'elle n'a point été infectée par le souffle du serpent venimeux (1).

479. Nous avons une nouvelle preuve de l'Immaeulée conception dans la litturgé de l'Églie greque, litturgé qui est benacoup plus ancienne que saint Jean Chrysostome, dont elle porte le nom. On y iit, en effet, que Marie est sans faute à tous égards, omart ex parte inculpata, ce qui indique assex que cette Église la croyait conque sans le péche originel. Aussi le jésulte Wanquercek, dans son ouvrage inituluié la Piété des Grece seuver Marie, a recueilli plusieurs passages de leurs anciens ménologues, où il est dit que la sainte Vierge est pure de toute tache, omat nœvo intacta (2). 480. Effini, dequis le douzietne siète. l'Éclie célèbre in fête

de la Conception de la sainte Vierge. Or, il est constant que les fidèles célèbrent cette fête, non-sculement en mémoire de la conception de Marie, mais en mémoire et à l'honneur de son immaculée conception. C'est dans cet esprit que la fête s'est établie dans l'Église de Lyon, comme on le voit par la lettre de saint Bernard à cette même Église; c'est dans cet esprit qu'elle s'est répandue dans toute la chrétienté, comme le dit le pape Alexandre VII (3). Le pape Sixte IV approuva même, comme faisant partie de l'office, l'oraison suivante : « Seigneur , qui , par l'immaculée con-· ception de la sainte Vierge, avez préparé à votre Fiis une de-· meure digne de lui, accordez, nous vous en prions, que comme « vous l'avez préservée de toute tache, en prévision de la mort · de son Fils, nous puissions aussi, étant purifiés nous-mêmes. a parvenir, par son intercession, jusqu'à vous (4). » Et le pape saint Pie V permit à l'ordre des franciscalns de conserver et de réciter cette oraison, que nous trouvons aussi dans le Bréviaire de Besançon, publié par le cardinal de Choiseul en 1761, et réimprimé, en 1824, par l'ordre de M. de Villefrancon, archevêque de la même ville. Nous ajouterons que le saint-siége, qui a toujours favorisé la dévotion pour la sainte Vierge pure et sans tache, a permis dans ces derniers temps, par l'organe de la congrégation iles rites, aux Eglises d'Italie, d'Espagne, de France, d'Angleterre, d'Allemagne et de l'Amérique, qui en ont fait la demande, d'ajou-

<sup>(1)</sup> Noc. serpestis venenosi silhalibus indecia est. Bondilis 1, sur la mánuéranglistia. — (1) Festa Mariana Carcorum, imperim de Ameniche ni Sciciaroglistia. — (2) Vorça, cidessus, le n° 172. — (1) Deus, qui per immeculatam Virginis conceptionem digune Filio tos islaticatum preparanti, concede, quemenos, ut, sicut ex merte ejusdem Fili tei pravira, cam ab omni tabe precervanti, its nos quoque mundos, qui instrezessione, ad te pervenire concedes.

ter, dans la préface pour la fête du 8 décembre, le mot immaculata an mot conceptione, comme cela se pratique dans l'ordre de Saint-François.

- 481. On voit, par ce qui vient d'être dit, que l'immaculee conception, sans être un article de loi, est expendant une croyance de l'Egilise, et que cette pieuse croyance est fondée sor l'enseignement des saints Pères, qui s'appulent eux-mêmes, et sur ces paroles de l'ange à la sainte Vierge, Je seus saire, Marie, pieine de gréeet sur la considération que celle qui était destinée à concevoir dans son sein le Verbe incarrei, le Saint des saints, d'evalt être elleméme éminemment sainte, et par couséquent préservés, non-seulement de tout péché acteus, mais enore du péché originel. Il ne convenant pas que celle qui, en devenant mère de Dieu, brissit la tête du serpent, côt éci un seu lisants inferée de son souffle, ou seclave du démon, dont elle vensit déruire l'empire par son divin Fils. « Il ne faut pas croire, dit saint Bernardiu de Sieme, que le « l'ils de Dieu cêt vouin naître de la Vierge, ni se revêtir de sa c-clair, si elle cétt és souillée du ocché originel (1).
- 482. Une nuive prérogative de Marie est son assomption corporelle dans le cide. On croit tencre généralement, dans l'Église, que la sainte Vierge est resuscitée immédiatement après sa mort, et qu'elle est en corpa et en âme dans le ségiour de la gloire. Cette pieuse croy nuoc est fondée sur la tradition (2), et sur les sentiments de pièté que nous des ons avoir pour la mèrre de Dieu. On coaçoit difficilement que ce corps, qui n'a jamais participé à la contagion commune, et dont s'est formé, par l'opération du Saint-Esprit, le corps même du Plis de Dieu fait homme, ait prové la corruption du tombeuu. Aussi l'Église n-t-cile inséré dans l'office de l'Assomption et que saint Jean Damasche et saint Bernard ont dit de la mort, de la résurrection et de l'entrée triomphante de Marie dans le ciel (3).

Néanmoins, il n'existe aucune décision qui en fasse nn article de

foi. Après avoir parié de l'inestrantion du Verbe, du culte de Jésas-Christ, de ses saints, et des prérogatives de celle qu'il a cue pour mère quant à l'humanité, il est nécessaire, suivant l'ordre des dogmes catholiques, de parier de la grâce qu'il nous a méritée en mourant pour notre saint et pour le saint du monde entier.

# TRAITÉ

DE LA

# GRACE ET DE LA JUSTIFICATION.

483. La nature de la grâce, qui est je principe de la justification, la manière dont elle opère sur la volonté de l'homme, ses rapports avec le fibre arbitre, sont autant de mystères pour nous. · Il est si difficile, dit saint Augustin, de discerner la vérité quand « il s'agit de la jiberté de l'homme et de la grâce de Dieu, que, « jorsqu'on défend le libre arbitre, il semble que l'on nie la grâce, « et que, lorsqu'on défend la grâce, il semble que l'on nie le libre arbitre (t). » Comme on ne s'est pas toujours tenu suffisamment en garde contre cet écueil, on est tombé dans de graves erreurs. D'un côté, les péiagiens, les semi-péiagiens et les sociniens, sous prétexte de défendre le libre arbitre de l'homme, ont nié la nécessité de la grâce. De l'autre, les prédestinatiens du cinquième et du neuvième siècles, dont les erreurs ont été renouvelées, d'une manière plus ou moins expresse, par Wiclef, Luther, Calvin, Balus, Jansenius et Quesnel, en voulant exaiter l'opération et la puissance de la grace, ont méconnu la liberte de l'homme. Pour éviter ces deux extrêmes, nous suivrons en tout l'enseignement de l'Église, qui se guide eile-même par l'Écriture et la tradition.

#### CHAPITRE PREMIER.

#### Notion de la grâce.

- 484. Ici le mot grâce exprime les dons que Dieu fait gratultement aux hommes, principalement dans l'ordre du saiut. Sous ce
  - (1) Ista questio, ubi de arbitrio voluntatis et Dei gratia disputatur, ita est ad

point de vue on définit la grâce : Un don surnaturel et gratuit, qui nous vient de Dieu, comme le moyen de nous faire arriver à la vie éternelle. D'abord, la grace est un don surnaturel; elle se rapporte à la vision intuitive de Dieu, qui est la fin surnaturelie de l'homme (1). Elle est par là même un don gratuit : Dieu n'était point tenu, même dans l'hypothèse de la création, de procurer à l'homme la félicité qui nous rend participants de la gloire du ciel. et, en quelque sorte, de la nature divine, divinæ consortes naturæ (2). D'ailleurs, l'homme, étant déchu de son etat primitif par le péché de notre premier père , n'a été réhabilité que par un effet de la miséricorde de Dieu. La grâce nous vient de Dieu, et ne neut venir que de Dieu : mais, à partir de la chute d'Adam, elle n'a été accordée à l'homme qu'en vue des mérites de Jésus-Christ, qui s'est offert à Dieu le Père comme une victime de propitiation pour tout le genre humain. Enfin, la grâce est le moyen de nous faire arriver à la vie éternelle; sans la grâce, nous ne pouvons rien dans l'ordre du salut.

485. On distingue la grace habituelle et la grace actuelle. La première, qu'on appelle aussi la grâce sanctifiante, est une qualité qui, résidant dans notre ame d'une manière fixe et permanente, la purifie du péché, et la rend agréable à Dieu et digne du bonheur du ciel. Cette grace demeure en nous tandis que nous persévérons dans la justice; on ne la perd que par le péché mortel. La grâce actuelle est extérieure ou intérieure. La grace extérieure consiste dans la prédication de l'Évangile, dans les exhortations, les conseils, les exemples gul nortent au bien. La grâce intérieure, en tant qu'elle est actuelle, est l'acte même par lequel Dieu éclaire intérieurement notre entendement et fortifie notre volonté, en nous donnant le pouvoir de faire une bonne œuvre, d'accomplir un précepte, de surmonter une tentation, d'une manière utile à notre salut. Cette grace s'appelle grace de l'entendement ou grace de la volonté, sulvant qu'on la considère comme éclairant notre esprit d'une lumière surnaturelle, ou comme donnant à notre volonté la force de faire le bien. Cette même grâce prend le nom de grâce prévenante, ou de grace concomitante, ou de grace subséquente, selon qu'elle nous prévient, afin que nous connalssions et que nous vouñons le bien, ou qu'elle nous accompagne et nous aide

discerneadum difficilis, ut, quando defeuditur liberum arbitrium, negari Dei gratia videatur; quando antem asseritur Dei gratia, liberum arbitrium putctur auferni. Lio. 1, de la Grace du Christ et du péché originel, c. XIVII.—
(1) Yoyez, ci-dessus, le nº 110, etc.—(2) Saint Pierre, nº épél., c. 1, v. 4.

tandis que nous faisons le bien, ou qu'elle nous suit, afin que nous continuions à vouloir et à faire le bien: Nolentem prævenit ut velit: volentem subsequitur, ne frustra velit (1).

aso. Enfu, la gráce actuelle se divise on gráce sufficiante et en gráce efficace. La gráce sufficiante et a misa aposte, parce qu'elle donne le pouvoir, le vrai pouvoir de faire le bien, quadqu'elle ne soit pas suivie de son effet. La gráce effocce est celle qui est suivie de son effet, c'est-à-dire celle avec laquelle on fait ce que Dieu exige de nous. Amis, la différence entre os deux especes de gráce, quant aux effets, consiste en ce qu'on résiste à la première et qu'on ne résiste pas à la seconde, quadqu'on puisce certalnement y résleter. Aussi devons-nous demander à Dieu d'être toujours fédées aux grâces qu'il veut blen nous secorder.

#### CHAPITRE II.

# De la nécessité de la grâce.

447. La gráce actuelle intérieure est-elle absolument nécessaire au salut? Peut-il y avoir des netions bonnes sans la gráce sanctifiante? Toutes les actions de ceux qui n'ont pas la foi sont-elles moralement mauvaises? Le juste peut-il, avec des gráces ordinaires, éviter tous les péchés? Peut-il, sans une gráce spéciale, persévere jusqu'à la fin T elles sont les questions que nous avons à caminer dans ce chapitre.

#### ARTICLE I.

#### La grace actuelle intérieure est-elle absolument nécessaire au salut

488. Il est de foi que, sans la grâce Intérieure, on ne peut absolument rien dans l'ordre du salut. La grâce est indispensablement infecessaire pour le commencement comme pour l'accroissement et le perfectionnement de la foi, pour le commencement comme pour l'alchèvement des bonnes œuvres; en un mot, pour le commencement comme pour la consommation de notre salut. Aunsi La défini le deraire concile ceuménique : 5 quiedqu' un ditte de reuire concel eceménique : 5 quiedqu' un ditte proposition.

<sup>(1)</sup> Enchiridion, c. xxvII.

- que, ann l'inspiration prévenante du Saint-Esprit et sans son secours. l'homme peut croire, espérer, almer, ou se repentir comme il faut, pour obtenir la grâce de la justification, qu'il soit annthème (i). - Longtemps avant le concile de Trente, le concile giénéral d'Éphèse, de 431, à la suite de vingt-trois conciles particuliers, avait condamné les erreurs de Pélage et de Célestius, qui, en nient le péché originel, nialent en même temps la mécessité et la gratuité de la grâce intérieure, en ce qui a rapport au soitu.

489. Comme au sixième siècle il y avait encore dans les Gaules quelques semi-pélagiens qui n'attribuaient à la grâce que l'accroissement et non le commencement de la foi, le concile d'Orange, de l'an 529, rendit les décrets sulvants :

490. - Si queiqu'un dit que la grâce de Dieu peut être donnée à la prière de l'homme, et que ce n'est pas la grâce même qui fait - que nous la demandons, contredit ces paroles du prophète Isaie et de l'Apôtre: Ceux qui ne me cherchaient point m'ont trouvé, et je me suis montré à ceux qui ne me consultaient pas (2).

431. SI quelqu'un prétend que Dieu attend la volonté de 'Dhomme pour nous justifier du péché, et ne reconnait pas que c'est l'infusion et l'opération du Saint-Esprit en nous qui fait que nous voulons être justifiés, il contredit l'Esprit-Saint, qui dit par Salomon: La volonté est préparée par le Seigneur; et ce que dit l'Apôtre: C'est Dieu qui nous fait vouloir et exécuter selon sa bonne volonté (3).

492. - Si quelqu'un dit que le commencement de la foi aussiblen que l'accroissement de cette foi, et que l'acte même par lequel nous croyons en celui qui justifie l'impie, et par lequel nous parvenons à la génération du saint baptème, sont en nous naturellement. et non par le don de la grâce. C'est-à-dire par l'inspi-

(1) Si qui distavit, sino paramenteli Spirilus Sancli Impirationa sique sinadipioris, homisure carbest, speare, di ligiere, an promiter possi, sicil oporie, ut el justificationis gratis contertator; analtenna sit. Seta. v., con. in. ... (2) Si quis a si avvactione humanum gratiam me di citi, posse confert, son autem pasan gratiam facere, ut invoctier a noble; contradicit Isalie prophete, vel Apostolo identi denti: Janeatus suma ono querentitione me: palam geparai his qui me non interropodonat (in. 65; hom. 10). Cepti. nn. — (3) Si quis, ut a peccalo pragram, violutation nostram Doum expecter contendit, son adtenu ut elam pargari velinnes, per Sancti Spiritus sindascoment el operationem i nos linei contituter, resistiti qui apistitui Sancho per alsomement dicenti no los deri contituter, resistiti qui apistitui Sancho per alsomement dicenti propieta del propieta secondanta a Domino; et Aspotito dalibritor pradiferenti contituta del presenta contenti qui apprentare contenti qui apprentare resistati qui app

и. 22

ration du Sain-Esprit, qui change notre volonté de l'infédité à la foi, de l'implété à la piété, il se montre contrire aux dogmes a postoliques, le bienheureux Paul disant : Nous avons conflance oper eclui qui a commence du vous cette bonne couver, la perfectionnera jusqu'au jour de Notre-Seigneur Jésus-Christ; I vous a det donné, en vue de Jésus-Christ, non-seulement de croire en hui, mais encore de souffrir pour lui; e'est la práce qui vous en la vient pas de voien pas de voien pas de voien, car e'est un voien pas de voien pas de voien, car e'est un voien pas de voien pas d

- don de Dieu (1).
493. - Si quedqu'un dit que in miséricorde est accordée à ceux qui croient, qui veulent, qui désirent, qui s'efforcent, qui travaillent, qui denandent, qui cherchent, qui frappent, sans la grace, et ne reconnaît pas que c'est l'infusion et l'opération du Saint-Esprit qui nous fait croire, voudoir et faire toutes ces choses comme il funt pou s'il subordonne le secours de la grace à l'humilité et à l'obéissance de l'homme, au lleu de convenir que c'est par le secours de la grâce de l'annuille et à l'obéissants, il résiste à l'Apôtre, qui dit: Qu'avez-sous que ces par joint regul? Cest par le argâce de Dieux que je suit pour la grâce de Dieux que je suit pour le prêce de Dieux que je suit pour le prêce de Dieux que je suit pour le prêce de Dieux que je suit par le argâce de Dieux que je suit par le prêce par le prêce de Dieux que je suit par le prêc

• ce que je suis (2).
494. • Si quelqu'un dit que par les forces de la nature nous pou• ona faire quelque bien concernant le salut de la vie éternelle,
• penser, choisfr comme il faut, et consentir à la prédication de l'Évangile, sans les immières et l'inspiration du Saint-Esprit, qui ve donne à tous extet sauxité du lous fait embrasser la vériel qui ve donne à tous extet sauxité qui lous fait embrasser la vériel par le proposition de la consection suivi de la consection sui

(1) Si quis, sicut augmentum, ita etiam initium fidei, lpsumque creduiitalis affectum, quo in eum credimus qui justificat impinm, et ad generationem sacri baptismatis pervenimus, non per gratico donum, id est per inspirationem Spiritus Sancti corrigentem voluntatem nostram ab infidelitate ad fidem, ab impietate ad pietatem, sed naturaliter pobis inesse dicit, apostolicis dogmatibus adversarius approbatur, beato Paulo dicepte (Philip. 1): Confidimus, quia qui capit in nobis bonum opus, perficiet usque in diem Domini nostri Jesu Christi; et illed (Eph. 2) : Vobis datum est pro Christo non solum ut in eum credatis, sed etiam ul pro illo patiamini; et, gratia salvi facti estis per fidem, et hoe non ex vobis; Dei enim donum est. Capit. v. - (2) 8 quis, sine gratin Dei credentibus, volentibus, desiderantibus, conantibus, inborantibus, vigilantibus, studentibus, petentibus, quærentibus, pulsantibus, nobis, misericordiam dicit conferri divinitus; non autem ut credamus, velimus, vel hac omnia, sicut oportet, agere valeamus, per infusionem et inspirationem Sancti Spiritus in nebis fieri confitetur; et aut humilitati aut obedientise humanæ subjungit gratise adjutorium, nec ut obedientes et humiles simus ipsius gratiæ donum esse consentit, resistit apostolo (i Cor. 4 et 15) : Quid habes quod non accepisti? et : Gratia Dei sum id quod sum. Capit. vi.

ajouter foi, il est séduit par l'esprit d'hérésie; puisqu'il u'eutend
 pas la voix de Dieu, qui dit daus l'Évangile: Vous ne pouvez

pas la voix de Dieu, qui dit dans l'Evanglie: rous ne pouvez
 rien faire sans moi; ni celle de l'Apôtre, qui dit: Nous ne

sommes pas capables de former de nous-mêmes aucune bonne pensée comme venant de nous-mêmes; mais c'est Dieu qui

nous en rend capables (1).

Quand uous faisons le blen, c'est Dieu qui opère eu nous et
 avec nous, afin que nous le fassions (2). La récompense est due
 aux bonnes œuvres qui se font; mais nous ne les faisons qu'avec
 la grâce qui nous prévient (2).

· la grace gul nous prévient (3). » 495. Saint Césaire d'Arles, qui avait présidé au concile d'Orange, écrivit au pape pour le prier de cousirmer les décisions de ce couclle; ce que fit Bonlface II par sa lettre de l'an 330, où nous lisous le passage qui suit : « Nous avous bleu de la joie que, « daus le concile que vous avez tenu avec quelques évêques des . Gaules, on ait sulvi la foi catholique, en défiulssant, comme « vous le marquez, d'un commun conseutement, que la foi par « laquelle nous croyons en Jésus-Christ nous est dounée par la « grace divine qui nous prévient; et en ajoutant qu'il u'y a aucun blen selon Dieu qu'on puisse vouloir, commencer, faire ou · achever sans la grace de Dieu, sulvant ces paroles du Sauveur : . Vous ne pouvez rien faire sans moi. Car c'est un dogme certain et catholique, que dans toutes les bonues œuvres, dout la foi « est la principale, quand nous ne voulons pas encore, la miséri-« corde diviue uous prévient , afin que uous voulions; qu'elle uous accompagne lorsque nous voulons, et qu'elle nous suit, afin que · nous persévérious dans la foi, conformément à ce que dit le pro-· phète David : La miséricorde de Dieu me préviendra ; et en-· core : Ma miséricorde est avec lui : et ailleurs : Sa miséricorde

core: Ma miséricorde est avec lui; et ailleurs: Sa miséricorde
 me suivra..... C'est pourquol, recevant votre coufession de foi

(1) Si cuis, per natura vigorem bomm aliquisi, quod si aludem pertine, vitue derrane, ogdiner ut expedit, sat eligere, si essalutari, i del et anagaliero predicationi concentire posse confirmats, absque illiministatore et inspiratione spiriteis assent, qui din omnibus susvitatem in consentiendo et crededo verta tal, hereito falliura spirite, son intelligens vocem nei in Evrangeio dicentis (Con. 15). Some me milit potenti poterre; et illud apostuli (Con. 15). Some me milit potenti poterre; et illud apostuli (Con. 15). Some me milit potenti po

avec une affection convenable, nous l'approuvous comme étant
 conforme anx règles catholiques des Pères (1).

496. Cette approbatiou a donné une telle antorité au concile d'Orange, que les décisions de ce concile ou été reçues comme règles de foi dans toute l'Église catholique. Ces décisions sont fondées, comme on a pu le remarquer, sur l'autorité même des Écritures de l'Ancient et du Nouveau Testament. Elles sont d'ailleurs conformes en tout à la tradition. Nous pourrions, en effet, etter non-seulement saint augustin, qui a été le fleau de l'brésie pélagieme, mais encore saint Prosper, saint Cyrille d'Alexandrie, saint Jérôme, saint Lann Chrysostome, saint Ambroise, saint Grégoire de Nyase, saint d'érêpire de Nyase, saint d'érêpire de Nyase, saint d'érêpire de Natianne, saint Basile, saint Cyprien, Origane, Clément d'Alexandrie, et saint Jústic (2). De tout temps on a reconna, dans l'Église, que l'homme déchu ne peut se récou clier avez Dieu sans le secours de la grâce.

447. Il est de foi que la grâce est nécessaire pour toute e qui a rapport au salut; il est également de foi que la grâce est gratuite à tous égards. C'est gratuitement que l'homme a été destiné à la gloire du ciel, à la vision intuitre qui dépasse l'exigence de notre nature; c'est gratuitement que uous avons été sauvés par Jésna-Christ; c'est gratuitement, dit saint Paul, que nous avons été justifés par la grade (3); c'est gratuitement qu'il est mort pour tous les hommes, et qu'il a obtenu pour tous les grâces nécessaires au salut. Depuis la chuté d'Adam, l'homme n'a pu, par les seules forces de la nature, se rapprocher, ni de loin ni de prês, de son Créateur, dont il se trouve ségaré par le péché. Il ne peut plus, na-

(1) Quod etiam fraternitatem tuam, habita collatione cum quibusdam sacerdotibus Gailiarum, juxta fidem gaudemus sensisse catholicam : in his scilicet, in quibus uno, sicut indicasti, consensu definierunt fidem, qua in Christo credimus, gratia Divinitatis præveniente conferri : adjicientes cliam, nihii esse prorsus secundum Deum boui, quod sine Dei quis gratia aut velle, aut incipere, ant operari, ant perficere possit, dicente ipso Saivatore nostro : Sine me nihil potestatis facere. Certum est enim atque catholicum, quia in omnibus bonis, quorum caput est fides, noientes nos adhuc misericordia divina praveniat, ut velimus; insit nobis, cum volumus; sequatur etiam, ut in fide duremus, sicut David propheta dicit (Ps. 58) : Deus meus, misericordia eius præveniet me : et iterim (Ps. 88) : Misericordia mea cum ipso est; et alibi (Ps. 22) : Misericordia eius subsequetur me.... Ouspropter affecto congruo salutantes, supra scriptam confessionem vestram consentaneam catholicis Patrum regulis approbamus. Lettre à Césaire d'Arles ; Labbe, tom. 14, col. 1688. - (2) Voyez l'ouvrage du docteur Hallier, Theologia græcorum Patrum vindicata circa unicersam maleriam gralia, c. vin. - (3) Justificati gratis per gratiam ipsius, per redemptionem, que in Christo Jesu. Lettre aux Romains, c. 111, v. 24.

turellement, parvenir à sa fin dernière, qui est d'un ordre surraturel, ni par conséquent mériter à aveun titre la grâce, qui est le seul moyen qui nous y conduit. Nous dirons donc avec l'Apôtre que la grâce est essentièlement gratuite; elle ne vient point de nos couvres; autrement, la grâce ne serait plus une grâce: Si autem gratia, jam non ex operibus; alloquin gratia jam non ext gratia (1).

498. Toutefois', quand on dit que la grace est essentiellement gratuite, on ne prétend pas qu'une grâce ne soit jamais la récompense du bon usage que l'homme a fait d'une grace précédente; car le juste peut, avec la grâce, mériter la vie éternelle, qui est elle-même une grace, la plus grande de toutes les graces : gratia autem Dei, vita aterna (2). La grace est gratuite, en ce sens que, d'après l'ordre établi de Dieu, elle ne peut être la récompense des dispositions naturelles de l'homme, ou des efforts qu'ii a faits de lui-même pour la mériter, comme le prétendaient les pélagiens. Alnsl, cette maxime, que Dieu ne refuse point la grace à celui qui fait ce qu'il peut, ne signifie et ne peut signifler qu'une chose , savoir, que Dieu ne refuse point une seconde grace à celui qui a fait ce qui dépendait de iui avec le secours d'une première grace : Cum dicitur homo facere quod in se est, dicitur hoc esse in potestate hominis, secundum quod est motus a Deo (8).

### ARTICLE II.

Peut-ii y avoir des actions bonnes sans la grâce sanctifiante, ou sans la charité parfaite?

- 499. Il est de fol que toutes les actions qui précèdent la justification ne sont point mauvaises. « Si queiqu'un dit que toutes les
- « actions qui se font avant la justification, de quelque manière « qu'elles solent faites, sont de véritables péchés, ou qu'elles mé-
- « ritent la haine de Dieu, ou que plus on fait d'efforts pour se « disposer à la grace, plus on pêche grièvement, qu'il soit ana-
- thème. Ainsi s'exprime le concile de Trente (4).
   500. Quelque temps après la tenue de ce concile, saint Pic V

(1) Epitre aux Romains, c. xı, v. 6. — (2) Ibidem, c. vı, v. 22. — (3) Saint Thomas, Sum. part. 1, 2, quazet. 109. — (4) Si quis dizerii, comia opera que ante jasulicationem funct, queumoque ratione facts sint, vera cese peccula, vel odium Dei mereri; ant, quando vehementins quis atitur se disposere ad gratiam, tanto eum gravius peccare; analhems sit. Sex. vv., car. vv. et Grégoire XIII d'abord, puis Urbain VIII, ont condamné ces deux propositions de Baius : « Tout amour de la créature raisona nable est, ou cette cupidité vicieuse par laquelle on aime le monde, ou cette louable charité par laquelle on aime Dieu, et « que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs (1). L'obéissance qu'on rend à la loi sans la charité n'est point une véritable obéis-« sance (2). Tout ce que fait le pécheur ou l'esclave du péché, est « péché (3), » Ii y a donc dans i'bomme des mouvements qui n'émanent ni de la cupidité qui en ferait autant de péchés, ni de la charité parfaite qui les rendrait méritoires : il v a donc des actes véritablement bons, sans la grace sanctifiante; une véritable obéissance à la loi, sans la charité; des actions non mauvaises en celui qui est en état de péché. Le pape Clément XI, par la constitution Unigenitus, a égaiement condamné avec toute l'Église ces autres propositions de Quesnel : « Quand l'amour de Dieu ne règne plus « dans le cœur du pécheur, il est nécessaire que la cupidité char-« neile y règne, et corrompe toutes ses actions (4). La prière des « imples est un nouveau peche; et ce que Dieu leur accorde est un « nouveau jugement de Dieu sur eux (5), »

501. Non-seulement toutes les actions du pécheur ne sont pas crimineiles aux yeux de Dieu; non-seulement lets peavent étre homes d'une honté naturelle, mais elles peuvent même être surnaturellement hontes. Suivant le dernier concile généria, -les adultes se disposent à la justification, tandis que, excités et aldés par la grâce divine, concevant la foi d'après ce qu'ils entudient, ellis se portent liberneuent vers Dieu, croyant comme vraites les choses qui ont été promises et révélées de Dieu, et, surfout, que le pécheur est justifié de Dieu par sa grâce, en vue de la ré-demptior qui est en Jésus-Christ; ensuite, tandis que se reconnissant pécheurs, et passant de la craitate de la sutte d'évine, par laquelle its sont utilement troublés, à la considération de la s'miérdorde de Dieu, las étévent à l'essérance dans la conflace.

(1) Omnis amor creature rationalis, aut vitiose et capiditas, qua mendas affigitur, que a Joanne prolibitur; aut al modella illa claritas, qua per spiritum anactum in covide diffusa, peus anastur. Prep. xxxvvvi. — (2) None et vera legia obedientia, que et fine claritatis. Prep. xxx. — (3) Omne quod agit pecutor, via ervas pecculi, pecculum est. Prep. xxxvv. — (4) Annore Del in covide pocadorum ora sungliar expansits, percent est ut in ce corrantis reget origine est. Prep. xxxvv. — (4) Annore Del in covide pocadorum ora sungliar expansits, percent est ut in ce corrantis reget origine.

« que Dieu leur sera propice à cause de Jésus-Christ, et com-· mencent à l'aimer comme source de toute justice ; et par cela ils « s'éloignent du péché par une certaine haine et détestation, c'est-« à-dire par cette pénitence qui doit précéder le baptème; enfin, « tandis qu'ils se proposent de recevoir le baptême, de commencar une nouvelle vie, et d'observer les commandements de Dieu. · Touchant cette préparation, il est écrit : Pour s'approcher de · Dieu, il faut premièrement croire qu'il est, et qu'il récom-· pense ceux qui le cherchent. Et : Mon fils, avez confiance, « vos péchés vous sont remis. Et : La crainte du Seigneur chasse · le péché. Et : Faites pénitence, et que chacun de vous soit · baptisé au nom de Jesus-Christ pour la rémission de ses pé-· chés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, El encore : Allez . donc, et enseignez toules les nations, les baptisant au nom du · Père, et du Fils, et du Saint-Esprit; et leur apprenant à observer toutes les choses que je vous ai commandées. Et enfin : · Préparez vos cœurs au Seigneur (1). - Ces dispositions, savoir, la fol, la crainte de la justice divine. l'espérance en la miséricorde de Dieu , la détestation du péché, le désir du baptème, sont certainement des dispositions bonnes d'une bonté surnaturelle, pulsqu'elles sont l'effet de la grace : Excitati divina gratia, et adjuli; cependant elles précèdent la grâce sanctifiante, la charité parfaite; elles ne sont qu'une préparation à la justification : donc on peut faire des actes d'un ordre surnaturel sans la grâce sanctifiante, encore que ces actes ne solent point proprement méritoires... pour le salut.

592. D'allieurs, si les actes du pécheur sont autant de péchés, si la prière de l'imple qui revient au Scigneur est rejetée de Dieu comme un acte d'implété ; si la crailate des jugements d'i Dieu, la confiance en sa bonté, ne sont qu'hypocrisie et ne servent qu'à reutile le peititent plus coupable, pourquoi donc les prophètes, pourquoi Jésus-Christ, les apôtres, les Pères de l'Église et l'Eglise elle-mêne, exbortent-lis les pécheurs à convertir et à faire péntience, en les menogant de la justice du souverain juge, de la rigueur des peines de l'enfer et des châtiments éternels ? Non, Dieu ne se joue point dès hommes ; il ne veut point la mort de l'imple; il n'imputera point à crime la crainte saistaire qu'il veut bien, dans as miséricorde, imprimer lui mêne au pécheur.

503. On nous objecte que saint Augustin ne reconnaît pas de

<sup>(1)</sup> Voyez le texte du concile de Trente dans la vre session ch. vr.

milieu entre l'amour de Dieu et l'amour de la créature, entre la cupidité charnelle et la charité parfaite : Regnat carnalis cupiditas, ubi non est Dei charitas (1). Mais il en est de cette objection comme de celles que font tous les novateurs; elle tombe devant l'autorité de l'Eglise : quand on connaît ses décisions, on est dispensé d'examiner si elles sont conformes ou non aux opinions de tel ou tel docteur en particulier. Quel que soit le mérite d'un docteur, il ne fera jamais autorité contre l'enseignement de l'Église. Aussi, le saint-siège a-t-il condamné la proposition suivante : « Quand on trouve une doctrine clairement établie dans saint « Augustin, on peut absolument la soutenir et l'enseigner, sans « avoir égard à aucune bulle du pape (2). » Le saint évêque d'Hippone lui-même convient qu'on n'est pas toujours obligé de le suivre, « Ce n'est pas, dit-il, que je veuille qu'on adopte aveuglément tous mes sentiments; je souhaite, au contraire, qu'on ne « me suive que sur les points où l'on verra que je ne me suis pas « trompé. C'est pour cela même que je m'occupe actuellement à - faire nne révision exacte de tout ce que j'ai écrit, afin de faire · voir que je ne me suis point fait une loi de me suivre moi-même en tout. Je crois que Dien m'a fait la grace de croftre en lumières. « n mesure que j'ai écrit ; je n'ai point commencé par la perfection. « Et si, à l'âge où je suis , je prétendais y être arrivé , au point de · croire que je ne me trompe en rien de ce que j'écris, il y aurait en cela plus de présomption que de vérité (3). »

504: Mais il est possible de concilier les opinions de saint Augustin avec la croyance de l'Église. Pour ce qui regarde cette pensee, que la cupilite charnelle règne où la charite ne se trouve pas, on peut très bien l'entendre en ce sens, qu'il n'y a pas de mi-Heu pour nous entre l'état de grâce et l'état du pêché mortel, entre la vie et la mort spirituelle; que l'homme est nécessairement esclave du démon par le péché, ou enfant de Dieu par la charité.

J - 96' 550

<sup>(</sup>t) Enchiridion, c. cxvn. - (2) Ubi quis invenerit doctrinam in Augustino clare fundatam, illam absolute potest tenere et docere, non respiciendo ad uilam pontificis bullam. Décret d'Alexandre VIII, du 7 décembre 1690; prop. xxx. - (3) Quamvis neminem velim sic amplecti omnia mea, ut me sequatur, nisi in iis in quibus me non errasse perspexerit. Nam propierea nunc facio libros, in quibes opuscula mea retractanda suscepi, ut nec mespsum in ommbus me secutum fuisse demonstrem; sed proficienter me existimo Deo miserante scripsisse, non tamen a perfectione co-pisse : quandoquidem arrogantius loquor quam verius, si vel nunc dico, me ad perfectionem sine ullo errore scribendi jam in ista zetale venisse. Du Don de persépérance, c. xxt. -- Voyeaussi la lettre ext.vine du même docteur, etc.

et que ses actions sont méritoires ou ne le sont pas, selon qu'il est dans l'un ou l'autre de ces deux états. On peut dire encore que le docteur de la grâce ne reconnaît pas de milieu entre la cupidité qui nous fait commettre le péché, et la charité qui nous fait faire le bien, en prenant le mot de charité pour la bonne volonté, pour l'amour du juste ou du bien en général; amour qu'il distingue de la charité parfaite, de cette vertu divine qui ne vient, dans l'ordre de la grace, qu'après la foi et l'espérance, et qui peut être accordée aux prières de celul qui croit et espère, sans croire et espérer comme il faut pour la vraie félicité. C'est ce qu'il enseigne dans le chapitre même d'où est tirée l'objection (1). Enfin saint Augustin distingue, de la manière la plus expresse, la charité divine et la charité humaine; la charité humaine, qui est bonne ou licite, et la charité humaine, qui est mauvaise ou illicite; ajoutant que la charité par laquelle on aime une épouse, ses enfants, ses concitovens, est licite, et qu'elle peut se trouver parmi les palens, les juifs et les hérétiques (2). Et, en parlant de la charité divine, il distingue la charité commencée, la charité avancée, la charité grande, la charité parfaite, la charité très-grande, et la charité pleine (3). Saint Augustin reconnait done un milieu entre la charité qui nous instifie et la capidité charnelle ; il admet donc, conformément à la doctrine de l'Église, des actes qui n'ont pour principe ni la charité parfaite qui nous fait aimer Dieu pour lui-même. ni la cupidité vicieuse qui nous attache à la créature : des actes, en un mot, vraiment bons, quoique faits sans la grace sanctifiante, ou par un autre motif que celui de la charité.

(1) Qui recle amat, procui dubio recle reclit et sperat; qui vero non amaj, immaier cereli, insteire perat, instei the oceredate seperat, quoi simpleenti des nari possit ut amei. Euchirios, c. cava. — (2) Charina sina eti divina, ain insteination and control and cont

#### ARTICLE III.

#### Toutes les actions de ceux qui n'ont pas la foi sont-elles des péchés?

505. Premièrement, il est certain que l'infidélité négative, c'està-dire l'infidélité de ceux qui nont jamais entendu parier de ln rivélation évangélique, n'est point criminelle. L'Église a condamné la proposition de Baius, qui avait avancé le contraire (1), Dieu n'impute point cette infidélité, parce qu'elle est l'effet d'une ignorance l'avolvaite. - Comment, di l'Aptre, n'ouqueront-lis le - Seigneur, s'ils ne croient en lui! Et comment croirost-lis en lui, - s'ils n'en ont son entendu parler (2)! r.

500. Secondement, Il est certain que toutes les actions des infidètes ne sont pas des jechés. L'Églies e censuré soltennellement les propositions suivantes : Toutes les actions des infidèles sont des pechés, et les vertus des philosophes sont des vices (3). — Que peut-on être autre chose que térèbres, qu'égarement et que pechés, sans la unierre de la fois, sans Jésus-Christ, sans la charité (4)? - Alexandre VIII a également condamné cette proposition : « Il est nécessire que l'infidèle pèche en toutes sea actions (5). » D'allicurs, l'apôtre saint Paul nous apprend lui-même que les gentils qui noir pas la oli (écrité) dont aturellement ce qui est de la loi : Gentes, que legon son habent, naturaliter ou que legis sunt, faciunt (6). Ce test s'entend manifestement des nations qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ, Baius, il est vrai, prétend qu'on ne peut l'entender s'anis sians être pégales ; mais sa

<sup>(1)</sup> La proposition condamnée est ainsi concue : « Infidelitas pure pegativa, in a his, in quibus Christus non est prædicatus, peccatum est. - Constitutions de saint Pie V. de Grégoire XIII et d'Urbain VIII contre les erreurs de Baius ; propos. LAVIII. - (2) Omnis enim, quicumque invocaverit nomen Domini, salvus erit. Quomodo ergo invocabunt, in quem non crediderunt? Aut quou odo credent ei, quem non audierunt? Quomodo autem audient sine prædicante? Eptire aux Romains, c. x, v. 13 et 14. - (3) C'est la xxvº proposition de Balua, qui est ainai conque : « Omnia opera infideiium sunt peccata, et philosopaorum virtules sunt vitia. Constitutions de Pie V, de Grégoire XIII et d'Urbain VIII. - (4) C'est la xLVIII des cent et une propositions extraites des Réflexions morales de Quesnel sur le Nouveau Testament, et condamnées par la bulle Unigenitus de Clément XI, en 1713; elle est conçue en ces termes : - Quid aiiud esse possumna, niai tenebræ, nisi aberratio, et nisi peccatum, sine « fidei lumine, sine Christo, et sine charitate? - (5) Necesse est infidelem in omni opere peccare. Décret du 7 décembre 1690 ; prop. viii. - (6) Epttre aux Romains, c. 11, v. 14

proposition a été pour cela même condamnee par saint Pie V, Grégoler XIII et Urbain VIII (1). On ne tomberait dans l'hérgèsie de Pélage qu'autant qu'on soutiendrait que les patiens observent in loi d'une manière surraturelle et utile au saint, sans le secours de la grâce; ce qui est loin de la penée des catholiques. Ils n'excluent point les gentils de la grâce, et saint Paul ne les en cactul coluent point les pertils de la grâce, et saint Paul ne les en cactul soutiens point les estri du moi naturellement que par opposition à la loi d'etit, qui n'était point connue des gentils.

507. Troisièmement, l'homme pourrait encore, même sans la grace actuelle, faire queique bien dans l'ordre moral et naturei. Il pourrait, par ses propres forces, résister à certaines tentations moins violentes, aimer Dieu, comme auteur de la nature, d'un amour faible et imparfait. Pour nous en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil sur les différentes propositions qui ont été condamnées par le saint-siège et l'Église universelle. Ces propositions, entre autres, sont : « Le libre arbitre, sans le secours de la grâce, « ne peut servir qu'à pécher. - Il faut rejeter la distinction par · laquelie on dit qu'une action est bonne en deux facons : ou parce · qu'elle est bonne moralement, c'est à dire par son objet et par « toutes ses circonstances; ou parce qu'elle est méritoire du « royaume éternei et faite par un membre de Jésus-Christ, animé « de l'esprit de charité. - Ceiui-là pense comme Pélage, qui re-« connaît que, par les seules forces de la nature, on peut faire « quelque action naturellement bonne. - C'est une erreur péla-« gienne de dire que le libre arbitre ait la force de nous faire éviter « queique péché (2). - Sans la grâce du Libérateur , le pécheur « n'est fibre que pour le mal. - La volonté que la grâce ne pré-« vient point n'a de lumière que pour s'égarcr, d'ardeur que pour · se précipiter, de force que pour se blesser, étant capable de tout « mai, impuissante à tout bien. — Sans la grâce, nous ne pouvons . rien aimer que pour notre condamnation (3). »

(1) Cam Peigó sentiumi, qui textum aposteli al Romanos, Gentez que le gem non habeta, naturalter, que le gis sant, factant, intelligunt de gentium diel gratiam non habetaliban, Propas. xxx. — (2) Librerum sibilirium, sine gratica le aliquiden, non mid ad peccadam valet. Constit. de Pe V, de Grégoire XIII et d'Urbein VIIII; prop. xxxx. — Illa dialactio, qua opon sibilirium homany, vedquiac colòpecto, de comilhus circumatains rectum et de bomum (pood moraliter bosons appalare consouverant), rel quia est metricuma regulatera, esqui alt xxxx. o qual at xxxx. O colombia si xxxxx. A constituit de la constituit de la constituit de la color moralita de la color del la color de la color

508. Nous ne nous arrêtons point sur cette question. Pourvir qu'on reconnaisse que notre intelligence, quoique obscurde par le péché d'Adam, n'est point éteinte, et que notre libre arbitre a été rainable par ce meme péché, sans être perdu, anéanti, il nous importe peu de savoir ce que l'homme peut, de lui-même et par ses propres forces, dans fordre purement moral et naturel, puisque de l'ordre ou de l'état surnatured dans lequel Thomme a été primitivement place par le Crésteur, et depuis réabil par Jéssu-Christ. Aussi, comme nous le vervous plus bas, les gentiles arm mêmes ont lis eu, en vertu des mérites du Rédempteur, les graces nécessaires au salut.

# ARTICLE IV.

Le juste peut-il, avec les grâces ordinaires, éviter tous les péchés, même véniels?

- 509. Premièrement, il est certain que le juste peut, avec les gréces ordinaires, éviter tous les péchés morteis, quoique la persévérance finaie soit vraiment un don particulier de la part de Dieu. Il n'est aucun précepte qu'il ne pulsae observer, aucune tentation qu'il ne pulsae surmoniter, aucun péché qu'il ne pulsae sitte server, aucune de la prâce ordinaire et réaltivement suffissuite, qui ne manque jamais su juste. El il ne s'agit pas seulement des péchés mortels pris loolément et eu particulier, mais de tous les péchés mortels pris toollettivement i. l'en est pas des péchés mortels, dont l'occasion se présente plus rarement, comme des péchés vicheis qui se présentent chaque jour, et pour aindi dire à chaque instant. Il est plus difficile pour le juste de passer un jour tout entire sans commettre aucun faite vénielle, que de passer une semaine, un mois, une année peut-être, sans commettre aucun péché mortel.
- 510. Secondement, le juste peut encore, sans privilége, mavec une grâce plus ou moins spéciale, plus ou moins forte, su préserver de tout péché même véniel, pendant un certain tempe plus ou moins considérable. Cela dépend du degré de ferveur et

actes de Clément XI; prop. xxxviii. — Yolonlas, quam gralia non praventi, nilul lalela luminis, nisu da sherandum ; ardoris, nisi da se pracelpitadum; virium, nisi da se vulnerandum. Est Capar comi malla el incapax ad come bonnu. Ibitiem, prop. xxxx: — Sine gratia sibil amare possumus, nisi ad nostram condemnationem. Bidem. prop. xxxx.

de perfection auquel il est parvenu, en répondant aux desseins particullers que Dieu a sur lui.

- 511. Troisièmement, sans un privilège spécial de Dieu, le juste ne peut, durant toute sa vie, éviter tons les péchés même véniels. Cette proposition est de foi. . Si quelqu'un dit que l'homme une · fois justifié.... peut, pendant toute sa vie, éviter tous les péchés « même véuiels, si ce n'est pas par un privilége spécial de Dieu. « comme l'Église le croit de la hienheureuse Vierge, qu'il soit ana-« thème (t). » Ainsi s'exprime le concile de Trente, dont la décision s'accorde parfaitement avec ce que les livres saints nous disent de la fragilité humaine et de la facilité avec laquelle le juste même tombe dans le péché. « Il n'y a pas d'homme qui ne peche (2). Qui peut dire : Mon cœur est pur, ie suis net de tout · péché (3)? Le juste tombera sept fois, et il se relevera (4), Il n'y « a pas d'homme juste sur la terre qui fasse le blen et qui ne pèche · pas (5). Nous péchons tous en plusieurs choses (6). Si nous disons « que nous n'avons point de péché, nous nous trompons nous-« mêmes, et la vérité n'est point en nous (7). » Sur quoi le Doctenr de la grâce ajoute : « La sainte Vierge Marie exceptée, si nous « pouvions rassembler ici tous les saints et toutes les saintes qui « ont vécu en ce monde, et leur demander s'ils ont été sans péché. « quelle réponse pensez-vous qu'ils donneraient? celle de Pélage. ou de l'apôtre saint Jean? Quelle qu'alt été icl-bas l'excellence « de leur sainteté, tous s'écrieraient d'une voix ananime : Si nous « disons que nous n'avons point de péché, nous nous trompons « nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous (8). »
- 512. Mais le juste qui, dans le principe, éviterait tout péché même véniel en répondant aux grâces ordinaires, n'ohtiendrait-il pas des grâces particulières? Et en répondant à ces grâces particulières par une fidélité parfaite à s'éloigner de tout péché, ne fini-

<sup>(1)</sup> Si quis hombrem sonell putification d'arrêt... pous le tofa vita peccata omnis, ciatan veriante, vitere, niet es quecil tele priericipie, peresadmonte de locala Virgine feset Ecclesia; anafhorm sit. Satz. vi\*, catz. xxxx. − (2) Neque (ci) (qui pe ploris d'arret: hendium et al. con remem, purur sama na peccato). Proceedes, c. xx, v. 5. − (i) Spelies esim cadet justas, et resurget. Boefers c. xx, v. 5. − (ii) No cest esim homo platas la terra, qu'i fichal homm, et con peccat. Eccleriquite, c. xx, v. x. 1. − (ii) a mutila esim officedimes consec. Spélier de assiral faceparie, c. xx, x. − (ii) d'il celles qu'omis preculors programe de la consecue de la consecue de la consecue de la consecue de la price, contex Polige, c. xxxx. − (ii) De la Noture et de la grice, contex Polige, c. xxxxx. − (ii) pe la Noture et de la grice, contex Polige, c. xxxxx. − (iii).

mit-Il pas par obtenir le privilége qui a été accordé à Marié? Nous ne le croyons pas; Dieu ne l'a point promis, et cela ne nous paraît point entrer dans le cours ordinaire de sa providence. Mais Il n'y a rien, dans les décisions de l'Église, qui soit contraîre à l'opinion de quelques théologiens qui pensent qu'on peut absolument obtenir ce privilége, sans toutefois le méfiter acunement.

5.13. Nosa ajonterons que la décision du concile de Trente ne s'applique ni aux enfants qui, ayant reçu le bapitene, meurent présque aussibit après avoir acquis l'usage de la raison, ni h ceux des adultes qui ne viveue que peu de temps après avoir été quisfifies par la pénitence. A partir da moment de l'eur justification jusqu'à la mort, ils ont pu, les uns et les autres, se préserver de tout péché, sans le secours d'un principe spécial de la part de Dileu.

# ARTICLE V.

# Le juste peut-il, sans la grâce, persévérer jusqu'à la fin?

514. On appello persévérance finale le bonheur de celul qui meur en état de gréce. On envisage la persévérance de deux manières i l'une, en tant qu'elle est active; et l'autre, en tant qu'elle est passive. La persévérance active consiste dans la fidelité de celui qui est justifié à répondre à la grace, et à s'abstenir de tout péché mortel jusqu'à la mort. La persévérance passive consiste dans la coincidence de la mort avec l'état de grâce. Qu'un enfant, par exemple, ou qu'un adulte meure immédiatement après avoir reçul a grâce de la justification, c'est la persévérance passive.

515. Or, il est de fol que l'homme ne peut, sans une grace spéciale, persévere jusqu'à la fin jou, ce qui revelura na même, que la persévérance finale est un don particulier de Dicu. • Si quel-qu'un dit que l'honme justifié peut persévérer dans la justice «qu'il a reque sans un secours particulier de Dieu, ou qu'avec ce secours même il ne peut persévérer, qu'il soit anathème (i). • Que l'homme persévère ou évite le péché mortel jusqu'au moment de la mort, on riest point précisément une grâce spéciale, car il peut observer la loi avec des grâces communes ou ordinaires; mais que Dieu le retire de ce monde au momento ûl lest en état de que Dieu le retire de ce monde au momento ûl lest en état de respectations.

<sup>(1) 3</sup>i quis dixerit, justificatum, vel sine speciali suxilio Del, in accepta justifia penseverare posse, vel cum eo non posse; anathema sit. Concile de Trente, sess. vi, con. XXII.

gráce, afin de le soustraire aux dangers d'une rechute, comme cela dépend de Dieu seul, alors la persivérance devient non-sculement une grâce, mais une grâce spéciale, un grand don, mognus persenantie donaux, comme l'appelle le concile de Trente (1). C'est la persévérance finale en tant qu'elle est bout à la fois active et la persévérance finale en tant qu'elle est bout à la fois active et passéve, ou, en d'autres termes, c'est la mort du justs, mort précleuse, qui est une grâce particulière. «Comme le juste a plu à Dieu, il en a été aimé, et Dieu la transiéré d'entre les pécheurs » parmi lesquets il vivait. Il l'a calievé, de peur que son espat ne d'un comme de l'aux de l'est d

## CHAPITRE III.

De l'efficacité de la grâce.

516. On distingue la grâce efficace et la grâce suffisante. La première est celle avec laquelle on fait le blea; la seconde, celle avec laquelle on peut faire le bien, mais avec laquelle on ne le fait peut ainst que nous l'avons délà fait remarquer, on l'appetel simplement suffisante, parce qu'elle n'est pas suivie de son effet. Les précestinations admettent la grâce efficace, mais lis nient que l'homme soit libre sous l'empire de cette grâce, et rejettent la grâce suffisante.

(1) Ibidem, ean. xxx. — (1) Placena Deo factas act disclus, et virens inter peccatore insulatus act. Rapins et ne malitia mutaret insulatectum ein, aut ne faito écaperte ainman illius. Separte, c. rx, x. 10 et 1.1. — (3) Placita enim exit Deo anima illius: propter box properarié closere illium de medio iniquité turn. Popul intent videntes et aon intelligentes, sue posocies la praccordia talia: quossiam grinta Del, et minericordia est in sanctos éjus, et respectus lip eclosi illius. Evième. v. 1 et 615.

# ARTICLE I.

Est-on libre, avec la grâce, de faire ou de ue pas faire le bien?

517. li est de foi que le libre arbitre n'a point été détruit par le péché d'Adam; qu'il subsiste même sous l'influence de la grâce efficace; que, dans l'état présent, l'homme est vralment libre, d'une liberté de choix ; libre, exempt, non-seulement de toute contrainte ou coaction, mais de toute nécessité simple, absolue ou relative, de toute propension, impulsion, détermination, délectation invincible; et qu'il peut, à volonté, obéir ou résister à la grâce, lui donner ou lui refuser sa coopération. « Qu'il soit anathème, ceiui qui dit que le libre arbitre de l'homme a été perdu et éteint de-» puis le péché d'Adam, et que ce n'est plus qu'un vain nom. une · fiction iutroduite dans l'Église par Satan (1)! Qu'il soit anathème, celui qui dit que le libre arbitre de l'homme, mû et excité de « Dieu, ne coopère en rien, en consentant à la grâce qui l'excite et « l'appelle, pour se disposer et se préparer à obtenir la justifica-. tion, et qu'il ne peut refuser son consentement, s'il le veut : mais - que, comme un être inanimé, il ne fait absolument rien, et qu'ii « est purement passif (2)! Anathème, ceiui qui dit qu'il n'est pas « au pouvoir de l'homme de rendre ses voies mauvaises, mais que Dieu opère le mal comme le bien, non-seulement en tant qu'il le « permet, mais proprement et par lui-même l de sorte que la tra-« hison de Judas n'est pas moins son propre ouvrage que la vocas tion de saint Paul (3). »

518. Le pape Innocent X, dont la constitution a été reçue dans toute l'Église, a condamné comme hérétiques les trois propositions suivantes de Jansénius: « Pour mériter et démériter dans l'état « de nature tombée, la liberté qui exclut la nécessité n'est point

(1) Si quia liberum hominia arbitrium pott. Ada pocatama antiseme et existicum seus directi; pat em seus de solo titolu, mo titolum sine ez fismentum desique a statua invectom in Ecciciana; a anthema sit. Concide de Trente, area, v.c., or., v. (2) Si quid directi, liberum hominia arbitrium a Den noticum et excittam, a libil cooperari a sentilendo Deo excitandi ançie vecasti, quo ad obtiendami paticila batis gratiama e idioporta, a persperari, puoque posto cisaretti, qui vali, per vietti, pe

· requise dans l'homme ; la liberté qui exclut la coaction suffit. - Les semi-pélagiens admettaient la nécessité de la grâce intérieure « et prévenante pour chaque acte en particulier : et ils étaient bé-« rétiques en ce qu'ils voulaient que cette grâce fût telle, que la vo-« lonté de l'homme put lui résister ou lui obéir. - Dans l'état de - nature tombée, on ne résiste famais à la grâce intérieure (1), » On ne peut donc mériter ni démériter, dans l'état présent, qu'autant qu'on est libre de toute nécessité; qu'aulant que nous pouvons, à volonté, résister ou consentir à la grace.

519. L'Église a également flétri les erreurs de Quesnel, et particulièrement les propositions ainsi concues sur l'efficacité de la grace : . La grace de Jésus-Christ est une grace souveraine, sans « laquelle on ne peut jamais confesser Jésus-Christ, et avec la-« quelle on ne le renie jamais. - La grâce est une opération de « la main toute-puissante de Dieu, que rien ne peut empêcher ni « retarder. - La grace n'est autre chose que la volonté toute-. puissante de Dieu, qui commande et qui fait tout ce qu'il com-. mande. - Quand Dieu veut sauver une ame, et qu'il la touche « de la main intérieure de sa grace, nulle volonté humaine ne lui « résiste, - Il n'y a point de charmes qui ne cèdent à ceux de la a grace, parce que rien ne résiste au Tout-Puissant. - La vraie « idée de la grâce est que Dieu veut que nous lui obéissions, et il « est obéi; il commande, et tout se fait; il parle en maître, et tout

(1) Le pape Innocent X, par la buile Cum occasione, du 31 mai 1653, a condamné, comme il snit, les cinq propositions de Janaénius, extraites du livre intitulé Augustinus Cornelii Jansenii, episcopi Yprensis: « Primam prædictarum « propositionum : Aliqua Dei præcepta hominibus justis volentibus et co-. nantibus, secundum præsentes quas habent vires, sunt imposibilia ; deest « quoque illis gratia qua possibilia fant : temerariam, impiam, biasphemam, · anathemaie damnatam et hæreticam declaramus, et uti talem damnamus. --- Secundam : Interiori gratiæ, in statu naturæ lapsæ, nunquam resisti-" fur; hæreticam declaramus, et ati talem damnamus. - Tertiam : Ad me-« rendum et demerendum, in statu naturæ lapsæ, non requiritur in hoa mine libertas a necessitate, sed sufficit libertas a coactione; hæreticam « declaramus, et uii talem damnamus. - Quartam : Semi-pelagiani admitte-. bant prævenientis gratiæ interioris necessitatem ad singulos actus, a etiam ad initium fidei : et in hoc erant hæretici, quod vellent eam gra-" tiam talem esse, cui posset humana voluntas resistere vel obtemperare ; « falsam et liæreticam declaramus, et uti talem damnamus. - Quintam : Semi-" pelagianum est dicere, Christum pro omnibus omnino hominibus mortuum . esse aut sanguinem fudisse; falsam, temerariam, scandalosam; et intellec-. tam eo sensu, ut Christus pro salule duntaxat prædestinatorum mortuus . sil, impiam, blasphemam, contumeliosam, divinæ pietati derogantem, et isa-« reticam declaramus, et uti talem damnamus. » 23

11.

« est soumis. — La grâce de Jésus-Christ est une grâce forte, » puissante, suprême, invincible, comme étant une opération de la volonté toute puissante, une suite et une illustion de l'Opération de Dicu, incarnant et ressuscitant son Fils (1). « Il résulte, de la condamantion de ces différentes propositions, que la grâce de Jésus-Christ n'est point une opération du genre de celle qui tire les créatures du neant, qui resuscite les morts; qu'on peut empécher ou retarder l'effet de la grâce; qu'on n'est pas toujours fidéle à la volonté de Dieu; qu'on ne fait pas tout ce qu'il commande; qu'on est libre, en un mot, de suivre u de ne pas suivre le mouvement de la grâce, de faire ou de ne pas fair le bien avec la grâce.

520. L'enseignement de l'Église est fondé sur l'Écriture et la tradition. Nous avons prouvé dans le Traité de Dieu (2), par les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, que l'homme est véritablement libre dans l'ordre moral et dans l'ordre du salut. Aussi les Pères, tout en reconnaissant la nécessité de la grâce, proclament en même temps la liberté de l'homme. Qu'il nous suffise de citer saint Augustin, sur l'autorité duque lle sjaneshiets prretundent pouvoir appuyer leurs erreurs. Volci comment il s'exprime sur ces paroles de saint Paul, Ne vous laisses point vaincre par le mat : - C'est à la volonté même que s'adresse le précepte de ne - pas se laisser vaincre; il l'avertit qu'elle n'est vaince que parec qu'elle le veut. Car vouloir et ne vouloir pas, sont des actes propres de la volonté (3). - Il dépend donc, selon le Docteur de la grâce, de la volonté de l'homme, de vaincre la tentation ou des

(t) Propositions de Quesnel condamnées par la bulle UNICKRITUS : « Gratia Christi « est gratia suprema, sine qua confiteri Christum nunquam possumus, et cum qua « nunquam ilium abnegamns. Prop. 1x. - Gratia est operatio manns omnipo-- tentis Dei, quam nihil impedire potest aut retardare. Prop. x. - Gratia non « est aiiud quam voluntas omnipotens Dei , jubentis et facientis quod jubet. « Prop. xt. - Quando Deus vult animam salvam facere, et eam tangit interior. « gratice suse manu, nulia voluntas humana el resisfit, Prop. xm. - Nulla « sunt itiecebræ, quæ non cedant iliecebris gratiæ, quia nihit resistit Omuipo-« tenti. Prop. xvi. - Vera gratiæ idea est, quod Deus vult sibi a nobis ohe-« diri, et obedietur; imperat, et omnia fiunt; loquitur tanquam Dominus, et « omnia sibi submissa sunt. Prop. xx. - Gratia Jesu Christi est gratia fortis. « potens, suprema, invincibilis, utpote que est operatio voluntatis omnipoten-« tis sequela et imitatio operationis Dei incarnantis et resoscitantis Filium « snum. Prop. xxi. » - (2) Voyez, cl-dessns, le nº t0i, etc. - (3) Utique cni dicitur. Noli vinci, arbitrium voluntatis eins sine dubio convenitur. Veile enim et nolie propriae voluntatis est. De la Grace et du libre arbitre, c. m.

laisser valuere par elle. Il dit aussi, dans ses livres de la Cité de Dieu : « Quand deux personnes également disposées de corps et « d'esprit voient nne beauté, que l'une la regarde avec des yeux las-- cifs, tandis que l'autre conserve son cœur chaste, d'on vient que « l'nne a cette mauvaise voionté, et que l'autre ne l'a pas? Queile « est la cause de ce désordre? Ce n'est pas la beauté du corps, puis-· que toutes les deux l'ont vue également, et qu'elles n'en ont pas « été également tonchées, Ce n'est point non plus la différente dis-« position du corps ou de l'esprit de ces deux personnes, pulsque « nous les supposons également disposées. Dirons-nous que l'une a « été tentée par une secrète suggestion du malin esprit, comme si ce « n'était pas par sa volonté qu'elle a consenti à cette suggestion? · Pour ôter toute difficulté, si tontes deux sont tentées de même, et « que l'une cède à la tentation et l'autre y résiste, que peut-on dire autre chose, sinon que l'une a voulu demeurer chaste, et que « l'autre ne l'a pas voulu? Et comment cela s'est-il fait, sinon par « leur propre volonté, attendu que nons supposons la même dis-· position de corps et d'esprit en l'une et en l'autre (1)? » Il n'était pas possible de donner une idée plus précise de la liberté de choix. Le même docteur dit encore, d'après saint Jérôme, que Dieu nous a créés libres, et que nons ne sommes point entraînés, par la nécessité, ni à la vertu ni an vice : nec ad virtutem nec ad vitia necessitate trahimur; qu'il n'y a pas de récompense où il y a nécessité : ubi necessitas, nec corona est (2) ; que notre libre arbitre est affranchi de tout lien de nécessité, ab omni vinculo necessitatis (3); que la miséricorde divine nous prévient en tout, mais que consentir on ne pas consentir à la vocation de Dien, cela dénend de notre propre volonté: Consentire autem vocationi Dei vel ab eo dissentire propriæ voluntatis est (4).

(1) Si andern tentalione ambo ientemire, et unos ei cedat â dique consential, andré idem qui finere, percever; qui duito apprare, tini sumu voissies, astrimu notinies a castitate dédicere ? Unde, nisi propria vointate subi endem fuerat in utropa comprise ta amin affectio le Aux, and e a Cité de Diague, et ... — (2) Quoi alt a memorato (renerabili liieronyano) dictum uses presbytere, liiteri aristici nos condicit tense, nea de virtutere, nea ed virtutere, nea ed virtutere, nea ed virtutere, nea ed virtutere, near ed to perfect control extra editori pet virtute de la priete control extra editori pet virtute, sicul citi, propriet robantale set. Que extra no solum no mismrat quoi dictume et, quel estim habez quel non accepital; y evenn teiam confirmat. Accipere quippe et lubere anima non potest dona, de quilbus boc acidi, nin conosentiendo; a per no local Madest et qui ad eccipira, de quilbus boc acidi, nin conosentiendo; a per no local Madest et qui ad eccipira.

531. Il est donc constant que, selon saint Augustin, l'homme demeure libre sou l'empire de la grice, quolque, nous le reconnaissons, ce docteur ne se soit pas Ionjours exprimé avec tonte la précision qu'on pourrait désires sur la question dont il s'agit. Dans ceux de ses écrits où il établit contre les pélagiens la nécessité et les droits de la grâce, il parafig qu'etquelois, de prime abord, niere qu'il il admet calirement ailleurs; ce qui la aire di éconnaix, vu que, comme il te dit tui-même, il est sì difficile de concilier le libre arbitre avec la grâce, que lorsqu'on défend le libre arbitre, il semble qu'on uie le grâce (c). Non, le grand cévage d'illippone ne pensait point autrement que l'Eglise sur l'efficactié de la grâce et la libret de l'homme; et qu'ocnque litre ses admirables écrits, en prenant pour guide l'enseignement catholique, le reconnaitz.

#### ARTICLE II.

Y a-1-il une grace vraiment suffisante qui ne soit pas suivie de son effet?

- 522. Il est de foi qu'il y a dans l'état présent, qu'on appelle état de nature tombée, que gride evraients suffissante, c'estè-dire, une grâce avec laquelle on peut faire le bien dans la circonstance même où il flatt accomplir un précepte, surmonter une tentation, éviter tel ou tel péché, quoiqu'on ne le fasse pas. Cette question a tant de rapport avec la question précédente sur la grâce et le libre arbitre, que nous pourrions nous en tenir à ce qui a été dit. Cependant il ne sera pas hors de propos de rapporter lei quéques preuves du dogme extholique, en faveur de eœux qui auraient de la prine à le bien assier.
- 523. L'Église a condamé comme hérétique cette proposition de Jansénius: - Quelques commandements de Dieu sont impossibles, - cu égard à leurs forces présentes, aux hommes justes qui veulent e les accompilr, en faisant tous leurs efforts pour cela : Il leur - manque la grée par laquelle ils leur soient reada possibles; Qu'. Tous les commandements de Dieu sont donc possibles aux justes; ils ont par conséquent, pour les accompilr, toutes les gráces nécessaires, suffisantes et relatives aux circonstances où ils se trouvent.

Dei est; accipere autem et habere, accipientis et habentis est. De l'Esprit et de la lettre, c. xxxiv. — (1) Yoyez, ci-dessus, le n° 483. — (2) Yoyez, ci-dessus, le n° 516.

toutes les fois qu'ils doirent les accomplir. Or, il y a des justes qui n'observent pas tous ces commandements. Ils résistent donc à la grâce; il y a donc des grâces qui ne sont pas suivies de leur effet. De là, cette autre proposition, Dans l'état de noture tombée on ne résiste junais à la grâce intérieure, a été déclarée hérétique et condamnée comme telle par le même jugement (1).

534. Les décisions de l'Église sont manifestement conformes à la tradition et à l'Égriture. Le Pères et les ancients docteurs réjètent d'une voix unanime, d'après saint Paul, que Dieu veut le salut de tous ies hommes (2) qu'il accorde à tous les moyens nécessaires au salut, et que personne ne sera damné que par sa faute, que pour n'avoir pas réponda aux inspirations, aux grâces plus ou moins fortes, mais toujours suffisantes, que Jesus-Christ nous a méritées ne donnant comme une victime de propitation pour nos péchés et les péchés du monde entier (3). Or, il n'est que trop vral que tous les hommes ne sont pas sauxés. Il y a done, suivant les saints Pères, des grâces avec lesquelles on peut faire son saiut, et avec lesquelles on ne le fait son

525. Nous trouvons la même doctrine dans les livres saints. Le Seigneur, comparant la maison d'Israel à une vigne, disait à son peuple : « Maintenant donc, ô habitants de Jérusalem, et vous, · hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'est-ce · que j'aurais pu faire pour elle, que je n'aie pas fait? J'ai attendu · qu'elle produisit des raisins, et elle n'a produit que des grappes · sauvages (4). » Israël n'avait donc pas répondu à l'attente et à la grace du Seigneur. « Je vous ai appelés, dit-il allieurs, en parlant toujours à son peuple, je vous ai appelés, et vous n'avez pas voulu « m'écouter; j'ai tendu la main, et il ne s'est trouvé personne qui · m'ait regardé. Vous avez méprisé tous mes conseils et négligé · mes réprimandes (5). » Écoutez le reproche que Jésus-Christ adressait aux Juifs : « Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes « et qui lapides ceux qui sont envoyés, combien de fois j'ai voulu « rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits . sous ses ailes | et tu ne l'as point voulu (6). . On lit aussi dans

(i) Yoy, ci-dessus, le nº 516.— (i) Yoy, ci-dessus, le nº 102, etc. — (i) Yoy, ci-dessus, le nº 102, etc. — (i) Yoy, ci-dessus, le nº 102, etc. — (ii) You, ci-dessus, et nº 102, etc. — (ii) You, ci-des inter me et vincem mem, quid est quod debui ultra facere vincem mem, et ne ficel i'el que de spectavi at facere ul una, et le ett albereaux? Jaine. c. v, v. 3 non ficel i'el que del espectavi al facere ul una, et l'est albereaux? Jaine. c. v, v. 3 per l'el proposition de la commanda de l'el proposition de l'el propositi

les Actes des apôtres : « Hommes à tête dure, incirconcis de cœur « et d'oreilles, vous résistez toujours au Saint-Esprit (1). » Et saint Paul exhorte les Corinthiens à ne pas recevoir en vain la grace de Dieu (2). On voit clairement, par ces textes et autres qu'il serait trop long de rapporter, que les hommes ont le pouvoir de faire le hien, de revenir à Dieu quand ils s'en sont éloignés; qu'ils ont. en un mot, des secours suffisants pour opérer leur salut. Comment, en effet, le Dieu d'Israël, comment le Sauveur du monde aurait-il reproché aux Juifs lenrs infidélités, s'il n'avait pas été en leur pouvoir d'observer en tout la loi? Mais on v voit également qu'on n'obeit pas toujours à la voix du Scigneur, qu'on résiste au Saint-Esprit, et qu'on recoit quelquefois en vain la grâce de Dieu. Il est donc prouvé, par l'Ecriture et la tradition, par l'enseignement et les décisions de l'Église, qu'il y a véritablement des grâces suffisantes, par le secours desquelles on peut réellement et proprement observer la loi de Dieu dans toutes les circonstances où nous avons à remplir quelque obligation dans l'ordre du salut.

526. Qu'on ne dise pas que la gráce suffisante est nutile et mem pernéleuse; nutile, puisqu'elle ne produit point son effet; pernéleuse, pulsqu'elle ne sert qu'à nous rendre pius coupables. La gráce suffisante n'est point intulle, car elle est un don de Dieu; c'est un secours surnaturel avec lequel on peut faire le bien. Si on ne le fait pas, ce n'est point à la gráce, ni d'ecul qui en est l'au-teur, qu'il fant s'en prendre, mais à la volonté de l'homme, qui abuse des dons de Dieu en refusant de coopèrer à la gráce. Elle n'est point pernéleuse; car, encore une fois, c'est un bienfait du Seigneur, qui ne vent point si mort de l'impie. Elle ne tourne à notre perte que par notre propre faute. C'est donc une impiété, un blasphème, de fare, avec Jansélus, que la gráce suffisante est telle, que le démon doit souhaiter que Dieu ia donne aux hommes (3) en la maximum de la men hommes (4) en la donne aux hommes (3) en la maximum de la men la maximum de la mun homme (4) en la maximum de la ma

Isjidas or qui ad te missi anni, quoties voisi congregare filos toos, quemadmodom galilias comperața pulse sous sob alest et noticită. Saint Matthaws, C. XXIII., p. 37. — (1) Dara cerrice, et incircomodis corilbas et aurilos, vos sempre Spirilia Sainto-criatiliti; saicu patere vatri, îta et vos. Acte de aprilefret, c. v., p. 31. — (1) Adjuvantes autem cubortumar, ne în vacoura gratian par no decret du 7 decembre 1040, o condame dette proposition s. Certial « nofficiens stabi nostre non tan utilis quim persiciosa ed., sie ot provide meritipo passima peter : 1 gratias sufficienti libera nos, p. Domine. »

#### ARTICLE III.

#### De la nature de la grâce efficace et de la grâce suffisante.

- 527. Il en est de la nature de la gráce efficace et de la gráce suffisante, comme de la nature de la gráce en général. Cest une question au sujet de laquelle Il n'a pas plu à la sagesse distine de satisfaire les exigences de l'homme. Il est plus digne du chrétien de croire, avec le simplicité des enfants de Dieu, ce que l'Egilse nous enseigne, que de vouloir sonder la profondeur des conseils de l'E-trené. Si la philosophie ne peut nous expliquer comment notre volonté obétit à la raison; si notre liberté, pour les choses les plus communes et les plus naturelles, nous offre de grandes difficultés, comment oserions-nous chercher à comprendre cette puissance ineffable de la grâce, par l'aquelle Dieu opère en nous tout eq qu'il veut et de la manière dont il le veut, sans que notre libre arbitre en souffre la monière dont il le veut, sans que notre libre arbitre en souffre la monière dont il le veut, sans que notre libre arbitre en souffre la monière steint.
- 528. Nous nous contenterons donc de faire observer ici, premièrement, que la grâce est la cause totale, efficiente ou opérante de tout ce que nous faisons de bien, dans l'ordre du salut.
- 529. Secondement, que la grâce nous prévient sans nous, c'est-à-dire, sans que nous y syous pour rien; mais que, quoiqu'elle opère tout en nous, elle n'opère expendant pas sans nous; elle opère avec nous, avec notre volonie, qui, étant nýreume, excitée et aidée par la grâce, se prète librement à son action. Toutes les fois que nous faisons une bonne curve, glasent les Pères du second concile d'Orange, Dieu opère en nous et avec nous, afin que nous opérions nous-mêmes ; Quoties bona agivans, Deux in nobris afque rousseux, ut operatur (1); ce qui s'accorde parlatiement avec ce que dit saint Paul: « La grâce de Dieu n'a point été sérille en moi; mais j'al travaillé plas que tous les autres; non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi (2); c'est-à-dire, comme l'explique saint Augustin, « Ce n'est pas moi seut qui al travaillé, mais la grâce de Dieu avec moi (2); avec moi; par conséquent, son travail n'étatt in de la grâce avec moi; par conséquent, son travail n'étatt in de la grâce.
- (1) Yoyer, ci-dessus, p. 339, note 2: (2) Gratia autem Dei sum id quod sum, et gratia ejus in me vacca non fuit, sed abundantius illis omninas laboravi: non ego autem, sed gratia Dei mecum. In épitre aux Corinthiens, e. xv. Les jassénistes traduisent: Mois la grâce de Dieu, gui est en moi ; par cette traduction, ils excluent la coopération de la volonté à l'action de la grâce.

- « toute seule, ni de lui tout seul, mais de la grâce de Dieu avec « lui (1). »
- 530. Troisimement, que l'homme est libre de correspondre on de rvisiter à la grâce; et que cette liberté est une vraie liberté, une liberté de choix, qui ne consiste pas seulement dans l'exemption de la contrainte ou de la coaction, mais dans l'affranchissement de toute nécessiés, soit absolus, soit relative
- 531. Quatrièmement, qu'il y a des grâces efficaces, avec lesquelles on fait Indilliblement le bien, tout en le faisant librement, 532. Cloquièmement enfin, qu'il y a des grâces qui ne sont pas suivies de leur effet, avec lesquelles on ne fait pas le bien, quoiqu'avec eiles on puisse véritablement le faire lorsqu'on a quelque devoir à remplir, et au moment même où il faut le remplir.
- 533. Ces principes admis, on peut, sans danger pour la fol, choisir, au sujet de la grâce efficace et suffisante, entre les différents systèmes que l'Église abandonne aux discussions de l'école. pourvu qu'on n'allie pas pius loin que les théologiens qui leur ont donné naissance. Ainsi, vous pourrez être thomiste sans être prédestination; car les thomistes, ainsi appelés parce qu'lis crolent que saint Thomas leur est favorable, tout en prétendant que la grace est efficace de sa nature, admettent en même temps le libre arbitre. Quoique, dans leur système, la grâce ne soit pas efficace parce que l'homme y correspond, mais que l'homme correspond à la grâce parce qu'elle est efficace; quoiqu'ils pensent que, par cette grâce, Dieu prépare et détermine physiquement la volonté de l'homme à l'acte, ils enseignent que cela se fait sans détruire ni gêner en rien sa liberté. Vous ponvez aussi être augustinien sans être janséniste, sans tomber dans les erreurs du fameux Augustinus (2). Les angustinlens, qui prétendent sulvre en tout la doctrine de saint Augustin, s'accordent avec les thomistes, en ce qu'ils sont pour la grâce efficace de sa nature ; mais ils l'expliquent différemment : ils font consister l'efficacité de la grâce dans une certaine délectation, dans l'attrait, l'amour du bien, qui détermine infailliblement le consentement de notre volonté, de manière toutefols que l'homme demeure toujours libre sons l'empire de cette grace. La délectation des augustiniens diffère essentiellement de

<sup>(1)</sup> Cam divised (apostolus), Gratic ejus in me roccua non fusi, sed plus omnibus silis taboravi, subjunxia aque sit, Non ego autem, sed gratia Dei mecum: si dest, non solus, sed gralia Dei mecum: se per hoc nec gralia Dei sola, noc ipse solus, sed gralia Dei mecum illo. De la Grate et du libre arbitre, c. v., nº 12. - (2) C'est le titre du livre de lancénius, évêque d'àyres.

celle de Jansénius, en ce que celle-el est relativement victorieuse et entraîne invinciblement la volonté, lorsqu'elle domine la délectation qui porte au mai. Vouiez-vous être moliniste? vous rejetterez la grâce efficace de sa nature, et vous direz que la même grace devient efficace ou demeure suffisante, selon que celui qui la recoit y répond ou n'y répond pas, opère avec elle ou n'opère pas. Et vous ne serez ni pélagien ni semi-pélagien, si vous reconnaissez, comme Moiina le reconnaît lui-même, to que quand l'homme obéit à la grace, c'est Dieu qui opère le vouloir et le faire. velle et perficere, mais qu'il ne l'opère pas seul, non euo autem. sed gratia Dei mecum; 2º que Dieu n'accorde pas les mêmes grâces à tous les hommes, mais qu'il en accorde aux uns plus qu'aux autres, selon les desseins qu'il a sur chacun, et selon son bon plaisir. Toutes choses égales d'ailleurs, la grace efficace ellemême, dans le système des molinistes, est un plus grand bienfait de Dieu que la grâce suffisante : la première, sans être de sa nature plus puissante que l'autre, est donnée dans la circonstance où Dieu voit que l'homme y sera fidèle; au lieu que la seconde est donnée dans la eireonstance où Dieu sait que l'homme n'y correspondra pas. Enfin. l'on peut modifier le système des molinistes comme l'a fait Suarez, et adopter l'opinion des congruistes, Ceux ci font consister l'efficacité de la grâce dans la congruité, dans le rapport de convenance qui existe entre telle ou telle grâce et les dispositions de la volonté de l'homme. Dieu, disent-iis, voit en quelles dispositions se trouvera notre volonté dans telle ou telle eireonstance ; ii voit queile est l'espèce de grace qu'il nous faut . pour obtenir notre consentement : et, par un effet de sa bonté, il nous accorde cette grâce à laquelie il sait que nous consentirons. C'est cette attention de la part de Dieu qui fait de la grâce efficace une grâce particulière, et la distingue de la grâce suffisante.

534. Más, quelque parti que vous embrassiez, il ne vous est paspernis de enasmer ou de noter, d'entorité privée, ceux qui sont pour une opinion contraire. So; ez, tant que vous voudrez, tiomitie ou augustinien, soméniste ou congratite, tandis que l'Egise n'aura point prononeé sur les systèmes qui divisent les scolastiques. Seulement, soyon toujours en garde contre les novateurs du dix-septième et du dix-huittème siecle, qui, sous faux titre d'augustiniens, accusent de semi-pelagianisme non-seulement les molnisites, mais encore tous ceux qui out souscrit à la condamnation des hérésies de Bains, de Jansénius et de Quesnel, sur la nature de la gréece. Cest ignonace ou prefidic de confondre comme le font encore plusieurs écrivains de nos jours, les erreurs de l'Augustinus avec les opinions qui s'agitent librement dans les écoles. Nous le répétons, vous êtes libre d'adopter celle de ces opinions qui vous paraîtra la plus probable; mais il ne vous est pas permis de vous écarter des constitutions dogmatiques de saint Pic V. de Grégoire XIII. d'Urbain VIII. d'Innocent X. d'Alexandre VII et de Clément XI. Pour nous, en attendant que le saint-siège se prononce, si jamais il doit se prononcer, nous préférons celui des systèmes qui, n'admettant point que la grâce soit efficace de sa nature, fait dépendre l'efficacité de la grâce du consentement de la volonté, qui, étant prévenue de la grâce, et toujours aidée de la grâce, opère avec la grâce. Ce sentiment, qu'on peut certainement concilier avec le dogme catholique, concilie plus facilement l'efficacité de la grâce avec le libre arbitre. Il offre, il est vrai, des difficultés; mais, à notre avis, il en offre moins, et de bien moins grandes, que les systèmes qui veulent que la grâce soit intrinsèquement efficace, ou efficace de sa nature.

#### CHAPITRE IV.

#### De la distribution de la grâce.

535. Dieu vest, d'une volonté vraie, réelle et sincère, le salut de tous les hommes (1); il leur doune donc à tous les moyens écessaires au salut. Dieu commande à tous les hommes d'observer sa loi; tous les hommes peuvent donc l'observer; mais lis ne peuvent l'observer qu'avec la grâce : la grâce est donc accordée à tous les hommes, bleu ne commande point l'impossible, dit le concile de Trente; mais en commandant il averilt et de faire ce que les hommes, bleu ne commandant il averilt et de faire ce que l'on peut et de demander ce que l'on ne peut pass; et il alde, afin « qu'on le puisse (2), » En effet, ne faut-il pas être inseué pour commander une chose à celui qui n'est pas libre de faire ce qu'on lui commande? In echos è celui qui n'est pas libre ce faire ce qu'on lui commande? Ne seve pas une chose iniuste, de condammer celui qui n'e na se louvoir d'exécuter e qu'on lui se commande? Une

<sup>(1)</sup> Yoyez, ci-dessus, le n° 168, etc. — (2) Deus impossibilia non jubet, sed jubendo monet, et facere quod possis, et pelere quod non possis; et adjuvat, ut possis. Sess. 11, ch. x1. — Yoyez saint Augustin, de la Nature de la grâce, c viiii.

si Dieu accorde à tous les hommes la grâce n'écessaire et suffisante pour observér ses ordonnances, il faut reconnaitre aussiqu'il n'accorde pas les mêmes grâces à tous; il est le maître de ses dons, et personne n'a droit de l'accuser de faire acception de personnes, parce qu'il donne plus aux uns qu'aux autres. - La grâce, dit! Apôtre, a été donnée à chacun de nous selon la mesure du don de - Jéuss-Christ (j. - Néamoins, comme toutes les questions concernant la distribution de la grâce n'appartiement pas à la foi, nous allons etablic pulcieurs propositions.

- 536. Premièrement, il est de foi que les commandements de Dieu sont possibles aux justes, et que la grâce nécessaire e suffinsante pour les observer ne leur manque jamais. Le dernier concile accunicaique frappe d'anathème celui qui prétand que les commandements de Dieu sont impossibles à celui qui est justifié [2]; et le pape Innocent X a condamnéa avec tout l'Eglise, comme tappie, blasphématoire, hérétique, cette proposition de Jansénius:

  Quelques commandements de Dieu, eu égard à leurs forces présentes, sont impossibles aux justes qui veuient les accomplir, et ont tous leurs efforts pour cele, il leur manque la grâce parla-quelle lis leur soient possibles (3). « Il n'ext donc aucun précepte que le juste ne puisse accomplir, aucune tentation qu'il ne puisse surmonter. « Dieu est fidels, dui l'Apôtre; il ne permettra pau que vous soyze tentés au-dessus de tvos forces; mais il vous fera liter « vaustage de la tentation, afin que vous puiss'ex-prévièrer (4). « l'avantage de la tentation, afin que vous puiss'ex-prévièrer (4). « l'avantage de la tentation, afin que vous puiss'ex-prévièrer (4). « l'avantage de la tentation, afin que vous puiss'ex-prévièrer (4). « l'avantage de la tentation, afin que vous puiss'ex-prévièrer (4). « l'avantage de la tentation, afin que vous puiss'ex-prévièrer (4). « l'avantage de la tentation, afin que vous puiss'ex-prévièrer (4). « l'avantage de la tentation, afin que vous puiss'ex-prévièrer (4). « l'avantage de la tentation, afin que vous puiss'ex-prévière (4). « l'avantage de la tentation, afin que vous puiss'ex-prévière (4). « l'avantage de la tentation, afin que vous puiss'ex-prévière (4). « l'avantage de la tentation, afin que vous puiss'ex-prévière (4). « l'avantage de la tentation, afin que vous puiss'ex-prévière (4). « l'avantage de la tentation, afin que vous puiss'ex-prévière (4). « l'avantage de la tentation, afin que vous puiss'ex-prévière (4). « l'avantage de la tentation afin que vous puiss'ex-prévière (4). « l'avantage de la tentation afin que vous puiss'ex-prévière (4
- 531. Secondement, il est certain que la grâce est accordée, nonseulement aux justes, mais encore à tous les fidèles en général, même à eeux qui ont commis les plus grands crimes, et qui ont vêcu des années entières dans le péché. « Nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauiveur de tous les bonsmes, principalement des fideles. « Ce sont les parolès de suint Paul (5). Nous lisonaussi, dans l'éranglie de saint Jean, que » Dieu « a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Ells unique, situ « que quicoque croit en la lu eprises pas, mais qu'il al to viv

<sup>(1)</sup> Une-inque autem nostrum data est gralia secundam menurum donationis-Cartiali, fufure aus Epideirans, e. v., v., — (2) 3 qui discrit; praceça la estam institucto et sub gralia considivito, esca so observandum impossibilità panathema sil. Sed. v., v.a., v.v. v... (3) (7) voye, c.-dessav, le v.º 16. — (6) Fedicia antem Deus est, qui non gatiefur vos teatari supra si quod posettis, sed feste et tiano cum tentalinos provenium ut possitis sustinee. J're gifure aux Ceriachiera, e. v., p. 13. — (6) Speramus in Deum vivum, qui est Salvator ommina moninum, naziam chielium. J'epitra a Timothed, e. v., v. v. 10.

les fidèles sans exception, des pécheurs, par conséquent, comme des justes. Suivaut saint Pierre, « le Seigneur agit patiemment à « cause de vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous « reviennent à la pénitence (2). Je le jure par mol-même, disait « le Seigneur à son peuple, je ne veux point la mort de l'impie; « mals qu'il se convertisse de sa mauvaie voie, et qu'il vive. Con- vertissez-vous, convertissez-vous; guittez vos voies corrompues. " Pourquoi meurs-tu, maison d'Israel ?... En quelque jour que " l'impie se convertisse, son impiété ne lui nuira point (3). " L'Ancien et le Nouveau Testament sont remplis d'exhortations et de menaces de la part de Dieu à l'égard des pécheurs. Or, ces exhortations et ces menaces ne seralent-elles pas dérisoires, si Dieu ne

donnait pas aux pécheurs les forces nécessaires pour se convertir?

538. Telle est, d'ailleurs, la doctrine des Pères de l'Eglise, de saint Augustin en particuller. Parlant de ceux qui sont tombés dans l'aveuglement, il dit qu'ils ne sont pas entièrement prives de la lumière intérieure de Dieu (4); que le Seigneur est si plein de miséricorde, qu'il y a lieu d'espérer en lui, non seulement pour les pécheurs qui se convertissent, quels qu'ils soient, mais même pour les impies (5); qu'on ne doit point désespèrer du salut d'un homme, tandis qu'il est en vie (6); qu'il ne faut désespérer de la conversion de personne, si ce n'est du démon (7). Quand done saint Augustin dit ailleurs que Dieu abandonne certains pécheurs, il n'a pas voulu dire autre chose, sinon que Dieu n'a pius pour eux les regards de complaisance qu'il a pour les justes, et qu'il ne leur accorde pas les mêmes grâces qu'auparavant. C'est dans le même sens que l'on doit entendre les passages

(1) Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium snum unigenitum daret; ut omnis qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam ælernam. Saint Jean, c. 111, v. 16. - (2) Dominus patienter sgit propter vos, nolens aliquos perire, sed omnes ad pomitentiam reverti. Ila épitre, c. m, v. 9. - (3) Vivo ego, dicit Dominus Deus: nole mortem impil, sed ut convertatur a vis sua, et vivat. Convertinini, convertimini a viis vestris pessimis : et quare moriemini, domns terael?... Impietas impil non nocebit ei, in quacumque die conversus fuerit ab impietate sua. Ezéchiel, c. xxxm, v. 11 el 12. - (4) In eam (execitatem mentis) quisquis datus fuerit, ab interiore Dei luce secluditur, sed nondum penilus, cum in hac vita est. Sur le psaume vt, n' 8 - (5) Ita piraus es adipe misericordia, ut ad te conversia, non solum quibuslibet peccatoribus, sed etiam impiis non sit desperandum. Sur le psaume 1, nº 18. - (6) De nullo vivente desperandum est. Sur le psaume xxxvi. serm. p. nº 11. - (7) (psorum (diaboli el angelorum ejus) tantum desperanda est correctio. Sur le psaume uv, nº 4.

de l'Écriture, où il est dit que le Seigneur s'éloigne de eeux qui l'abandonneur; qu'il aueughe et endurcit les une, c' fuit insiérie-corde aux autres. Cette manière de partier, qui est commune à toutes les langues, n'est point absolue; elle signifie seulement qu'il laisse les uns s'aueugler et s'endureir, en les privant des grâces particulières et non nécessaires qu'il necorde aux autres dans sa miscricorde, et auxquelles le pécheur n'a aueum droit. - Ne dites point: Dieu est enuse que je me suis éloigné de lui; enr c'est à vous à ne pas faire eq u'il décèste. Ne dites point: C'est lui qu'il m'a jet dans l'égarement; ear les méchants ne lui sont point nécessaires (1).

539. Troislemement, il est certain que les Juifs avaient, sous l'ancienne loi, des graces suffisantes pour observer les commandements de Dien. Le pape Clément XI, et d'après lui l'Église universelle, ont condamné l'erreur de Quesnel, qui soutient que, dans l'alliance judaique, Dieu a laisse l'homme à sa propre faiblesse, et le pécheur dans son impuissance, tout en exigeant de lui la fuite du péché et l'aecomplissement de la loi (2). D'allieurs, en mille endroits, le Seigneur rappelle aux Juifs, par Moyse et les prophètes, l'obligation d'observer ses lois ; lls pouvaient donc les observer : mals lis ne le pouvaient qu'avec la grâce, qui leur était donnée en vue des mérites de Jésus Christ. Aussi se plaint-il amèrement des infidélités d'Israël : . O habitants de Jérusalem, et « vous, hommes de Juda, soyez juges entre mol et ma vigne : . Qu'al-je pu faire pour ma vigne que je n'ale pas fait? J'al ate tendu qu'eile produisit des raisins, et elle n'a produit que des « grappes sauvages.... J'ai attendu qu'Israël fit des œuvres de jus-· tice, et je ne vols qu'iniquité (3).... Jérusalem, Jérusalem, qui « tues les prophètes et lapides eeux qui te sout envoyés, combien · de fols j'ai voulu rassembler tes enfauts, comme la poule ras-« semble ses petits sous ses ailes! et tu n'as pas voulu (4). » Le Selgnenr aurait-il pu faire ces plaintes aux Juifs, s'il les avait laissés dans leur faiblesse, dans leur impuissance? s'il ne leur avait donné la loi que pour les perdre ? Non, personne, dit un au-

<sup>(1)</sup> Non diveris: Per Denna abest: que culm odit ne Jeceria. Non disea: Ille me implantatij; non enim necessari sont ei bomines impd. Ecclériastique, c. c. xy. v. 11 et 2; — 201 n illo (Godere Joslaco) Deus cutif l'ogam peccul et implementum legis a pecculore, relinquendo illum in am impolentia. Popopori fon vr., condamante par la brille Capitellat. — (3) Joseph c. y. v. x. 3, etc. — Voyre le Ects, c. cleasus, page 337, pote 5.

teur sacré, ne peut accuser Dieu de lui avoir manqué, ou de l'avoir icté dans l'égarement (1).

540. Quatrièmement, il est encore certain que Dieu accorde aux paiens et aux hérétiques les movens nécessaires au salut. Il veut que tous les hommes soient sauvés, et arrivent à la connaissance de la verité : Omnes homines vult salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire (2). Le Verbe est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant au monde (3). C'est pourquoi l'Église a solennellement condamné les propositions suivantes : « Il n'est point de · graces, si ce n'est par la foi. - La foi est la première grace et la source de toutes les autres. - Hors de l'Église, il n'est accordé « aucune grace (4), » Le pape Alexandre VIII a également condamné cette autre proposition : « Les paiens, les Juifs, les héréa tiques et autres semblables, ne recoivent aucune influence de « Jesus-Christ : d'où vous conclurez fort bien que leur volonté est « dénuée de tout secours et de toute grâce suffisante (5), » D'ailleurs, saint Augustin (6), saint Prosper (7), Paul Orose (8), et généralement tous les anciens docteurs qui ont eu l'occasion de parler du saiut des infidèles, reconnaissent que Dieu leur donne les graces nécessaires au salut, « Si quelqu'un, dit saint Thomas, étant « élevé dans les forêts parmi les brutes, suivait ce qu'il connait de a la loi naturelle, en cherchant le bien et en évitant le mal, on doit « croire comme une chose très-certaine, certissime est creden-« dum, ou que Dieu lui ferait connaître, par une inspiration intérieure, les choses nécessaires à croire, ou qu'il lui enverrait quel-« que prédicateur de la foi, comme il envoya Picrre à Corneille (9).» Ce qui toutefois ne veut pas dire qu'en faisant le bien, autant que

<sup>(1)</sup> Ecclésiastique, c. xv, v. 11, etc. - (2) 1re éplire à Timothée, c. 11, v. 4 -Voyez, el-dessus, le nº 168, etc. - (3) Erat lux vera, que illuminat omneni hominem venientem in hune mundum. Saint Jean, c. 1, v. 9. - (4) Nullse dantar gratiæ, nisi per fidem. - Fides est prima gratia, et fons omnium aliarum. -Extra Ecclesiam nulla conceditur gratia. Propositions xxvi", xxvii" et xxix" de Quesnel, condamnées par la bulle UNICENITUS. - (5) Pagani, Judgei, harretici, alique lujus generis nullum omnino accipiunt a Jesu Christo influxum : adeoque hinc recte inferes in illis esse voluutatem nudam et inermem, sine omni gratia sufficienti. Décret du 7 décembre 1690. - (6) Liv. x des Confessions, c. vi; explication du psaume xviii, nº 1, etc. - (7) De la Vocation des gentils, c. xiv, et c. xxix. — (8) Apologie du libre arbitre. — (9) Si abquis nutritus iu sylvis vel inter bruta animalia ductum rationis naturalis sequeretur, in appetitu boni el fuga malı, certissime est credendum, quod ei Deus vol per internam inspirationem revelaret ea quæ sunt ad credendum necessaria, vel aliquem fidei prædicatorem ad eum dirigeret, sicut misit Petrum ad Cornelium. De la Vérité, quest. xiv, art. xi.

possible, d'apets la conaissance qu'il en a, l'homme mérite, en aucuen manière, in première griée du salut; mais qu'en désirant, par un effet de cette grâce qui le prévient, de connaître la volonité du souverain Maitre, il prépare son fine à une grâce plus abondante, qui le dispose plus prochaînement à la foi, à une foi plus ou moins parfaite, plus ou moins explicite dans son objet, mais suffisante pour la justification (1. Le cœur de l'homme est dans la main de Dite, et Dieu lui -même declaire etuli qui n'est pas éclaire; il discerne celui qui ne discerne pas encore parfaitement la vérite de l'erreur, et le bien du mai ; il dirige celui qui ne croit pas encore en lui, celui qui ne le counaît pas : nexcientem dirigit, dit saint Augustif (2).

541. Nous ne parions pas lei des enfants morts sans haptême; s'ils n'entrent pas dans le royaume des eieux, en r'est que parce que le baptême, qui a été établi de Dieu comme moyen de saiut pour tons, ne leur est point applique. Ca n'est pas par manque de miséricorde de la part de Dieu, que les enfants qui sont encore dans le sein maternel ne reçoivent point le remedle; mais c'est parce qu'ils ne sont point parés à le recevoir (3).

#### CHAPITRE V.

Des effets de la grace.

542. Les principaux effets de la grâce sont la justification et le mérite des bonnes œuvres.

# ARTICLE I.

De la justification.

543. La justification est un don surnaturel qui fait passer l'homme de l'état de péché à l'état de grace, et le rend agréable à Dieu.

(1) Voyez ce que nous avons dit, tome I, nº 914, etc. — (2) Sermon xeix, alias, homélie xxiii. — (3) Voyez, ci-dessis, le nº 178.

#### § 1. Des dispositions requises pour la justification.

5.44. Il ne s'agit lei que des adultes. Or, suivant le concelle de Trente, les dispositions requises pour oblenir la grace de la justilication sont : la foi, par laquelle on croit tout et l'on tient pour vrai tout e qui a dét réviée, et, eu particulter, que le pécheur est justifié par la grâce et les mérites de Jésus-Christ; la crainte de la justice divine; l'espérance en la misériorde de Dieu; l'acte plus ou moins explicite par lequel on commence à âmer Dieu comme source de toute justice; la haine et la détestation du péché, avec le désir de revevoir le sacrement de haptéme ou de la pénience, de meuer une vie nouvelle, et d'observer les commandements de Dieu (f.).

545. La foi est la première des dispositions nécessaires à la justification; « elle est le commencement du salut de l'homme, le · fondement et la racine de toute justification. Sans la foi, il est · impossible de plaire à Dieu et d'être admis au nombre de ses · enfauts (2). · Cette foi ne consiste point à croire fermement que les péchés nous sont remis. L'Église a condamné comme hérètiques ceux qui prétendent que cette espèce de foi, qui n'est fondée nl sur l'Écriture nl sur la tradition, est nécessaire à l'homme pour obtenir la rémission de ses péchés (3). Ce n'est pas non plus une simple confiance en la miséricorde divine. « Si quelqu'un dit que - la foi justifiante n'est autre chose que la confiance en la miséri-« corde de Dieu, qui nous remet nos péches à cause de Jésus-. Christ, ou que c'est par la scule confiance que nous sommes jus-« tifles; qu'il soit anathème (4). » La foi, qui nous dispose à la justification, est la foi proprement dite, la foi par laquelle nous croyous, sur la parole de Dieu même, toutes les vérités qu'il a révelees à son Église. Mais il n'est pas nécessaire que cette foi soit explicite en tout. Il y a sans doute nécessité de croire explicite-

<sup>(1)</sup> Concide de Trente, seus, vs. ch. vs. — Voyes, ci-desaus, le n° 501, — (2) Pules est lumanes anistis intienn, madamentum et ratis comis justication is une qui impossibile est placere Dee, di ad liforum ejus consocium percenti de la consecución de la consecuc

ment qu'il y a un Dieu, souverain Seigneur de toutes choses, et qu'il récompense ceux qui le recherchent : Credere oportet accedentem ad Deum, quia est, et inquirentibus se remunerator sit (1). Il ne peut y avoir de salut pour un adulte, s'il ne croit. d'une manière explicite, en Dieu, à sa providence et à l'existence d'une autre vie, où chacun recevra suivant ses œuvres. La fol explicite aux mystères de la sainte Trinité et de l'Incarnation est encore nécessaire au salut; mais il n'est pas certain qu'elle soit absolument et indispensablement nécessaire, ou, comme s'exprime l'école, qu'elle soit nécessaire d'une nécessité de moyen, li nous paraît même pius probable qu'elle n'est nécessaire que d'une nécessité morale, que d'une nécessité de précepte; de sorte que celui qui est dans l'ignorance invincible de ces mystères peut absolument rentrer en grace avec Dieu, pourvu qu'il soit disposé à faire en tout la volonté divine , selon la connaissance qu'il en a. Mais la foi, même la plus parfaite, ne suffit pas. L'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement, dit saint Jacques : Ex operibus justificatur homo, et non ex fide tantum (2). De là ce décret du concile de Trente : « Si quelqu'un dit que l'homme est « justifié par la foi seuie, ou que, pour obtenir la grace de la jus-« tification, il n'est nullement nécessaire que l'homme se prépare « et se dispose par le mouvement de sa volonté; qu'il soit ana-« thème (3). »

# SII. Des causes de la justification.

546. Sulvant le concile de Trente, « la justification a, pour · cause finale, la gloire de Dieu et de Jésus-Christ, et la vle éter-· nelle. Pour cause efficiente, elle a Dieu lui-même, en tant qu'il · est miséricordieux : c'est Dieu qui nous purific et nous sanctifie · gratuitement par le sceau et l'onction du Saint-Esprit qui avait

· été promis, et qui est le gage de notre héritage. La cause mêri-« toire est Notre-Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique et bien « aimé, qui, lorsque nous étions ses ennemis, par un effet de l'a-

· mour extrême dont il nous a aimés, nous a mérité la justification, et a satisfait pour nous à Dieu son Père, par sa très-sainte pas-

(1) Epttre aux Hébreux, c. xi, v. 6. - (2) Epttre de saint Jacques, c. ii, v. 26. - (3) Si quis dixerit, sola fide impium justificari, ita ut intelligat nihit aliud requiri, quod ad justificationis gratiam consequendam cooperetur, et nuila ex parte necesse esse eum suæ voluntatis motu præparari atque disponi; anathema sit. Ibidem, can. 11. II.

24

« sion, sur l'arbre de la croix. La cause instrumentale est le sacrement de baptème, qui est le sacrement de la foi, sans laqueile · personne n'obtient jamais la justification. Enfin, son unique canse « formelle est la justice de Dieu, non la justice par laquelle il est « juste ini-même, mais celle par laquelle il nous justifie en nous

« renouvelant dans l'intérieur de notre âme. Et non-seulement · nous sommes réputés justes, mais c'est avec vérité que nous

« sommes nommés justes ; et nous le sommes en effet, recevant en « nous la justice chacun scion la mesure que l'Esprit-Saint répartit · comme il lui plaft, et suivant la disposition propre et la coopéra-. tion d'un chacun (1). »

#### § Ill. En quoi consiste la justification?

547. La justification consiste dans la grace habituelle ou sanctifiante, qui est un don inhérent à notre âme et permanent de sa nature. Il est de foi que ni la seuje imputation de la justice de Jésus-Christ, ni la seule rémission des péchés, à l'exclusion de la grace et de la charité inhérente à l'ame, ne suffit pas pour la justification, . Qu'il soit anathème, celni qui dit que les hommes « sont justifiés ou par la seule imputation de la justice de Jésus-« Christ , ou par la scule rémission des péchés, faisant exclusion « de la grâce et de la charité, qui est répandue dans leurs cœurs « par le Saint-Esprit, et qui leur est inhérente : ou que la grace « par laquelle nous sommes justifiés n'est qu'une simple faveur « de Dieu (2). La justification n'est pas seulement la rémission « des péchés, mais encore la sanctification et le renouvellement de « l'homme intérieur, par la réception volontaire de la grâce et des « dons qui l'accompagnent : d'où ji arrive que l'homme, d'injuste « devient juste et ami de Dieu , d'ennemi qu'ii était, pour être, « selon l'espérance qui lui en est donnée, héritler de la vie éter- : « nelle (3). Dans cette justification, l'homme reçolt, par Jésus-

(1) Vovez le texte, à la session vi, ch. vii. - (2) Si quis dixerit, homines justificari, vel sola imputatione justitiæ Christi, vel sola peccatorum remissione exclusa gratia et charitate, quæ in cordibus eorum per Spiritum Sanctum diffundatur, atque iilia inhæreat; aut etiam gratiam, qua justificamur, esse tantum favorem Dei; anathema sit. Concile de Trênte, sess. vi. can. xi. - (3) Quæ (justificatio) non est sola peccatorum remissio, sed et sanctificatio et renovatio interioris hominis per voiuntariam susceptionem gratize et donorum': unde home ex injusto fit justos, et ex inimico amicus, ut sit hæres secundum sprus vitæ æternæ. Ibidem, ch. vii.

• Christ, auquei il est enté, et la rémission des péchés, et les dons infus, savoir, la foi, l'espérance et la charité (il.) « Alia done, suivant le dogme catholique, la justification consiste dans la grâce sanctiliante, qui nous puride et nous rend agréables à Dieu; dans la justice de Dieu, qui nous justifie iul-même par les mours rétablit dans l'amitié de Dieu; dans la communication du Saria-Esprit, qui demeure en nous et nous frichneuser est juit en nuivon avec le Père et le Pils; dans la sainteté, qui, en nous régénérant, en nous renouéralent indérieurement, nous reduéraites du royaume des cieux. Renouvelez-rous dans l'intérieur de votre âme, et revêtez-rous de l'homme nouveau, qui a été créé selon Dieu, dans la justice et dans une véritable sainteté (z).

548. Nous avons dit que la justification efface les péchés. Ea cellet, les péchés ne sont pas seulement couverts par la grâce sanctifiante; ils ne cessent pas seulement d'être imputés; ils sont réclement et véritablement enlevés et effectés, au point de ne pouvoir plus revivre ne aucune manière. Le dernier concile général frappe d'anathème quiconque nie que l'offense du péché originel solt remise par la grâce du hapèthe, ou soutient que tout e qui constitue le péché n'est pas entièrement enlevé, mais que le péché est sealement réturé on non insuét de

5-69. Nous ferous remarquer aussi que la justice, l'état de grace n'est point l'ammissible; que le juste ne persèvère pas toujours, quoiqu'il puisse toujours persèvèrer. Il est de foi que cedui qui est ustifié peut perdre la grâce: - Si quelqu'un dit qu'un homme une cois justifie ne peut plus pécher in perdre la grâce, et qu'ainsé, corsque quelqu'un tombe et péche, c'est une marque qu'il n'a jammais été justifie; qu'il soit nambléme (4). • Que celul donc, dit

<sup>(1)</sup> In Jusa justificatione cam remissione peccalorum have omnia simni infrasa acepiti komo per Jessom Christiane, odi insertira, feden, gren, et charistane, Datem. — O) zenoramici satem spirite mentir ventra, et indoite rovem hamitene, qui accomalmo tresse cristare ste in justifia et assentate versitate, maniemen, qui accomalmo tresse cristare ste in justifia et assentate versitate, per la considerate del considerate conferior, reation originalis peccal remiti pergit and et tiema searci non titoli fostuni i que devrame t propriam peccali miniem babel, sed intel insertant radi unto on importari; analhema sti. Concile der Trante, sear, v., can. v., (3) si qui homitum sendi justification directal imagini peccas no posse, peque puta dell'accidenta dell'accidenta

l'Apôtre, qui croit être ferme, prenne garde à ne pas tomber : Itaque qui se existimat stare, videat ne cadat (1).

sóo. C'est encore un dogme catholique, que la justice ou la sainteté est susceptible d'accroissement. - Si quéqu'un dit que la justice, une fois acquiee, ne se conserve pas et ne s'angmente pas
devant Dieu par les bonnes œuvres, mais que les bonnes œuvres
sont seulement les fruits et les signes de la justification acquise,
et non une cause qui l'augmente; qu'il soit anathème (2). - Ce
qu'i s'accorde parfaitement avec equ dit s'anti Pan: Que celui
qu'i est justifie encore; que celui qui est saint, se sanctifie
cancer: Qui justus est, justifier ar dahre; sanctest, sanctifiertur adhue (3). C'est cet accroissement de justice que la saint
Egiles demande, quand eile dit dans ses prières : Donnes-nous,
Seigneur, l'augmentation de la foi, de l'espérance et de la charité (4).

# 6 IV. Peut-on être assuré de sa justification?

551. Personne, sans une révêlation particulière, ne peut être absolument certain d'avoir ne grée sanctifiante et d'être du nombre des prédestinés. L'Église condanne à l'auatheme celul qui dit qu'un homme régénéré et justifié est teun, selon la foi, de croire qu'il est certuinement du nombre des élus; ainsi que celul qui, sans une révélation particulière, affirme, d'une certitude absolue et infailible, qu'il aura certainement le don de persévérance jusqu'à la fin [5]. Aucun fidèle, il est vrai, ne doit douter de la miséricorde de Dieu, des mêrits de Jésus-Christ, de la vertu et de l'efficacité des sacrements, mais il est vrai sussi que quiconque burno les yeux us soit-même, et considére sa provre faiblesse, a lleu de les yeux us soit-même, et considére sa prove faiblesse, a l'en de

<sup>(</sup>i) Bague qui se civilima tiare, violetà ne cabal. I" épitre sux Corta-Riese, c. v. p. 8. — (2) Si qui dischei, justillum acceptim non conservari, atque etitus nagori coram bes per bana opera; sed opera ipu fructes solummodo et sigua evez piculitationia si » ple- von autem ipiota sogenda causam; anadicma sil. Cancide de Treate, rest. v. con. xux. v. = (3) (un justus est., justilienter alivei; sundeni, sancificior- alimini, sonori, col. xux. v. = (3) (un justus est., justilienter alivei; sundeni, sancificior- alimini, sonori per solumi, potro, le xux. v., ch. x. = (5) Si quis divviti, hommeur resultam de justificiam leterie et fate al credenimo de la completa de la completa de la conserva puede la conse

craindre de n'être point en êtat de grâce, personne ne pouvant savoir, de la certitude de la foi, état-dire, d'une certitude qui ne soit point sujette à l'erreur, s'il a véritablement reçu la grâce de Dieu (1. Nous lisons aussi dans les livres saints : - Qui peut dire : - Mon cœur est pur, je suis secenpt de tout pelée (2)? L'homme - ne sait s'il est digne d'amour ou de halne (3). Ne soyez pas sans - craînte au suigte du péché pardonné (4). - Ce qui a fatt dire à saint Paul : - Je ne me sens coupable de rien, mais jc ne suis pas - pour cela justifié (5). -

#### ARTICLE II.

#### Du mérite des bonnes actions.

552. On entend lei par action méritoire celle qui est digne d'une récompense. On distingue deux sortes de mérites : le mérite proprement dit, qu'on appelle mérite de condignie; meritum de condigno; et le mérite improprement dit, autrement le mérite de convenuace, meritum de congrue. Pour le premier genre de mérite, qui est fondé sur une promesse de la part de Dieu, la récompense est comme un acte de justice, Dieu s'étant redu noire débiteur par sa promesse: Déblicrem se fecti promittendo, dit saînt Augustin. Pour le second, comme il n'a pa se uce promesse, la récompense, ai toutefois on peut lui donner ce nom, n'est qu'un acte de bonté, de miséricorde; c'est un don gratuit à tous égards acte de bonté, de miséricorde; c'est un don gratuit à tous égards de

§ I. Peut-il y avoir quelque mérite de la part des hommes, rela tivement à la vie éternelle?

553. Il est de foi qu'avec la grâce de Dieu le juste peut véritablement mériter et une augmentation de grâce, et la vie éternelle, et même un accroissement de la gloire céleste. Ainsi l'a défini le

concile de Trente : « Si quelqu'un dit que les bonnes œuvres d'un « homme justifié sont tellement des dons de Dieu qu'elles ne soient « pas aussi les mérites de cet homme juste ; ou que par les bonnes « œuvres qu'il fait avec le secours de la grâce de Dieu, et par les « mérites de Jésus-Christ, dont il est un membre vivant, il ne mé-· rite pas véritablement une augmentation de grâce, la vie éter-« nelle et la possession de cette même vie, pourvu qu'il meure en « état de grace, et même une augmentation de gloire; qu'il soit « anathème (1). « Cette décision n'est point nouvelle ; elle a pour elle l'Écriture et la tradition. « Réjouissez-vous, dit Notre-Seigneur « à ses disciples, tressaillez de joie, parce que votre récompense « dans les cleux est abondante (2). « Ailleurs : « Voici que je viens, « et j'ai ma récompense avec moi , pour rendre à chacun selon ses « œuvres (3). » Les apôtres s'expriment comme leur divin Maître : « Chacun, dit saint Paul, recevra la récompense qui lui est propre, « selon son travail (4). Pai combattu glorieusement, j'ai con-\* sommé ma course, j'al gardé la foi. Il ne me reste qu'à attendre « la couronne de justice qui m'est réservée, que le Seigneur, juste « juge, me rendra en ce grand jour, et non-seulement à mol, mais « encore à ceux qui auront aimé son avenement (5). « Or , la récompense, la couronne de justice, suppose évidemment le mérite; elle ne s'accorde qu'au mérite, et à un mérite proprement dit. Il est donc vrai qu'aux termes de l'Écriture, comme aux termes des décrets de l'Église, il peut y avoir de la part du juste un vrai mérite, relativement à la vie éternelle.

554. C'est aussi la croyance des saints Pères. « Les justes n'ont-« ils pas des mérites ? se demande saint Augustin, Ils en ont certai-« nement, parce qu'ils sont justes ; mais ce n'est point par leurs

<sup>(1)</sup> Si qui di Steril, hominis justificati bosa opera îte esse deca Del, și sponisti etiam bosis portelut moisto operatus, uni team justificati meritus, un tipum justificati meritus, que a be oper Dei garliam et Jenu Christi meritum, cijus vivem membrum est, finali, qua ver ne merit angonatum garlis, vitam adrenam i ețiusi vita esteram peritu angonatum garlis, vitam deroama, i ejiusi vita esteram perituri de decentral de la completă de

« mérites qu'ils sont devenus justes (1). « Et un peu plus bas : « La « mort est comme le salaire du péché; de même, la vie éternelle

st, avec raison, comme le salaire de la justiee : Merito justitiœ
 tanguam stipendium vita æterna (2). » Saint Ignace d'Antioche.

saint Iréee, saint Grégoire de Nazianze, saint Basile, saint Ambroise, saint Jean Chrysostome, saint Prosper, enseignent la même doctrine que le docteur de la grace.

555. Mais, en admettant les mérites du Juste, ne falt-on pas Injure aux mérites de Jesus-Christ 7 Non, puisque, suivant le dogme catholique, nos mérites tirent toute leur valeur des mérites mêmes de de Jésus-Christ. Ne distes pas non plus que la vie éternelle étant un une grace, comme le dit saint Paul, gratia vita atema, Dieu ne la doit à personne, car la vie éternelle est tout à la fois une grace et et une récompense : une grace, parce que Dieu nous a destinés gratitement à la vei éternelle, à la bioir qui d'épasse l'exigence de notre nature; une récompense, parce que, vn nous destinant à la vié éternelle, il a bien voulu la promettre comme une récompense à ceux qui observeraient sa loi; Dieu s'est fait lui-même le déblieur du juste, non pour avoir recu quelque chose de lai, mais pour lui avoir fait des promesses : Debitorem Dominus ipse se feeil, non accipiende, sel promittendo (3).

# § II. Des conditions nécessaires pour mériter.

556. Pour le mérite, soit de condignité, soit de contenance, il cat nécessaire, il que l'homme soit encore en cette vie, on ne peut mériter, ni en enfer, ni en purgatoire, ni même dans le séjour de la golore. Il flaud, disait Notre-Seigneur, que je Sass les œuvres - de Celul qui m'a envoyé, pendant qu'il est jour; la nuit vient, - dans laquelle personne ne peut agir (s). Opérons donc le blen, dit saint Paul, pendant que nous en avons le temps (s). - 2º Que l'acte soit bon à tous égards, et d'une bonté surnaturelle; une action, quoique moralement bonne, si elle ne l'est que naturellement, n'a plus de proportion avec le mérite, ni avec la vie éternelle, qui en est l'objet. 3º Que l'acte soit violontaire et libre,

<sup>(1)</sup> Nullane igitor sunt merita jostorum? Sunt plane, quia justi anni, ed ut justi fierent, justa non fuerunt. Letter cxxv, a diac v, ch. m. - (1) blidem, ch. v. - (3) Sur le pasume txxx, nº (5; et sermon cx, nº 4, - (4) Me oportet operari operari operari operari operari operari operari operari operari saint Jean, c. 1x, v. 4. - (5) Ergo dum tempus habemus, operaru bomus. Peter eaux Galdette, c. v. 1x, v. 10.

d'une liberté de choix, qui exclue toute nécessité, soit absolue, soit relative. La proposition contraire a été condamnée comme hérétique.

557. Ces différentes conditions sont Indispensables pour le mérite en général, mais elles ne suffisent pas, si ce n'est pour le mérite de convenance, qui n'est qu'un mérite improprement dit. Il faut, en outre, deux choses pour le mérite de condignité, savoir, la première, que l'homme soit en état de grace. On ne peut mériter, à prendre ce mot dans sa signification stricte et rigoureuse, qu'autant qu'on est uni à Jésus-Christ par la charité parfaite. . Demeu-« rez en moi, et moi en vous, dit Notre-Seigneur à ses disciples, « Comme la branche de la vigne ne peut d'elle-même porter du · fruit, à moins qu'elle ne demeure attachée au cep; ainsi ni vous · non plus, si vous ne demeurez pas en moi (1). · La seconde condition, c'est que Dieu nous ait promis de nons accorder une chose comme récompense de nos œuvres; il ne peut devenir, pour ainsi dire, notre débiteur, qu'en vertu des engagements qu'il a bien voulu prendre avec les hommes : Debitorem ipse fecit se, non ac cipiendo, sed promittendo (2). A défaut de ces deux conditions, nous pouvons bien espérer et obtenir certaines grâces de la bonté de Dieu, nous devons même attendre les graces nécessaires au salut; mais il ne nous les doit pas; il peut nous les refuser sans injustice. Nous pouvons, en un mot, avoir un mérite de convenance, fondé sur la miséricorde de Dieu, mais non un mérite de condignité, fondé sur la justice.

# § III. Quelles sont les choses que nous pouvons mériter?

558. Premièrement, il est de fol que l'homme ne peut mériter, na aucune manière, la première grâce actuelle, cette grâce étant purement et absolument gratuite, comme nous l'avons vu en parlant de la nécessité de la grâce pour tout ce qui a rapport au salut (3).

559. Secondement, il est de foi que le juste peut vralment mériter, vere mereri, la vie éternelle, une augmentation de la grâce, et un accroissement de la gloire du ciel (4). Ce mérite est un vrai mérite, un mérite de condignité.

(1) Manele in me, et ego in vobis. Sicat palmes non potest ferre fructum a semetipso, nisi manseriti in vite; sic nec vos, nisi in me manseritis. Saint Jean, c. xv, v. 4. — (2) Saint Augustin, lettre excrv. — (3) Voyez, ci-dessus, le nº 488. — (6) Voyez, ci-dessus, le nº 488. — (6) Voyez, ci-dessus, le nº 555.

560. Troistèmement, le juste ne peut mériter, d'un mérite de condignité, ni la gréce efficace ni le don de persévérance; Dieu ne lui a promis ul l'un ni l'autre, à prendre le mot prometire dans as signification propre. Mais, en répondant à la grâce, il méritera, d'un mérite de convenance, cès grâces plus abondantes, et même le don de persévérance: hoc itaque donum suppliciter emereri potest, comme l'enseigne saint Augustin (1).

561. Quatriemement, le pécheur ne peut mériter, d'un mérite de condignité, la grâce sanctifiante, puisque l'état de grâce est une des conditions nécessaires pour le mérite proprement dit. « Rien de ce qui précède la justification, dit le concile de Trente. « rien , ni la foi ni les œuvres , ne mérite la grâce qui nous jus-« tifle (2). » Mais sans mériter cette grace, il l'obtiendra de la miséricorde de Dieu, qui ne veut point la mort du pécheur, lui accordant le pardon de ses péchés lorsqu'il revient sincèrement à résipiscence, et qu'avec la grâce il fait ce qui dépend de lui pour rentrer dans la voie du salut. Daniei disait à Nabuchodonosor : « Rachetez vos péchés par des aumones (3). » Nous lisons aussi dans les Actes des apôtres : « Les prières et les aumônes (du cen-« turion appelé Corneille) sont montées jusqu'à Dieu, et Dieu s'en « est souvenu (4). » Et saint Pierre est envoyé à cet homme pour lui faire connaître Jésus-Christ. Ainsi donc la justification, quoique vraiment gratuite à tous égards, s'obtient infailliblement par le pécheur qui revient sincèrement au Seigneur; elle n'est pas même sans quelque mérite, dit saint Augustin : Nec ipsa remissio peccatorum, sine aliquo merito est, si fides hanc impetral (5).

601. Noss aurions pu nous étendre davantage sur les questions qui se rapportent à ce traité; mais il nous semble qu'il suffit de faire commitre le dogme catholique, en nous rappelant qu'il vaut beaucoup mieux chercher à répondre à la grâce, qui ne manque à personne, que de disputer inutilement sur sa nature, et sur la manière ineffable dont elle agit sur notre entendement et notre volenté.

<sup>(1)</sup> Du Don de perséréance, cl. vr. — (2) Ribl corum que justificationes renceisuel, sire hete, sire opera, jumn justifications gratum promeretor. Season vr. ch. vu. — (3) Peccala tus elemosynis redime, el inquistate tensomientocollis pasperum. Dantel, c. vr. p. 24. — (4) Ordisons tuse et clemosynis neue ascenderant in memoriam in conspectu Del. Actes des apôtres, c. x, p. 4. — (b) Lette curv, aflat cr, yc. h.

# TRAITÉ

# DES SACREMENTS EN GÉNÉRAL.

563. Après avoir exposé la doctrine de l'Égliss sur la grâce et la justification; il nous reste à parter des sacrements par lesqueis toute vrale justice commence, ou s'accroît lorsqu'elle est commencée, ou se répare lorsqu'elle est commencée, ou se répare lorsqu'elle est perdue: Per que omnis sera justifia, vei incipit, vei copta augetur, vei amissa reparatur (1).

564. Le dogme catholique, touchant les sacrements en général, et sur chaque sacrement en particulier, est fondé, non-seulement sur l'Écriture, mais encore, et quant à certains points, principalement sur la tradition, qui s'est perpétuée, dans les premiers siccles, plutôt par la pratique que par l'enseignement public de l'Église. Outre le peu de monuments que nous offrent les temps apostoliques, où l'Évangile, quoiquo répandu dans les différentes parties du monde, était encore rejeté par le plus grand nombre des juifs et des païens, les premiers chrétiens ne parlaient des sacrements qu'avec la plus grande circonspection. Ils étaient retenus par la loi du secret, qui leur avait été recommandé par Jesus-Christ lui-même : hors le cas de nécessité, il ne leur était pas permis de parier des choses saintes à ceux qui n'y étaient point initiés. Les écrivains se bornaient généralement à établir la divinité de la mission de Notre-Selgneur, à réfuter les erreurs du paganisme, et à combattre les hérésies grossières des premiers novateurs. Ce n'est que par oceasion qu'ils ont parlé des sacrements et des grands mystères de la religion (2). On ne sera donc point étonné si l'Église primitive ne nous fournit, en faveur des dogmes que nous allons exposer, ni autant de témoignages, ni des témoignages aussi exprès que les siècles suivants.

(1) Concile de Trente, sess. VII, préambule. — (2) Voyez ce que nous avons dit de la loi du secret au tome I, n° 238, etc.

#### CHAPITRE PREMIER.

#### De la notion et de l'institution des sacrements.

565. Le mot sacrement chez les Latins, comme le mot mystère chez les Grees, signifie une chose sacrée, symbolique et mystérieuse. Il exprime un signe, un symbole, un rit quelconque, faisant partie du culte divin, et se prend let pour un signe sacré, établi de Dieu comme moyen de salut pour les hommes,

# ARTICLE 1.

#### Qu'est-ce qu'un sacrement?

506. Le sacrement, en général, est un signe on nn rit religieux qui, en vertu d'une institution divine et permanente, concourt plus ou moins prochaînement, plus ou moins rôlleacement, à notre salut. Cette définition convient aux sacrements de la loi primitive, aux sacrements de la loi mossique, et aux sacrements de la loi évangélique. Mais, à considérer le sacrement tel qu'il est d'appes l'institution du Sauveur du monde, on le définit : un signe sensible et sacré, institué par Norte-Seigneur Slavas-Charist pour la sanctification de nos draet; ou, comme s'exprime le catéchsime du conclue de Trente, un signe visible de la graée simi-sible, dubli de Dieu pour notre sanctification; ou bien encore, une chose sensible, qui, d'appest institution drivine, a la vertu de signifier et de produire, comme cause efficiente, la sainteté et la justice (et la justi

567. Explignous cette définition. Premièrement, le sacrement est un signe: il signifie quelque chose de caché, la grace invisible qu'il contient sous l'enveloppe d'une chose matérielle et sensible. Ainsi, par exemple, lorsque, dans le haptême, ou verse l'eau sur le corps en prononçant les paroles sacrementelles, cer it signifie que, par la vertu du Saint-Esprit, le baptisé est purifié intérieurement des soulliures du péché.

568. Secondement, le sacrement est un signe sensible : il est

<sup>(</sup>f) Catéchisme du concile de Trente, des Sacrements.

nécessaire qu'un sacrement soit un signe extérieur, soit parce que c'est un des lines qui attachent les fidèles à l'unité, et qu'il fist partie du culte diviu; soit parce que les secours spiritueis que Dieu nous présente sous des formes matérielles sont plus à la portée de la faiblesse humaine. Le propre de la nature de l'homme, qui est composé d'un corps et d'une âme, est d'arriver plus facilement à la counsissance des choses divines, par l'intermédiaire des objets corporeis et asmibles. Nous avons ajouté que les ascrement est un signe sacré; en effet, il a pour objet la grâce, et pour fin principale le salut de l'homme.

569. Troisièmement, c'est un signe institute par Notre-Seigneur Jésus-Christ. Diens eul a qu instituer les sacrements, lui seul pouvant attacher à un signe matériel la vertu de produire la gràce. A défaut de cette condition, les cérémonies introduites par l'Église, quelque utiles qu'elles soient, ne peuvent êter regardées comme des sacrements proprement dits. Il en est des sacrements de la loi nouvelle comme des sacrements de l'aucienne loi, ce sont des institutions stables et permanentes. Ceux-ci ne sont tombés qu'avec la loi à la quelle lis napartensient; les premiers ne cesseront qu'a la fin des temps; ils sont nécessaires au salut, et le seront jusqu'à la consommation des siècles.

570. Enfin, le sacrement ext institué pour notre sanctification : mais, à la différence des sacrements qui étaient pour les patriarches et pour les juifach, se sacrements institués par Jésus-Christ contiennents agrèce qu'il significht, et la conferent inmediatement, par la seule application du rit sacramente, à ceux qui les reçoivent disgement, c'est-à dire, à ceux qui m'y metente aucun obstacle qui puisse en arrêter les effets. Les sacrements plus anciens, au contraire, ne figurarient que la grâce, sons la produire par eux-mêmes.

571. Les luthériens et les calvinistes n'admettent point la notion que nous donnons des sacrements, car ils nient l'efficacité que nous leur attribuons; mais nous montrerons plus bas que cette notion s'accorde parfaitement avec l'Ecriture sainte, la doctrine des saints Pères et l'enseignement de l'Église.

#### ARTICLE II.

#### Etait-il nécessaire que Dieu instituât des sacrements ?

572. Il n'étalt pas nécessaire, à prendre ce mot à la rigueur, que Dieu instituât des sacrements : cette institution n'était commandée par aucune lol; Dieu est le maître de ses dons, il peut en disposer comme il lui piait. D'ailleurs, les sacrements ne sont pas les seuls moyens de salut qu'il pouvait offrir aux hommes.

573. Cependant, quoiqu'il ne fût pas absolument nécessaire que Dieu établit des sacrements, cette institution paraît si rationnelle. si naturelle, si conforme à la sagesse divine, eu égard à la nature et à la faiblesse de l'homme, du moins après sa chute, qu'on peut dire qu'elle était en quelque sorte nécessaire. Il suffit de se replier sur soi-même, pour sentir que notre constitution native réciame ie secours des symboles, des rites sacrés, des sacrements, comme moyen plus ou moins nécessaire pour pouvoir s'élever à la contempiation des choses de Dieu. « Naturæ humanæ proprium est, dit · saint Thomas, ut per corporalia et sensibilia in spiritualia et in-« telligibilia deducatur (1). » Et avant le docteur angélique, saint Jean Chrysostome s'exprimait en ces termes : « Si tu étais incor-« porel. Dieu ne t'aurait donné que des dons incorporels : mais · parce que ton âme est unie à un corps, il t'offre des choses spi-« rituelles dans des choses qui frappent nos sens (2). » C'est aussi la pensée de saint Grégolre de Nysse (3) et de saint Grégolre de Nazianze (4). D'ailleurs, comme le dit saint Augustin, il est impossible que les hommes se réunissent dans la profession d'nne religion, sans le secours des sacrements : « In nullum nomen religionis, scu verum, seu falsnm, coagulari homines possunt, nisl « allquo signaculorum vel sacramentorum visihilium consortio « colligentur (5). »

#### ARTICLE III.

#### Y a-t-il eu des sacrements dans l'état d'innocence?

574. Il ne parait pas qu'il y ait eu des sacrements proprement dits dans l'état d'inocence, c'est-à-dire avant la chute de l'homme. L'Écriture et la tradition gardent le silence sur cette question. Mais si on prend le mot de sacrement dans nn sens plus étendu, on peut dire qu'il y avait quelque secrement dans l'êtat primitif et homme. Saint Angustin appelle sacrement l'arbre de vie qui était placé dans

(1) Somme, part. us, quest. 61, art. 1. — (2) Si incorporena cases anda, ipae dona incorporea tradiciset tibl; questiam were corpor conjuncti as et anima tua, in sensibilius intelligenda tibl traduntur. Homelie 1xxxii. — (3) Discours catéchélique. — (4) Discours sur le Baptème. — (5) Liv. xix, confre Fauste, c. 11.

le paradis terrestre: Errat in lignis cateris alimentum, in isto sacramentum (1). Le marisge d'Adam avec Éve étant, comme le dit le pape Innocent III (2), la figure de l'union de l'Ame fidèle avec Dieu, du Verbe avec la nature humaine, du Carist avec l'Église, peut aussi être regardé comme une espèce de sacrement. Nous le trouvons en effet désigné sous ce nom dans les écrits de saint Aucustin (3).

#### ARTICLE IV.

Y a-t-il eu des sacrements depuis la chute de l'homme jusqu'à la loi de Moyse ?

- 575. D'après ce que nous avons dit de la nécessifé des sacrements, encore qu'ils n; soient point absolument nécessaires, il est moralement certain que Dieu en a institué pour le temps des patriarches, même avant la circoncision. « Il ne faut pas croire, dit saint Augustin, un'avant la circoncision les serviteurs de Dieu.
- « qui avaient foi au médiateur futur, aient été privés de tout sacre-
- « ment pour leurs enfants, quoique, pour quelque raison à nous
- « Inconnue, l'Écriture nous laisse Ignorer en quoi consistaient
- « était figuré ce sang qui seul efface les péchés du monde (4). Les
- sacrements qu'avaient les anciens contre le péché originel étaient
   pour tous, même pour les enfants, »
- 576. A la différence du baptème qui opère notre régénération, indépendamment des dispositions du ministre et du sujet, jes accrements des temps primitifs tiralent toute leur force de in foi de ceux qui y participaient, on qui les appliquaient à ceux qui 'navaient pas encore l'usage de raison : ce qui a fait dire à saint Grégoire le Grand que la foi des parents fissistip vour les enfants ce que l'eau du baptème fait parmi nous (6); et à saint Bernard, que, chez les gentils, a los dies parents protitait et même soffissil pour les les gentils, a los dies parents protitait et même soffissil pour les les gentils, a los dies parents protitait et même soffissil pour les

(1) Lir, de la Genère ad Biferam, e. viu. — (2) Lettres d'innocent III, Iiv. in, lettre cut. — (3) Liv. de Noces et de la Goncenjiscence, e. xiu. — (4) Non léver et de la Goncenjiscence, e. xiu. — (4) Non léver et de la Goncenjiscence, e. xiu. — (4) Non léver excledium est, anné eircomrésionem, imméris pel, quandre quidem est inerat meditoris dése in carre revotuir. Nam los acramantes que politalen faine prusits sais; quararis qu'il liud esset, aligna necessaria casas Scripturs sacra la terre voluerit. Nam et acarificia corent legitima, qu'ilm surjeus nagulii lité gira rabature qui cloius boili peccata mundi. Lite. v, contre Julienc, e. xi. — (4) Quod vera aque dons valet aqua baptismalli, loce qist aque réserve vi per parasitis sonis fides, vei preva majorihos vitrus sacrificil, vei pre his qui ex Abrahu stirep reciberant, mysterium etercanciosios. Norrele, file. v., e. Norrele, file.

enfants (1). En s'exprimant ainsl, ces saints docteurs n'excluent point les rites, les symboles, les signes sacrés, par lesquels se manifestaient et se perpétuaient, dans le monde, le souvenir de la chute de l'homme, et la fol plus ou moins confuse au rédempteur promis à notre premier père et à ses descendants. Aussi saint Bernard ajoute t-il que les anciens sacrements ont servi aux enfants et à ceux qui n'out pas l'usage de raison, tant qu'il n'a pas été constant que ces sacrements ont été interdits : « Sane parvulis et needum · ratione utentibus tamdiu credendum est antiqua valuisse sacra-« menta, quamdiu palam interdicta non fuisse constiterit (2), » Saint Thomas n'est pas moins exprès : « Avant la loi écrite, dit le « Docteur angélique, il y avait quelques sacrements de nécessité: « comme le sacrement de la foi, qui était pour la rémission du né-« ché originel (3), » Il est constant d'ailleurs que les Romains, les Grecs, les Egyptiens, les Indiens, les Américains, et généralement tous les anciens peuples, avaient des rites expiatoires pour purifier l'enfant à son entrée dans cette vie (4) : ce qui prouve qu'il y a toujours eu des sacrements, et que ces sacrements n'ont pu venir que de Dieu, quoique Dieu n'en ait point déterminé ni la matière ni la forme pour les temps primitifs, où les hommes n'étaient pas encore préparés à ne faire qu'un seul peuple.

#### ARTICLE V.

# Y a-t-il eu des sacrements dans la ioi de Moyse?

637. Il est certain qu'il y avait des sacrements sous in loi de Moyse; le décret d'Enghen l'y et les décrets du concile de Treatre ne permettent pas d'en douter : lis portent que les sacrements de la loi nouvelle surpassent de beauconp, en dignité et en efficaetité, les sacrements de Tancienne loi [5]. Telle est d'ailleurs la croyace des saints Pères, qui s'appuient sur l'Écriture et les institutions de Moyse. «Les premiers sacrements, dit saint Augustin, ont éte.

<sup>(1)</sup> In autonibus, quotquot inventi unti fieles, adultos quidem fide et sacrificias recimien espitos, parruità antenno solum profusiose inno es sufficiens fordime ratione, para vita intende parentinu. Lettre taxvu, ou "Fauité de Baptène, e. t. .— (2) libidem, c. t. .— (5) bicosione net quod, nule legem scripaga, ernat quaemba acarmento necesitatis, joint illeuf fiele sacramentum quod ordinabator; ad devisionem originali-pectal. In v. Seria, dat. 1, quest. 1, ert. 2.— (4) Voyere, ce que sona savoud did de la croyance des auciens peuples touchant la choise de Thomme, forme 1, s. 5% or. dec. — (3) Occosice de Trente, less, 47, c. a. 10.

- abolis, parce qu'ils ont été accomplis à la venue de Jésus-Christ;
- et ils ont été remplacés par d'autres qui sont moins nombreux, mais plus efficaces, plus utiles et plus faciles pour les fidèles :
- . Prima sacramenta ablata sunt, quia impleta; et alia sunt insti-
- « tuta virtute majora, utilitate meliora, actu faciliora, numero » pauciora (1). »

#### ARTICLE VI.

## Y a t-il des sacrements dans la loi évangélique?

578. Ii y a sept sacrements, ni plus ni moins, daus la loi évangélique : savoir, le baptème, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême-ouction, l'ordre, et le mariage. Cette proposition est de foi. Le concile de Trente a frappe d'anathème quiconque dit que les sept sacrements que nous venous d'énumérer ne sont pas autant de vrais sacrements, ou qu'ils n'ont pas tous été institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ (2). En pariant des sacrements en particulier, nous montrerons que cette décision est fondée sur l'Écriture et sur l'enseignement des saints Pères. Il nous suffira donc de prouver ici, par la croyance générale et constante de l'Église, que le baptème, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extreme-onction, l'ordre, et le mariage, nous ont été transmis par les apôtres comme sept sacrements d'institution divine. Cette croyance est à elle seule une preuve irréfragable du dogme catholique, comme on peut en juger par le raisonnement suivant.

579. Au seizième sèlec!, à l'époque où Luther et Calvin commencèrent à dogmaitser, nos seys accrements étaient reconnus et admis dans toute l'église. Les Grees à accordaient sur ce point avec les Latins. Ceux même qui sont séparés depuis plusieurs siècles de la communion romaine, croyaient à l'institution des sept sacrments. En effet, les protestants ayant envoye la confession d'Augsbourg à Constaintipole, le patriènce de cette ville, nonumé érémie, leur répondit qu'il sétaient dans l'erreur, et qu'il y a dans l'Église de Dieu sept sacrements, ni plus ni moins, savoir : le

<sup>(1)</sup> Liv. r.r., contre Fauste, c. xii. — (2) si quis discrit, ascramenta novre legis non fuise- comma a Jesu chirako, Domino natore, insitiate; ant esse ghera vel pauciora quam septem, ridelicel, baptismuom, confirmationente, ceclarism, positelamier, extremam uncitoenen, ordienen, et matrimonium; ateliam aliquod horam septem non esse vere et proprie ascramentum; anathemá dal 56st. vvi, de Socremente en gederical, car. 1.

baptéme, l'onction du chréme (la confirmation), la divine communion . l'ordination , le mariage , la pénitence , et l'huile sainte (l'extrème-onction). Peu de temps après, Cyrille Lucar, patriarche de la même ville, que les calvinistes avaient séduit, essaya de répandre les nouvelles erreurs; mais l'Église grecque lui résista, et confirma la foi catholique. Le concile de Constantinople, de 1638, où se trouvèrent trois patriarches et plus de vingt évêques, rendit le décret suivant : « Anathème à Cyrille, fabricateur de « nouveaux dogmes, qui croit que les sept sacrements de l'Église. « savoir, le baptéme, le chréme, la pénitence, l'eucharistie, le « sacerdoce, l'extréme-onction et le mariage, n'ont pas été insti-« tués par Jésus-Christ, et qu'ils ne sont point parvenus par la tra-« dition des apôtres et par la pratique perpétuelle de l'Église. » Un autre concile de Constantinople, de 1642, et le concile de Jérusalem, de 1672, renouvelèrent la condamnation de Cyrille Lucar, et se déclarèrent en faveur du dogme qui admet sept sacrements. Aussi trouve-t-on le même dogme, les mêmes sacrements, toujours au nombre de sept, dans les rituels et les eucologes de toutes les Églises d'Orient; on les trouve même chez les nestoriens, les eutychiens, les cophtes, les syriens, et autres hérétiques antérieurs de plusieurs siècles au temps de Luther et de Calvin (1).

580. Or, cette crovance universelle ne peut venir que de l'enseignement des apôtres. Ce que l'Église catholique croyait il y a trois siècies, ce qu'elle croit aujourd'hui, elle l'a toujours cru; sa crovance ne varie point, son enseignement est toujours le même; celui qui est la vérité immuable lui a promis d'être avec elle tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. D'ailleurs, si vous prétendez que la foi de nos pères ait été altérée, que quatre ou cinq sacrements aient été introduits dans l'Église, dites-nous donc depuis quand, par qui et comment cette innovation s'est faite; quei est le pape, quel est l'évêque, quel est le docteur qui ait tenté d'aggraver le joug du Seigneur en augmentant le nombre des sacrements, en proposant à toute la chrétienté, au nom même des apôtres et de Jésus-Christ, tel ou tel dogme pratique, inconnu jusqu'alors. Dites-nous en quel temps, en quel endroit, en quelle partie du monde la croyance à sept sacrements a commencé, et de quelle manière elle s'est répandue dans tout l'univers. Dites-nous par quels moyens on a réussi à la faire passer des Grecs chez tes

<sup>(1)</sup> Yoyez la Perpétuité de la foi de l'Église, tom. v, c. 111; et le savant traité de Re sacramentaria, par Drouin, liv. 1, quæst. 111, c. 11, § 1.

25

Latins, ou des Latins chez les Grees, des catholiques chez les schismatiques et les hérétiques, ou des schismatiques et des hérétiques chez les catholiques. Expliquez-nous ce merveilieux accord qui règne entre toutes les Églises de l'Orlent et de l'Occident, cette uniformité qu'on trouve, au seizième siècle, parmi toutes les nations chrétiennes, autant séparées les unes des autres par les antipathies et les rivalités qui les divisent, que par la distance des lieux et la diversité des idiomes. Non, on ne peut rendre raison d'une crovance aussi générale sur le nombre des sacrements qu'en la aisant remonter aux temps apostoilques. Enfin, si, pour avoir voulu supprimer plusieurs sacrements, Luther et Calvin ont soulevé le monde chrétien, qui aurait pu, avant la Réforme, introduire ces mêmes sacrements sans éprouver de vives contradictions, sans occasionner un mouvement général? Il n'est aucune nouveauté en matière de religion qui n'ait rencontré plus ou moins d'opposition de la part des papes, et des évêques, et des prêtres, et des docteurs, et même des simples fideies; ii n'est aucune erreur contre laquelle on n'ait réclamé, aucune hérésie dont l'auteur n'ait été aussitôt frappé d'anathème par l'Église. Cependant l'histoire ne nous offre aucune trace, aucun vestige de semblables réclamations contre le dogme et la pratique concernant les sept sacrements. Il faut donc de toute nécessité reconnaître que cette crovance nous vient des apôtres; ce que l'Église universelle croit et a toujours cru n'a pu nous avoir été transmis que par une tradition apostolique : Quod universa tenet Ecclesia, nec conciliis institutum, sed semper retentum est, non nisi auctoritate apostolica traditum rectissime creditur(1). Mais ce que les apôtres nous ont transmis comme institution divine vient de Jésus-Christ, de l'aveu de tous. On doit donc admettre les sept sacrements, savoir : le hantème, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage, comme ayant été institués par le Sauveur du monde.

### ARTICLE VII.

# Jésus-Christ a-t-il institué lui-même les sept sacrements

581. Il est de fol que Notre-Seigneur a institué les sacrements qui sont reçus dans l'Église. Voici le décret du dernier concile œcuménique : « Si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nou-

(1) Liv. 1v, du Baptême, contre les donatistes, c. xx1v.

- velle n'ont pas été tous institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème (1). - Ce qui est conforme à ce que dit l'apôtre: - Que l'homme nous regarde comme les ministres du Christ et les dispensateurs des mysètres (des sacrements) de - Dieu (2). - Le pouvoir qu'on treg les apôtres ésit d'âdministre les sacrements, et non de les instituer. - Quel est l'auteur des - sacrements, dis saint Ambroise, s'en n'est Seigneur Jésus (3)? Saivant saint Augustin, e'est Jésus-Christ lui-même qui a uni la société du nouveau peule par les sacrements (). En effet, Dieu seul a pa attacher à un étément ou à un rit matériel la vertu de produir les agrées.

532. Mais Notre-Seigneur a-t-il institué tous les sucrements par lain-même immédistement 11 est certain qu'il se a tous institués up par lui-même. On ne dit de quelqu'un qu'il a institué une chose que quand 11 l'a instituée immédistement. Cependant on ne pourrait resparder comme bérétique cesul qui surait in témérité de soutenir le contraire, pourvu qu'il reconntit que élsus-Christ, en chargeant ses apôtres d'établir quelque-suns des sept sacrements, ne leur a point accordé le droit de les supprimer, ni d'en changre la substance, après les avoir établis. Le concile de Trente u'à pas curpressément défini que tous les sacrements out ét linstitués immédiatement par Jésus-Christ; le mot insmediaté ne se trouve point dans son déver.

### ARTICLE VIII.

#### Pourquoi Notre-Seigneur a-t-il institué sept sacrements ?

683. Il est de foi que Notre-Seigneur a institué sept secrements, nel plus ni mionis. Si on demande la raison de en nombre, nons'rié-pondrons que telle a été la volonté de Jésus-Christ, qui a bine voulu, en instituant sept sacrements, pourvoir abondamment à tous les besoins spirituels de son Église, et de chaque fidde en particulier. Le baptème nous fait naître spirituellement; la confirmation nous fori de dans la vice de la gràce; l'euchastite nourit.

<sup>(1)</sup> Concile de Trente, seas. vu, des Sarrements en général, can. 1. — Voyce le texte, cl-dessus, paga 384, nois z. — (1) Sie nos estisients homo ut ministros Christi, et dispensatores mysteriorum Dei. 1º égifre aux Cerinthènes, c. v., v. 1. — (2) Acetto sacrementorum quis est, nis il Bominus Seasy Eliz. v., des Sacrements, c. v. — (4) Dominus Christus societatem novi populi colligarit sacraments. Eutre è Janeier.

notre sme; la pénitence nous guérit des blessures du péché; l'extrème-onction nous aide à mourir chréttennement; l'ordre donne des ministres à l'Église; le maringe lui donne des sujets pour la perpêtuer. Voiel comment le catéchisme du concile de Trente l'explique, d'après saint Thomas (1) et le pape Eugène IV (2).

584. « Sept choses sont nécessaires à l'homme pour vivre, pour · conserver sa vie et l'employer utilement, tant pour hi-même que · pour la société. Il faut qu'il naisse, qu'il croisse, qu'il se nour-« risse, qu'il emplole des remèdes pour se guérir s'il tombe dans · quelque maladie . qu'il répare ses forces quand eiles ont été af-« faiblies, qu'il v ait des magistrats investis du pouvoir nécessaire « pour gérer les affaires de l'État, et enfin qu'il perpétue le genre « humain par la génération légitime des enfants. Or, toutes ces · choses s'appliquent facilement à la vie spirituelle, qui consiste « dans l'union de l'âme avec Dieu, et nous fait concevoir en même « temps la raison du nombre des sept sacrements. En effet, le · baptème, qui est le premier et comme la porte des autres sacre-« ments, nous fait naître en Jésus-Christ. Vient ensuite la confir-« matlon, qui augmente en nous la grâce de Dieu et nous fortific « par sa vertu. Après, se présente l'eucharistie, par laquelle notre · âme est soutenue et nourrie comme d'un aliment céleste. Suit, · en quatrième lieu, la pénitence, qui rend la santé à notre âme, · quand elle a été blessée par le péché. L'extrème-onction efface « le reste de nos péchés, et renouvelle les forces de notre âme, · L'ordre perpétue dans l'Église le ministère des sacrements , en · donnant à ceux qui le recoivent le pouvoir de les administrer · d'office, et d'exercer toutes les autres fonctions sacrées. En-« fin, le sacrement de mariage a été institué pour sanctifier · l'union de l'homme et de la femme, nécessaire à la conservation · du genre humain, et pour que les enfants qui en naitraient

#### ARTICLE IX.

#### De la dignité et de la nécessité des sacrements

« fussent élevés dans la religion et la crainte de Dieu (3). »

.585. Quoique tous les sacrements solent d'institution divine, et qu'ils concourent tous à notre salut, ils ne sont cependant pas

(1) Som., part. III, quaesl. 65, art. 1. — (2) Décret pour les arméniens. — (3) Catéchisme du concile de Trente, des Sacrements.

tous également grands. Il est de foi qu'ils ne sont pas égaux en dignité : «Si quelqu'un d'it que les sept suerements sont tellement « égaux entre ex que, sous saucen rapport, l'un ne soit plus digne que l'autre, qu'il soit anathème (1). En effet, comme l'eu-charistie contient réellement le corps et le sang de ¿Gus-Christ, Flis de Dieu fait homme, et auteur de toute sainteté, elle est évidemment au-dessus de tout autre sacrement; cependant; si on considère les sacrements par rapport à l'état où ils clèvent l'homme, le sacrement de l'ordre est en quelque sorte plus digne, puisqu'il place cetul qui le reçoit au rang le plus élevé.

556. Il est de foi que les sacrements sont nécessaires an salut, quoiqu'ills ne le soient pas tons de cheun. Si quelq'uu dit que e les sacrements de la loi nouvelle ne sont pas nécessaires au sa-lut, mais qu'ils sont superflus; que sans eux, ou sans le désir de les recevoir, les hommes peuvent, par la foi seule, obtenir de Dieu la grâce de la justification, encore qu'ils ne soient pas tous nécessaires à chaupu fidèle. qu'il soit anathème (2).

687. Le baptême est absolument nécessaire à tous; et la pénitence, à ceux qui sont tombés dans le péché mortel après avoir requ le sacrement de la régéneration : l'ordre est également nécessaire à l'Église, car ce n'est qu'en vertu de l'ordre qu'on peut administrer les autres sacrements, si on en excepte le baptême, et probablement le mariage. Nous reviendrons sur cette question.

#### CHAPITRE II.

### De la matière et de la forme des sacrements.

588. La matière et la forme d'un sacrement sont les parties qui entrent nécessairement dans sa composition; elles en sont les deux parties essentielles. On a donné le nom de matière aux choses ou aux actes extérieurs et acosibles dont on se sert pour faire un sacrement, et le nom de forme aux paroles que le ministre

(1) Sī quis discrif, huo, septem sacramenta lia cuse inter se paria, ut nulla ratione aliud sit aito dignius; anathema sit. Sezs vu, con. ni.—(2) Sī quis discril, sacramenta nova legis non cuse ad salutem necessaria, sed superflus, et sine eia sut corum voto, per solam fidem homes a Dec grattam justifications añficiel, in the contract of the con

prononce en appliquant la matière : - In seramentis verba se 
- habent per modum forme, res autem per modum materie (1). Ainsi, dans le baptème, l'eau est la matière du sacrement, et les 
paroles, Je te beptés en nom du Pière, et du Fili, et du SaintiEspril, en sont la forme. Les choes qui ne peuvent être aperçues 
par les sens ne deviennent matière sacramentelle que quand elles 
sont jointes à quelque signe extérieur qui les rend sensibles. C'est 
sinsis, per exemple, que la contrition ne peut concourir au sacrament de pénitence qu'unant qu'elle se manifeste extérieurement 
and la confission, ou par quelque sinee qui france 
sinee qu'un sont le contrait de 
printence qu'unant qu'elle se manifeste extérieurement 
and la confission, ou par quelque sinee qui france 
les sens.

589. Les mots de matière et de forme ne sont pas fort anciens, la ne remontent qu'au treizième siècle; les théologiens ne les ont introduits dans la scolastique que pour exprimer, d'une manière plus explicite, la nature des sacrements, qui se composent de chases et de paroles. Aussi l'usage en a-t-il été consacré par l'Église, qui expendant n'a jamais varié dans son enseignement.

500. Chaque secrement a une matère et une forme qui lui sont propres. Suivant le décret adressé par Engine IV aux arménieux, eles sacrements de la loi évangétique se composent des choses e qui en sont comme la matière, des paroles qui en sont comme la composent des choses e qui en sont comme la personne du ministre avec l'intention de faire ce que fait l'Église. Si la matière ou la forme ou le ministre manque, el in es es fait pas de sacrement (2). Mais quodque la personne du ministre soit nécessaire pour la confection d'un sacrement, elle doit plubté en être regardée comme la cause efficiente que comme faisant partie de son essence; car l'essence d'un sacrement consiste dans la matière et dans la forme, qui en sont les socles parties constitutives: \*Materia et forma sacramenti essentia perféctir, dit le concile de Trente (3). De la cette maxime de saint Augustin: La parole se joint à l'élément, et il se fait un sacrement: Accedit erremum de licementium. et ils se fait un sacrement:

591. Tous les secrements étant d'institution divine, il est certain que la matière et la forme qui en font la substance ont été déterminées par Jésus-Christ. On convient également qu'il a déterminé, non-seulement en général, mais en particulier et dans éur espéee, la matière et la forme du bapême et de l'eucharistic.

(1) Saint Thomas, Som., part. m, quastl. 60, art. 7.—(2) Omnis accamenda tribas perficientor, videlicet rebos tanquam materia, verbis tanquam forma, ci persona ministri conferentis sacramentum com intentione facienti quod facit Ecclesia. Quorum si aliquod desil, non perficitur sacramentum. Décret pour les graménicae. —(3) Seas. 187, c. 18.—(4) Testià xxx, sur sinti l'arn.

En est-il de même pour les autres sacrements? C'est une question controversée parmi les théologiens. Les uns pensent que Notre-Seigneur n'a déterminé qu'en général la matière et la forme de plusieurs sacrements, laissant à ses apôtres ie soin de déterminer eux-mêmes d'une manière particulière les signes et les formules qu'ils jugeraient plus propres à exprimer les effets de ces mêmes sacrements. Les autres, en plus grand nombre, enseignent que Jésus-Christ a déterminé lui-même, sans recourlr à ses disciples, la matière et la forme de tous les sacrements; et que les apôtres nous ont transmis, de vive voix, les rites sacramentels, c'est-à-dire, les choses et les paroles nécessaires pour la confection des saints mystères. Nous adoptons ce second sentiment comme nous paraissant beaucoup plus probable que le premier, pour cela même qu'il est plus conforme à la dignité des sacrements et à l'unité du culte divin. On ne peut nous objecter la diversité des rites qu'on remarque chez les Grecs et les Latins : en parlant des sacrements en partieulier, nous montrerons que cette différence n'est point essentielle. Quol qu'il en soit , dans l'Église latine comme dans l'Église grecque, on observe exactement, pour la pratique, tout ce qui est prescrit pour l'administration des sacrements (1).

#### CHAPITRE III.

# Des effets des sacrements.

502. Les effets des secrements sont la gréee et le caractère. On distingue la gréee sanctifiante et la gréee acramentélei : la pre-mière gréee sanctifiante, qui récondite le pécheur avec Dieu; et la seconde gréee sanctifiante, qui sugmente en nous la gréee du la justification. La gréee qu'on appelle sorramentelle est la gréee même sanctifiante on habituelle, à laquelle sont attachés des secons spirituées te priticuliers pour les circonstances où nous avois à rempiir les obligations que nous impose chaque sacrement. Le caractère est un signe spirituée it enflépable, qui fait que la sacrement qui l'imprime ne peut être réitéré; c'est conneu une marque impreinte dans notré anne, par laquelle nous sommes rendus pro-

Pour les questions pratiques, on peut voir ce que nous avons dit dans la Théologie morale, tome 11, n° 11, etc.

pres à recevoir ou à faire quelque chose, et qui nous distingue de ceux qui ne l'ont pas.

## ARTICLE I.

Les sacrements de la nouvelle loi ont-lis la vertu de produire la grâce?

593. Il est de foi que les sacrements de la nouvelle loi ont la vertu de conférer la grace immédiatement, par eux-mêmes, par la seule application du rit extérieur; ou, pour me servir des expressions de l'école, consacrées par l'Eglise, ils la conferent ex opere operato; à la différence des sacrements de l'ancienne loi, qui ne produisaient la grâce que par la foi du ministre ou du sujet; ou, en d'autres termes, ex opere operantis. « Si quelqu'un « dit que les sacrements de la nouvelle loi ne contiennent pas la « grace qu'ils signifient, ou qu'ils ne la confèrent pas à ceux qui · n'y metient point d'obstacle, comme s'ils étaient seulement des « signes extérieurs de la grâce ou de la justice qui a été recue par « la foi, ou de simples marques de la religion chrétienne, par les-« quels on discerne dans le monde les fidèles des infidèles ; qu'il · soit anathème. Si quelqu'un dit que, par les sacrements de la loi « nouvelle, la grace n'est pas conférée ex opere operato, mais que la « fol seule à la divine promesse suffit pour obtenir la grâce ; qu'il « soit anathème. » Ainsi s'exprime le concile de Trente(t) contre les erreurs des hérétiques du seizième siècle. Déjà le pape Eugène IV, dans son décret pour les arméniens, avait dit que « les sacre-« ments de la loi évangélique diffèrent beaucoup des sacrements « de la loi mosaique; que ceux-ci n'étaient point la cause de la « grace, mais qu'ils figuraient seulement qu'elle devait être ac-« cordée par la passion de Jésus-Christ; tandis que les premiers « contiennent la grace, et la conferent à ceux qui les recoivent « dignement (2). »

Cette doctrine n'est point nouveile; nous la trouvons dans l'Écriture sainte, dans les écrits des saints Pères et dans les anciens conciles.

594. En effet, saint Paul écrivant aux Éphésiens, dit que Jésus-Christ s'est livré lui-même pour l'Église, afin de la sanctifier, en la purifiant par le bain de l'eau, dans la parole de vie : Mundans eam lavacro aquæ in verbo vitæ (1); et, dans sa lettre à Tite, que Dieu nous a sauvés par l'eau de la régénération : Salvos non fecit per lavacrum regenerationis et renovationis Spiritus Sancti (2), On ne peut exprimer plus clairement l'efficacité que nous attribuons au sacrement de baptême. Or ce que nous disons de l'efficacité du baptème s'applique aux autres sacrements. Dans la confirmation, par exemple, c'est par l'imposition des mains que les apôtres donnaient le Saint-Esprit; dans l'eucharistie, c'est la chair et le sana de Jesus-Christ qui sont la nourriture de notre

595. C'est aussi l'enseignement des docteurs de l'Église, Suivant Tertuilien, « les eaux étant sanctifiées par le Saint-Esprit,

« s'imprègnent d'une vertu sanctifiante : Aquæ sanctificatæ vim « sanctificandi combibunt (a). Le corps est lavé, pour que l'âme

« soit purifiée de ses taches : le corps est oint, pour que l'âme soit

« consacrée; le corps est marqué d'un signe, pour que l'âme soit · fortifiée: le corps est couvert par l'imposition de la main, pour

« que l'âme soit éclairée des lumières de l'Esprit Saint : le corps se

· nourrit de la chair et du sang de Jésus-Christ , pour que l'âme s'engraisse de la substance de Dieu. Le baptême, dit saint

« Grégoire de Nysse, est l'expiation des péchés, la rémission des « crimes, la cause de notre régénération, regenerationis causa (4). »

Saint Jean Chrysostome : " D'abord il a été dit : Que les eaux - produisent le reptile ayant âme vivante. Mais depuis que Jésus-

« Christ est entré dans le lit du Jourdain, ce ne sont plus des rep-· tiles que l'eau prodult, mais des aines raisonnables et spiri-

tuelles: Sed animas rationales et spirituales aqua produxit (5).

sed eam solum per passionem Christi dandam esse figurabant; have vero nostra et continent gratiam, et ipsam digne suscipientibus conferunt. Décret pour les arméniens. - (1) Epttre aux Ephésiens, c. v, v. 26. - (2) Eplire à Tite, c. III, v. 5. - (3) Du Baptême, c. iv. - (4) Caro abiuitur, ut anima emaculetur. Caro ungitur, ut anima consecretur. Caro signatur, ut et anima muniatur. Caro manua impositione adumbratur, ut anima Spiritu iliuminetur. Caro corpore Christi et sanguine vescitur, nt et anima de Deo saginetur. De la résurrection de la chair, c. viii. - (5) Discours sur le baptème. - (6) Homélie xxv, sur saint Jean.

» D'où vient à l'eau, se demande saint Augustin, une si grande vertu, que, quand elle touche le corps, le cœur est luvé? Unde la fanta virtus aqua, ut corpus tançat et cor abluat (1)? La même vertu du Très-Haut. il saint Léon le Grand, qui n'ait que Marie enfantat le Sauveur, fait que l'eau régénère le croyaut. Virtus Allissimi que fecti ut Maria pareret Sabrado-rem, cadem facil ut regeneret unde credenten (2). Nous facil ut regeneret unde credenten (2).

rem, cadem facit ut regeneré unda credentem (2). Nous pourriosa citer encore saint Justin, saint Trieñe Origêne, saint Cyprien, saint Cyrile de Jérusalem, saint Optat de Milève, saint Jérôme, saint Ambreise, le premier coucile de Nicée, le premier de Constantinople, celui de Milève de 416, et celui d'Ornage de 529. Tous reconnaissent dans les sacrements la vertu de produire la grâce, et les regurdent comme cause de notre justification.

-596. Nous ajouterous une réflexion : chez les luthériens et les calvinistes, comme chez les catholiques, on baptie les enfinat qui n'ont pas encore l'usage de raison. Or, ai les sacrements ne sout pas la cause efficace de la gree souctifiante, ît lin e servent qu'à exciter la foi, ou s'ils ne sont que de simples signes des premeses divines et de la justification, comment le haptème peutà, être utile aux petits enfants? Eat-ce par la foi d'u misistre, de celui qui laptise? Mais, de l'aveu des protestants et des réformés; les effets d'un sacrement sont Indépendants des dispositions de celui qui le confire. Ce sera donc par la foi de celui qui le regoit iz mais un enfant qui vient de natire peut-il s'exciter à ni foi, en recevant le baptème. Aministre siuvant le rit de l'Églies, produit son effet par lui-même, par une vertu qui lui est propre, ex opers operato.

- Non erorum meritis a quibes ministratur, nec cerum quibus mi-

nistratur constat baptismus, sed propria sanctitate atque veritate, propler eum a quo institutus est.
 se sont les paroles de zaint Augustin (3).
 597. Il est bien vrai, pour ce qui regarde les adultes, que les

secrements ne conferent la grace qu'autant que ceax qui les recolvent y apportent les dispositions convenables; mais ces dispositions, parmi lesquelles on fait entre 1 in 61, ne sont pas la cause efficiente de la grâce; elles ne font que préparer notre âme, en édignant les obtancles qui peuvent retarder ou empécher l'effet du increment. Voila pourquoi les sacrements ne produisent la grâce

<sup>(1)</sup> Traité exxx, sur saint Jean. — (2) Sermon v, sur la Nativité de Notreleigneur. — (3) Liv. Iv, contre Cresconius, c. xxvi.

que dans ceux qui n'y mettent point d'obstacle, non ponentious obieem, comme dit le concile de Trente; mais lis la conferent réellement à tous ceux qui sont préparés; et lis en sont la vrale caus, cause instrumentale, agissant par la vertu de Dieu, qui en est la cause première et principale.

### ARTICLE II.

Quelle grâce les sacrements confèrent-ils?

- 598. Premièrement, il y a deux socrements qui sont institués pour conférre la première gréce santifilante : ce sont le haptème et la pénitence, qui ont, d'après leur institution, la vertu de nous purifier du péché mortel, et de nous rendre à la vié de la gréce, on les appelle socrements des morts, parce qu'ils sont principalement pour ceux qui out perul a luvi de la gréce par le péché mortel. Cependant il peut arriver que le catéchumène et le pénitent se trouvent justifies par la charité partile, avant que de s'approcher du saccement de haptème ou de la pénitence; dans ce cas, ils ne peuvent recevoir que la seconde grâce sanctifiante, c'est-à-dire, une augmentation de la grâce de la justification avec la grâce sanctifiante.
- 599, Secondement, les autres sacrements, au nombre de cinq. savoir, la confirmation, l'eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage, sont Institués pour conférer la seconde grâce sanctisiante, c'est-à-dire, augmenter en nous la grâce reçue par le baptême ou par la pénitence; ils ne sont pas établis pour rendre l'homme juste, mais pour le rendre plus juste. On les appelie sacrements des vivants, parce que, ordinairement, on ne peut les recevoir avec fruit que quand on a déià la vie de la grâce. Nous disons ordinairement; car il arrive, accidentellement et par extraordinaire, qu'ils confèrent quelquelois la première grace sanctifiante, celle qui réconcijie le pécheur avec Dieu. Si, par exemple, celui qui étant coupable de quelque péché mortel se croit en état de grâce, et qu'en se préparant à recevoir un sacrement des vivants il éprouve, nous ne disons pas la contrition parfaite, mais un sentiment d'attrition, tel qu'il est nécessaire et suffisant pour recevoir l'absolution sacramentelle, ce sacrement aura tous ses effets; en communiquant la grace à celui qui le recoit, il lul obtiendra par lui-même la rémission de tous ses péchés. Ce n'est pas seulement l'opinion de quelques théologiens, comme le dit l'auteur de la Théo-



logie de Poitiers, mais bien le sentiment le plus commun, le plus généralement admis. En effet, ce n'est pas l'état du péché précisément, mais l'affection au péché mortel, qui est l'obex, l'obstacle à l'entrée de la grâce daus notre âme (1).

600. Troisitemement, outre la grâce sanctiflante, chaque secrement confere une grâce qui lui est propre. Le baptime, en nous donnant une nouvelle anissance, nous donne en même temps une grâce particulière pour vivre conformément à l'espit de l'Evangile. La confirmation développe en nous fa vie spirituelle, et nous donne la force de combattre les enmenis de notre sault. Il en est de même des autres sucrements; jis ont tous une vertu qui répond à la fin pour laquelle list qui tété institués.

601. Quatrièmement, le même sacrement ne confère pas toujours in grée au même degré. On reçoit une grâce plus ou moiss abondante, selon qu'on est plus ou moiss blen disposé. \* La grâce du baptème, dit le concile de Treute, est reque suivant la mesure que l'Esprit Sautt donne à chacun comme il lui plait, selon la disposition et la coopération de celui qui est baptisé: Secundum mensurem quam Spritus Sanctus partitur singulis, prout will, secundum propriam cujusque dispositionem et cooperationem (c).

# ARTICLE III.

# Quels sont les sacrements qui impriment un caractère? 602. If y a trois sacrements, le baptême, la confirmation et

Fordre, qui impriment un caractère, et qui pour eda ne peuvent étre rétiérés. Ce dogme n'est admis ni par les inhériens ni par les cal vinistes, mais il n'en est pas moins certain. Il est fondé sur l'Écriture sainte, sur la tradition et sur les décisions de l'Église, qui nous le présente comme un article de foi. Void le décret du dernier concile œcuménique: » Si quelqu'un dit que les sacrements du haptène, de la confirmation et de l'ordre n'impriment pas dans notre âme un caractère, c'est-à-dire, un certain signe spiriritut et lueficable, d'où ces sacrements ne puevuts se rétlerer; qu'il soit nanthème (s). » Nous reviendrons sur cette question en parlant des secrements en particulier.

(t) Voyez ce que nous avons dit sur cette question dans la Théologie norale, forme 11, n° 22. — Voyez aussi Collet, Lichermann, etc. — (2) Sess 11, ch. v11. — (3) Si quis dixerit, in tribus sacramentis, baptismo scilicet, confimatione, ct ordine, non imprimi characterem in anima, hoc est, signum quodLe ceractère du baptème nous distingue des infideles, et nous donne droit aux autres sacrements; celui de la confirmation, et comme le livrée de ceux qui sont enrolès dans la milice sainte; celui de l'ordre est le siène qui distingue le petre du simple fidèle, et le rend apté à exercer le ministère sacré. Ainsi, ces trois sacrements formet dans l'Eglise, comme dans la société, les différents états qui partagent le peuple, c'est-à-dire, les simples citoyens qui en sont les membres, les militaires qui sont charges de la dénaire, et les chefs ou magistrats qui la gouvernent. A la différence de la grâce, qu'on on recepti qu'autant qu'on n'un étonit d'obstacle, on reçoit le caractère en recevant le sacrement qui l'imprime, quelles que solent les dispositions du sujet.

603. Le caractère sacramentel est ineffaçable, Indélébile; il demeure imprimé dans l'âme, même après cette vie, comme l'enseignent généralement les théologiens, pour être pendant l'éternité la gloire des étus et la honte des répronvés.

# CHAPITRE IV.

Du ministre des sacrements.

On entend par ministre des sacrements celul qui a le pouvoir de les conférer.

# ARTICLE I.

# Quels sont les ministres des sacrements?

604. Quoique Dieu soit l'auteur des sacrements, dit le catéchaime du concile de Trente, il a voulu cependant quils fussent administrés dans son Église, non par des anges, mais par des hommes (1). « de n'est pre sux soges, comme le remarque saint Jean Chrysostome, mais aux hommes, que Jésus-Christ a dit: « Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel; et ce que vous déleres sera délié (2). « Selon sint Paul, t out pon-

dam spiritale et indelebile, nnde ea iterari non possunt; anathema sit. Sess. vii, des Sacrements en général, can. vx. — (1) Part. vx., des Sacrements. — (2) Qui terram incolunt in esque commorantur, ad ea que in cœlis sunt dispensanda · tile est pris parmi les hommes et est étabil pour les hommes re lout ce qui a rapport à Dieu, afin qu'il offre de dons et des sa-crifices pour les péchés (1). Mais ces paroles mêmes de l'apôtre supposent que les hommes ne sont pas tous ministres des choses saintes : il n'y aque les pontifes qui sont cloisis parmi les hommes. Les évêques seuls, et ceux qui, comme prétres, participent at sa-cerdoce de Jésus-Christ stont, d'office, ministres de Jésus-Christ et dispensateurs des mystères ou sacrements de Dieu : Nê nos existimet hom et ministros Christi, et dispensatores mystère-riorum Dei (2). · C'est donc une erreur que de prétendres, avec Luther, que tous les chriétiens ont le pouvoir d'anoncer la pardé de Dieu et d'administrer tous les sacrements. C'est une hérésie anathématisée par l'Église : Si quelqu'un dit que tous les chrèties ont le pouvoir de précher la parole de Dieu et d'administrer tous les accrements, qu'il soil nanthéme (3) oil nanthéme (4) oil nan

605. Il v a des sacrements que les évêques seuls peuvent conférer, soit exclusivement, comme celui de l'ordre, soit ordinairement, comme celui de la confirmation. D'autres ressortissent également aux évêques et aux simples prêtres, avec la subordination convenable. Selon l'opinion la plus commune parmi les théologiens, les parties contractantes sont elles-mêmes ministres du sacrement de mariage; et il est reçu dans l'Église que tous, hommes et femmes, peuvent administrer le baptème, validement dans tous les cas, et licitement dans le cas de nécessité. Mais, à part ce qui concerne ces deux sacrements, personne ne peut s'ingérer dans l'administration des choses saintes sans en avoir recu le pouvoir par une consécration spéciale. Il faut être appelé de Dieu comme Aaron; c'est pourquol Jésus-Christ ne s'est pas élevé lui-même à la dignité de souverain pontife, mais il l'a rocue de son Père : « Nec · quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tanquam · Aaron. Sic et Christus non semetipsum clarificavit ut pontifex « fleret, sed qui locutus est ad eum : Filius meus es tu; ego hodie genui te (4). »

comunistuat, potestiemque acceperunt, quam negre angelia neque archançelia delli Benn. Reque simi Illiadi (sun etc. Quaccunque lipageritis in terra, etc. Lir. ss, du Sacerdoce, c. ssr. ... — (4) Omniu sansque pontifice ac homisibus assumptus, pro homisibus constitution in in inque unit at Domm, ut offerat doss et sacrificia pro peccalis. Epitre aux Hibreaux, e. s., s. ... 1. — (2)  $W = f_{\rm th} T = 0$  and et sacrificia pro peccalis. Epitre aux Hibreaux, e. s., s. ... 1. — (2)  $W = f_{\rm th} T = 0$  and industry, the risk common some in trevite o considues, e.  $w_{\rm th} = 1$  and industry, the risk common some in trevite o considues, e.  $w_{\rm th} = 1$  and industry distributions are statement is administrated in these potentiates; assations at it. Sex.  $w_{\rm th} = 1$  and  $w_{\rm th} = 1$ 

#### ARTICLE II.

De l'intention nécessaire pour la confection des sacrements.

606. On entend icl par intention l'acte de la volonté par lequel une personne veut explicitement ou implicitement faire un sacrement. Un ministre veut explicitement faire un sacrement, quand il le veut formellement. Il veut implicitement faire un sacrement. quand il veut simplement faire ce que fait l'Église, soit qu'il reconnaisse ou ne reconnaisse pas comme sacrement ce qu'on lui demande. On distingue deux sortes d'intention : l'Intention actuelle et l'intention virtuelle. L'intention est actuelle, quand on se propose présentement de faire ce que fait l'Église en conférant un sacrement. L'intention virtuelle est une Impression résultant de l'intention actuelle, qui, n'étant point révoquée par un acte contraire de la volonté ni par un trop grand laps de temps. persévère encore moralement, quoique, en vaquant à l'action sacramenteile, on pense à une chose étrangère. Un prêtre, par exemple, sortant avec l'Intention actuelle ou expresse d'administrer le baptême, conserveralt cette intention quand même dans le cours de la cérémonie il serait distrait, avant l'esprit occupé de tout autre objet. Il ne faut pas confondre avec l'intention virtuelle, ni l'intention habituelle, ni l'intention interprétative, qui, étant l'une et l'autre improprement appelées du nom d'intention, ne peuvent concourir à la confection d'un sacrement. L'intention habituelle consiste, non dans un acte de volonté, mais dans une sorte d'habitude d'agir ou de laisser aller, qui se conserve même dans le sommeil et dans un état d'ivresse. L'intention interprétative n'est autre chose que la présomption qu'on aurait eu l'intention de faire telle ou teile chose, si on v avait pensé.

607. Il est indispensablement nécessaire, pour la validité d'un sacrement, que celul qui le confère ait l'intention de faire au moins ce que fait l'Église. C'est un article de foi expressément défini par le concile de Trente contre Lather, qui prétendait qu'on peut valablement confèrer un sacrement, nême par manière de plaisanterle, et sans Intention aucune. - SI quelqu'un dit que l'intention aucune au l'appendit de faire au moine cque fait l'Église n'est pas nécessaire aux ministres lorsqu'ils confèrent les sacrements, qu'il soit analistres lorsqu'ils confèrent les sacrements.

thème (1). » Et ailleurs : « Si quelqu'un dit que l'absolution sacra-

(1) Si quis dixerit, in ministris, dum sacramenta conficiunt et conferunt, non

mentelle du prêtre n'est pas un acte judiciaire, mais un simple
 ministère, qui consiste à prononcer et à déclarer que les péchés

« sont remis à celui qui se confesse, pourvu seulement que celui-ci « croie qu'il est absous, encore que le prêtre ne l'absoive pas se-

rieusement, mais par manière de jeu, qu'il soit anathème (1).
 La même chose avait déjà été décidée par les papes Léon X, Eu gene IV et Martin V.

608. Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'un ministre ait l'intention de faire ce que l'Église désire qu'il fasse en conférant un sacrement. Celui qui aurait le malheur de ne pas croire aux effets ou à l'institution divine des sacrements, et qui par conséquent n'aurait ni la volonté de produire la grâce ni l'intention de faire un sacrement, le conférerait cependant, pourvu qu'il eut l'intention de faire ce qui est regardé dans l'Église comme un sacrement. Aussi, le baptême donné par un hérétique, par un juif ou par un paien, serait un vrai sacrement, si ce paien, ce juif ou cet hérétique avait l'intention de faire ce qu'on jui demande sérieusement, ou ce qu'il voit se pratiquer dans l'Église de Jésus-Christ (2). On discute dans l'école s'il est nécessaire que le ministre d'un sacrement ait intérieurement l'intention de faire ce que fait l'Église. ou s'il suffit de faire le rit sacramentel sérieusement à l'extérieur, dans un lieu convenable et avec le cérémonial prescrit. On peut voir, dans la Théologie morale (3), ce que nous avons dit sur cette question, ainsi que ce qui regarde la nécessité de l'intention virtuelle à défaut de l'intention actuelle.

# ARTICLE III.

Si la foi et la saintelé, ou l'exemption de tout péché mortel, sont nécessaires, dans un ministre, pour la confection des sacrements.

609. Quoique la foi et la sainteté soient fort à désirer dans les ministres de la religion, cependant un sacrement conféré par un pécheur, un hérétique, un impie même notoire, est valide, s'il est

requiri intentionem saltem facincial quod facit Exclusia; pasalthema sil. Setz. vu, der Socrementa en apierazi, coin. z. v. (1) Si quid distrut.) saboritionem sarceration montelem saccredoti non cose actum judicialem, sed medum ministerium pro-sustandi et declarandi remissa cose peccata confidentii, modo tantum credat se ose absolutom, sun accretos non servicio, sed joco absolutet... antaltema sit. Setz. vv., con. v. ... (2) Nicolas I, réponse aux Bulgares... (2) Theol. moral, ion. v., p. 3°, de l'acc... (2) Theol. moral, ion. v., p. 3°, de l'acc... (2) Theol. moral, ion. v., p. 3°, de l'acc... (2) Theol. moral, ion. v., p. 3°, de l'acc... (2) Theol. moral, ion.

d'affleurs administré sulvant le rit reçu, avec l'intention de faire au moins ce que fait l'Église. Ce n'est ni de la foi ni de la piété dn ministre, mais des mérites de Jésus-Christ, que les sacrements tirent leur vertu, ieur efficacité. C'est Dieu qui donne la grâce par les sacrements : les hommes ne sont que ses instruments , ses ministres. Telle est la doctrine des Pères, de saint Augustin en particulier, qui, s'appuyant sur la coutume générale de l'Église, a réfuté victorieusement les donatistes. Telle est la doctrine du concile de Trente, qui a décidé, comme articles de foi, premièrement, que le bapteme donné par les hérétiques au nom du Père. et du Fiis, et du Saint-Esprit, avec l'intention de faire ce que fait l'Église, est un vrai baptême (1); secondement, que le ministre qui est en état de peché mortel fait ou confère réellement un sacrement, s'il observe d'ailleurs tout ce qui est essentiel pour faire ou conférer un sacrement (2). C'était aussi la crovance du pape saint Étienne, quand il s'opposait à l'erreur des rebaptisants. en lenr rappelant qu'il n'est pas permis d'innover en s'écartant de la tradition : Nihil innovetur, nisi quod traditum est. C'était au troisième siècle, comme le rapporte Vincent de Lérins, la croyance de toutes les Églises, de tous les chrétiens (3). A ces antorités on peut ajouter le premier concile de Nicée, qui ordonna qu'on recût dans l'Église, sans leur renouveler le baptème, ceux qui avaient été baptisés par les novatiens; et Martin V, qui a condamné cette proposition de Wiclef: Un évêque ou un prêtre qui est en pêché mortel n'ordonne pas, ne consacre pas, ne baptise pas,

Gependant, « que les pasteurs ne prennent pas de la l'oceasion de croire qu'il leur suffit d'observer exactement les choses preserles pour l'administration des sacrements, et qu'ils peuvent négliger la pureté des meurs et de la conscience. Il est nécessaire, à la vérité, d'administret les sacrements suivant le rit reçudans l'Église; mais ce n'est pas la toute l'obligation de celui qui les administre. Les sacrements ne perdent jamais leur vertu di --vine; mais on ne doit pas oublier qu'ils donnent la mort éter-----alle à ceax qui les administret at vec une conscience souillée

(1) Si quis dizerit, ministrum in peccato mortali existentem, modo omnis essentilatis, qua ad accramentam conticiendum aut conferendum pertinent, servaverit, nos conferen aut conferencementum; anathemas sil. Sear. vir, dec. Socrements en général, con. viv. — (2) Si quis diserti, baptismum, qui datar ab baretticis in nomine Patris, et Fili, et Spiritos Sancti, com intestitone dei ciendi quod ficti Ecclosis, non one rerum baptismum; anathema sil. Ibidem, du Baptime, con. v. — (2) Commonit, c. cx.

ıı.

- « par le péché mortel. On ne peut trop souvent répéter que les « choses saintes doivent être traitées saintement et avec respect,
- a choses saintes doivent etre traitées saintement et avec respect.
  a Dieu a dit au pécheur : Pourquoi annoncez-vous mes préceptes?
- Pourquoi parlez-vous de mon altiance, vous qui haissez ma
- · loi (1)? Que si c'est un péché de parler des choses de Dieu quand
- « on n'a pas le cœur pur, quel sera le crime de celui qui, avec une
- a conscience chargée d'iniquités, osera prononcer de sa bouche a impure les paroles sacrées, et prendre, toucher et présenter aux
- autres les saints mystères? Que les ministres des choses saintes
- pratiquent donc avant tout la sainteté; qu'ils apportent un cœus
- pur a l'administration des sacrements; et que leur piété soit telle
- que, plus lis traiteront souvent les saints mystères, plus la grâce qu'ils en recevront de la bonté de Dieu soit abondante (2).

#### CHAPITRE V.

#### Du suiet des sacrements.

- 610. Les sacrements sont pour les hommes, et ne sont que pour les hommes; mais tous les hommes ne peuvent recevoir tous les sacrements. Une femme est incapable du sacrement de l'ordre; un enfant, avant l'âge de raison, est incapable du sacrement de pénitence; une personne en santé, de l'extréme-onction. De plus, a part l'eucharistie qu'un infidéle peut recevair matériellement, if faut avoir reçu le baptême pour pouvoir participer aux nutres sacrements. Mais les enfants peuvent recevoir le baptême, ci, après le baptême, la confirmation, et même l'eucharistie. On doit toutefois, sur ce point, se conformer à la discipline de l'Église, doul les usages varient suivant les temps et les Heux, quoique son es-prit ne varie point.
- 611. Il est de fol que les sacrements institués par Notre-Seigneur l'ésur-Christ sont hécessaires au salut, sanc être cependant tous nécessaires à chacun (3). Il y a deux sacrements, le baptème et la pénitence, qui sont absolument nécessaires au salut, nécessaires, comme s'exprime l'école, d'une nécessité de moyen :
- Psaume IV. (2) Caléchisme du concile de Trente, part. II, des Sacrements. Voyez, pour la pratique, ce que nous avons dit dans la Théologie morale, fom. II, N° 22. (3) Voyes, ci-desses, le n° 586.

le haptême, pour tous les hommes; la pénitence, pour ceux qui après avoir été baptisés, sont tombés dans queique péché mortel. Il n'v a de salut pour le pécheur que par le sacrement de baptême et par le sacrement de pénitence. Il faut de toute nécessité, ou qu'il recoive ces sacrements, ou qu'il ait la charité parfaite avec la volonté expresse ou implicite de les recevoir, ou qu'il soit pnrifié par le martyre. On dit qu'ils sont nécessaires de nécessité de mouen, parce qu'ils sont les moyens établis pour conférer la première grace sanctifiante, qui est la grace de la régénération ou de la réconciliation. Les cinq autres sacrements ne sont nécessaires que moralement, que d'une nécessité de précepte. Ils sont établis. non pour réconcilier l'homme avec Dieu, mais pour augmenter en nous la grâce de la justification, en nous donnant la grâce que les théologiens appellent la seconde grace sanctifiante. On peut faire son saint sans recevoir ces sacrements, lorsqu'il y a impossibilité de les recevoir. Néanmoins, l'ordre est indispensablement nécessaire, non aux particuliers, mais à l'Église.

612. Pour recevoir validement un sacrement, il faut, dans les adultes. l'intention ou la volonté de le recevoir. Ce consentement exprès ou tacite est nécessaire pour la validité du sacrement : « Ille qui nunquam consentit, sed penitus contradicit, nec rem « nec characterem suscipit sacramenti (1).» Nous avons dit. dans les adultes; car, ponr ce qui regarde les enfants, on les baptise sans attendre qu'ils soient en âge de pouvoir donner leur consentement. L'Église y supplée, d'après l'ordre établi par Jésus-Christ. 613. La foi n'est point nécessaire pour la validité des sacrements qu'on reçoit : « Fleri potest , dit saint Augustin , ut homo « integrum habeat sacramentum et perversam fidem (2), » L'Église ne réitère pas et ne permet point de réitérer ni le baptême, ni la confirmation, ni l'ordre, reçus par ceux qui ne sont pas dans sa communion, ou qui ne professent pas la foi catholique, à moins qu'on n'ait lieu de douter que le rit sacramentel ait été substantiellement altéré par le ministre de ces mêmes sacrements. Cependant, comme l'attrition tient à l'essence du sacrement de pénitence, suivant le sentiment assez généralement suivi, et que d'ailleurs il ne peut y avoir de vraie contrition, ni parfaite ni imparfaite, sans la foi, le défaut de cette vertu entraîne infailliblement la nullité de ce sacrement. Mais il est encore vrai de dire

<sup>(1)</sup> Innocent III, ch. Majores, de Baptismo. — (2) Liv. III, du Baptème, c. 21v. — Concile de Trente, sessiou vi, ch. vi.

alors que le sacrement de pénitence ne devient nul que parce qu'il manque d'une partie essentielle, ou que la matière sacramentelle n'est plus complète.

614. Un adulte ne peut recevoir un sacrement dignement et avec fruit, qu'autant qu'il le reçoit avec les dispositions requises. Ces dispositions varient suivant la nature des sacrements : pour les sacrements des morts, elles consistent dans la foi, l'espérance et la douieur de ses péchés, avec un commencement d'amour de Dieu (1). A défaut de ces sentiments, le baptême ne produit pas la grace, et le sacrement de pénitence devient nul, invalide, ne pouvant subsister sans l'attrition, qui fait partie de la matière sacramentelle. Quant aux sacrements des vivants, on ne peut, gépéralement, les recevoir avec fruit que lorsqu'on est en état de grâce: ils sont institués, non pour conférer la grâce de la réconciliation, mais pour augmenter la grace sanctifiante; celui qui les recevrait, avant la conscience chargée d'un péché mortel, se rendrait coupable de sacrilége. Nous avons dit, généralement; car il est des cas où très-probablement les sacrements des vivants conferent la première grâce sanctifiante, celle qui efface les péchés et réconcilie le pécheur avec Dieu (2).

# CHAPITRE VI.

Des cérémonies prescrites pour l'administration des sacrements.

615. L'usage des cérémoites dans l'administration des sacrements est aussi ancien qu'il est universel. De tout temps l'Égliss à observé différents rites pour l'administration des sacrements, réglant elle-menne, saus jannis potrer atteinte à la ambatuere, ce qu'elle a jugé le plus convenable, soit à l'utilité des fidèlea, soit au respect qu'o not uta choses saintes, eu égard aux temps et aux lleux. Le concile de Trente déclaire que - ce pouvoir a tos-jours été dans l'Eglise, à l'égard de la dispensation des sacrements, d'établier ou de changer, sans toucher à leur substance, ce qu'elle a jugé de plus à propos pour le respect du aux sacrements ou pour l'utilité de ceux qui les regoivents, suivant in des

<sup>(1)</sup> Voyez, cl-dessus, le n° 501. — (2) Voyez ce que nous avons dit dans la Théologie morale, tom. 11, n° 22, etc.

- diversité des temps, des lieux et des circonstances. C'est ce que
  l'apôtre instrue assez elairement, quand il dit que l'homme
- « nous regarde comme les ministres de Jesus-Christ, et les dis-
- pensateurs des mystères de Dieu. Et il est assez constant qu'il
   s'est servi lui-même de ce pouvoir en plusieurs occasions, et
- s'est servi lui-même de ce pouvoir en plusieurs occasions, et
   particulièrement pour ce dui regarde le sacrement de l'eucha-
- particulièrement pour ce qui regarde le saerement de l'eucha ristle, lorsque, avant ordonné certaine chose sur la manière d'en
- ristie, lorsque, ayant ordonne certaine enose sur la manière d'en
   user, il ajoute: Je réglerai le reste quand je serai arrivé (1).
- 616. C'est parce que l'Église a le pouvoir d'établir des cérémonies pour la célébration des saints mystères, l'administration des saerements, qu'un pasteur, un curé, un évêque même, ne peut ni les omettre ni les changer à volonté. - Si quelqu'un dit que les
- rites reçus et approuvés dans l'Église eatholique, qui sont en
   usage dans l'administration solennelle des sacrements, peuvent
- usage dans l'administration solennelle des sacrements, peuvent
   être ou méprisés ou omis sans péché, selon qu'il plait à ceux
- etre ou meprises ou omis sans pecne, seion qu'il piait à ceux
   qui en sont les ministres, ou être changés en d'autres rites par
   un pasteur quelconque : qu'il soit anathème (2).
- 617. Noss l'avens dit: l'usage des cérémonies dans l'administration des succements est anieste; il es tausis anient que le christation des succements est anieste; il es tausis anient que le christatianisme. Malgré la réserve qui leur était imposée par la loi du secret, les Péres des premiers abéles font meution de plusieurs etérémonies qui se pratiquent dans l'Église pour l'administration des choses saintes. Saint Justin nous apprend que de son tempo on observait des cérémonies dans la célébration de l'eucharistic (3). Tertullière en marque plusieurs pour le happième (4). Saint le Gliste en marque plusieurs pour le happième (4). Saint critile de évenuelm raporte une partie résénération (5). Saint Critile de évenuelm raporte une partie résénération (5). Saint Critile de évenuelm raporte une partie.

<sup>(1)</sup> Declarat (Trideulina spoolas) hanc potentiem perpetum in Eodenia friese, ut in accumentorum dispensation, ankra literum aubsteatis, en attentier, vie materit, que mestipicelinim utilităt, sei poscem accesamierum territorium veriente, un interest production accesamiente production accesamiente production de artistra postenia il 25 moi existinate bomo, ut ministre Christi, et dispensatores mysteriorum Del (Dor. 4, 2). Alque jumq quiche mis potentate enum esce esti secustat, come in mutita silis, tenni la bot (celaristitis) accremento, com ordinatis nomentii circa que suma, Godineri, receptor a despostato izonation carbination artistration art

des cérémonies de baptème et du saerifice de la messe (1). Saint Augustin mous donne pour preuve du péché originel les caroctismes qu'on fait sur les catéchumènes (2). Il parle encore, ainsi que plusieurs autres Pères, des renonciations et de la profession de foi qu'on fait faire à ceux qui doiveat être baptisés. Ajoute à ces témolganges les ancieus socramentaires on rituelà de l'Églis la tine, les liturgies et les eucologes de l'Église greeque. Partout, chez les schismatiques et les hérétiques d'Orient, chez ceux même dont les sectes remontent au cinquième siècle, comme chez les catholiques, l'administrations obsennelle des sacrements est acçonnagmée de rites, de symboles, de cérémonies, dont les priocipales, étant recues partout, n'out que serie que de catholiques. Factout, n'out que serie que de sanche que l'active de l'entre de la comptique de la comme d

618. Ces cérémonies sont d'une grande utilité pour les fiéties. Celles qui préoblent le sacrement servent à exciter la foi et al piété, et nois préparent à le recevoir avec fruit. Celles qui l'accompagneat en marqueut la sainteté, nous pénêtrent de respect, et étévent nos simes à la pessée des choese divines. Celles qui sivent le sacrement nous rappellent les obligations qu'il nous impose. Toutefois les cérémonies pursennes cedisatiques ac conferent point la grâce par elles-mêmes; mais, en nous fisiant mieux connaître la nature, les efféts et la saintée de sacrements, et en nous disposant à les recevoir avec plus de dévotion, elles concou; rent à nous obterir des grâces plus abondantes.

619. Blâmer l'usage des eérémonies de l'Église, comme le font les protestants et les calvinisses surtout, parce qu'il en est quelques-unes qui ont du rapport avec celles que pratiquient les geulls, ne serait-ce pas blâmer en même temps l'usage de la prière, l'usage de homes et des chants serdes, l'usage de nos temples, le culte extérieur, en un mot? Car la prière aussi, et les chants religieux, et les temples, c'étalent en usage chez les paiens.

630. Il serat à désirer, pour une plus grande uniformité, que le rituel romain fité exactement suivi dans tous les diocèses : ce qui pourrait se faire d'autant plus facilement que les rituels particuliers et propres à cartaines Eglises sont généralement, à peu de choses prèts, coulormes au romain, pour ce qui regarde les bénédictions et l'administration des sacrements. Le veux que nous émettos est blen légitme, puisseu c'est le veux des saisa-tége, En effet, nous lissons dans le herd de Paul V, pour la publication du rituel romain - Tout étant sins réglé, il ne restait plus qu'és.

<sup>(1)</sup> Catéchèses. — (2) Liv. vz, contre Julien le pélagien, c. v

- renfermer dans un seul volume, muni de l'autorité du siège « apostollque, les rites sacrés et purs de l'Église cathollque qui · dolvent être observés, dans l'administration des sacrements et · autres fonctions ecclésiastiques, par ceux qui ont charge d'âmes, - afin que ceux-ci, se conformant uniquement à la teneur de ce - volume, accomplissent leur ministère d'après une règle fixe et · unique, et marchent d'accord et sans scandale sous une même · direction, sans être plus jamais détournés par la multitude des · rituels déjà existants.... C'est pourquoi nous-mêmes, avant vu · que les rites recus et approuvés de l'Église catholique se trouvent « compris en leur ordre dans ce rituel , nous avons jugé à propos, · pour le bien public de l'Église de Dleu, de le publier sous le o nom de Rituel romain. A ces causes, nous exhortons dans le · Seigneur nos vénérables frères les patriarches, archevêques et · évêques, et nos chers fils leurs vicaires, les abbés, les curés, et « généralement tous ceux à qui il appartient, en quelque lieu qu'ils · se trouvent, de se servir à l'avenir, dans les fonctions sacrées, · comme enfants de l'Église romaine, du rituel publié par l'auto-« rité de cette Église mère et maîtresse de toutes les autres ; et « d'observer inviolablement, dans une chose de si grande consé-

· quence, les rites que l'Église catholique et l'usage de l'antiquité, (1) Ge bref, qui commence par les mots Apostolica sedis, est du 17 juin 1614.

· approuve par elle, ont prescrits (1). »

# TRAITÉ

# DU SACREMENT DE BAPTÈME.

621. Le mot baptême signifie adlution, immersion, du mot gree qui répond aux verbes latins, lavare, ablutere, timpere, immergere; en français, laver. Tous les peuples, comme l'a remarqué Bergier, ont compris que l'action de laver le corps était un symbole de la purification de l'âme.

# CHAPITRE PREMIER.

De la notion du sacrement de bapteme et de son institution.

692. On définit le baptème: « Un sacrement de la loi nou-veile, institué pour effacer le péché origine, et nous régénèrer en « Jésus-Christ; » os simplement, comme dit le catéchisme du concile de Trente, le sacrement de la régénération dans l'eau par la paroie (1). En effaçant le péché originel que nous apportous en naissant, le baptème efface en même temps les péchés actuels que les adultes ont commis avant d'être baptiése, et, en nous régénérant, il nous fait enfants de Dieu et de l'Égilse, d'enfants de colère que nous étions comme enfants d'Adam.

23. On distingue dans l'école trois beptêmes: le baptême d'eau, fuminis; le baptême de leu, fuminis; et le baptême de sang, sanquinis. Le baptême de use le premier des sept sacrements institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ; il est, suivant l'expression du pape Eugène IV, la porte de la vie spirituelle: «iu spiritualis janus (2). Le baptême de eu n'est autre-base que le désir de l'autai janus (2). Le baptême de feu n'est autre-base que le désir de l'autai janus (2).

Recte et apposite definitur baptismum esse sacramentum regenerationis per aquam in verbo. Part. 11, du Baptéme. — (2) Décret pour les arméniens.

recevoir le sacrement de baptème, accompagné de la charité parfielte. Le baptème de sanç est tainsi appéls, parce qu'il consiste dans le martyre, dans l'effusion da sang que l'on verne pour Jésas-Christ. Ni le baptème de feu, ai le baptème de sang, ne sont des sacrements; ce ne sont pas de vrais baptèmes; on ne leur donne ce nom que parce qu'ils parifient l'âme de ses péchés, et qu'il pacvent suppléer na sacrement dans ceux qui sont dans l'impossibilité de le recevoir.

624. Il est de foi que le baptême d'ean est un sacrement, et qu'll a été Institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ (1). L'Écriture sainte, l'enseignement des saints Pères, la pratique générale et constante de l'Église, les décisions des papes et des conciles, ne laissent aucun doute à cet égard. D'ailleurs , les hérétiques du seizième slècle sont, sur ce point, d'accord avec les catholiques, Mais on ne peut déterminer avec précision le temps où ce sacrement a été Institué, Saint Thomas pense que cette institution eut lien lorsque le Sauvenr sanctifia l'eau par l'attouchement de son corps, en entrant dans le Jourdain pour y être baptisé par saint Jean (2). Nous trouvons la même doctrine dans le catéchisme du concile de Trente, où nous lisons ce qui snit : « Il est clair que · le baptême fut institué lorsque Notre-Seigneur fut baptisé lui-· même par saint Jean. Saint Grégolre de Nazianze (3) et saint · Augustin (4) disent que, dans ce moment, l'ean recut la vertu de « régénérer en donnant la vie spirituelle. Au reste, nne grande · preuve de cette vérité, c'est qu'au baptême de Notre-Seigneur, · la sainte Trinité tout entière, au nom de laquelle on confère le · baptême, manifesta sa présence. La voix du Père fut entendue, · la personne du Fils était présente, et le Saint-Esprit descendit en · forme de colombe. De plus, les cieux s'ouvrirent, comme ils s'ou-· vrent pour nons par le baptême (5). »

625. Le haptème de saint Jean n'état point un servenet proprement dit, ce n'était qu'une cavré de pénitence, par inquelle le Précurseur préparait les voies du Seignen, et disposait les Juifa'a recevoir le haptème de la rigénération. C'est pourquoi eux qui avaient reçu le haptème de Jean furent haptèse du haptème de Jéaus-Christ (6). Aussi, le haptème de Jean n'avait pas la même retru que le haptème institute par Notre-Seigneux. Les luthériess.

<sup>(1)</sup> Vogez, ci-dessus, le n° 578. — (2) Som., part. m; quest. 66, art. 2. — (3) Discours sur la Rativité du Sauveur. — (4) Sermons XIX, XXXVI, etc. — (5)-Catéchisme du concile de Trente, part. n, du Baptéme. — (6) Actes des spotres, c. XIX.

et les calvinistes ont été condamnés par le concile de Trente pour avoir soutenu le contraire: « Si quis discrit baptismum Joannis habuisse eamdem vim cum baptismo Christi, anathema « sit (1). «

# CHAPITRE 11.

De la matière et de la forme du sacrement de bapteme.

626. La matière et la forme sont les deux parties essentielles du sacrement: Accedit verbum ad elementum, et fit sacramentum (2).

# ARTICLE I.

# De la matière du sacrement de haptême.

627. La matière nécessaire du sacrement de baptême est l'eau naturelle. Cette proposition est de foi, contre Luther et Calvin, qui ne regardent pas l'eau comme absolument nécessaire à la validité de ce sacrement : « Si quelqu'un dit que l'eau vrale et naturelle n'est pas de nécessité pour le baptème, et que, par conséquent, « ces paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Si l'homme ne renaît . de l'eau et du Saint-Esprit, doivent être entendues dans un sens · métaphorique, qu'il soit anathème (3). · Ce décret se justifie nonsoulement par lui-même, mais encore par l'Écriture sainte, l'enseignement des saints Pères et la pratique de l'Église. « Si quel-· qu'un, dit Notre-Seigneur, ne renait de l'eau et du Saint-Esprit, « il ne peut entrer dans le royaume de Dieu (4). » Nous lisons anssi, dans les Actes des Apôtres, que l'eunuque de la reine de Candace dit à Philippe : Voici de l'eau; qu'est-ce qui empèche que ie ne sois baptisé?... Et ils descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe haptisa l'eunuque (5). Est-ce qu'on peut, dit saint Pierre,

<sup>(1)</sup> Sea. Yn, de Bapténe, can. 1. — (2) Truité LEXX, sur saist fran. — (3) Si qui diviri, quam veram et unitruitem non nace de necessitate haptions, de projectée verba lib Domini nostri Jean Celtriti : Niai quis renaius favrit ex aqua et spirité saccès, and metapheram siliagum déceneris; analema sil Sear. Les di Bapténe, can. 1. — (4) Niai quis renaius favrit ex aqua et Spirité Saccès, no podert lituriers in regnum nic. Soint Jean, Leon, Y. 5. — (5) Dom l'estitation project lituriers in regnum nic. Soint Jean, Leon, Y. 5. — (6) Dom l'estitation in l'estitation project lituriers in regnum nic. Soint Jean, Leon, Y. 5. — (6) Dom l'estitation in l'estitation project lituriers in regnum nic. Soint Jean, Leon, Y. 5. — (6) Dom l'estitation in l'estitation project lituriers in Proj

632. D'ailleurs, « le haptème c'ant i abolument nécessaire au saint pour tois assa exception, riem v'étalt plus propre pour et devenir la mattère que l'eau naturelle, qui se trouve partout et des sous la main de tout le monde. De plus, l'eau représente très-lier sous la main de tout le monde. De plus, l'eau représente très-lier s'effet du haptème; cile lave les soutifures du corps, et par là refine expérime semblement la vertu du haptème au l'âme, q'e'elle purifie de ses péchés. Enfin, comme l'eau si a propriété de révolutir e corps, ainsi le haptème a ceil de calmer l'ardeur de verture d'autre d'ardeur de corps, ainsi le haptème a ceil de calmer l'ardeur des passions (11). C'est la pensée de saint Jérôme s'étut s'est présente (12).

523. Toute cau naturelle suffit pour la validité du haptême. On peut haptien eve de l'eau de mer, de rivière, d'étang, de fontaine, de puits. Be de literne, de pluie. En un mot, toute eau prement êtite, qui n'est point substantiellement altérée, quelle que soit sa qualité, peut servir de malière au baptême; mais l'huite, le vin, le cider, la bièren, in tout autre l'iquide qui n'est pas véri-

vian, reservant ad quandam nagana; et als enoncheus Ecce aqua; quid prohibet ne hosqianis I. n. El seconderum interquio na passa, Philippa et cuunchos, et haitant leum. Actor des spikers, e. vun, s. 3e et 38. — (1) Tunc respondit Petras. Remondi agana quis probibers pooles, si non haiptariser la l, qui platina Sacquim acceperant siont et nos ? Iniders, e. x, s. 47. — (3) Tradit xy, are said Zean. — (3) Apologic II. — (1) Livre do Baptines. — (3) Livre du Lasquime. — (4) Livre du Lasquime.

tablement de l'eau naturelle, n'offre pas une matière compétente à ce sacrement (1).

sao. Pour qu'il y att baptème, il faut qu'il y ait ablution. L'abitution peut se fair par infusion, ou par imamerion, ou par anapersion. L'Eglisa admet trois façons de donner le baptème d'une a mattère vallue, a avoir : en plongeant le haptisé dana l'eau, ou en versant l'eau sur lui, ou en la répandant sur son corps par aspersion. Il est certain que le baptème est valide avec l'une de ces trois manières. L'eau n'est employée dans le baptème que pour signifier la purification de l'ame, et c'est pour cette raison que sain l'aud dit que nous sommes lavés dance se sacrement. Or, il y a également ablution, soit qu'on plonge dans l'eau, comme l'églie la prastique pendant longtémep; soit qu'on verse l'eau, comme c'est aujourd'hui l'usage universel; soit edin aqu'on en fasse seulement une aspersion, comme on croit que saint l'eirer fut obligé de le faire lorsqu'il convertit et baptèsa en un seul jour trois mille personnes (2).

# ARTICLE 11.

# De la forme du sacrement de baptême.

631. La forme du baptéme, pour l'Église latine, est ainsi conque: Ego te baptica in nomine Patris, et Filli, et Spiritus Sancti; on, en français : Je te baptise au nom du Père, et du File, et du Saint-Esprit. Elle exprime Leuton du ministre qui baptise, le personne qui est baptisée, et l'invocation expresse et distincte des trois personnes de la sainte Trinité, au nom desquelles on doit baptiser, etol n'ordre de Jesus-Christ. Alles, enserginez toutise les nations, en baptisma au nom dus Père, et du Fili, et du Saint-Esprit (3). Cette forme est essentielle au socremen; elle est absolument hécessaire: omnino necesaria est (4). On lit aussi dans le décret d'Euglier IV aux arméniens: « La forme du Père, et du Fili, et du Saint-Esprit, Nous convenous expendant qu'on administre un vrai baptème en disant: Un tel, servileur du Christ, est sapptis au nom du Père, et du Fili, et du Saint-Esprit, ou nu du Père, et de Fili, et du Saint-Esprit, est sapptis au nom du Père, et du Fili, et du Saint-Esprit, est

<sup>(1)</sup> Voyez ce que nous avons dit dans la Théologie morale, tom. 11, n° 63, efc.

— (2) Catéchisme du concile de Trente, part, 11, du Baptéme. — (3) Eunies ergo docete onnes gentes, haptizantes cos in nonice Patris, et Fili, et Spiritas Sancii. Saint Matthieu, c. 3 xvin, v. 19. — (4) Riulet romain, du Baptéme.

 Un tel est baptisé par nos mains au nom du Père, et du Fils, et
 du Saint-Esprit (1). - Cette formule, usitée chez les Grees, est la même, quant au fond, que celle des Latins.

632. La nécessité de baptiser au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, en prononçant distinctement le nom des trois personnes divines, résulte non-seulement des paroles de Jésus-Christ à ses apôtres, mais encore de la tradition et de la pratique de l'Église. « La ioi du baptême nous a été imposée, dit Tertuilien, • et la forme en a été prescrite par le Seigneur : Allez, instruisez « toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et « du Saint-Esprit (2). » Et ailleurs : « Jésus-Christ a donné l'ordre · à ses disciples de baptiser au nom du Père, et du Fils, et du · Saint-Esprit; non pas au nom d'un seui, car nous ne sommes · pas plongés une seule, mais trois fois, à chacun des noms des trois \* personnes (3). \* Saint Cyprien (4), saint Basile (5), saint Ambroise (6), saint Jérôme (7), saint Augustin (8), et autres docteurs, s'expriment comme Tertuillen. Aussi trouve-t-on la même formule dans les anciens sacramentaires ou rituels des Églises d'Occident, et dans les anciens eucologes des Grecs.

633. « Les pasteurs enseigneront donc, en termes clairs et à la profeé de tous que la forme veritable et assentiele da haptème est dans cen mois : le te baptise au nom du Père, et du Fils, et « Saint-Esprit. Ceste en ces termes qu'elle a été donnée par Notre-Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il dità ses aptères d'aller, et « d'enseigner toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Par ce mot, baptisant, « l'Église cathoilique, sessatée de l'Esprit de Dieu, a toujous conspirique l'action du ministre devait être exprinée dans la forme dece sacrement; et c'est ce qui arrive lorsqu'on dit: Je te bap-tie. Outre l'action du ministre et, il était nécessire encore d'ex-

(i) Forms autem (kaptismi) est: Ego le baptiso in somine Patris, ef Fili, et Spiritus Sancil. Son basene segames, quin et per illa verbe, Appitzer (lagaritativa falsa servus Christis in nomine Patris, ef Fili, et Spiritus Sancil; voi, obgitzeatre manebles meist della in momine Patris, et Fili, et Spiritus Sancil; voi, obgitzeatre manebles meist della in momine Patris, et Fili, et Spiritus Sancil; voi, obgitzeatre manebles meist della in momine Patris, et Fili, et Spiritus Sancil in protecte così in nomine Patris, et Fili, et si et Spiritus Sancil Late, ett Ropiette, si'un .— (2) Mandavit et tingerent in Patrice, Filian, et spiritus sancil momento in uvum, mom encemed, sell ext., et deligaba nomine in perenant singular tinginume. Lie. contre Prazacie, n' avri. — (3) Latette vazum. — (3) IV. de Mellies, .— (3) IV. in de Ropiette, et al. (2) IV. de Mellies, ... (3) IV. in, de Ropiette, et al. (2) IV. in contractiva della contractiva d

primer la personne de celui qui reçolt le baptème, et la cause priacipale qui le confece; et pour cela on a ajouté le mot te, et le nom de chacune des trois personnes de la sainte Trainté, é d'oi est résultée la forme entière du baptème, conçue en ces termes : de te baptise eux nom de Père, et du Pils, et da Saint-Epprit.

Ce n'est pas, en effet, la personne seule du Pils qui opère le sa-crement, quoique Jamen dies : C'est lui qui obprise; mais ce sont les trois personnes de la sainte l'intièt essemble. Quant âce uno, au nom, il est employé au singuiler, afia d'expliquer clairement que les trois personnes n'ont qu'une méme nature et une même divinité; il ne se rapporte pas directement aux personnes, mais à la substance, à la verbu et à la puissance divine, qui est la même dans les trois personnes (s).

634. On lit dans les Actes des apéress que plusieurs furent baptisés an omo de Jeuss-Christ; (1) a momine Jeus-Christ (2) ce qui n'est point contraire à ce que nous avons dit de la nécessité de baptiser au nom du Perc, et du Plis, et du Saint-Rapirit. Car. le baptiem que les apôtres donnaient au nom de Jésus-Christ in'est autre chose que le baptiem instituté par Jésus Christ. Ils l'appealaient ainsi pour le distinguer du baptème de Jean, sans s'eleigner d'ailleurs, pour le conférer, de la forme ordinaire et commune, qui exprine distinctement les noms des trois personnes de la sainte Trinités, Saint Paul a employé la même manière de parier dans son épitra nux Galates (3): Pous tous qui urez, été baptisés en Jésus-Christ, cons tous des revoltus de fésus-Christ, ces paroles signifient simplement qu'ils avaient tété baptisés dans la récide de Jésus-Christ, mais non cu avec une formule différente de celle que le Sauveur avait presente (4).

#### CHAPITRE III.

Des effets du sacrement de baptême.

635. Les deux principaux effets du haptême sont la grâce qui

(1) Catéchisme du concile de Trente, part. n, du Baptême. — (2) Actes des spôtres, c. 11, v. 8. — (3) C. 11, v. 27. — (4) Catéchisme du concile de Trente, part. n, du Baptême. — Voyes, pour les questions pratiques, ce que nous avons dit dans la Théologie morale, tom 11, nº 66

nous régénère en Jésus-Christ, et le caractère que ce sacrement imprime dans notre âme.

#### ARTICLE I.

De la grâce que confère le sacrement de baptême.

636. Le sacrement de baptême confère, à tous ceux qui le recoivent dignement, la grâce sanctifiante qui les rend agréables à Dieu et les purifie entièrement. Cette grace détruit le péché originel que les enfants apportent en naissant; il efface en outre, dans les adultes, les pechés actuels qu'ils ont commis avant le baptême. et remet toutes les peines spirituelles dues au péché, quel qu'il soit. Telle est la doctrine de l'Église : « Si quelqu'un dit que la « grace de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui est conférée par le · haptême, ne remet pas l'offense du péché; ou que tout ce qu'il y a proprement et véritablement de péché n'est pas enlevé et effacé, mais que cette rémission consiste seulement dans la non · imputation ; qu'il soit anathème. Car Dieu ne hait rien dans ceux · qui sont régénérés, et il n'v a pas de condamnation pour ceux qui sont véritablement ensevelis dans la mort avec Jesus-Christ par · le baptême, qui ne marchent point seion la chair, mais qui, dé-· poulliant le vieil homme et se revêtant du nouveau, qui est créé · selon Dieu, sont devenus innocents, purs, sans tache, agréables · à Dieu, ses héritiers et les cohéritiers de Jésus-Christ, en sorte · qu'il ne reste rien du tout qui puisse les empêcher d'entrer im-· médiatement dans le ciei (1). » Suivant le décret d'Eugène IV aux arméniens. « l'effet du sacrement de baptême est la rémission « de tout péché, soit originel, soit actuel : aussi, de toute peine due au péché. C'est pourquoi on n'impose aucune satisfaction aux · baptisés pour les péchés qu'ils ont commis avant le baptème; et

<sup>(</sup>i) Si quis per Jesu Christi Domini notiri gratiam, que in baplimate confertur, rentum originais peccati remiti negat ; ant clian sesseri nos telli fotomi id quod veram el propriam peccati retinonem habet; sed illud dicit tautum radi auto no imputar; a mathema sit. In readate enim billi dicit Dense; quia simili el damantionia isi qui vere consepuiti sunt cum Christo per baptisma in mortem qui ono encendum carmen anablanti; sed valerem homiseme escentes et avorru qui secundum Deum creatus est, indicentes; inmocentes, immachati, port, in notica de Doci dicite (fertic sund, heredes quiem Dei, cohercela santem Caristi iau tai pilla provus sos ab lagressu cosìl remoretur. Concide de Trente, sess. v. ess. v.

« s'ils meurent avant de commettre quelque faute, ils parviennent

ansance has roysume use clear (1).\*\*

637. Outre les épitres de sains Pai, rapporter, nous avons en former du degree cabbelque resseguements par la reporter de la concelle de Treute que nous venons de rapporter, nous avons en former du degree cabbelque resseguements de la cupation de la concelle del la concelle de la concelle del la concelle de la c

638. Cependant l'ignorance, la concupiscence, l'assujettissement aux mibers de cette vice à la mort, nous restna tprès le baptème : en relevant l'homme, Dieu a voulu qu'il conservât l'empreinte de sa chute. · La concupiscence ou l'inclination au spéché subsiste dans les personnes baptisses : syant été laissée » pour le combat, elle ne peut nuire à ceux qui ne consentent point « et ul r'eisstent courageusement, par la grâce de Notro-Seigneur - Jésus-Christ; au contraire, la couronne est réservée à celui qui « sum combattu le dirimment (su. ).

.639. La grace sanctifiante que l'on reçoit par le baptème est accompagnée de vertus infuses et des dons du Saint-Esprit. « Dieu « nous a sauvés par l'eau de la régénération et du renouvellement

du Sánt-Eaprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Notre-Seigneur Jésus-Christ (1). - C'est une gréce saramentelle qui nous donne, dans l'occasion, les forces nécessaires pour les des les des les des des les des des des des des des des Le baptème nous unit aussi à l'évas-Christ comme des membres à leur chef; nous fait enfants de l'Église, et nous soumet à ses lois; nous donnet droit aux autres sacrements, qu'on ne peut receveir sans être baptiés; nous fait entrer dans la communion des saints, et nous fait héritiers du royaume des cleux.

#### ARTICLE II.

Du caractère qu'imprime le sacrement de baptéme.

640. Le baptème imprime en nous un caractère ineffaçable, une marque, un signe spirituel qui est comme le sceau des enfants de Dieu, et qui fait qu'on ne peut réitérer ce sacrement. Cette proposition est de foi; le concile de Trente dit anathème à celui qui soutient que le baptême n'imprime pas dans notre âme un certain signe spirituel et ineffaçable (2). Ce décret est fondé sur l'Écriture sainte et la tradition. Saint Paul dit aux Ephésiens : « Après avoir entendu la parole de vérité, l'Évangile de votre saiut, et y avoir - cru, vous avez été marqués d'un signe par l'Esprit-Saint qui vous a été promis (3). Ne contristez point l'Esprit de Dieu, par lequei « vous avez été marqués d'un signe pour le jour de la rédemp-« tion (4). » Ce signe ne peut être que le caractère sacramentel, que la marque empreinte sur notre âme; et c'est ainsi que les Pères l'ont entendu. Suivant saint Cyrifie de Jérusalem, « le baptème est a la délivrance de notre captivité, la rémission des péchés, la ré-« génération de notre âme, un vetement d'honneur, un sceau sacré et ineffaçable, signaculum sacrum et indelebile (5). Le même docteur dit que le Saint-Esprit marque notre ame d'un sceau, d'un signe, qui est redoutable aux démons, ajoutant qu'il est écrit : Vous avez été marques d'un signe par l'Esprit-Saint (6). Saint

Jean Chrysostome enseigne que notre âme est marquée d'un signe par le haptème, comme chez les Julis le corps l'était par la circoncision (1). Saint Augustin prouve contre les donalistes que ceux qui ont éte haptivis par les héréiques ne doivent point être haptisés de nouveau, parce qu'ils ont reçu le caractère de Jésus-Christ (2). Saint Basile (3), saint Ambroise (4), saint Épiphane (5) et saint Jean Damascène (6) reconnaissent que le baptéme imprime un signe spirituel qui distingue les chrétiens de ceux qui ne le sont pas, et comparent ce signe à la marque, à la livrée qui distingue les militaires des simples citoyens, et les sujets d'un prince de ceux qui lui sont étrangers. A ces autorités on ajoute la pratique de l'Église, qui ne permet pas de rélitere le baptême qui a été administré selon le rit preserit (7).

#### CHAPITRE IV.

#### Du ministre du sacrement de baptéme.

641. D'après l'ordre établl de Dieu, toute personne, clere on tisique, fidiée ou infidèle, catholique ou bérélque, homme on femme, peut conférer validement le sacrement de baptème, et meme licitement, dans les cas de néessité. Les Pères, les papes et les conciles se sont exprimés sur ce point de manière à ne laisser aucum doute. Nous pourrions eiter Tertullien, saint Jérôme, saint Augustin, le concile d'Elvire, le quatrième concile de Carthage, cetui de Complègne de 17 nr 37, Nicolas I et Urbain II] mais il suffira de rapporter la décision du quatrième concile général de Lattra, et le décret d'Engiene IV sux arméniens. Suivant ce concile, · le baptême, conféré par qui que ce soit, avec le rit de - l'Ediles, opére le salut (8). - Dans un cas de refessité. d'it le

Jabique till corlette quotidam et divinom, quod demones contremiscus, japacusium vil di cariptum exi I, p on etime cum credieviti, obiqued cette spartiu premissionis année  $\{b_i,b_i,1,1\}$ . Catéchber  $xv_{ii}, p^*$   $xx_{ii}, v_{ii}$  to  $\{i,j\}$   $\{i,j\}$ 

- pape Eugène IV, non-seulement l'évêque, le prêtre et c diacre, mais un laique même, mais une femme, mais un paien et un hétélique, peuvent hapitser, pourva qu'ils observent la forme pres-crite, et qu'ils alent l'intention de faire ce que fait l'Église (1). Le hapéme étant absolument hécssaire au salta, Dieu a voulu, pour en faciliter la réception, que toute eau naturelle fût la manuelle de la manuelle fût la manuelle de la manuelle fût la manuelle fût
- Le baptéme étant absolument nécessaire au salut, Dieu a voulu, pour en facilite la réception, que toute eun anterelle fût la matière de ce sacrement, et que tout le monde pût l'administrer validement. Mais la n'est permis à un lique de l'Administrer validement de la l'est permis au lique de l'endministrer que lorsque celut qui désire le baptême est dans un danger de mort probable et prochain, et qu'on ne peut recourir à celui qui est, d'office, ministre de ce sacrement (2). 612. Hors le cas de nécessité, l'in hoppartient qu'aux évêques et
- 6-12. Tors le cas de necessate, in apparateur qu'aux exquest aux prêtres de bapliser : les éveques en premier lieu, et les prêtres après les évêques, son seuls ministres ordinaires du socrement de baptéme. Ce n'est qu'aux apotres et à leurs successeurs que le Seigneur a dit : Alicz, instruises toutes les nations, les baptisant au nom du Perc, et du Pils, et du Saint-Espert [3]. Or, les successeurs des apôtres sont les évêques d'abord, puis les prêtres, en tant qu'ils sont associés à l'épésopat pour excrere le ministre socré sous les ordres et la direction des évêques. Le ministre de ce accrement, dit Dughen UP, est le prêtre, socréous, à qu'il e convient d'office de baptiser [4]. Ce qui s'accorde avec le Pontincial romain, oil le stid qu'il flust que le prêtre baptise: Sacerdatem oportet baptisar. Telle est d'ailleurs et telle a toujours été la discipline de l'Egilse universelle
- 643. Les diacres sont aussi ministres du baptême : Diaconum oportet baptizare (5); mais ils n'en sont que les ministres extra-ordinaires; ils ne peuvent baptiser solennellement qu'en vertu d'une délégatiou spéciale de la part de l'évêque (6).
- 644. Celui qui baptise doit avoir l'intention de faire ce que fait l'Église; à défaut de cette intention, le sacrement serait pul (7). Mais ni la foi ni la sainteté ne sont nécessaires dans un ministre oou r la validité d'un sacrement (8).
- (1) In causa necesitalis nou solum sacerdos vel disconus, sed cisima luicus ven multer, fino citima papamas e lutereitos haptiare polesta, dumumodo formamo servei Esclesiu, el facere intendat quod facit Esclesiu. Décret pour les arméniens. (1) Voyer, pour la pratique, es que nous avona di dans la Théologie morziele, form. u, nº 70, etc. (3) Saini Mattileus, c. xxvin, v. 10. (1) Minister luigus searement (laptism) est est desta de la constante luigus searement (laptism) est de la constante luigus searement (laptism) est de la positional remaiti, (6) Voyere ce que noma savon dit dans la Théologie morziele, form. u, nº 72, etc. (7) Voyes, di-deuns, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voyer, c. dessum, le nº 60, r. (c. (6) Voy

#### CHAPITRE V.

### Du suiet du sacrement de baptême.

645. Comme Dieu veut le salut de tous les hommes, et que le baplème est indispensablement nécessaire au salut, il s'ensuit que tous les hommes, les enfants comme les adultes, sont capables de recevoir ce sacrement.

# ARTICLE I.

#### De la nécessité du baptême.

646. Le baptême est nécessaire au salut, nécessaire pour tous, pour les enfants comme pour les adultes. Cette proposition est de foi : . Si quelqu'un dit que le bapteme est libre, c'est-a-dire, non · nécessaire au saiut, qu'il soit anathème (1), · Calvin prétend que le baptême n'est point nécessaire aux enfants nés de parents chrétiens; mais cette erreur a été condamnée par le concile de Trente : . Si quelqu'un nie qu'il faille baptiser les enfants nouvel-« lement nés, même ceux qui sont nés de parents chrétiens; ou « dit qu'à la vérité ils sont baptisés pour la rémission des péchés. · mais cu'tis ne contractent rien du péché originel d'Adam qui · ait besoin d'être expié par l'eau de la régénération pour obtenir · la vie éternelle; d'où il s'ensuivrait que la forme du baptême « pour la rémission des péchés serait fausse et non véritable; « qu'il soit anathème (2); car ce que dit l'apôtre, que le péché est · entré dans le monde par un seul homme, et la mort par le pé-« ché; et qu'ainsi la mort est passée dans les hommes, tous · ayant péché dans un seul, ne peut être entendu d'une autre

<sup>(1)</sup> Si quis diveri baptismum liberum core, loc est, non necessarium ad aslutine; sanhame sid. Sezar. v., da Rapforte, cox. r. - (2) Si quis parrium recruite ab uteris materna baptizandos negal, etiam si furrira à apartizaris parezalbam erij; and tidel in remissionem quiscam precatomen oco baptizari, etanibil ex Adam tralect originalis peccasi, enud reprenationis i razeo necesosit expiral est irum aternam contesponendum; quod et cosa; quena, sti ni esforma baptimanti, in remissionem peccatorum, non vera, seci fatea intelligator; auxiltena nii. (Reden, sers. e. c. or.).

· partout. Et c'est pour ceia, et conformement à cette règie de foi. « selon la tradition des apôtres, que même les petits enfants, qui · n'ont pu encore commettre aucun péché personnel, sont cepen-· dant véritablement baptisés pour la rémission des péchés, afin · que ce qu'ils ont contracté par la genération soit purifié par la · régénération ; car quiconque ne renaît de l'eau et du Saint-· Esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu (1). » Ce décret, comme on le voit, s'appuie sur l'Écriture sainte et la tra-

dition.

647. En effet, quand le Seigneur a dit qu'il faut renaître de l'eau et du Saint-Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu, il n'a excepté personne, pas même les enfants, dans quelque position qu'ils soient : Utique nullum excipit, non infantem, non aliqua præventum necessitate; ce sont les paroles de saint Ambroise (2). Saint Justin (3), saint Irénée (4), Tertullien (5), Clément d'Alexandrie (6), Origène (7), saint Cyprien (8), saint Cyrille de Jérusalem (9), saint Grégoire de Nazianze (10), saint Basile (11), saint Augustin, étendent la nécessité du baptème à tous les hommes. Écoutez le Docteur de la grâce : « Si vous voulez être catholique, · ne croyez point, ne dites point, n'enseignez point que les enfants « qui meurcut avant d'être baptisés peuvent obtenir la rémission · du péché originel (12). • Et ailleurs : • Oulconque dit que les en-· fants eux-mêmes sont vivifiés en Jésus-Christ lorsqu'ils sorten. « de la vie sans avoir participé au sacrement de baptême, va di-« rectement contre ce que les apôtres ont préché ; il condamne toute . l'Eglise, où l'on s'empresse de baptiser les petits enfants, parce que « l'on croit que ces enfants ne peuvent autrement avoir la vie en Jésus-Christ (13). - C'a toujours été d'ailleurs ja pratique de l'Église, de baptiser les enfants immédiatement après leur naissance;

<sup>(1)</sup> Ibidem. - (2) Liv. II, sur Abraham, c. xI. - (3) Apologie II. - (4) Liv. III, contre les hérésies, e. xvii. - (5) Liv. du Baptême, c. xvii. - (6) Liv. i, du Pédagogue, e. vi. - (7) Homélie xiv, sur saint Luc. - (8) Lettre Lxxn. - (9) Catéchèse III. - (10) Discours sur le Bapième. - (11) Discours XIII. - (12) Noli credere, nec dicere, nec docere infantes, autequam bantizentur, morte præventos, pervenire posse ad originalism indulgentiam peccatorum, si vis esse catholicus. Liv. m. de l'Ormine de l'ame, c. IX. - (13) Onisquis dixerit quod in Christo vivilicabuntur etiam parvuli, qui sine sacramenti ejus participatione de vita execut, hic profecto et contra apostolicam prasticationem venit, et totam condemnat Ecclesiam, ubi propterea eum baptizandis parvatis festinatur et curritur, quia sine dubio creditur alster eos in Christo omnino vivificari non posse. Lettre axu.

pratique qui était invoquée par saint Augustin au commencement du cloquieme siècle, et par Origine, mort en 253: . Sceundam du cloquieme siècle, et par Origine, mort en 253: . Sceundam et Ecclesia observantium, dit ce dernier docteur, etiam parvulis . Ecclesia observantium, dit ce dernier docteur, etiam parvulis que les enfants ne peavent entrer dans le royaume des cleux, hors le cas de martyre, à moins qu'ils n'aient été régienérs par le hap-time; et que ce sacrement est nécessité de promigation en dessité de moyen. Non, à partir de la promulgation de l'Evangile, on ne peut passer de l'état de péché original à l'êtat de gréce sans le sacrement, ou du moiss sans le veu du sacrement de la réginération; sine lavacro regenrations du rijus sodo (2).

Nous avons dit, d'après le concile de Trente, à partir de la promulgation de l'Evangile : post promulgatum Evangelium. Or cette promulgation n'a pas été simultanée, mais successive : la loi du baptème n'a donc pu être obligatoire en même temps pour tous les hommes, ni comme précepte, ni comme moyen de régénération : car une loi ne peut devenir une règle de conduite que pour ceux qui la connaissent, un moyen de salut que pour ceux à l'égard desquels on peut l'employer. « Comment l'invoqueraient-ils, dit . l'Apôtre, s'ils ne croient point en lui? Et comment croiront-ils en · Ini, s'ils n'en ont point entende parler? Et comment en entend ont-« ils parler, si personne ne leur prêche (3)? « Sur ce principe, le baptême est devenu nécessaire pour les Julis avant que de l'être pour les Samaritains, pour les Samaritains avant que de l'être pour les gentils; et les gentils n'ont pu y être astreints que par la prédication des apôtres et de leurs successeurs. SI le baptême cût été, du temps même des premiers disciples de Jésus-Christ, nécessaire à tous indistinctement, aux païens comme aux Juis, le salut fût devenu dès lors impossible pour un grand nombre, du moins pour les eufants morts avant l'âge de discrétion, parmi les peuples qui n'ont connu l'Évangile que plus tard; et la plupart des hommes eussent été de pire condition après la venue du Messie qu'auparavant. Car, avant l'Évangile, les nations avaient des moyens de saiut pour les

<sup>(1)</sup> Homélie viu, sur le Léritique. — (2) Quie quidéen translatio (à be estat in que bonon bascire filiss print a des in statem graitin, post Evangelium promolection, sine lavazor regenerations aut ejus voto, fier ione potent roids quie restatos finér ét a supa et alpirità succio, non potent intiorire in regenum Dei. Proprieta de Propriet, sera, ci. v. ... (2) Quemondo egy introvalenta in quem anno estato de Propriet, sera, v., ci. v. ... (2) Quemondo de gui investigation de Signite autorità del proprieta de la consideration del consideration del consideration de la considerati

enfants comme pour les adultes (1). C'était la foi plus ou moins altérée au Récimpteur promis, lapuelle se manifestit par des sac altérée au Récimpteur promis, lapuelle se manifestit par des sac crements ou signes symboliques; et cette foi et ces sacrements ou sont devenus insuffisants que par la promulgation du haptérie; lis n'ont commencé, dit saint Bernard, à perdre leur vertu que du moment où les hommes ont pu connaître le sacrement de la régien nération : Ex eo tempore tantum caique cepti antiqua observation non valere, et non hapticatus quisque non s'precepti recur ex existere, ex quo præceptum [paum inexensabiliter ad cjus pointit pervenier notifisam.... Tambiu credendum est antiqua x-a-luisse sacramenta, quandiu palam interdicta non fuisse consti-vetit (2).

648. Quoique le baptème soit nécessaire au salut, il peut cependant être suppléé par la charité parfaite, accompagnée du désir de recevoir ce sacrement. Le concile de Trente, que nous avons cité un peu plus haut, ie suppose, et le pape Innocent III le décide formeilement (3). C'est aussi la doctrine de saint Cyprien (4), de saint Ambroise (5), de saint Augustin (6), de saint Bernard (7), et des autres Pères qui ont traité du baptême, D'ailleurs, la charité parfaite réconcilie l'homme avec Dieu; elle est incompatible avec le péché mortel, quelque grave qu'il soit. La proposition contraire, avancée par Baius, a été condamnée par saint Pie V, Grégoire XIII et Urbain VIII. La charité parfaite doit, ii est vrai, renfermer le désir ou le vœu du baptême ; mais il n'est pas nécessaire que ce vœu soit explicite, formel; le vœu implicite, tel qu'il se trouve dans la disposition sincère de faire tout ce que Dieu a prescrit, suffit, du moins dans cenx qui n'ont pas connaissance du baptème (8).

649. Le baptème peut encore être suppiée par le martyre, qu'on appelle baptème de sang, même dans les enfants qui nont pas encore atteint l'âge de raison. Celui qui perdra la vie pour moi la trouvera, di l'ésas-Christ . Qui perdiéerit animam suam propter me, inseniet cam (9). De la l'Église honore comme saluts tous ceux qui ont été ins à mort pour la cause de la religion, ceux même qui n'ont pu recevair le sacrement de haptême; ce qui est d'ailleurs conforme à l'enseignement des anciens doc-

<sup>(1)</sup> Yoper, cl-dessus, lo n° 375, etc. — (2) Lettre XXXVII, on Trailé du baptiene, c. III. — Yoper sussi re que nons avons dit au tome 1, n° 914, etc. — (3) Decrelai, liv. 17, tit. XXII, c. III. — (4) Lettre XXXIII. — (3) Say la hort de Yalentinien. — (6) Liv. 17, du Saptème, c. XXII. — (7) Lettre LXXVII. — (8) Yoper oque nonsa XXVIII dit sat la tito liv. 7, 93.

teurs, parmi lesquels on remarque Tertullien (1), saint Cyprien (2), saint Cyrille de' Jérusalem (3), saint Augustin (4), saint Jean Chrysostome (5), saint Léon (6) et saint Bernard (7). Nous avons dit, dans ia Théologie morale, la manière dont le martyre opère dans les enfants et dans les adultes (8).

# ARTICLE II.

#### Du bapième des enfanta.

630. Le baptême étant nécessaire au salut pour les enfants comme pour les adultes, il s'essuit qu'on pout let baptiser le plus tôt possible, morniement pariant. Par le baptême lis sont mis au nombre des fidètics, et il n'est jurnais permis de les rébaptèser lorsqu'ils ont l'usage de raison. Telle est in décision de l'Eglise, dont on ne peut s'écarter sans tomber dans l'hérésie :
51 quelqu'un dit que les petities canfants, parce qu'ils nont pas ia foi actuelle, ne doivent pas étre comptés parmi les fidéties, même aprèse avoir requ le baptême, et que pour cela on doit les re-baptiser quand ils sont parvenus à l'âge de discrétion; ou qu'il vaut mieux différer leur haptime que de les haptère dans la foi seule de l'Église; qu'il soit anathème (b). Aussi, les confints qu'i ont été haptiès sont-lis obligés, quand il sont teite l'âge de raison, d'accompiir les promesses qui ont été faites en leur nom par les parrains et par les marraines (10).

651. On ne doit point conférer le baptéme aux enfants des Juifs ou d'autres infideles, contre le gré de leurs parents, à moins que les enfants n'aient l'usage de raison, et qu'ils ue demandent à être baptisés. On ne pourrait baptiser les enfants des infidèles, maigré

(d) Lir. do Baptlome, c. XII. — (2) Exhortation au martyre, c. xII; et lettre XIXII. — (3) Catcleise m. - (4) Lir. de l'Ame, etc., etc., ri-[etre XXIII. etc., -(-) S) Homélie m, sur différents sendroits de saint Matthies. — (6) Sermon sur les Innocents. — (6) Yest par l'Abbojen morale, foncents. — (7) Lir. de l'Abbojen morale de l'Abbojen morale de l'Abbojen morale de l'Abbojen morale de l'Abbojen de l'Abbojen morale de l'Abboje les pères et mères, sans méconnaître le droit que la nature donne aux parents sur leurs cinfans. Dailleurs, il serait dangereux de baptiser les enfants des infidèles, parce qu'ils seraient exposés à abjuer la foi à la persuasion de leurs parents, à raison de l'affection naturelle qu'ils ont pour eux (1). Pour les mêmes raisons, nous pensons qu'on ne doit point baptiser les enfants des apostais et des imples, sans le consentement exprès ou présumé des parents (2).

#### ARTICLE III.

## Du baptême des adultes.

- 652. Tous ceux qui ont suffisamment l'usage de raison sont obligis de recevoir le laptième in négligre de le recevoir, ce sarchailler contre l'Institution de ce sacrement, contre la volonté de Dieu, qui l'an lastituté comme mogren de salut pour tous les hommes. Mais on ne doit l'administrer qu'à ceux qui s'y sont préparés con-evnablement. La première disposition drus les adultes, disposition nécessaire pour la validité du baptème, c'est qu'ils demandent ou du moins qu'ils consentent à être baptièse. La seconde disposition, requise non pour la validité du sacrement, mais pour le recevoir avec fruit, c'est qu'ils connaissent suffisamment les principales vérifes de la rétigion, et qu'ils soient animés des entiments de loi, d'espérance, de contrition, et d'un commencement d'amour de Dieu, comme source de foute justice (3).
- 653. Dans les premiers siecles de l'Égilse, les adultes nétaient admis au baptème qu'après y avoir été préparés comme catéchuménes. On les appelait ainst, parce qu'on leur enseignait, par forme de catéchisme, les premiens étéments de la religion de l'és sus-Christ. Celul qui demandait à devenir chrétien devait d'abord renoncer à son ancien genre de te; puis il était flat catéchumben par l'imposition des mains de l'évêque ou du prêtre commis de sa part, qui le marquait au front du signe de la rorix. Les catéchumènes assistaient aux instructions publiques; ils avaient d'ailleurs des catéchistes qui deiante chargés de les instruire en particuler, et de les préparer au hoptème. Le catéchuménat était ordinairement de deux ans; mais il se prolongacit ou s'abrégant javalunt les productions de la catéchiste sui sur protografic de les instruires, salvant les productions de la catéchuménat était ordinairement de deux ans; mais il se prolongacit ou s'abrégant javalunt les pro-



<sup>(1)</sup> Saint Thomas, Som., parl. 111, quest. 68, art. 10. — (2) Voyez ce que nous avons dit dans la Théologie morale, tom. 11, n° 81. — (3) Voyez, cidessus, le n° 544, etc.

grès et les dispositions des catéchumènes. On distinguait parmi eux les auditeurs, les priants ou prosternés, et les compétents. Sous ie nom d'auditeurs on comprenait tous ceux à qui on enseignait la doctrine chrétienne. Ils pouvaleut être admis à l'Église pour y entendre les catéchèses, mais ils étalent obligés d'en sortir immédiatement après la lecture de l'Évangile : il était défendu, par la loi du secret, de les admettre à la célébration des saints mystères. Les prosternés ou priants restaient à l'Église après le sermon ; mais on les tenait éloignés du sanctuaire, et on leur falsait l'imposition des mains avec certaines prières, tandis qu'ils étaient à genoux. Venaient ensuite les compétents, c'est-àdire ceux qui, étant plus instruits et paraissant sincèrement convertis, se préparaient prochainement au baptème. On les appelait aussi élus, parce qu'après plusieurs examens, connus sous le nom de scrutins, ils étalent choisis, en présence des fidèles, par l'évêque ou par celui qui lé remplaçait. En attendant la cérémonie du baptème, qui ne se faisait régulièrement que la veille de Paques ou la veille de la Pentecôte, on faisait sur eux les exorcismes, et on pratiquait certains rites qui s'observent encore aujourd'hui dans l'administration solennelle de ce sacrement.

6.54. Le catéchuménat était, comme on le voit, non-seilement une préparation au haptème, mais encore une épreuve jugée nécessaire pour ne point admettre dans la société étirétienne des aujets indignes, des néophytes mai affernis, capables d'abandonner la foi, de la remier au moindre péril, et de trahir le se-cret des mystères qui s'observait dans les premiers siècles de l'Éguise.

655. Aujourd'hui, comme autrefois, si te catéchumème ou l'aculte qu'on instruit tombe dangereusement malade, on se contente du désir qu'il a témoigné de recevoir le baptème, joint à la foi implicite aux dogmes révêlés; et on le baptème sans éleit, dans la craite qu'il ne soit privé de la gréce du sacrement (i).

<sup>(</sup>i) Voyez la Théologie morale, tom. n, nº 91

#### CHAPITRE VI.

#### Des cérémonies du baptème.

656. Comme nous avons doinie, dans la Théologie invorale, l'explication des cérimonies du haptème, il suffine de montre rie, contre Luther et Calvin, qu'elles sont de la plus haute antiquité, Les principales écrémonies qui précédent, accompagnent et suivent l'Administration de ce sacrement, remontent au temps des apotres. En effet, elles se pratiquent en Orient et en Occident, chez les Grees et clez les Latins, chez les schismatiques et les héréques, comme hez les catholiques. Or, comment auvalent-elles pu être si universellement adoptées, si elles na vaient eu pour auteurs les premiers disciples de Jésus-Christ IP Dilleurs les Contributions apostoliques, qui oot été mises par écrit au troisieme ou quartième siècle, les anciens Sacramentaire, les Pères de l'Egigles primitive, en font meution comme d'usages établis et observés partout.

657. Des parrains et marraines. Il en est parlé dans Tertulllen (1), dans saint Basile (2), dans les Constitutions apostoliques (3), dans saint Chrysostome (4) et dans saint Augustin (5).

653. De la bénédiction de l'eau baptismale. Cest l'usage, dans l'Église, de brin, la veille de Paques et la veille de la Pentecète. l'eau qui doit servir au baptème; et cet usage est fort ancien. Il faut, dit saint (typrien, que l'eau soit puriflee et sanctièle par le prêtre, avant de laver par le haptème les péchés de cedin qui est baptisé (e). Du tempo de saint Banis, on bénisse il l'eau du haptème et l'huile de l'ouction : Benedicienus aquem baptismatis et obsem sunctionis (1) Tettuillen (8), saint Crisquire de Nysse (11), saint Ambroke(12) et saint Augustin (13), parleut de cette benédiction comme d'une de-saint Augustin (13), parleut de cette benédiction comme d'une de-

rémonle usitée de leur temps, c'est-à-dire, dès les premiers siècles du christianisme.

659. Des exorcismes. L'usage des exorcismes est également fort ancien. Saint Cyrille de Jérusalem, exhortant les catéchumènes à recevoir les exorcismes avec respect, s'exprime ainsi : · Recevez avec soin les exorcismes : solt qu'on souffle sur vous. · soit qu'on vous exorcise, songez que tout cela a votre salut pour · obiet. Sans les exorcismes votre âme ne pourra être purifiée, car · ils sont divins. Leur usage est fondé sur divers témoignages de . l'Écriture sainte (t). . Saint Augustin invoque l'usage des exorcismes pour prouver le péché originel contre les pélagiens. « Pé-« lage, dit-II, accuse l'Église qui est répandue dans tout l'univers : · car partout on souffle sur les petits enfants qu'on doit baptiser, « afin d'éloigner d'eux le prince de ce monde (2), » A ccs autorités on peut ajouter les témoignages de Tertullien (3), de saint Grégoire de Nazianze (4), de saint Cyprien (5), de saint Optat de Milève (6), de saint Jean Chrysostome (7) et du pape saint Célestin (8), Aussi Gennade, auteur du cinquième siècle, atteste que de son temps la cérémonie des exorcismes se pratiquait dans tout l'univers. . Nous ne regardons point avec des yeux indiffé-« rents, disait-il, ce que l'Égilse pratique uniformement dans tout · le monde à l'égard de ceux qui doivent bientôt être baptisés. « Jeunes ou encore enfants, quand ils se présentent pour le sacre-· ment de régénération, on ne les fait point descendre dans la · fontaine de la vie, qu'on n'ait chassé d'eux l'esprit immonde par · les exorcismes et le souffle des cleres (9). » Et ce qui se pratiquait partout, au temps de Gennade et de saint Augustin, s'est pratiqué dans les siècles suivants, et se pratique encore aujourd'hui, dans toute l'Église, à l'égard de ceux qui recoivent le baptême.

660. Il est même prescrit, contrairement à l'usage de quelques diocèses, de faire les exorcismes à ceux qui ont été baptisés sans

<sup>(1)</sup> Procal/chiese. — (2) Liv. n, des Roces de la concupiencese, c. xvin...— (5) Liv. de hapfore, e. v; el liv. de Louromese, £. ur. (6) Biccours nei la bajedene. — (5) Lettre LXVI — (6) Liv. 1, de Schume des doualistes. — (7) Bicmidie al lituationation. — (6) Liv. 1, de Schume des doualistes. — (7) Bicmidie al lituationation. — (6) Lettre are réceptes de Gazine. — (6) quod circularitation in suiveaux musols saactà Ercelesia uniformiter agit, sono olioso concernplanne influid; cum sirie partial, sire jerene, a representables vicontemplanne influid; cum sirie partial, sire jerene, a representables vicontemplante influid; cum sirie partial, sire jerene, a representables vicontemplante influid; cum sirie partial, sire jerene, a representables vicontemplante influid.

les cérémonies de l'Églies, comme on le voit par le rituet romain, qui est et rituet de plus des deux tiers de l'Églies latine, par les rituets de Relms, de Lyon, de Paris, de Rouen, de Bordeux, de Châlons-sur-Marre, de Beuvais, d'Amiens, a de Meux, de Chartes, d'Évreux, de Séez, d'Agen, de Metz, de Strasbourg, de Mayence, de Worms, de Wurtzbourg, et par la plupart même des rituets qui ne sont pas en tout conformes au rituet romain. La même pratique est sanctionnée par les conclete de Relms, de l'an 1833; de Bourges, de l'an 1834; d'Aix en Provence, de l'an 1835; de Char nes de Paris, de l'an 1855; de Chartes, de l'an 1856; de Sens, de l'an 1824, et de Langres, de l'an 1940 (1).

661. De la renonciation au démon. Comme on ne peut servir deux maitres. l'Église veut que le chrétlen renonce à Satan pour être entièrement à Jésus-Christ. « Celui qui va recevoir le bap-« tême, dit l'auteur des Constitutions apostoliques, renonce au · démon , en disant : Je renonce à Satan , et à ses œuvres , et à « ses pompes, et à son culte, et à ses inventions (2). » Tertuillen : . Avant d'entrer dans l'eau, nous avons pris l'engagement, entre « les mains de l'évêque, de renoncer au démon, et à ses pompes, et « à ses anges (3). » Suivant saint Basile, la cérémonle par laquelle nous renonçons à Satan et à ses anges nous vient d'une tradition apostolique (4). Écoutez aussi saint Cyrille de Jérusalem : « Vous êtes entrés dans le portique de la maison du baptistère, et, « tournés vers l'occident, ayant la main levéc contre le démon · comme s'il eût été présent, vous avez dit : Je renonce à toi, · Salan, et à toules les œuvres, et à toutes les pompes, et à « ton culte (5), » Il est fait mention de la même formule dans les écrits de saint Grégoire de Nazianze (6), de saint Ambroise (7), de saint Augustin (8), de saint Jérôme (9), de Salvien (10), de saint Jean Chrysostome (11), et d'autres anciens auteurs ecclésiastiques qui ont parle des cérémonies du baptème. On voit, par le passage de saint Cyrille, qu'on se tournait vers l'occident pour renoncer à Satau. En voici la raison : Comme l'occident est le lieu où se couche le soleil, il représente les ténèbres du péché, auquel nous

renonçons pour suivre le soleil de justice, qui vient de l'orient; et c'est pour cela, dit saint Jérôme, que nous nous tournons vers l'occident en renonçant au démon, et que nous regardons vers l'orient, en promettant d'être fidèles à Jésus-Christ (1).

662. De la profession de fot. Après la renonciation, les catéchumènes faisaient leur profession de foi en Jésus-Christ, Dans les Constitutions apostoliques il y a une longue profession de fol que l'on faisait avant de recevoir le baptème. Saint Cyrille de Jérusalem parle de la profession de foi au mystère de la sainte Trinité : Je crois au Père, au Fils, et au Saint-Esprit (2). Saint Jean Chrysostome prouve la résurrection des morts, parce qu'on la professait dans la cérémonie du baptème (3). Saint Cyrille d'Alexandrie dit la même chose (4). Saint Ambroise, s'adressant aux catéchumènes, s'exprime en ces termes; « On vous a demandé: · Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant? Vous avez dit : " J'y crois; et vous avez été plongé. On vous a demandé de nou-« veau : Crouez-vous en Notre-Seigneur Jésus-Christ et à sa - Passion? Vous avez dit : J'u crois; et vous avez été plongé. . Enfin, on vous a demandé : Croyez-vous au Saint-Esprit? Et · vous avez dit : J'y crois; et vous avez été plongé pour la troi-« sième fois (5). »

663. Des oucitous du baptéme. Ou distingue deux oucitous, l'une qui se fait vant te baptéme, et l'autre qui se fait rant te baptéme, et l'autre qui se fait rant de l'autre qui se fait rant te baptéme, et l'autre qui se fait rant d'abord de l'huite sainte, puis vous les baptiserez avec l'eux (é). Saint L'aut Cyrille de Jérusaiem (f), saint Ambroise (8), saint Jean Chryssostome (9), parlent de cette oucine onome d'une cérémonie qui doit précéder l'administration du baptème; et nous la trouvous prescrite dans les searementaires de G'alisse et de saint Grégoire. Le baptés reçoit une seconde oncion, qui se fait avec le chrème sur le haut de la têxt. Elle rappelle au chrétier que son nom lui vient de Cârist, qui signifie oirs ou sacré. Cette onction diffère de celle que fait l'evêque pour la confirmation, comme on le voit par la lettre d'Innocent 1 à Décentius. Saint Ambroise (10), saint Jérôme (11), saint Grégoire le Grand (12), font aussi mention de

<sup>(1)</sup> Sur Amos, c. vi. — (2) Caléchèse ii. — (3) Sur la 1<sup>st</sup> épitre aux Corinlières. — (4) Sur la vix vé chopét d'aise. — (6) Liv. n, der Sacremots, c. vi. — (6) Liv. vi., et Sacremots, c. vi. — (6) Liv. vi., et Sacremots, c. vi. — (7) Caléchèse ii. — (8) Liv. n, des Sacremotis, c. u. — (7) Bonnélle sur l'églier aux Colossiens. — (9) Liv. n, des Sacremotis, c. t. — (11) Dialogue contre les locifériens. — (12) Sacramentaire de saint Grécoire.

l'ouction qui suit immédiatement le baptême, et qui fait partie des cérémonies de ce sacrement.

664. De la robe blanche du baptisé. Autrefois le nouveau baptisé citait revêta d'une robe blanche qui Indiquait son retur à l'innecence, et la gloire de la résurrection future. Cette robe n'est gloire de la résurrection future. Cette robe n'est plus alpudrial qu'un petit linge blanc qu'on met sur la tête du baptisé, et ne se distingue plus, comme autrefois, du chrémeau dont ni est parié dans l'ancien order romain. Saint Paulin de Nole (1), saint Ambroise (2), saint Aagustin (3), Amalarius (4), Raban Maure (5), et généralement tous ceux qu'on ta parié des cérémonies du baptéme, rappellent la robe blanche qu'on donnait aux néophytes. On la portait huit Jours, c'est-A-dire depuis la veille de Pâques, jour où ils recevalent le baptéme, jusqu'un savelle de Pâques, jour où ils recevalent le baptéme, in auths ou ab albis dépositis.

rappello le précepte de Notre-Seigneur : Que voire lumitre brille devant les hommes. Saint Augustin fisit mention de cette cérémonie (s), et saint Grégoire de Fazianze, avant ini, en paraîst en cen termes : cette staitoi que vous ferza au grand autel, aussitic - après le baptème, vous représente la gloire de la vie à venir. Le chant dès saumes, par lequel vous serza accueilli, est le pré-lude des chants célestes. Les lampes que vous atlumerez sont les - figures de ces fambeaux l'unineux avec lesques nous irons au-clevant de Jésus-Christ, comme les vierges sages au-devant de 1-fipoux (7). D'après ce qui vient d'être dit, n'a-ton pas lieu d'être étonné des vaines déclamations des protestants et des calvinites contre les cérémonies du haptime (8)?

<sup>(1)</sup> Lettre xxi. — (2) Liv. des Mystères, c. vxi. — (3) Sermons cexxu et xxvii. — (4) Des Offices divins, ch. de Sabbato in albis. — (5) Liv. 11, de l'institution des ciercs, c. xxxix. — (6) Sire la passine txv. — (7) Discours xx. — (8) Voyez l'ouvrage intitulé de Re sacromentaria, par Dronin, liv. 11, quæst. 12, etc.

# TRAITÉ

DĦ

# SACREMENT DE CONFIRMATION.

#### CHAPITRE PREMIER.

De la notion et de l'institution du sacrement de confirmation.

666. Les anciens Pères désignent ce sacrement sous piusieurs noms différents ils lappellent l'imposition des mains ou de la main; l'haile, l'onction, le chréme du salut; le sacrement du chréme, le secau de l'onction spirituelle, le secau de la vie éternelle; la perfection, la consommation du chrétien. Enfu, les Latias l'ont appelé confirmation. La raison pour laquelle on lui donne ce nom, c'est que le chrétien repot) par ce sacrement un accroissement de forces, et devient un soldat parfait de -l'assu-Christ (1).

#### ARTICLE I.

## Comment définit-on le sacrement de confirmation ?

667. On définit la confirmation : « Un sacremont institué par . Notre-Seigneur Jesus-Christ, qui nous communique la plénitude des dons du Saint-Esprit, nous rend purfuis chré'.cms, et nous . donne la force de confesser la foi, même au péril de notre vie. » Quoique ce fût l'usage, dans les premiers siécles, de faire suivre immédiatement le baptème de la confirmation et de l'eucharisté e, néamonison on a toujours distingué la confirmation du haptème. Il est nécessaire, dit le catéchisme du concile de Trente, qu'il y . at de la différence entre les ascerments, quand il y en a dans la .

<sup>(1)</sup> Catéchisme du concile de Trente, part 11, du Sacrement de confir-

· manière sensible par laquelle ils figurent la grâce, et dans la grace elle-même qu'ils conferent. Or, par le baptême les hommes « sont engendrés à une vie nouvelle; et par la confirmation ils de-« viennent des hommes parfaits, quiltant ce qu'ils tenaient de · l'enfance. Ainsi donc autant if y a de différence entre la nais-« sance et l'accroissement dans la vie naturelle, autant il y en a « entre le baptème qui nous régénère spirituellement, et la con-« firmation qui nous fait croître et fortifie notre âme. D'aiifcurs. « une espece particulière de sacrement paraît nécessaire là où se « rencontre une espèce nouveile et particulière de difficultés. Si « nous avious d'abord besoin du baptême et de sa grâce pour « remplir nos esprits de la foi, il était aussi très-convenable que « nos cœurs fussent affermis par une autre grace, afin qu'ils ne « fussent éloignés de la vraie foi, ni par la crainte des supplices et « de la mort, ni par aucun péril; et c'est ce dernier effet qui est a produit par la confirmation : d'où l'on doit conclure qu'elle est « un sacrement différent du baptême (1). »

# ARTICLE II.

#### La confirmation est-elle vraiment un sacrement?

668. La confirmation est un vrai sacrement, Institué par Notre-Scigneur J'esus-Christ. Cette proposition est de foi. Les protestants ont retranché la confirmation du nombre des sacrements, et soutiennent qu'élte n'est qu'une cérémonie du baptéme, qu'une espèce de actéchisme ou les calmats, à l'entré de leur adolescence, se présentaient autrefois devant l'évêque pour faire profession de leur foi. Cette erreur a été frappée d'annaltème par le concile de Tronte. Voici son décret : « Si quelqu'un dit que la -confirmation, dans ceux qui ont été baptisés, n'est qu'une c'erémonie oiseuse; qu'elle n'est pas un sacrement véritable et proprement dit; ou qu'urtefois en h'étalt pas autre chose qu'une -espèce de catéchisme où ceux qui étleut proches de l'adolescence readsient compte de leur foi en face de l'Église; qu'il -soit annabéme (2).

11.

28

<sup>(1)</sup> Part. 11, du Sacrement de confirmation. — (2) Si quis dixerit, confirmationem bapitzatorum oliosam exermoniam esse, et non potius verum et proprium sacramentum; ant olim nilili aliud lisise quam catechesim quamdam, qua adolescentia proximi fidei suse rationem coram Ecclesia exponebant; anathema sit. Sex. 11, de Confirmatione, can. 1.

669. La doctrine de l'Église sur la confirmation n'est point nouvelle: nous la trouvons dans les livres saints et dans la tradition. En effet on lit dans le livre des Actes : « Lorsque les apôtres qui « étaient à Jérusalem eurent appris que Samarie avait accueilil « la parole de Dieu, ils y envoyerent Pierre et Jean. Et cenx-ci s'y « étant rendus prierent pour les fidèles, afin qu'ils recussent le · Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux ; ils « avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jesns. Alors « ils leur imposaient les mains, et ils recevaient le Saint-Esprit (1).» Et ailleurs : « Paul étant venu à Ephèse et v avant trouve quelques « disciples qui n'avaient recu que le baptême de Jean, il les baptisa « au nom de Jésus, et leur imposa les mains; et le Saint-Esprit · descendit sur eux (2). - Le même apôtre écrivait aux Corinthiens: « Dieu, qui nous confirme avec vous en Jésus-Christ, nous a oints, « nous a marques de son sceau, et a mis dans nes cœurs un gage « de l'Esprit-Saint (3). » Ces différents textes nous offrent tout ce qui constitue un vrai sacrement. On y voit le signe, le rit extérieur dans l'imposition des mains, dans l'onction ; signe sacré, qui confère la grace en conferant le Saint-Esprit; signe institué par Jesus-Christ, car Il ne peut produlre la grâce qu'en vertu d'une institution divine; signe permanent: Notre-Seigneur ne l'a pas seulement institué pour ses premiers disciples, mais pour toute l'Église et pour tous les temps. Aussi la confirmation a-t-elle été pratiquée par les successeurs des apôtres, sans interruption, jusqu'à nos jours, non comme une simple cérémonie du baptême, mais comme un sacrement qui a en lui-même la vertu de nous communiquer une grâce particuliere. Et nous avons pour témoins de cette pratique les Pères, les papes et les conciles, même des premiers

670. Premièrement, les Pères. Malgré la réserve qui leur était imposée par la loi du secret, les anciens Pères ont parlé, d'une manlère plus ou moins explicite, du sacrement de confirmation. Saint Théophile, évêque d'Antioche vers le milieu du deuxième

<sup>(1)</sup> Qui cum venissent, oraverunt pro ipsis, ut acciperent Spiritum Sanctum ; nondum enim in quemquam iliorum venerat, sed bartizati tantum erant in nomine Domini Jesu. Tunc imponebant manus super illos, et accipiebant Spiritum Sanctum. Actes des apôtres, e vin, v. 15, 16 et 17. - (2) Baptizati sunt in nomine Domine Jesu. Et cum imposuisset iliis manus Paulus, venit Spiritus Sanctus super cos. Ibidem, c. xix, v. 5 et 6. -(3) Qui autem confirmal nos vobiscum in Christo, et qui unxit nos Deus : qui et signavit nos, et dedit pignus Spiritus in conlibus nostris It épttre aux Corinthiens, c. 1, v. 21 et 22.

siècle, dit que les chrétiens sont ainsi appelés parce qu'ils sont oints de l'huile de Dieu (1). Saint Irénée, mort en 202, rapporte que les guostiques, après avoir baptisé à leur manière les néophyles, jeur faisaient une onction de baume (2); c'était une imitation de ce qui s'observait dans l'Église. Tertuilien, qui appartient au deuxième et au troisième siècle, s'exprime ainsi : « Au sortir des fonds · baptismaux, nous recevons l'onction d'une huile bénite, sulvant « l'usage de consacrer les prêtres par une onction. Cette onction · ne touche que la chair, mais elle opère un effet spirituel, comme · le baptème, qui, en lavant le corps, purifie l'ame de ses péchés. « Ensuite on Impose la main, en invoquant le Saint-Esprit par une · bénédiction (3). · Évidemment cette onction, qui opère sur notre âme comme le baptême, cette imposition de la main, par laquelle on invoque l'Esprit-Saint, n'était point regardée comme une simple cérémonie du sacrement de la régénération. « La chair est « lavée, dit encore Tertuliien , pour que l'âme soit puritiée ; la chair · reçoit l'onetion, ponr que l'âme soit consacrée; la chair est mar-« quée d'un signe, pour que l'âme soit fortifiée; la chair est cou-« verte par l'imposition de la main, pour que l'âme soit éclairée des lumières du Saint-Esprit; la chair se nourrit du corps et du « sang de Jésus-Christ, afin que l'ame s'engraisse de la substance « de Dieu même (4). » On reconnaît ici trois sacrements : le baptême, la confirmation et l'eucharistie. Le même docteur dit, dans son traité des Prescriptions, que le démon fait imiter par les idolatres les divins sacrements, en les faisant baptiser, marquer d'un signe au front, et célébrer l'offrande du pain (5). Et, dans son premier livre contre Marcion, il distingue encore ic baptéme, l'huile suinte et l'eucharistie, trois choses qu'il désigne sous le nom de sacrements (6).

(1) Nos ideo christiani vocamur, quod Del doco ungamur. Lite. 1, à Autolugue, nº xiu. - 2) Ungant sacratum opolasiamo. Lite. 1, ocurite es heriesta, c. xiu, ellas xviu. - (2) Exide egressi de la xarca perangimur beneilicia nactima de printina disciplina, qua majo doco docrania hascadottum solebant. - 1, and transia status, quod observativa solebant. - 1, and transia status, quod abelicia liberatum, printinalis effectus, quod de licitia liberatum, choice annasi impositione pre-benedicissone, abrocase et sir tana speritum Sanctom. Lite. da Boptéma, c. viu. - (4) Carca biblinir, vii anima emaculetur. Carca unquitur, nat anima conscientur. Caro liquitar, vii a sima mainlater. Caro manua impositiose adominatare, via e anima spéritu librario de la compania del la compania de la compania de la compania de la compania del la compan

reason real Garage

671. Écoutez saint Cyprien : « Notre usage est que ceux qui ont « été baptisés dans l'Église soient présentés aux évêques, afin que, « par notre prière et l'imposition de la main, ils recoivent le Saint-« Esprit, et soient marques du sceau du Seigneur (i). » On voit qu'au troisième siècle on devait, après le baptème, se présenter à l'évêque, non pour lui rendre compte de sa foi, mais bien pour recevoir le Saint-Esprit par l'imposition de la main. Suivant le même Père, « il est nécessaire que celui qui est baptisé reçoive l'onc-« tion, afin qu'ayant reçu le chrême, il puisse être l'oint de Dieu, et « avoir en soi la grâce de Jésus-Christ (2). » Ii dit aussi que, pour être pleinement sanctifié, il faut recevoir le baptême et la confirmation, qui sont l'un et l'autre de vrais sacrements, ulrumque sacrdmentum (3). Saint Cyrille de Jérusalem dit qu'on n'est justement appelé chrétien que lorsqu'on a recu je don du saint chrème; qu'on donne ce chrême à ccux qui viennent d'être baptisés, et que, tandis qu'on fait l'onction sur le corps, l'ame est sanctifiée par le Saint-Esprit (4). Saint Pacien, évêque de Barcelone : « Les péchés sont purifiés « par le bantême, et le Saint-Esprit nous est communiqué par · l'onction du chrême (5), · Saint Ambroise : « Tu as reçu le sceau · spirituel, l'esprit de sagesse et d'entendement, l'esprit de consei. « et de force, l'esprit de science et de piété, l'esprit de crainte de « Dieu : conserve ce que tu as recu. Dieu le Père t'a marqué d'un a signe, le Christ Notre-Seigneur t'a confirmé, et t'a donné pour « gage je Saint-Esprit, comme nous l'apprend l'apôtre (6). » Saint Jérôme n'est pas moins exprès. Dans son Dialogue contre les lucifériens, il fait d'abord dire à son adversaire : « Ne sais-tu pas « que c'est la coutume des Églises d'imposer les mains aux baptisés

(Christus) quidem usque nunc nec aquam reprobavit creatoris, qua suos abluit, nec oleum, quo suos ungit.... nec pauem, quo tpsum corpus suum repræsentat; etiam in sacramentis propriis egens mendicitatibus creatoris. Liv. 1, contre Marcion, c. xrv. - (1' Quod nunc queque a, ad nos geritur, ut qui in Ecclesia haptizantur, pre-postilis Ecclesiæ offerantur, et per nostram orationem ac manus impositionem Spiritom Sanctum consequantur, et signaculo dominico consummentur. Lettre Lxxm. - (2) Ungi quoque necesse est eum qui l'aptizatus sit, ut accepto chrismate, id est unctione, esse unctus Dei, et habere in se gratiam Christi possit. Lettre vn. - (3) Lettre exxu. - (4) Dum unguento visibili inungitur corpus, sancto et vivtfico Spiritu anima sanctificatur. Voyes la Catéchèse xxi. - (5) Lavacro peccata purgantur, chrismate Sanctus Spiritus superfunditur. Sermon sur le baptéme. - (6) Repete quia accepisti signaculum spiritale, spiritum sapieutiæ et intellectus, spiritum consilii atque virtutis, spiritum cognitionts atque pietatis, spiritum sancti timoris, et serva quod accepisti. Signavit te Deus Pater, confirmavit te Christus Dominus, et dedit pignus Spiritus in corde tuo, sicut apostolica lectione didicisti, Liv. des Mustères, c. vn.

« pour invoquer le Saint-Esprit? Tu demandes où c'est écrit! Dans « les Actes des apôtres. Et quand nous n'aurions pas l'autorité de « l'Écriture sainte, le consentement de tout l'univers nous tiendrait « lieu de loi. » Puis Il répond : « Je conviens que c'est la coutume - des Églises que l'évêque se rende dans les petites villes , auprès « de ceux qui ont été baptisés par les prêtres et les diacres , afin de « feur imposer la main pour l'invocation du Saint-Esprit (1), » Il s'agit dons ce passage de l'imposition de la main, qui confère le Saint-Esprit, d'une imposition réservée à l'évêque, du sacrement de confirmation par conséquent. Saint Augustin parle aussi de la confirmation comme d'un sacrement, « L'onetion spirituelle, dit-il, \* est le Saint-Esprit, dont le sacrement est dans l'onction visible : « Cujus sacramentum est in unctione visibili (2). » Il l'appelle le sacrement du chrême, sacramentum chrismatis, ajoutant que c'est un signe visible, et une chose très-sainte, comme le baptême (3). Saint Jean Chrysostome (4), saint Cyrille d'Alexandrie (5), Théodoret (6), saint Isidore de Séville (7), le vénérable Bede (8), Alcuin (9), Amalarius (10), Raban Maur (11), Walafride Strabon (12), Paschase Rathert (13), Jessé d'Amlens (14), Théodulphe (15) et Jonas d'Orléans (16), en un mot, tous les anciens auteurs ecclésiastiques qui ont parlé de la confirmation, nous la représentent comme un sacrement qui nous affermit dans la foi en nous conferant l'Esprit-Saint.

62.2. Secondement, les papes. Saint Cornellle, dans sa lettre à Fabius d'Antloche, rapportée par Eusèle (17), reproche à Novatien de ne s'être point fait marquer d'un signe par l'évêque, ajoutant que, n'ayant pas requ ce signe, il n'a par arecorrie E saint-Esprét. Innocent 1, dans sa lettre à Décentius, s'appeyaut ur sin-Esprét. Innocent 1, dans sa lettre à Décentius, s'appeyaut ur sin-

<sup>(1)</sup> An nocia Esclusiarum hunc esse morem, su hispitzalis postes manus imponantu, et itis invocetra Spiritus Sancias Poligiu his regionis 87 la gatebba operatolerum. Elfamal Scripiure autocirias nos subsesset, totus orbis in hanc paratem consensus insiste praceque lositiencet. — Non qualette maluno hanc esse (zolesarrum consectualismen, st ad cos qui longe in misoribus urbibus per presponen el disconte politicis surbi, especial sinocordinos Spiritus Sancia manum impositurus eccurra. Dialogue contre les facciferiata. — (1) Tratie in, in la re- epitte sub anti sona. (3) List., i contre les bittenes Spiritus Sancia manum impositurus eccurra. Dialogue contre les facciferiata. — (1) Tratie in, inc. 10 est de productiva. — (1) List., i contre les bittenes de Pelilice, c. av. — (1) List., va, der l'institution des clerca, c. xiv. — (10) Diar., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Lir., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Lir., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Lir., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Lir., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Lir., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Lir., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Lir., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Lir., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Lir., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Lir., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Lir., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Lir., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Lir., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Lir., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Liv., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Liv., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Liv., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Liv., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Liv., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Liv., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Liv., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Liv., de l'Institution des clerca, c. xiv. — (10) Liv. « (10) Liv. « (10) Liv. « (10) Liv. « (10) Liv

Actes des apôtres et la coutume de l'Église, dit qu'il est réservé aux évêques de marquer les calinis d'un signe, été le leur donner le Sainis-Esprii, que cela n'est point permis nux simples prêtres. Poss il distinguel ronceto da bapêtme, qui peat être faite par impresse et l'onction qui dolt être faite par l'évêque, parce que fui sesu, dit-il, confere l'Esprit consoliatur (i). Il était foin de penser, comme on le voit, que la confirmation ne fât qu'une cérémonte du hapétme. Saint Léon exbort les fideles à demeurre fermes dans la foi, parce qu'ils ont reçu le chrême du saint, le secau de la viet éternelle (j). Schon saint fiérégoire le Grand, e m est point aux prêtres, mais aux évêques, à marquer au front, avec le saint chrême, les enfants qui ont été baptisés (2).

673. Troisimement, les conciles. Le concile d'Elvire, tenu vers l'an 365, vett que l'on conduis à l'évèque celui qui a été baptisé, afin qu'il puisse devenir parfait par l'imposition de la maria du ponify (4). Celui de Laodicée, de l'an 386 ou 307, ordonne aux fideles de recevoir, après le baptème, le chrême que donne l'Eglise, afin qu'ils participent du royaume de Jésus-Christ (5). On remarque lei, comme dans le concile d'Elvire, deux sacrements blen distincts, le baptème et la confirmation. Le concile de Nicet, de l'an 325, tott en défendant de robeptiser les hérétiques qui reviendraient à l'Église, veut qu'on fasse l'imposition des marias à cux d'entre eux qui n'ont point été confirmés (5).

<sup>(</sup>f) De consignandis vero infantibus manifestum est, non ab alio quam ab episcopo fieri licere. Nam presbyteri licet sint sacerdotes, pontificatus tamen apicem non habent. Have autem pontificibus solis deberi, ut consignent, vel paracletum Spiritum tradant, non solum consuctudo ecclesiastica demonstrat, verum et illa lectio Actuum apostolorum, quie asserit Petrum et Joaunem esse directos, qui jam baptizatis traderent Spiritum Sanctum. Labbe, tom. 11, col. 1246. - (2) Permanete stabiles in ea fide quam confessi estis coram multis testibus, et in qua renati-per aquam et Spiritum Sanctum; accepistis chrisma saintis, et signaculum vitæ adernæ, Serm. 1v, sur la Nativité. - (3) Nos ab antecessoribus nostris traditum accepimus, nt quoties tam de baptismo aliquorum vel confirmatione quam de ecclesiarum consreratione dubitatio habetur, utrum implizati vel confirmati, sive ecclesiæ consecratæ sint, ut baptizentur tales ac confirmentur, atque ecclesiae cauonice dedicentur, ne talis dubitatio rulua fidelibus fiat. Liv. xiv., des Lettres, lett. xvii. - (4) Ad episcopium eum perducat, ut per manus impositionem perfici possit. Can, xxxviv. - (5) Oportet haptizatos post baptismum chrismatis quoque cerlestis, et regni Christi participes fieri. Can. x.vn. - (6) De his qui se catharos, id est puros quandoque nominant, ad catholicam antem et apostolicam Ecclesiam accedunt, sanctæ magnæ synodo visum est ut, impositis eis manibus, sie in clero maneent. Can. vin.

Par cette imposition des mains on dolt entendre la confirmation, comme ou le voit par le conelle ceuménique de Constantiopole, de l'an 381, qui prescrit, à l'égard des mêmes hérétiques, lorsqu'ils anathenatesent l'eurs erreurs; l'onction du saint chrême (1). Nous pourrions ettre conces, parmi les auciens conelles, celui d'Orange, de l'an 441; celui de Séville, de l'an 619; celui de Chalon-sur-Soûne, de l'an sitzje et deui de Paris, de l'an 829. Tous font de la confirmation un sacrement qu'ils distinguent du haptême, et dont lis réservent l'administration aux évèques.

674. A toutes ces autorités on peut ajouter la croyance de l'Égilse université, de l'Égliss latine et de l'Égliss grerque, la croyance même des schismatiques et des anciens hérétiques, sépairés depuis plusieurs siècles de la communion romaine. Cette croyance générale, doat on ne peut assigner l'origine qu'en remontant aux apotres, prouve évidemment l'institution divine du sacrement de confirmation. On fait des objections; mais ces objections tombent devant la pratique constante des différentes Églisses de l'Orient et de l'Occident.

#### CHAPITRE II.

De la matière et de la forme du sacrement de confirmation.

675. Tous les catholiques mettent la confirmation au nombre des sacrements de la loi évangélique; mais le dogme une fois étabil, les docteurs se partngent en differentes opinions sur la matière et la forme de ce sacrement, de manière, toutefois, à se réunir pour la oratique en ce qui peut être essentiel à sa validique en ce qui peut être resentiel à sa validier.

#### ARTICLE I.

De la matière du sacrement de confirmation.

676. Quelques anteurs, s'en tenant à la lettre de certains pas-

(i) Arianos quidem et macedonianos et sabbatianos et novafianos, qui dicunt seipsos calharos... récipianus, dantes quidem libélios et omnem barresim anathematizantes..., et signatos sive unctos primums sancto chrismate... Et cos signantes dicimus; Signacolum doni Spiritus Sancti. Can. vai. sages de l'Écritare sainte, faisaient consister la matière adéquate du serrement de confirmation dans la sevel imposition que fait l'évêque, en récitant l'oraison Omnipotens sempiterne Deux, etc.; et ne regardaient point fonction comme essentielle au sacrement. Ce sentiment est généralement abandonné. D'autres pensent que ces deux rites sont également descessires à la validité de la confirmation. Les autres cofin, en beaucoup plus grand nombre, font consister toute le matière du sacrement dans l'onction du sinit chrême et l'imposition de la main, qui accompagne naturellement l'onction.

- 677. Nous adoptons ce trolsième sentiment, non-seulement comme probable, ou plus probable, ou même très-probable, mais comme certain, comme très-certain, certissima, dit saint Alphonse de Liguori. En effet, nous llsons dans le catéchisme du concile de Trente : « La matière du sacrement de confirmation s'appelle « chrème, terme que les Grecs emploient pour exprimer toutes « sortes de parfums ; mals que les auteurs ecclésiastiques ne don-« nent communément qu'à une composition d'huile et de baume, « qui se fait avec la bénédiction de l'évêque. Ces deux choses sen-« sibles, mélées ensemble, sont la matière de la confirmation. Elles « montrent, par ieur mélange, la diversité des dons du Saint-· Esprit qui nous sont communiqués par la confirmation, et · même l'excellence particulière de ce sacrement. Aussi, l'Eglise et « les conciles ont toujours enseigné que c'était là la matière de la « confirmation (1). • Ce catechisme ne parle point de l'imposition des mains : il se contente donc de l'imposition de la main, qui se fait nécessairement par l'onction du saint chrème. C'est aussi ia doctrine d'Engène IV : « Le second sacrement, dit ce pape, est la « confirmation, dont la matière est le chrême, composé d'huile et « de baume, et bénit par l'évêque (2). » Ce qui est d'ailleurs conforme à l'enseignement des docteurs de l'Église.
  - 678. Le chréme, dit saint Thomas, est la matière de ce sacrement (3). Saint Augustin désigne la confirmation sous le nom de sacrement du chréme, et le fluit consister dans l'onction visible (4). Théodoret dit que la confirmation est le chréme de l'onction spirituelle, par laquelle on reçoit la grâce invisible du

<sup>(1)</sup> Part. u, du Sacrement de confirmation. — (2) Secundum sacramentom est confirmatio; cujus materia est cirisma confectam es oies, quod milorem significat oonscienias, et baismo, quod odorem significat oons fame. Dévet pour les arméniens. — (2) Chrisma est convenieus materia luijus sacramenti. Som, part. m., quest. 17, art. 2. — (4) Vencio spiritalis jone spiritus Sanctes

Saint-Esprit (1), Saint Léon l'appelle le chréme du salut (2) Innocent I rapporte que c'était la coulume de l'Église de donner le Saint-Esprit en marquant d'un signe le front des baptisés avec le chrême bénit par l'évêque (3). Saint Pacien de Barcelone, et saint Cyrille de Jérusalem, s'expriment comme Innocent I, reconnaissant dans l'onction du chrème la vertu de communiquer le Saint Esprit (4). Enfin, les Grecs ne pratiquent point, pour la confirmation, l'imposition des mains qui précède l'onction chez les Latins : ils s'en sont toujours remis au décret du premier concile œcuménique de Constantinople, qui ne fait entrer que l'onction du saint chrème dans la matière du sacrement de confirmation (5). Cependant, on ne peut leur reprocher d'avoir altéré ce sacrement. . Il n'est pas permis, dit Benoît XIV dans son encyclique Ex quo primum, d'affirmer que le sacrement de confirmation ne se . trouve point dans l'Église grecque, quolque dans ses rituels il « ne soit fait aucune mention de l'imposition des mains, comme de « la matière adéquate ou inadéquate de ce sacrement (6), » Concluons donc que l'imposition des mains que fait l'évêque avant l'oncilon n'est point nécessaire à la validité de la confirmation, et que l'onction seule, avec l'imposition de la main qui l'accompagne, contient toute la matière essentielle à ce sacrement, « Ce qui est . hors de controverse, dit encore Benoît XIV, c'est que dans l'E-« glise latine le sacrement de confirmation se confère par l'onetion · du saint chrême, tandis que l'évêque fait cette onction avec le « signe de croix sur le front des fidèles, et qu'il prononce les pa-· roles sacrées qui répondent à cette onction (7), »

est, cujus sacramentum est in unctione visibili. Traité m, sur la Iro éptire de saint Jean. - (1) Velut sigillum quoddam regium suscipiunt spiritalis unguenti chrisma, recipientes gratiam invisibilem Sanctissimi Spiritus uoguento tanquam in typo. Liv. 1v, sur le Cantique des cantiques. - (2) Chrisma solutis, signaculum vitæ æternæ. Serm. 1v, sur la Nativité de Notre-Seigneuv. - (3) Prontem ex codem olco (ab episcopo consecrato) signare solis debetur episcopis, cum tradunt Spiritum paracletum. Lettre à Décentius, dans le P. Labbe, tom. u. col. 1246. - (4) Voyez, ci-dessus, le nº 671. - (5) Voyez, ci-dessus, page 439, note 1. - (6) Nemini fas est asserere in Ecclesia græca non adesse sacramentum confirmationis. Si quis coim hanc opinionem tueretur, huic manifeste obstaret vetus orientalis disciplina, quam apostolica optime perspectam habuit, nec unquam damnavit, aut improbavit, juxta quam in Græcorum ritualibus libris nulla fit mentio de manuum impositione, tanquam materia adaquata aut inada quata sacramenti confirmationis. Encuclique aux archeveques et évéques du rit gree, du 1" mars 1756. - (?) Quod itaque extra controversiam est, koc dicalur, nimirum in Ecclesia latina confirmationis sacramentum conterri adhibito sacro chrismate, sive olco olivarum, balsamo commixto et ab episcopo bene-

679. On nous objecte que les apôtres conféraient le Saint-Esprit par l'imposition des mains, que l'Écriture sainte garde le silence sur l'usage de l'onction, et que les Pères parlent de l'imposition des mains comme d'un rit essentiel à la confirmation. Nous répondrons, premièrement, que, lors même qu'il ne serait point parlé de l'onction du chrême dans les livres saints, on n'en pourrait rien conclure centre nous; car, à défaut de l'Écriture sainte, nous avons pour nous la pratique constante de l'Église, pratique qui no peut être fondée que sur une tradition apostolique; nous la trouvons en effet consignée dans les écrits des anciens Pères, et en particulier dans ceux de saint Théophile d'Antioche, de saint Irénée. de Tertuilien, de saint Cyprien, de saint Cyrille de Jerusalem, de saint Pacien, de saint Augustin, de Théodoret, d'Innocent I, et de saint Léon, Secondement, on peut dire, d'après saint Ambroise (1), que saint Paul parle de l'onction dont les apôtres ont fait usage, lorsqu'il dit : « Dien nous a oints, nous a marqués d'nn « signe, et a mis dans nos cœurs un gage de l'Esprit-Saint (2). » Troisiemement, l'imposition des mains, dont il est parlé dans les Actes des apôtres et dans les ouvrages des Pères, n'exclut point l'onction ; c'était l'imposition même que fait aujourd'hui l'évêque, lorsque, avec le chrème, il marque d'un signe le front d'un fidele, en disaut : Je le marque du signe de la croix, et je le confirme par le chrême, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

680. Le pape Eugène IV, après avoir dit que les évêques seuls, comme successur des apôtres, qui confériente le Saint-Espetip par l'imposition des maiss, peuvent administrer la confirmation, ajoute que l'encidon par laquelle on l'administre répond à cette imposition de la main. Los oillies menus impositionis datar confirmation et la main de la main a la confirmation que l'entre l'imposition des mains, partiquée par les apôtres. Suivant Innocent IV, « la confirmation ou la -chrismation du la rodri représente l'imposition de la main (a). « L'imposition de la main qu'on appelle confirmation, dit Innocent IV, est désignée par la chrismation di protint (a). « Ruban Manri » L'éréque confirme avec le chrieme par l'imposition de la main (a). » Le vérirable Bède : L'Conction se fait par l'imposition de la main de l'evique, et on l'appelle confirmation (d).

dicto, decloque signo crucis per sacramenti ministrum in fronte suscipientis, dum Idem minister forme verba promonista. Ibidema. — (1) Yugre, ci-dessus, le nº 671. — (2) II éplire aux Corinhiness, e. 1, v. 22. — (3) Litre a., c. 1v. — (4) Chapitre Cum penisses — (5) Liv. 1, de l'Institution des ciercs, c. AXVIII. — (6) Sar le passume XXII

Thomas de Valden [1], Hugues de Saint-Victor (2), Rupert (3), Ratrame (4), Walafride Straben (5), Amalarius (8), Almon [17], ne séparent point non plus l'imposition de la main de l'onction du saint chrème. Remarquez que Bède, Raban, Imacent III, Inno-cent IV et Eugène IV ne diser point que l'onction se fait par l'imposition des mains. En fêtt, le ponitie n'applique l'hulle sainte que d'une main sur le front de celui qu'il confirme. Et d'est sans doute pour cela que les anciesa natures ceclésiasiques, seit que saint l'inere, Tertullien, saint Cyprien, Firmilien, saint Jérôme, saint Auguslin, Théodoret, Phottus, Jessé d'amiens, Amalarius, Rupert, Théodulple d'Or-léans, parlent plutôt de l'imposition de main que de l'imposition de mains (8).

#### ARTICLE II.

#### De la forme du sacrement de confirmation.

- 661. Quelques théologiens font consister la forme de ce sacrement dans la prière Ouripoine assemptiene Deux, etc., que l'evéque fait à Dieu en étendant les mains, la face tournée vers les confirmands. Suivont d'autres, elle consiste dans cette prière et dans les paroles qui accompagnent fonction du chrême; les nutres enfin, cu beaucoup plus grand nombre, la placent tout entière dans les paroles que prononce l'évêque en faisant l'onction, regadant la prière qui précède, comme accessoire. Ce troisième sentiment répond à cetui que nous avons adopté sur la matière du même sicrement.
- 682. Nous dirons done, d'après le estéchisme du condel de Trente, que boute la forme du sacrement de confirmation consiste dons ces paroles du pontifical : le e marque du signe de la croix, et je, le confirme par le chréme du salut, au nom d'u Père, et du Fils, et du Saint-Espril. Cest aussi la doctrine du pape Eugien IV (9), de Benoit XIV (10), du concile de Bourges, de

l'an 158 (1), et de tous les docteurs que nous avons cités dans l'article précèdent, pour établit que la maitire adquate on intégrate de la confirmation consiste dans l'onction du saint chréme. Les Grecs n'ont pas non plus d'autre forme que celle qui accompagne cette onction; ils disent en confirmant : C'est iet le signe ou le seau du dion du Saint-Esprit (2), Quolque plus simple encore que che les Latins, elle exprime suffissament l'effet du secrement. L'invocation des trois personnes de la sainte Trinité n'est point nécessaire pour la confirmation comme pour le baptéme (3).

#### CHAPITRE III.

Des effets du sacrement de confirmation.

683. Les effets du sacrement de confirmation sont la grâce et le caractère.

# ARTICLE 1.

De la grace qu'on reçoit par le sacrement de confirmation

684. Il est de foi que le sacrement de confirmation confere la grace sauctifiante, et qu'il la confere par l'application du et sacramentet, ez opere operato, dans tous ceux qui la reçoivent disgemente, tou qui n'y mettent point d'obstence, non ponentitus obicem (d). C'est une grâce d'accroissement, une grâce qui sugmente en nous la grâce du baptieme, et nous rend parfaits chrécieus. Suivant le concile d'Elvire, de l'an 305 environ; retul qui a s'ité haptisé doit être présenté à réveique, afin qu'il pubse devenir parfait par l'imposition de la main du pontife. Les Pères, les papses et les concelles nous représentent la cons'iraction, tantôts sous le nom d'imposition des mains ou de la main, tantôt sous celui de chréme ou d'ontcion, comme un rit sacré, comme un sacrement.

<sup>(1)</sup> In administratione bujus (confirmationis) accramenti servetur forms de biles et que sui consourit Ecclesis, vicioleci X. nossigno te signo crucis, et confirmo te chrismate saluits, in nomine Patris, et Pilii, et Spiritus Sanch. De confirmo te chrismate saluits, in nomine Patris, et Pilii, et Spiritus Sanch. De confirmation servente, car. n. v. (2) It con signatus clicimus Signardulum confirmation (1) and the properties of the confirmation of the confirmat

qui fortife notre âme, en lui communiquant le Saint-Esprit (1). Ce qui s'accorde parfaitement avec eque nous lison dans le livre des Actes, ob il est dit que les apôtres imposaient les mains à ceux qui avaient été baptiéss, et que, par cette limposition, ceux-ci recevaient le Saint-Esprit (2). On ne peut exprimer plus clairement le premier effet de la confirmation, qui est la grâce sanctifiante, non celle qui réconcille le pécheur avec Dieu, mais celle qui purifie et sanctifie de pius en plus ceux qui ont le bonheur de la recevoir. Ce n'est qu'accidentellement et par extraordinaire que la confirmation, qui est appeice par saint Léon le chrême du safut, produit la première grâce sanctifiante et effice le péché mortel, commc l'enseigneut la pluport des théologiens, d'après saint Thomas (3).

685. A la grace sanctifiante se joint une grace sacramentelle, ainsi appelée parce qu'elle est propre ou particulière au sacrement de confirmation. Ce sacrement renouvelle en nous les merveilleux effets que le Saint-Esprit opéra lorsqu'il descendit sur les apôtres. Ce n'est pas que l'Esprit-Saint nous communique, comme à eux, le don des langues, le dou des miracles ou des prophéties. et autres grâces extérieures nécessaires dans le principe au progrès et à l'affermissement de l'Évangile; mais il répaud dans nos âmes les mêmes grâces intérieures dont il fortifia les premiers chrétiens, et particulièrement les sept dons qui lui sont attribués, « Tu as recu. « dit saint Ambroise à celui qui a été confirmé, le sceau spirituel, · l'esprit de sagesse et d'entendement, l'esprit de conseil et de · force, l'esprit de science et de piété, et l'esprit de crainte de " Dieu (4), " Et celui de ces dons qui est le plus sensible dans le parfait chrétien est le don de force qui nous donne le courage de professer hardiment la religion, de fouler aux pieds le respect humain, de surmonter les tentations, et de résister, même au péril de notre vie, aux fureurs de la persécution (5). Notre-Seigneur avait lui-même promis cette force à ses apôtres : « Je vais, leur dit il , « yous envoyer celui que mon Père yous a promis ; tenez vous dans · la ville de Jérusalem, jasqu'à ce que vous soyez revêtus de la · force d'en haut (6). Vous recevrez la force de l'Esprit-Saint, qui

<sup>(1)</sup> Yoyre, G-dressus, le n° 669, etc. — (2) Actes des apôtres, c. τιτ, ν. 14, etc.; c. χτι, ν. δ. νογες, G-lessus, page 434, note 1. — (3) Yoyre et que nous arons dit sur cette question, dans la Théologie morale, fom. ιι, π° 22. — (9) Liv. des Yayleres, c. τιτ, 1 - ∨ 09g, et-dessus, page 436, note 8. — (9) Yoyre 1 Perplication que nous arons douncé des dons du Salut-Esprit, dans la Théologie morale, fom. μ° 32. — (1) Yoyre 1 Perplication que nous arons douncé des dons du Salut-Esprit, dans la Théologie με πνατές, fom. μ° 139, = (9) Et go mittly promissom Patris mei in νει να

- descendrir ca vous ; et vous me serez témolis, dans Jérusalem, et dans toute la Judée, et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre (1) - Et cette promesse n'était pas seulement faite pour les apotres ; elle rétendait à tous les fidées : r-Faite speintere, dissil - saint Pierre aux Jufs, et que chacun de vous soit bapité, au en non de Jesse-Christ, pour la draisston de vos pérès; et vous recevez le don de l'Esprit-Soint; çur la promesse qui en a été niet est pour vous, et pour vous, et pour vous, et pour vous extra qu'us sont au Join, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à la - foi (2).

#### ARTICLE II.

Du caractère qu'imprime le sacrement de confirmation.

686. Le sacrement de confirmation imprime dans notre âme un caractere, c'est-à-dire, un certain signe spirituel et ineffaçable; d'où ce sacrement ne peut être reitéré. Cette proposition est de foi. comme on le voit par les décrets du concile de Trente (3). Et cette doctrine n'est point nouvelle; nous la trouvons dans l'Écriture sainte et la tradition. « C'est Dieu, dit saint Paul aux Corinthiens, « qui nous confirme avec vous dans le Christ; c'est lui qui nous a « oints, qui nous a marqués d'un signe, et nous a donné pour gage « le Saint-Esprit (4). » Saint Ambroise prouve, par ces paroles mêmes, le sceau spirituel, le signe ou caractère qu'imprime la confirmation. « Tu as reçu, dit-il, le sceau spirituel.... Dieu le . Père t'a marque d'un signe, le Christ Notre-Seigneur t'a con-. firme, et t'a donné pour gage l'Esprit-Saint dans ton cœur, « comme te l'apprend la lecture de l'apôtre (5). » Tertuillen parle du signe de la confirmation, et le compare au signe, à la marque qui distingue le militaire du simple citoven (6). Saint Cyprien, le pape saint Corneille, saint Innocent, saint Léon, saint Augustin,

Théodoret, l'appellent le secant du salut, le secan royal, le signe de Jesus-Christ, la marque du chrétien (1). Suivant saint Grégoire le Grand (2), le concite de Tolède de 603, et celul de Châtonsur-Soño de 813, on ne doit point rétièrer la confirmation. Et on ne l'a jamais rétièrré ni chez les Latins, ni chez les Grecs, à moins qu'elle n'étit pas été administrée avec le rit present.

#### CHAPITRE IV.

## Du ministre du sacrement de confirmation.

687. L'administration du sacrement de confirmation est une fonction particulière à l'évêque; il en est sent le ministre ordinaire. Cette proposition est de foi. « Si guelqu'un dit que l'évêque seu. « n'est pas le ministre ordinaire de la sainte confirmation , mais « que le simple prêtre i'est aussi , qu'il soit anathème. » Ainsi s'exprime le concile de Trente (3). C'est aussi ia doctrine du pape Eugène IV (4). Telle est d'ailleurs la pratique générale dans l'Église, pratique qui remonte jusqu'aux apôtres. « Les évêques seuis, di-· sait Innocent i dans sa lettre à Decentius, ont le pouvoir de mar-· quer de l'onction, de donner le Saint-Esprit; et ceia est démon-. tré non-seulement par la coutume de l'Église, mais encore par . les Actes des apôtres, où il est dit que Pierre et Jean furent en-« voyés ponr donner le Saint-Esprit à ceux qui avaient été bap-. tisés (5), . On ne peut nons objecter ce qui se pratique dans l'Église grecque, où de simples prêtres administrent la confirmation ; car ceia se fait, comme le dit Benoit XIV (6), en vertu d'une délégation, ou du consentement, au moins tacite, du souverain pontife.

688. Le concile de Trente, en décidant que l'évêque seul est le ministre ordinaire de la confirmation, suppose qu'il y a un ministre extraordinaire de ce sacrement. Le pape Eugène IV le fait même entendre assez clairement; car, après avoir dit que le mi-

<sup>(1)</sup> Lir., sur les Cantiques. — (2) Lir. xur des Lettres, lett. vn. — (3) siqui dizerti, sancte confirmationis ordinarium ministrum non ease solute copum, ned quemris simplicem sacerolotem; santhema sit Sets. vn., de la Communica matthema sit S

nistre ordinaire de la confirmation est l'évêque, il ajoute aussitôt : . On lit cependant que quelquefois, par dispense du siège aposto-« lique, pour une cause raisonnable et urgente, un simple prêtre a « conféré le sacrement de confirmation avec le chrème consacré » par l'évêque (4). » Un simple prêtre peut donc, par extraordinaire et avec un pouvoir particulier du pape, donner la confirmation, comme le prouvent d'ailleurs les concessions accordees par saint Grégoire le Grand, par Sylvestre II, Nicolas IV, Jean XXII, Urbain V. Léon X. Adrien VI. Sixte V. Benoît XIII., Clément XI. Benoit XIV, et autres papes. C'est pourquoi cette question, qui était autrefois controversée, ne souffre plus aujourd'hui de difficulté. Mais un prêtre ne peut confirmer qu'avec du chrême consacré par l'évêque : la faculté d'administrer ce sacrement n'emporte pas celle de consacrer les saintes huites. Nous ferons remarquer aussi que la confirmation serait nulle, si elle était administrée par un simple prêtre, sans un pouvoir particulier du vieatre de Jésus-Christ (2).

#### CHAPITRE V.

Du saist du sacrement de confirmation.

sso. Le secrement de confirmation n'est point nécessire de nécessité de mogen; il n'est point étable comme nogen de réconcilière le pécheur avec Dieu. Mais est-il nécessaire de nécessité de précepte? Les adultes son-ils soligés de le recovir, sous peine de péche mortel? Suivant le catéchisme du coucie de Trente, l'Église désire ardenment, vehementer optet, que ceux qu'elle a régénérés par le bapérine deviennent parfaits par la confirmation. Benoit XIV va plus ioin: dans sa constitution Etsi pastoratis, parlant de presonnes qui n'ont pas requ validement es ascrement, il dit que les évêques doivent les aveuir qu'elles commettraient un péche morte si elles relussient on négligacient de le recevoir, jonsqu'elles en

<sup>(1)</sup> Legiur tamen aliquando per apotolicæ sedis dispensationem, ex rationabili et urgente admodum, causa, simpliceun sacerdotem chrismate per episco-pum conlecto hoc administrase continuationis sacramentum. Décret pour tea arménieus.—(2) Pour ce qui regarde la pratique, voyex ce que nous avons dit dans la Xidoigu morate, fom. 1, 17 182, etc.

auront l'occasion. Ainsi, ajoute saint Alphonse de Liguori, l'opinion de ceux qui prétendent que l'obligation de recevoir la confirmation n'est pas une obligation grave, ne paraît plus aujourd'hui assez probable.

690. Il n'y a que ceux qui ont été baptiés qui soient capables de recevoir la confirmation ; mais tous ecux qui ont été régénérs par le baptème, les unfants comme les adultes, peuvent être confirmés. On en juge et par la pratique des premiens sélicies, et par ce qui s'observe encore aujourd'hui et es Grecs et dans quelques Églises d'Occlent, ainsi que pair les instructions du pontificat romain. Cependant, dit le catéchisme du concile de Trente, il ne convient pas d'administrer la confirmition à exux qui n'out pas encore l'usage de la raison; et si on ne croît pas devoir attendre qu'ils aient l'âge de douze ans, au moing seil tries-convenbie de ne pas la leur conférer avant qu'ils solent parvenus à l'âge de espet ans (1).

691. Nous avons parlé, dans la Théologie morale (2), des dispositions avec lesquelles on doit s'approcher du sacrement de confirmation, et des cérémonies prescrites pour l'administration de ce sacrement.

(1) Partie 114, du Sacrement de confirmation. - (2) Tome 11, 10 145, etc.

# TRAITÉ

# DE L'EUCHARISTIE.

692. L'eucharistie est ainsi appelée, action de grâces, parce que Jésus-Christ, en l'instituant, rendit grâces à son Père, et qu'en offrant le corps et le sang de Notre-Seigneur nous rendons à Dieu de dignes actions de grâces pour les bienfaits dont il nous a comblés. On l'appelle encore la cène du Seigneur, parce que le Seigneur l'a instituée en célébrant la cène avec ses disciples ; communion, parce qu'eile unit les fidèles à Jesus-Christ d'une maniere toute particulière, et qu'elle les unit entre eux comme membres d'un seui corps, dont Jésus-Christ est le chef; saint sacrement, saints mystères, parce que c'est le plus saint, le plus auguste des sacrements; viatique, parce qu'elle est la nourriture spirituelle des fidèles pendant le pélerinage de cette vie : sunaxe on assemblee, parce que les chretiens s'assemblent pour la célébration de l'eucharistie; eulogie ou bénédiction, parce que la bénédiction accompagne la consecration du pain et du vin; oblation ou sacrifice, parce que, dans l'eucharistie, on offre d'une manière non sangiante Jesus-Christ, qui s'est offert sur la croix pour la rédemption du genre humain ; enfin, sacrement de l'autel, parce que le mystère de l'eucharistie, étant tout à la fois sacrement et sacrifice, s'opère sur nos autels. Ce traité se divise naturellement en deux parties : dans la première nous parlerons de l'eucharistie comme sacrement; dans la seconde, de l'eucharistie comme sacrifice.

# PREMIERE PARTIE.

#### DE L'EUCHARISTIE COMME SACREMENT.

#### CHAPITRE PREMIER.

De la notion et de l'institution du sacrement de l'eucharistie.

603. Conformément au dogme catholique, on définit le sacrement de l'eucharistie : « un sacrement de la nouvelle loi, qui « contient véritablement, récilement et substantiellement, sous , les espèces du pain et du vin, le corps, le sang, l'âme et la divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui l'a institué lui-même pour en faire la nouvriture de nos ámes. »

601. El se présentent sept questions : la première, si l'eucharistie est un vrai sacremenți la seconde, si Jésus-Christ a institue lui-même ce sacrement ; la troisième, si le corps et le sang de Jésus-Christ sont réellement présents dans le sacrement de l'eucharistie; la quartième, si lis you n'épessite par transsubstantiation; la cinquième, si Jésus-Christ est tout entire présent sous chaque espèce et sous chaque partié de l'une et l'autre espèce; la sixtème, s'il y est présent d'une manière permanente; la septième, s'il doit être adoré dans l'eucharistie.

#### ARTICLE I.

## L'eucharistie est-elle un vrai sacrement?

695. Il est de foi que l'eucharistie est un vral sacrement de la loi évangélique. Le concile de Trente est expris (1). Telle est d'ailleurs la cryonace de toutes les Églises d'Orient et d'Occident. Les povateurs du setaiteme siecle eux-mêmes sont d'accord avec nous sur ce point. En effet, l'eucharistie réunit toutes les conditions requises pour un sacrement proprement dit. C'est un sigue sem-

<sup>(1)</sup> Sess. vii, des Sacrements en général, can. 1. — Voyez, ci-dessus, le nº 578.

sible; car les espèces du pain et du vin conservent leur forme extérieure, même après que la substance de ces deux éléments a été changée au corps et au sang de Jésus-Christ. Ce signe figure trols choses. La première est la passion du Sauveur : « Toutes les fois « que vous mangerez ce pain et que vous boirez ce calice, vous « annoncerez ja mort du Seigneur (1). « La seconde est la grace de Dieu qui nous est donnée par ce sacrement : « Ma chair, dit « Notre-Seigneur, est véritablement une nourriture, et mon sang « est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit « mon sang demeure en moi, et mol en iui (2). » La troisième est la vie éternelle, que le Sauveur nous a promise : « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement (3), » On voit que le signe eucharistique est un signe qui a la vertu de produire la grace : mais il n'a cette vertu que par l'institution de Jesus-Christ, C'est jui-même qui a Institué l'eucharistie, comme nous le verrons dans l'article suivant. L'eucharistie est donc un vrai sacrement,

#### ARTICLE II.

#### Jésus-Christ a-t-il institué le sacrement de l'eucharistie?

696. Il est de foi que Jésus-Christ a institué le sacrement de l'eucharistie (4) : ce sacrement ne pouveit être institué que par lui, puisqu'il contient son corps et son sang, sous les espèces du pain et du vin. Aussi nous lisons dans l'Évangile que l'heure étant arrivée de passer de ce monde à son Père, et vouiant rester avec les siens jusqu'à la fin des siècles, il institua le sacrement de l'eucharistie pour nous témoigner l'excès de son amour, pour continuer dans l'Église le sacrifice qu'li devait offrir sur la croix, et nous en appliquer le prix, principalement en se donnant à nous par la sainte communion. Il l'institua la veille de sa passion : célébrant la Paque avec ses apôtres, « il prit du pain, le bénit en ren-« dant grâces à Dieu son Père, le rompit, et je donna à ses disciples, « en disant : Prenez et mangez ; cecl est mon corps : hoc est cor-- pus meum. Ensuite, prenant la coupe, il rendit grâces, et la leur · donna, en disant : Buvez tous de ceci ; car ceci est mon sang de « la nouvelle alliance, qui sera versé pour plusieurs en rémission · des péchés : Hie est enim sanguis meus Novi Testamenti, qui

I\*\* épitre aux Corinthiens, c. x1, v. 26.—(2) Saint Jean, c. v1, v. 56 et 57.
 — (3) Ibidem, v. 59. — (4) Yoyez, ci-dessus, le n\* 578.

pro multis effundetur in remissionem peccatorum (t). Faites
cela en mémoire de moi (2). - Ces paroles, qu'on appelle les paroles de l'Institution, s'adressent et aux apôtres et aux évêques
leurs successeurs, et aux simples prêtres qui participent au sacerdoce de Jésus-Christ.

#### ARTICLE III.

Le corps et le sang de Jésus-Christ sonl-ils récilement présents dans le sacrement de l'eucharistie ?

697. Il est de foi que le sacrement de l'eucharistie contient véritablement, réellement et substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de Notre-Seigneur, c'est-à-dire, Jésus-Christ tont entier. Voici le décret du concile de Trente : « Si quelqu'un « nie que le sacrement de la très sainte éucharistie contienne véri-· tahlement, réellement et substantiellement le corps et le song « avec l'ame et la divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et par · conséquent Jésus-Christ tout entier , disant qu'il v est seulement « comme en signe, en figure, ou en vertu; qu'il soit anathème (3). » On voit par ce décret, premièrement, que Jesus-Christ est véritablement présent dans l'eucharistle, vere; ce qui est dirigé contre tous ceux qui, à l'exemple de Zwingle et de Calvin, prétendent au'il n'y est au'en signe ou en figure; secondement, qu'il y est réellement présent, realiter; ce qui est contre les mêmes hérétiques, qui, pour tromper les simples, répétent que le corps de Jésus-Christ est présent dans l'enquaristie, mais qu'il n'y est présent que par la foi, et non en realité; troisièmement, qu'il y est présent substantiellement, substantialiter. Le concile a voulu atteindre Calvin, qui, pour paraître tenir un langage catholique, disait que le corps de Jésus-Christ est présent dans l'eucharistie, par la vertu qui en émane dans notre âme, tout en enseignant qu'il n'était que dans les c'eux quant à la substance. L'anathème du concile de Trente tombe directement sur les sacramen/aires, c'est-à-dire, sur les zwingliens, les calvinistes, et sur ceux des anglicans et luthériens qui ne regardent l'eucharistie que comme un

<sup>(1)</sup> Saint Matthieu, c. xxvi, v. 26, etc. — (2) Saint Luc, c. xxii, v. 19. — (3) Si quis negaverit, in sanctissinue eucharistice sacramento contineri vere, realiter et saintaintailler corpus et sanguinern man cum anima et divinitate Dominia notiri Jeso Christi, ac proinde totom Ciristum; sed discrit Lantammodo essei neo, ot in signo, yet figure, ant virtule; anatiema sit. Sex xxii, can. t.

simple sacrement, et nient la présence réelle, renouveiant l'erreur de Bérenger, mort en 1088. Quant à Luther, il admettait la présence réelle, mais il reletait la transsubstantiation.

698. Quoique les décisions de l'Égilles suffisent hien certainement pour fixer la foi du vrai chrétien, expendant, pour confondre l'hérésie, noue établirons le dogme de la présence reille par l'Écriture sainte, par l'enseignement des Pères, des papes et des conciles des premiers siècles, et par la croyance générale et constante de l'Égiles universeilé.

# § I. La présence réelle se prouve par l'Écriture sainte.

699. Les livres saints nous offrent trois preuves de la présence réclie : la première se tire des paroles qui expriment la promesse de Jésus-Christ; la seconde, des paroles de l'institution de l'eucharistic; et la troisème, des paroles de saint Paul concernant la communion.

#### PREMIÈRE PREUVE,

Tirée des paroles de la promesse de Jésus-Christ.

100. Après avoir parlé de sa mission et de la nécestité de la foi à sa divinité, Fásus annonce unx Juils le grand mysière qu'il devait opérer un jour, et s'exprime en ces termes : « Je suis le pain vivant; quidoque mangera de ce pain vivar éterneliement, et ce pain que je donneral moi-même, c'est ma chair qui sera livvire pour la vie du monde (1). « A ces paroles, les Juils étonnés s'écrièrent : Comment peut-li, celul-lis, nous donner sa chair à manger (2) ? » Ils evoyaient donc qu'il s'agissait d'une manducation réelie de la chair de Jéas-Chirst. La promese d'une manducation figurée, purement symbolique, n'elt fait aucune impression sur eux. Or, au lieu de les calmer en disaut qu'il ne paràlit que de la foi ou de la figure de son corps, Jésus confirma ses premières paroles, et le sens qu'on leur donnait, par des paroles pius fortes encore. Écouton-le : « En vérité, en vérité, je vous le dis : « Si vous en managez la chair du Ils de l'homme, est vous ne but

<sup>(</sup>i) Ego sum panis vivus, qui de codo descendi. Si quis manducaveril ex hoc pane, vivel in arternum; et panis quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita. Saint Jean, c. vi, v. 51 et 52 — (2) Litigabant ergo Judei ad invierm, dicentes: 0 monodo polest his pobis caroms usan dara en dimanducadom? Flotlen, v. 6.

« vez son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui mange · ma chair et boit mon sang a la vic éternelle, et je le ressusciteral · au dernier four; car ma chair est véritablement une nourriture.

· et mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma

chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le

« Pere qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi

« celui qui me mange vivra par moi. C'est ici je pain qui est des-

« cendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos pères ont

« maugée, et qui ne les a pas empéchés de mourir. Ceiui qui mange

« ce pain vivra éterneliement (t). » Notre-Seigneur a donc voulu qu'on prit ses paroles à la jettre, et qu'on les entendit d'une manducation réelle.

701. Aussi plusieurs de ses disciples furent eux-mêmes offensés des paroles de leur maître. « Oue ce discours est dur l'dirent-« ils ; qui peut l'entendre (2)? « Ils n'auraient certainement pas eu lieu d'être scandalisés, et ils ne l'eussent pas été, s'ils avaient entendu les paroles de Jésus-Christ dans un sens figuré, dans le sens d'une manducation qui ne se fait que par la foi. Ils avaient donc pris ces paroies dans je sens d'une manducation réelle. Or. Jésus ies a-t-il détrompés? Non l loin de là , si aggrave encore la difficulté; se tournant vers ceux qui murmuraient, il leur dit : . Cela « vous scandalise l Et que sera-ce donc quand vous verrez le Fiis de l'homme monter où il était auparavant (3)? » Comme s'il eût dit : Si vous vous scandalisez de ce que je vous annonce, que je vous donnerai ma chair à manger maintenant qu'elle est encore sur la terre, combien n'en serez-vous pas plus scandalisés quand vous la verrez monter au clei, et disparaître d'au milieu de vous ? Si cette manducation vous semble incroyable à présent que vous

(t) Dixit ergo eis Jesus : Amen, amen dico vobis : Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non insbebitis vitam iu vobis. Oui manducat meam carnem, et bibit meum sauguinem, insbet vitam zeternam : et ego resuscitabo eum in novissimo die. Caro enim mea, vere est cibis; et sanguis meus, vere est potos. - Oui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in illo. - Sicut misit me vivens Pater, et ego vivo propter Patrem : et qui manducat me, et ipse vivet propter me .- Hic est panis, qui de corio descendit. Non sicut manducavernat patres vestri manna, et mortui snnt. Qui manducat bunc panem, vivet in adernum. Ibidem, v. 54, etc. -(2) Ræc dixit in synagoga docens, in Capharnaum. - Multi ergo audientes ex discipulis ejus, dixerunt : Durus est hic sermo, et quis potest eum andire? Ibidem, v. 60 et 6t. - (3) Sciens autem Jesus apud semetipsum, quiz murmurarent de boc discipuli eins, dixit eis : Hoc vos scapdalizat? - Si ergo videritis Filium hominis ascendentem ubi erat prius? Ibidem. p. 62 et 63.

voyez mon corps, combien ne vous le semblera-t-elle pas davantage quand vous ne le verze; plus? Ainsi le Seliguar représente cette manducation comme devant être, pour ses disciples encore falibles dans la foi, Jeacoup pi pus difficile oprès qu'avant l'ascension. Il a done voulu les confirmer dans le sens de la manducation réfeit ç car une manducation toute spirituellé, qui Consisterait dans la foi, ne leur c'et pas paro plus difficile après l'ascension qu'auparavant.

702. Ne dites pas que Notre-Seigneur a ramené ses disciples au sens figuré, en ajoutant que c'est l'esprit qui vivifie; que la chair ne sert de rien; que ses paroles sont esprit et vie (1): il n'est point en contradiction avec lui-même. Par ces dernières paroles, il a voulu seulement éloigner de l'esprit des Juifs et de piusieurs de ses discipies le sens grossier et charnel dans lequel ils avaient entendu son discours, et leur faire comprendre que la manducation de son corps, quoique réelle et non figurée, n'était point une manducation commune et naturelle, mais une manducation mystérieuse que la chair ou les sens ne saisissent point, et que l'on ne concoit que par la foi qui nous vient d'en haut. C'est pourquoi il leur reproche de ne pas croire, en leur disant : « Personne ne peut venir à moi, s'il ne lul a été donné par « mon Père (2). » Et, loin d'être détrompés sur la manducation réeile du corps de Jésus-Christ, et de s'attacher à leur maître, un bon nombre de disciples s'éloignèrent de lui et ne le sulvirent plus: Ex hoc multi discipulorum ejus abierunt retro, et jam non cum illo ambulabant (3).

703. Résumons : les paroles de la promesse de Jésas-Christ prouvent le dogume de la présence rétiel de son ocrops dans l'evoliaristée, si on doit les enteudre dans le sens d'une manducation réelle et non figurée. Or, on doit les entendre dans le sens d'une manducation réelle et non figurée, puisque les Juils et les disciples de Notre-Seigneur les ont eutendues dans le sens d'une manducation réelle, et que Notre-Seigneur le la-même les a confirmés à dif-férentes reprises dans le sens qu'ils domasient à ses paroles : done les paroles de la présence réelle; done ce serait sans aucun fondement que l'on prétendrait que ces mémes paroles ne se rapportent point au sacrement de que ces mémes paroles ne se rapportent point au sacrement de

<sup>(1)</sup> Spiritus est qui vivificat: caro nou prodest quidquam; verba, quæ ego locutus sum vobis, spiritus et vita sunt. *Ibidem*, v. 64. — (2) Propteres dixi vobis, quia nemo potest venire ad me, nisi fuerit ei datum a Patre meo. *Ibidem*, v. 67.
6. 60. — (3) Ibidem, v. 67.

l'euchariste. Ce serait d'ailleurs s'écarter de la tradition. En effet, nous pourrlois citre, entre autres, saint l'freiée, Oricine, saint Cyprien, saint Abnase, saint Risile, saint Cyrille de Jérusalem, saint Ahbnose, saint Jean Chrysostome, saint Epphane, saint d'érôme, saint Augustin, saint Cyrille d'Alexandrie, Théodoret, le pape saint Léon, les Peres du concile d'Ephèse de l'an 431, et cœu du concile de Nicie de l'an 787. Ils invoquent tous, en faveur du dogme cucharistique, le sixième chapitre de saint Jean.

#### DEUXIÈME PREUVE,

Tirée des paroles de l'institution de l'encharistie.

104.1 Jesus, célébrant la cène avec ses nobres, « prit du pain, le heint, le rompit, et le douna à ses discipies, en disant.1 Prenze tmangez; cecl est mon corps : nec ses coners maus. El, prenant
le calice, il rendit grâces à Dieu et le leur donna, en disant : Buvez-en tous; car cecl est mon sang de la nouvelle alliance, qui
sera répandu pour vous et pour plusieurs en rémission des péchés : nuc Est SMM sancus Musti (j).

705. On ne peut rien désirer de plus formel et de plus précis en faveur du dogme de la présence réelle du corps et du sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans l'eucharistle, que ces paroles : Ceci est mon corps, ceci est mon sang. A les prendre dans leur sens naturel, elles prouvent évidemment la présence réelle. Or, on ne peut raisonnablement les prendre que dans leur sens propre et naturel. C'est une règle en fait d'interprétation, qu'il faut entendre les paroles de l'Ecriture dans leur seus propre, dans le sens qu'elles offrent naturellement à l'esprit, à moins qu'il n'y ait quelque raison qui nous force de les prendre au figuré; autrement, on tomberait infallliblement dans l'arbitraire, et c'en serait fait de l'autorité des livres sacrés. Or, il n'est aucune ralson qui nous oblige de recourir au seus figuré pour l'interprétation des paroles de l'Institution de l'eucharistie. Ni la nature des choses, ni l'usage reçu parmi les Juifs , ni aucun autre passage de l'Écriture , ni aucuu avertissement, aucune explication de la part de celul qui parle, n'exige qu'on s'écarte du sens naturel et littéral : on doit donc prendre à

<sup>(1)</sup> Saint Matthieu, c. xxvi, v. 26, 27 et 28; saint Marc, c. xvv, v. 22, 23 et 24; saint Luc, c. xxii, v. 19 et 20; saint Paul, 1" épitre aux Corinthiens, c. xi, v. 24 et 25.

la lettre, et non dans le sens figuré, les paroles de Jésus-Christ: Ceci est mon corps, ceci est mon sang.

706. D'ailleurs, tout clirétien, quiconque a la foi en la divinité de Notre-Seigneur, reconnaîtra qu'il pouvait établir la présence de son corps et de son sang dans l'eucharistie : ce mystère, qui s'offre à nous comme l'abrégé des merveilles de la puissance, de la sagesse et de la bonté de Dieu, n'est pas pius impossible que le mystère ineffable de l'incarnation. Or, en supposant qu'il eût voulu se rendre réeliement présent dans ce sacrement, eût-il pu s'exprimer plus clairement qu'il ne l'a fait, pour nous faire eroire qu'il nons donnait son corps à manger et son sang à boire? Il ne pouvait dire à ses disciples d'une manière plus expresse, plus explicite, plus formelle, que ce qu'il leur donnait était son corps et son sang ; car nuile part il ne dit : Ceci est le signe ou la figure de mon corps; mais bien, sans détour, sans équivoque : Ceci est mon corps : ceci est mon sana. Il faut donc de toute nécessité entendre ces paroles dans leur sens propre et littéral, dans le sens de la présence réelle. Enfin, en établissant l'encharistie, le Fils de Dieu établit un sacrement, il en fait l'obiet d'un dogme et d'une loi, le sceau de la nouvelle ailiance, du Nouveau Testament. Or, tout cela demandalt qu'il parlat nettement, sans metaphore, sans figure. La première condition d'une loi, d'une alilance, d'un testament, c'est in clarté et la précision. Il faut donc, encore une fois, s'en tenir à la lettre pour l'interprétation de ces paroles : Ceci est mon corps : ceci est mon sang. Il est donc prouvé, par ies paroles de l'institution de l'eucharistie, que le corps et le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ sont réellement présents dans ce sacrement.

<sup>707.</sup> On répétera peut-être que souvent, dans l'Écriture sainte, le signe reçoit le nom de la chose signifiée. Joseph, cycliquant le songe de Pharaon, lui dit: Les sept vaches grasses et les sept égis pleins tant sept années d'abondance. Daniel, voulant donner à Nabuchodonozor le seus de la vision qu'il avait eue, lui dit: Fous étes la tête d'or. Fisua-Christ lui-même, expliquant la par-hoble de la semence, dit: Celui qui séme est le Fils de l'homme. Saint Paul, parlant du rocher dont Moyse fit sortir de l'euu, ajoute: Cette pierre était le Christ. Mais le Sauver, en Instituant l'eucharistie, n'expliquant in un songe, ni une vision, ni une parabole, ni un type de l'ancetane loi; il metati, au contraire, la réalité a la place des figures. Il établissait une loi, un dogme pratique, un saccement, dont il importali souverniement d'explication.

sper chirement în nature et l'objet, niîn de ne donner lieu à aucune erreur. Ce n'était don ças le cast de parte en figure. Si Notre-Seigneur ett usé de cette équivoque, de laquelle il prévoynt l'abus, il edit tendu un piége inévitable à ses apôtres, à l'Eglise entière, qu'il a fondée sur la terre au prix de son saug. Car, ainsi que nous le verrons à l'instant, on a toujours cru dans l'Église chriètenes, sur les paroise mêmes de l'institution, à la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'eucharistic. Et c'est pour celq que nous en nous arreferens point à réfuter les subtilités par lesquelles les hérétiques ont cherché à dénaturer le sess de ces procles.

# TROISIÈME PREUVE,

Tirée des paroies de saint Paul touchant la communion,

108. Après avoir rapporté l'institution de l'eucharistie telle qu'elle est décrite dans saint Matthieu, saint Marc et saint Luc, l'apôtre saint Paul ajoute : « C'est pourquoi quicosque mangera ce pain ou boira le calice du Seigneur indigmennt, ser coupable du corps et du sang du Seigneur. Que l'homme donc s'éprouve ini-méme, et qu'il mange ainsi de ce pain et boive de ce calice; « car ceiul qui mange ce pain et boit ce calice indigmenent, mange et pain et boit sa propre condamnation, ne faisant pas le discernement « qu'il doit du corps du Seigneur (1). » L'apôtre aurait-il pu s'exprimer de la sorte au sujet de la communion indigne, s'il n'eût vu dans l'eucharistie qu'un certaine vertu communiquée par la foie n. Jéaus-Christ, que le signe ou la figure du corps et du sang de Jésus-Christ, que le signe ou la figure du corps et du sang de Jésus-Christ, que le signe ou la figure de de la Pâque de Jésus-Christ, communiquée par la foie n. Jéaus-Christ qu'un carrier la même chose de la Pâque de Júss. Jús, de l'agneau pascal, qui était certainement la figure de Jésus-Christ ?

<sup>(1)</sup> Ita quicumque manducaverit panem hunc, vei biberit caticem Domini indigne, reuse ric corporis et anguinis Domini. — Probet autem seipnam komo: et als de illo pane edat, et de catice bibat. — Qui enim manducat et bibit indigne, judicium sibi manducat et bibit, non dijudicium sorpus Domini. Ita épit. aux Corinthiens, c. 21, v. 27, 28 et 29.

- § 11. Preuve de la présence réelle, tirée de l'enseignement des Pères, des papes et des conciles des neuf premiers siècles de l'Église.
- 709. Ceux qui nieut le dogme de la présence réelle conviennent qu'à partir du neuvième sièle il a été constamment admis dans l'Eglise catholique. La plupart d'entre eux le font même remonter, les uns au sixième, les autres au cliquième, d'autres enfin au quatrième siècle. Il suffira donc de citer les Pères, les papes et les conclies des neuf premiers siècles de l'Église; et c'est ce que nous ferons le plus brièvement possible.

710. Saint Igane d'Antioche, disciple de saint Plerre, parlant des hérétiques qui niaient la réalité du corps de Norte-Seigneur, s'exprime en ces termes : - Ils s'éloignent de l'eucharistie et de la prière, parce qu'ils ne confissent pas que l'eucharistie est la châir de Jésus-Christ, celle qui a souffert pour nos péchés, et que le Père dans a bouté a ressusciée (2). Ou reconnissait donc dans l'Église, du temps de saint Iganes, évêque d'Antioche dès l'an 88, que l'eucharistie contient le corps de Jésus-Christ, le méme corps qui a été llvré pour nous en rémission de nos péchés.

- 711. Saint Justin, mort en 167, après avoir parié de la consecration du pain et du vin, ajoute : - Cet aliment, nous l'appelons eucharistic. Il n'est permis à personne d'y participer, s'il ne fait profession de croire notre doctrine, s'il n'e até particile et règènéré par le baptime, et s'il ne vit conformément à la loi de 2sus-Christ. Au reste, nous ne le prenoss pas comme un pain commun, al comme un becrusége ordinaire; mais comme par la paroic de Dieu le Verbe s'est fait chair, et a pris la chair et le sang pour notre saint, de même nous sommes instruits que cette nourriture, qui par un changement alimente notre chair et notre sang, étant sanctifiée par la prière et l'action de gréces du Verbe, est la chair et le sang de ce même Jésus locarné. Car les apôtres, dans les évangiles qu'ils not étries eux-mêmes, nous ont appris que Jésus leur avait commandé de faire ce qu'il avait fait, lorsque, ayant pris du paint et avait rende grâces, il dit : Falise.
- (1) Ab eucharistia et oratione abstinent, eo quod non confileantur eucharistiam carnem eses eseratoris mostri Jesu Ciristi, que pro peccatis nostris passa est, quem Pater sua benignitate suscitavit. Qui ergo contradicunt huic dono hel, altercantes moriuntur. Lettre aux faciles de Smyrne, nº vu.

• ceci en mémoire de moi: ceci est mon corps; et que de même ayant pris le calice, il dit: Ceci est mon sang (i). • Vous voyez lel la prière de Jésus-Christ comparée à la parole de Dieu; par celleci le Verbe est incarné; par la prière de Notre-Seigneur, le pain et le vin sont ou deviennent son corps ou son sang; ce changement est aussi réel que l'incarnation.

712. Saint Irenée, mort en 202 : « Jésus-Christ avant pris ce · qui de sa nature est du pain, le bénit, et rendit grâces, en disant ; « Ceci est mon corps; et de même, ayant pris ie calice, ii confessa « que c'était son sang ; il enseigna j'objation nouvelle de son Testament. L'Église i'a recue des apôtres, et l'enseigne dans tout l'uni-« vers (2). » Ailleurs il réfute ainsi certains hérétiques qui niaient que Jésus-Christ fût Fils de Dieu : « Comment donc s'assureront-· ils que ce pain, sur lequel les actions de grâces ont été faites, est « le corps de seur Seigneur et le calice de son san?, s'ils disent « qu'il n'est point Fils du Créateur du monde (3)? » On voit que ce docteur regardait comme une chose certaine et reque de son temps. même par ceux qu'il combattait, que le pain et le vin deviennent, par la consécration, le corps et le sang de Jésus-Christ. Il ajoute ; · Comment osent-ils dire que la chair tombe dans la corruption et · ne reprend pas la vie, elle qui est nourrie du corps et du sang . du Seigneur (4)? »

(I) Hoc alimentum apud nos vocatur eucharistia, cujus nemini alii licet esse participi, nisi qui credat vera esse quæ docemus, ajque illo ad remissinnem peccatorum et regenerationem lavaern ablutus fuerit, et ita vivat ut Christus tradidit. Neque enim nt communem panem, neque ut communem potum ista somimus; sed quemadinodum per Verbum Dei carn luctus Jesus Christus Salvator noster, et carnem et sanguinem habiuit nostræ salutis causa ; sic etiam illam, in qua per precem ipsius Verbi continentem gratize actae sunt, a imoniam, ex qua sanguis et carnes nostræ per mutationem aluntur, incarnati illius Jesn et carnem et sanguinem esse edocti sumus. Nam apostoli in commentariis suis, quæ vocantur Evangelia, ita sibi mandasse Jesum tradiderunt : eum schicet, accepto pane, cum gratias egisset, dixisse : Hoe facite in meam commemorationem; hoc est corpus meum; et pocula similiter accepta, actisque gratiis, dixisse: Hic est sanguis meus, ipsisque solis tradidisse. Apol. 1, nº LXVI. -(2) Eum qui ex creatura panis est, accepit, et gratias egit, dicens: Hoc est meum corpus. Et calicem similiter, qui est ex ea creatura qua est secundum nos, summ sanguinem confessus est, et Novi Testamenti novani docuit oblationem; quam Ecclesia ab apostniis acciviens, in universo mundo nifert Deo. Liv. 1v., contre les hérésies, c. xvii; alias xxxii. - (3) Quomodo autem constabit eis, eum panem in quo gratiæ actæ sint, corpns esse Domini sul et calicem sanguinis ejus, si non ipsom fabricatoris mundi Filium dicant? Ib., c. xviu; alias xxxiv. - (4) Quomodo autem rursus dicant carnem in corruptionem devenire, et non percipere vitam, que cornore Domini et sanguine alitur?... Quemadmodum 713. Tertullien, qui écrivalt sur la fin du deuxième et au commencement du troisième siècle : A yant pris du pain, Notre-Seie gneur en a fait son corps, illum corpus suum feetl, en disant :
- écet est mon corps (i). La chair est nourrie du corps et du
- sang de Jésus-Christ, de sorte que notre âme s'engraisse de la
- substance de Dieu même (2). Ailleurs, partant de ceux qui
s'approchent indigement de l'euchariste, il compare leur crime à
celui des Julis quo int porté leurs mâns sacriféges sur le corps de
Notre-Seigneur : Semet Judari Christo manus intulerant, sui
quotidie corpus girs laccessunt (2), Eòt-li pu s'exprime s'ants, s'ill
n'ett va dans l'euchariste qu'un simple signe, une simple figure
du corps et du sang de Jésus-Christ?

714. Origène, mort en 253 : « Ne vous attachez point au sang « des animaux ; mais apprenez plutôt à connaître le sang du Verbe, et écoutez ce qu'il dit lui-même : Ceci est mon sang. Celui qui « est imbu des mystères connaît la chair et le sang du Verbe-Dieu. « N'insistons donc point sur les choses connues des initiés, et qui « ne doivent point l'être des étrangers, » Tout en gardant la réserve qu'il mettait à parier des mystères à ceux qui ne les connaissaient pas, il dit à Ceise que les pains offerts deviennent par la prière un certain corps sanctifiant : « Après avoir adressé au Créa-« teur de toutes choses nos prières et nos actions de grâces, nous " mangeons les pains offerts, faits ou devenus, par l'invocation, « un certain corps qui, par sa sainteté, a la vertu de sanctifier ceux « qui le recoivent dignement (4). Lorsque vous recevez la sainte « nourriture et ce mets incorruptible, iorsque vous goûtez le pain et a la coupe de vie, vous mangez et vous buvez le corps et le sang « du Seigneur. Aiors le Seigneur entre sous votre toit. Vous devez « done yous humilier, et dire avec le centurion : Seigneur, ie ne « suis pas digne que vous entriez dans ma maison (5), »

enim qui et a letra panis, percipiens invectionem Del, jam non communis punis est, est enterialità es culsaus relux contains, terres at cofesti; sie et corpora nostra percipientia encharitàmi, jam nos nost corruptibiles, spom recurrente del contrattami est del composition del contrattami est del composition del contrattami est del contrattami e

715. Saint Cyprien, évêque de Carthage, aux approches d'une nouvelle persécution, exhorte les fidèles à se préparer au combat. en songeant qu'ils boivent tous les jours le calice du sang de Jésus-Christ, afin d'être mleux disposés à verser leur sang pour la fol (1). Il blame ceux qui, après avoir renie Jesus-Christ, s'approchaient du sacrement de l'eucharistie sans avoir fait pénitence. · Ils se précipitent, dit-il , sur le corps de Jésus-Christ; e'est une « véritable violence exercée sur son corps et sur son sana; et ils a pèchent plus de la bouche et des mains envers Dieu que quand · ils ont nié le Selgneur (2). Quel délit, s'écrle Firmillen dans sa lettre à saint Cyprien, quel erime dans ceux qui, assez téméa raires pour usurper la communion avant d'avoir exposé leurs · péchés et lavé leurs soulllures dans le bain de l'Église, touchent · le corps et le sang du Seigneur / tandis qu'il est écrit : Quicon-· que mangera ce pain ou boira indignement le calice du Seia gneur, sera coupable du corps et du sang de Jésus-Christ (3). » 716. Saint Denys, évêque d'Alexandrie, mort vers l'an 269,

après avoir d'une, par le mystère ineffable de l'euchariste, le Seigneur se donne lui-même à nous, montre, contre Paul de Samosste, que le sang virifant de Notre-Seigneur, n'est point cerruptible, parce que ce n'est pas le sang d'un homme mortel comme nous, mais le sang très-saint de Jésus, qui est un torrent de délices pour ceux qui ont le bonheur d'y participer (4).

111. Vollà pour les trois premiers siècles. Si nous n'y trouvons ans, surtout pour le premier et le deuxième siècles, un aussi grand nombre de témoignages que dans les siècles suivants, on ne doit pas en être étonné. Cela se conçoit facilement, soit parce que dans le principe II ne pouvait y avoir autant d'évrivains que lorsque principe II ne pouvait y avoir autant d'évrivains que lorsque

tione oblistos panes ellimas, corpas jam per preziolionem factos sanctimus quoddamen et asselficiones sulerates com una sun proposito. Lie, vu, contre Cette.—
(1) Gravier nune et ferocior pugna imminet, ad quam faie incorrupta et virtute
robusta pararea edeben milities Gratific, considerates ideitores su quotific caliccen anagunisti Ciriali bibere, ni possisti et jusi propter Ciriatus anagunisem
intolere. Lettre virum.— Viventiluo commonicatia a nobal dand est, ni ques
ecultamus et hortamus ad preblian, non intermes et nobos reinquamens, sed prebercios tenaguines et coperos Carlait manisums. Lette v. — (1) vià infertuquant, quama cum bominum negaverunt. Lie, se Lavas. — (2) quan et vita librarem qui admittunta, vel corum qui admittunta, ut non abbilis pre Ecelesiae lavaccium sorbibas, nece peccasia expositis, usurquata temere communicatione, contingant corpus et anaguinem Domini? Lettre de Frientiles, qui ett
la 123.327 gravia cielte de saint Cyprien.— (4) Voge la lettre de saint Depty,
dans la collection de P. Labate, tum. (20, 656.

le christianisme a été répandu et généralement admis dans les différentes parties du monde; soit parce que ceux qui pouvaient écrire en ont souvent été empêchés par la persécution ; soit parce que tous les écrits des anciens auteurs ecclésiastiques ne sont pas parvenus jusqu'à nous ; soit enfin parce que les premiers chrétiens ne parlaient des saints mystères qu'avec la pius grande circonspection, étant retenus par la ioi du secret, qui, hors le cas de nécossite, ne leur permettait pas d'en parler à ceux qui n'y étaient point initiés. Mais, maigré la réserve qui leur était imposée, ceux oni ont parle de l'eucharistie en ont assez dit pour nous convaincre que, dans la primitive Église, on croyalt au dogme de la présence récile; il ne se trouve dans leurs écrits aucun passage où l'on ait expliqué les paroles du Seigneur, Ceci est mon corps, dans un sens figuré; aucun endroit où l'on alt prévenu les fidèles qu'en recevant l'eucharistie on ne recevait qu'un symbole, qu'un signe, qu'une figure du corps et du sang de Jésus-Christ. D'ailleurs. comme nous l'avous prouvé en parlant de la tradition (1), la joi du secret sur ies mystères de la religion remonte au temps des anôtres; elle s'observait, spécialement pour ce qui regarde l'eucharistie, dans les premiers siècles. La raison de cette discipline était de menager la faiblesse des Juifs et des paiens, et de re point exposer les dogmes de la religion aux railieries de ceux qui, n'ayant pas la foi, n'étalent point capables de les entendre. Or, nous le demandons, à quoi bon ces ménagements de la part de l'Église, si elle cut pensé comme Zwingle et Caivin, si elle n'eut rien vu de mystérieux dans la consécration, si le pain et le vin eucharistique n'eussent été pour elje que de simples figures du corps et du sang de Jésus-Christ? Un symbole sans la réalité, un simple rit n'aurait pu ni blesser ni éloigner les infidèles du christianisme, puisqu'ils avaient cux-mêmes des symboles et des rites qui faisaient partie de leur culte. Enfin , au rapport de saint Justin, de Tertuilien, d'Athénagore et de Minntius Félix, les païens accusaient les chrétiens des premiers siècles de tuer un enfant dans leur assemblée, et de le manger après l'avoir enveloppé de farine. Or, cette accusation fait évidemment allusion au dogme de la présence réclie, dont les gentils n'avaient qu'une notion confuse : elle suppose que ce dogme étalt recu dans l'Église des le commencement du christianisme. Et que strent les chrétiens pour se disculper du crime qu'on leur imputait? Ils répétèrent constamment,

<sup>(1)</sup> Voyez le tom. 1, n° 388, etc.

même au milieu des supplices, que c'était une calomnie; qu'ils avaient Dieu pour témoin de leurs actions, sans se permettre d'expliquer le mystère de l'eucharistie. Cependant cette conduite ne serait-elle pas inexplicable dans le système des caivinistes? Un mot eût suffi pour confondre la calomnie, pour desarmer les ennemis de la foi : il suffisait de dire que, dans l'eucharistie, il ne s'agissait point d'une manducation reelle, mais d'une manducation toute spirituelie et symbolique; que le pain et le vin qui se distribuaient dans les assemblées des chrétiens n'étaient que des figures qui leur rappelaient le corps et le sang de leur maître, que des images de celui dont ils suivaient la doctrine. Ils ne l'ont pas fait: donc iis croyalent à la présence réelle du corps et du sang de Jésus-Christ dans l'eucharistie. Aussi les auteurs du quatrième siècle et des siècles suivants ne parlent-ils de la présence réelle que comme d'un dogme reçu dans l'Église de leur temps, d'un dogme qu'ils tenaient de leurs pères,

718. Les Peres du concile de Nicée, de l'an 325, au nombre de trols cent dix-huit, défendent aux diacres d'administrer aux prêtres ie corps de Jésus-Christ (t).

719. Suivant Eusèhe de Céanrée, « Licu consore par le Saint-Espril les dons qui sont offerts; et le pain est fait le précieux corps de Notre-Seigneur, et le vin son précieux sang (2). « Un autre évêque du quatrieme siècle, nommé Macaire ou Macarius Magnès, dit, on termes exprès, que « l'eucharitie n'est point la figure du corps et du sang, mais piutôt le corps et le sang de Jésus-Christ (3).

720. Saint Hilaire, évêque de Poitiers, mort en 367: -Attachoirs d'une foi parfaite. Car il y a de la folie et de l'inique de voirs d'une foi parfaite. Car il y a de la folie et de l'iniquet à d'ire ce que nous disons de la vérité réelle de l'ésus-Christ en nous, à moins que lui-même en ous l'alt appris. Crès thi qu'in ous dit : Ma chair est variament une nourriture, et mon sang est variament un beuvauge; est ui qui mange me châir et boit mon

<sup>(1)</sup> Nec canon, neque consentudo Iradiólit, ut qui offerendi potestatum non habent, its qui offerendi ydent ergus L'Arit, Can. xvm. Lebbe, (non. 10, cól. 3.3.—c) Per Spiritum Sanctum proposita dono necercat: se pasis quiden pretiosum corpus bomini efficitur, poculoru anten pretiosus Domini saguito, Dara sinti Jean Damasches, Sacra parallela, tili. xvxx. — (3) Endarività non est figura corporis et anaguinis, et quident stupish mente ungui sunt; sed opicitu corpus et sanguis. Veges dom Celliter, Hultvire des auteurs eccl., fom. vr, pog. 187.

- sang demeure en moi, et moi en lui. Il ne laisse aucun lieu de douter de la vérilé de sa chair et de son sang, puisque la déclaration du Seigneur et houte foi porteut que c'est vraiment de la chair et du sang, et que ces choses étant prises font que nous sommes en Jésus-Christ, et que Jésus-Christ est en nous (1). -

nous (†).721. Saint Opitat, évêque de Milève, mort vers l'an 370, reproche aux donatistes leurs atfentals en ces termes : « Est-il sacrilége pareil à ceul de briser et de enverser les autetés de Dieu, sur
lesquels vous avez vous-mêmes sacrifié autrefois ? Ces autels, oi
tem mêmes de Jesus-Christ ont été déposés; ces autels, oi
tant de fidèles ont reçue le gage de la vie éternelle, le bouclier de
la foi et l'espoir de la résurrection ? Cer qu'est-ce que l'autel,
sinon le siège et du corps et du sang de Jésus-Christ (2)? Que
vous a done fait le Christ, dont le corps et le sang ont habité
sur ces autels (3)? Et, pour aggraver encore cet exécrable forfait, vous avez brisé le scalies qu'en contenien le sang de JésusChrist, O crime abominable l'o seciérentesse Inouie (4)! Vous
avez intilé les Julis : lis percérent le corps de Sauvers unit a
croix; et vous, vous l'avez frappés sur l'autel (s). Évidemment,
me advinité n'auurati los steuu e lancace.

722. Saint Cyrille de Jérusalem, mort en 386, instruisant les néophytes, s'exprime en ces termes : « La doctrine du bienheureux Paul suffit, elle seule, pour vous rendre des témoignages

<sup>(1)</sup> Que scripta sunt legamns, et que legerimas intelligamus; et tum perfectæ fidei officio fungemur. De naturali enim in nobis Christi veritale, quæ dicimus, nist ab eo didicimus, stulte atque impie dicimus. Ipse enim ait : Caro men vere est esca, et sanguis meus vere est potus : qui edit carnem meam et bibit sanguinem meum , in me manet, et ego in illo. De veritate carnis et sanguinis non relictus est ambigendi locus. Nunc enim et ipsius Domini professione et fide nostra vere caro est, et vere sanguis est : et hæc accepta atque hausta id efficient, et et nos in Christo, et Christus in nobis sit. Liv. viii, de la Trinité, nº xiv. - (2) Quid tam sacrilegum quam attaria Dei, in quibus et vos aliquando obtulistis, frangere, radere, removere? In quibus et vota populi ci membra Christi portata suut.... Unde a multis et pignus salutis æternæ, et tatela fidei, et spes resurrectionis accepta est .... Onid est enim attare, pisi sedes et corporis et sanguinis Christi? Liv. vt., du Schisme des donatistes, nº 1. -(8) Quid vos offenderat Christus, cujus litic per certa momenta corpus et sanguis habitabat? Ibidem. - (4) Hoc tamen immane facinus a vobia geminatum est, dum fregistis etiam calices , Christi sanguinis portatores .... O scelus nefarinm ! o facinus inauditum ! Ibidem, nº H. - (5) Hoc modo Judgeos estis imitati : Illi injeceruni manus Christo in cruce : a volis percussus est in altari. Ibidem. n" t.

« certains de la vérité des divins mystères. » Puis, après avoir cité les passages de l'Apôtre sur l'eucharistie, il continue : « Puisque · Jésus-Christ, en parlant du pain qu'il tenait, a déclaré que c'é-« tait son corps, et puisque, en parlant du vin, il a si positivement · assuré que c'était son sang, qui pourra jamais révoquer en doute « cette vérité? Autrefois, en Cana de Galilée, il changea de l'eau « en vin par sa seule volonté; et nous estimerons qu'il n'est nas · assez digne pour nous faire croire, sur sa parole, qu'il ait changé · du vin en son sang / Si, ayant été invité à des noces humaines et · terrestres, il v fit ce miracle sans qu'on s'y attendit, ne devons-« nous pas reconnaître encore plutôt qu'il a donné aux enfants de · l'époux céleste son corps à manger et son sang à boire, afin que « nous le recevions comme étant indubitablement son corps et son « sang? Car sous l'espèce du pain il vous donne son corps, et sous . l'espèce du vin il vous donne son sang, afin qu'étant faits par-« ticipants de ce corps et de ce sang, vous deveniez un même corps et un même sang avec lui.... C'est pourquoi je vous conjure, · mes frères, de ne les plus considérer comme un pain commun et « comme un vin commun, puisqu'iis sont le corps et le sang de Jésus-Christ, selon sa parole. Car, encore que les sens nous rap-· portent que cela n'est pas, la foi doit vous persuader que cela est. Ne ingez donc pas de cette vérité par le goût : mais que la « foi vous fasse croire, avec une entière certitude, que vous avez éte « rendus dignes de participer au corps et au sang de Jésus-Christ... · Oue votre âme se réjouisse au Seigneur, étant persuadée, comme · d'une chose très-certaine, que ce qui paraît du pain à nos yeux a n'est pas du pain, quolque le goût le juge tel, mais que c'est « le corps de Jésus-Christ; et que ce qui paraît du vin à nos « yeux n'est pas du vin, quoique le goût ne le prenne que pour « du vin, mais que c'est le sang de Jésus-Christ (1). » Ce pas-

(1) Ved hec sols best Fauti institutes kinnde utilicien set, ut certam velide de vilnis mysteris fidem facia; quibus digal halft, conceptred et consus gues Christi fieri exita. Hie enim modo classabat: Quand in en nocce pun trade-bester Dominus neutre Fauta Cristia, semplop pane et gratia cetta, fregit sampto callec, ne gratia cetta, regit sampto callec, ne gratia cetta, decit z. Accipite, biblic; hie est unaquia menu. (O.C., v., v., v.) Quam igiper loop reconstructive et diverte do pane, forcet error-pun menus, quia sudobit décuoya ambigere 2 it quam igue advectaverii et diverte, fir in enue act angusia; qui au aquam debativerit, jaies nos ones eigenstantificates de la constitute de la cons

sage ne demande pas de commentaire : saint Cyrille ne pouvait s'exprimer plus clairement dans le sens du dogme catholique.

733. Saint Grégolre, évêque de Nysse en 372 : - Je crois avec raison que le pain sancifilé per la parole de Dieu est changé au corps du Verbe-Dieu. Car ce pain est sancifilé, comme le dit l'apoltre, par la parole de Dieu et la préire, non pas de telle sorte qu'il devienne le corps du Verbe tandis qu'on le mange; mais il est changé dans l'Instant par la parole au Corps de Jésus-Christ, ainsi qu'il l'a dit lui-même: Ceci est mon corps. Il termine cet article en disant que « c'est par la vertu de. la béndiction que la nature des choses apparentes est changée (transétémentes) au corps de Jésus-Christ (1).

224. Saint Ambroise, évêque de Milan en 374, parlant aux néophytes : Considéres, le vous prie, à vous qui devez blentoit participer aux saints mystères, quel est le plus excellent, ou de cette nourriture que Dieu donnait aux israelites dans le désert, appelé le pain des anges, ou de la chair de Jésus-Christ, laquelle est le corps même de ectui qui est la vie; de la manne qui tombait du ciel, ou de celle qui est au dessus du cièl.". L'eau coula

catus stupendum hoc miraculum effeelt! Et non eum multo magis filiis thalami nuptialis corpus suum et sanguinem fruenda donasse confitebimur? Ibidem, nº 11. Quare cum omni persuasione tanquam corpus et sanguinem Christi Sila) sumamus. Nam in figura panis datur tibi corpus, et in figura vini datur tibi sanguis; ut quum sumpseris corpus et sanguinem Christi, concorporeus et consanguis insi efficiaris. Sic etenim christiferi efficimur, distributo in membra nostra corpore ejus et sanguine. Sic juxta beatum Petrum divinæ fimus consortes naturæ. (It. Pet. 1, 4.) Ibidem, nº 111. Quamobrem ne tanquam nudis (et communibus elementis) pani et vino adtende. Sunt enim corpus et sanguis Christi, secundum Domini asseverationem. Nam etiamsi illud tibi suggerat sensus, fides tamen te certum et firmum efficiat. Ne judices rem ex gustu ; sed ex fide eitra ullam dubitationem certus esto te corporis et sanguinis Christi dono dignatum fuisse. Ibidem, nº vi. Isthac edocius, et certissima imbutus fide qued qui vicietur panis, panis non est, tametsi gustu sensibilis sit, sed corpus Christi; et quod videtur vinum, vinum non est, etiamsi ita gustui videatur, sed sanguis Christi. Ibidem, nº 1x. - (1) Recte ergo nune quoque Dei verbo sanctificatum panem in nei Verbi corpus eredo transmutari. Etenim panis erat potestate ijiud corpus : fuit autem sanctificatus habitatione Verbi, quod tanquam in tabernaculo habitavit in carne. Igitur unde in illo eorpore transmutatus panis trausit in diviuam virtutem, per idem nunc fil similiter. Nam et illic, verbi gratia, sanctum fecil corpus, cui ex pane erat substantia, et quodammodo ipsum quoque erat panis; et hie similiter panis, sieut dicit apostolus, sanctificatur per Verbum Dei et orationem, non eo quiriem quod cibo mediante in Verbi corpus evadat, sed quod statim per Verbum in corpus transmutetur, sicut dictum est a Verbo : Hoc est corpus meum ... Virtute benedictionis, in iliud transelemen lata corum quæ apparent natura. Discours catéchétique, c. xxxvis.

d'une roche en faveur des Juifs; mais, pour vous, le sang coule de Jésus-Christ même.... Aussi cette nourriture et ce breuvage « de l'ancienne loi n'étaient que des figures et des ombres; mais - cette nourriture et ce breuvage dont nous parlons est la vérité. · Que si ce que vous admirez n'était qu'une ombre, combien « grande doit être la chose dont l'ombre seule vous paraît si adml-· rable ! Or la lumière est plus excellente que l'ombre , la vérité · que la figure, et le corps du Créateur du ciel que la manne qui · tombait du clei. Mais vous me direz peut-être : Comment m'as-· surez-vous que c'est le corps de Jésus-Christ que je reçois, · puisque je vois autre chose? C'est ce qui nous reste ici à prou-· ver. Or nous trouvons une infinité d'exemples pour montrer que « ce que l'on recoit à l'autel n'est point ce qui a été formé par la · nature, mais ce qui a été consacré per la bénédiction; et que · cette bénédiction est pius puissante que la nature, puisqu'elle · change la nature même. Movse tennit un bâton à la main; il le · jeta à terre, et il devint un serpent; puis avant pris ia queue du · serpent, le bâton reprit aussi sa première forme et sa première na-« ture.... Que si la simple bénédiction d'un homme a eu assez de « force pour transformer la nature, que dirons-pous de la propre · consécration divine, dans laquelle les paroles mêmes du Sauveur · opèrent tout ce qui s'y fait? Car ce sacrement que vous recevez · est formé par les paroles de Jésus-Christ. Que si la parole d'Élle · a pu faire descendre le feu du ciel , la parole de Jésus-Christ ne « pourra-t-eile pas changer la nature des choses créées? Vous avez « lu. dans l'histoire de la création du monde, que, Dieu ayant parlé, « toutes les choses ont été faites, et qu'ayant commandé, elles ont · été créées. Si donc la parole de Jésus-Christ a pu de rien faire « ce qui n'était pas encore, ne pourra-t-elle pas changer en d'au-« tres natures celles qui existent déià , puisqu'on ne saurait nier · qu'il est plus difficile de donner l'être aux choses qui ne l'ont · pas, que de changer la nature de celies qui l'ont reçu? Mais · pourquoi nous servons-nous de raisons? Servons-nous des exem-· ples que Dieu nous fournit, et établissons la vérité du mystère « de l'eucharistie par l'exemple de l'incarnation du Sauveur. La · naissance que Jésus-Christ a prise de Marie a-t-elle sulvi le cours · ordinaire de la nature? Il est hors de doute que cet ordre n'y a » pas été observé, puisque l'homme n'a eu aucune part à cette nais-· sance. Il est donc manifeste que c'a été contre l'ordre de la na-, ture qu'une vierge est devenue mère. Or ce corps que nous , produisons dans ce sacrement est le même corps qui est né de

« la Vierge Marie. Pourquoi cherchez-vous l'ordre de la nature « dans la production du corps de Jésus-Christ dans le sacrement, « puisque c'est aussi contre l'ordre de la nature que ce même Sei-« gneur est né d'une vierge? C'est la véritable chair de Jesus-« Christ qui a été crucifiée et qui a été ensevelle. C'est donc lei. « selon la vérité, le sacrement de sa chair. Jésus-Christ dit lui-« même : Ceci est mon corps. Avant la consécration qui se fait « avec les paroles célestes, on donne à cela un autre nom ; mais, « après la consécration, cela est nommé le corps de Jésus-Christ. « Il dit aussi : Ceci est mon sang. Avant la consécration, ce qui « est dans le calice s'appelle autrement, et après la consécration « on le nomme sang du Christ. Et vous répondez amen quand on · vous le donne, c'est-à-dire, il est vrai. Croyez donc véritable-· ment de cœur ce que vous confessez de bouche, et que vos sen-· timents intérieurs soient conformes à vos paroles (1). · Ensuite saint Ambrelse recommande aux néophytes de garder le secret sur le grand mystère qu'il vient de leur expliquer. Tout lecteur de bonne foi le reconnaîtra, il n'était pas possible de s'exprimer plus clairement en faveur de la présence réelle et de la transsubstantiation. Le même docteur, ou plutôt un auteur très-ancien, enseigne absolument la même chose dans l'ouvrage intitulé Des sacre-

(1) Liv. dea Mystères, c. viii, nº xi.viii, elc. - Forte dicas : Alind video, quomodo tu mihi adseris quod Christi corpus accipiam? Et hoc nobis adisuc superest at probemus. Quantis igitur utimur exemplis. Probemus non hoc esse quod natura formavit, sed quod benedictio consecravit; majoremque vim esse benedictionis quain naturæ; quia benedictione etiam natura ipsa mutatur. Virgam tenebat Moyses; projecit eam, et facta est serpens. Bursus preheudit candam serpentia, et in virgæ naturam revertit. Vides igitur prophetica gratia bis mutatam esse naturem et serpentia et virgæ. Ibidem, c. ix, no L et Lt. -Quod si tantum valuit humana benedictio, ut naturam converteret, quid dicimus de ipsa consecratione divina, ubi verba ipsa Domini Salvatoria operantur? Nam sacramentum istud quod accipis, Christi sermone conficitur. Quod si tantum valuit sermo Elize, ut ignem de cœio deponeret; non valebit Christi sermo, ut apecies mutet elementorum? De totius mundi operibus legisti: Ouia inse dixit, et facta sunt; ipse mandavit, et creata sunt; sermo ergo Christi qui point ex nitilo facere quod non eral, non potest ea quæ sunt, in id mutare, quod non erant? Non enim minus est novas rebus dare, quam mutare naturas. Ibidem, nº 111. - Vera utique caro Christi, que crucifixa est, que sepulta est; vere ergo carnis illius sacramentum est. Ipse clamat Dominus Jesus : Hoc est corpus meum. Ante benedictionem verborum cœlestium alia species nominatur, post consecrationem corpus significatur. Ipse dicit sanguinem suum, Ante consecrationem aliud dicitur, post consecrationem sanguis nuncupatur. Et tu dicia: Amen, hoc est, verum est. Quod os loquitur, mens interns fateatur; quod sermo sonat, affectus sential. Ibidem, no um et uv.

ments: Le pain eucharistique est du pain avant la consécration, a près, éçeat le corps de Jésus-Christ (1). Nous trouvons aussi le dogme de la présence réclie dans les écrits de saint Jacques de Nisibe, de saint Éphrem, de saint Athanse, de saint Grégoire de Nasianze et de saint Epfenn, de soint d'Athanse, de saint Grégoire de Nasianze et de saint Epfenne, tous auteurs du quatrième siècle (2).

725. Vient ensuite saint Jean Chrysostome. Voici ce qu'ii dit : · Obeissons donc à Dieu en toutes choses ; ne le contredisons pas, « iors même que ce qu'il nous dit paraît répugner à nos idées et à « nos yeux. Que sa parole soit préférée à nos sens et à nos pen-« sées. Appliquons ce principe aux mystères. Ne regardons pas ce · qui est exposé à nos yeux, mais sa parole; car clie est infailible, · et nos sens exposés à l'illusion. Puisque donc le Verbe dit, Ceci · est mon corps, obéissons, croyons, et voyons ce corps avec les · veux de l'ame; car Jésus-Christ ne nous a rien donné de sen-« sible : mais, sous des choses sensibles , il nous en présente qui « ne s'apercoivent que par l'esprit. Combien n'v en a-t-il pas qui · disent à présent : Je voudrais bien voir sa forme, sa figure, ses · vètements? Et voici que vous le voyez, que vous ie touchez fui-· même, que vous le mangez lui-même. Vous voudriez voir ses vê-« tements l mais il se donne à vous lui-même, non-seulement pour « être vu, mais touché, mangé, recu au dedans de vous... Non · content de se faire homme, de souffrir les ignominies, il a voulu · encore se mêler et s'unir à vous, de sorte que vous deveniez un « même corps avec lui, et non-seujement par la foi, mais effec-· tivement et dans la réalité même (3). Celui que les anges ne

(1) Tu forte dicis : Meus panis est usitatus. Sed panis iste panis est ante verba sacramentorum : ubi accesserit consecratio, de pane fit caro Christi. Liv. 1v, des Sacrements, c. sv. no xsv. - Jussit Dominus, et factum est colum; jussit Dominus, et facta est terra ; jussit Dominus, et facta sunt maria.... 6i ergo tanta vis est in sermone Domini Jesu, nt inciperent esse quæ non erant, quanto magis operatorius est, ut sint quæ erant, et in aliud commutentur? Cœlum non erat. mare pop erat, terra pop erat; sed audi dicentem David : Ipse dixit, et facta sunt; ipse mandavit, et creata sunt. Ergo tibi ut respondesm, non erat corpus Christi ante consecrationem ; sed post consecrationem dico tibi quia jant corpus est Christi. Ipse dixit, et factum est. Ibidem , no xv ef xvs. - (2) Voyez la Discussion amicale de M. de Trévern sur la Réforme, lettre xº. - (3) Quoniam vero ille dixit, Hoc est corpus meum, obtemperemus, credamus, et spiritualibus oculis losum respiciamus. Nihli enim sensibile nobis Christus dedit; sed rebus etism sensibilibus omnia sunt spiritualia.... Quot sunt qui modo dienat: Vellem ejus formam, typum, vestimenta, calceamenta videre? Ecce illum vides, insum tangis, insum comedis. Et tu nuidem vestimenta videre cupis : inse vero seipsum tibi dat, non videndum modo, sed tangendum, comedendum, intus ac• voient qu'en tremblant, à cause de l'éclat qui jailité de sa personne, nous nourrit de sa substance; nous melons la nôtre à la sienne, et nous devenous avec lui un même corps, quie même chair. Qui racontera les merveilles du Seigneur? Qui fera dignement entonére se louanges? Que pasteur a jamais nourri ses brebis de son propre corps? Et que parté-je du pasteur? Les mères elles-mêmes livrent quelquéols leurs enfants à des nourrices étrangéres. Mais il ne souffre point que les siens soient traités ainsi; il les nourrit lui-même de son propre sang, et se les attache entièrement... Jésus Christ, qui autrefois opéra ces merveilles dans la cène qu'il îl avec ses apbres, est le même qui les opère aujourd'hui. Nous sommes el ses ministres; mais c'est tui qui sanctifie les choses offertes, et les change en son corps et en son sang (1).

726. Saint Gaudence, évêque de Brescia et contemporain de saint Jean Chrysostome : . C'est là véritablement la chair de « l'agneau , c'est là le sang de l'agneau. Car c'est ce même pain « vivant descendu du ciei qui a dit : Le pain que je donnerai est « ma propre chair. Son sang est aussi fort bien représenté sous · l'espèce du vin , puisqu'en disant dans l'Évangile . Je suis la vraie « vigne, il témoigne assez que le vin qu'on offre dans l'Église, en « figure et en mémoire de sa passion, est son propre sang... C'est ce même Seigneur et souverain créateur de toutes choses qui, « de la terre ayant formé du pain, forme de nouveau de ce même · pain son propre corps, parce qu'il peut le faire, et qu'il l'a pro-· mis; et e'est jui-même qui , ayant autrefols changé l'eau en vin, « change maintenant le vin en son propre sang... Vous ne devez « pas concevoir ce sacrement comme une chose commune et terrestre, mais plutôt vous devez croire avec fermeté que, par le « fen du Saint-Esprit, ce sacrement est en effet devenu ce que le « Seigneur assure qu'il est. Car ce que vous recevez est le corps

- de celui qui est le pain vivant et céleste, et le sang de celui qui - est la vigne sacrée. Nous savons que, jorsqu'il présenta à ses - disciples le pain et le vin consacrés, il leur dit : Cect est mon - corps, cect est mon sang. Croyons donc, je vous prie, à celui - à qui nous avons déjà cru. La vérité est incapable de mensonge (1). -

727. Saint Jérôme, mort en 420 : - II y a nutant de différence - entre les pains de proposition et le corps de l'ausc. Christ, qu'ente - l'ombre et la lumlère, l'image et la vérilé, les figures des choses s'a venir et ce qu'el (alt représente par ces figures) (2). Comprenons que le pain que rompit le Ségneur, et qu'il donna à ses disciples, « est le corys de norre Sauveur, pusspill dit lui même: Cere des sets le corys de norre Sauveur, pusspill dit lui même; corre sets le corys de sus sais su festin et étant le festin lui-même; miem etant mangé et mangeant (s). A Dieu ne plaise que je dise quelque chose au déavantage de ceux qui, succédant aux apôtres. - forment le corps de Jésus-Christ par teur bouche sacrée (4) l - 728. Saint Aussatin. mort et 430 : Nous recevous avec un

728. Sant Augustin, mort en 430: "Nous recevons avec un ceur et une bouche fidèle le médiateur de Dieu et des hommes, -Jésus-Christ [Dieu et] hommes, qui nous donne son corps à man-ger et son sang à boire, quolqu'il semble plus horrible de man-ger de la chair d'un homme que de le tuer, et de hoire du sang

(1) Hæc agni caro, hie sanguis est. Panis enim qui de cœio descendit, alt : Panis quem ego dabo, caro mea est pro sæcull vita. Recte cliam vinl specie sanguis ejus exprimitur, quia cum ipse in Evangelio dicit, Ego sum vitis vera, satis declarat sanguinem suum esse omne vinum quod in figura passionis ejus offertur ... Ipse igitur naturarum creator, et Dominus, qui producit, de terra panem, de pane rursus, quia et potest et promisit, efficit proprium corpus; et qui de aqua vinum fecit, facit et de vino sauguinem suum... Neque la oila cordis carnei ipsum decoquas sacramentum, commune illud et terrenum esse existimans; sed ut per ignem divini Spiritus id effectum quod annuntialum est, eredas : quia quod accipis, corpus est illius panis coriestis, et sanguis est illius sacræ vilis. Nam cum papem consecratum et vinum discipulis suis porrigeret, sic ait ; Hoc est corpus meum: hic est sanquis meus. Credamus, queso, cui eredidimus, Sermon II aux néophutes. - (2) Tantam interest propositionis panes et corpus Christi, quantum inter unibram et corpora, inter imaginem et veritalem, inter exemplaria futurorum, et ea ipsa quæ per exemplaria præfigurabantnr. Comment. sur le Iet ch. de l'éplire à Tite. - (3) Nos autem audiamus panem quem fregit Dominus deditque discipalis suis, esse corpus Domini Salvatoris, ipso dicente ad eos : Accipite et comedite, hoc est corpus meum... Nec Moyses dedit nobis panem verum, sed Dominus Jesus, Ipse conviva et convivlum, ipse comedens, et qui comeditur. Lettre à Hédibia. - (4) Absit ut de leis quidquam sinistrum loquar, qui apostolico gradul succedentes Christi corpus saero ore conficiunt. Lettre à Héliodore.

«humain que de le répandre (1). » Et sur ces paroles du premier livre des Rois, selon la version des Septante, Il était porté dans ses mains: « Mais comment ceci peut-il arriver dans un homme? Et - qui pourrait le concevoir, mes frères? car quel est l'homme qui se « porte lui-même dans ses mains ? Tout homme peut être porté dans « les mains d'un autre ; dans les siennes propres, personne, Nous « ne voyons point comment cela peut, à la lettre, s'entendre de Da-« vid, mais bien de Jésus-Christ. Il était porté dans ses propres a mains, lorsque, recommandant son propre corps, il dit : Ceci est . mon corps; car alors il portait son corps dans ses mains (2), . Il est certainement impossible à tout homme de faire ce que fit alors Jésus-Christ. Or cependant tout homme peut se porter luimême en figure ou en représentation : ce n'est donc pas dans le sens figuré que saint Augustin l'entendait de Notre-Seigneur. Bevenant sur le même sujet, comme s'il eût prévu l'objection des caivinistes et des incrédules , il ajoute : « Comment était-il porté « dans ses mains , lorsqu'il donna son propre corps et son sang? « Ii prit en main ce que savent les fidèles; et il se portait en quela que facon, en disant : Ceci est mon corps (3). . Par ces mots, en quelque façon, il a voulu écarter l'idéc d'un corps porté à la manière ordinaire, et déterminer le sens vague du mot porter à eette manière particulière qui ne peut convenir qu'au corps de Jésus-Christ, et à l'état incompréhensible où il est dans le sacrement.

729. Saint Cyrille d'Alexandrie, et les Pères du concile tenu dans cette ville en 430, dans la lettre synodale qu'ils écrivirent à Nestorius, portèrent in décision suivante : « Nous celèbrons un sacrifice non sangiant dans l'Église, nous nous approchons des

(1) Molalorem Dei el hominum, hominem Christum Jewm, carrem suam nobis manducandam hiberbamques quantinem dante fideli copt el er emergiones, quanvis horribilius videstor framanam carnem mantucar quan perimere, et bunanam nazione polare quan fundere. Lir. 4, contre l'adversarie de la foit des prophètes, n° xxxxx... (2) El ferebater in mantus sais. Bec da foit des prophètes, n° xxxx... (2) El ferebater in demos sais. Bec da foit des prophètes, n° xxxx... (2) El ferebater in demos sais. Bec da foit de la foit de prophètes, n° xxxx... (3) El ferebater in mantus sais. Partibas all'emm potent pertait moment sais enem partatut, Quomodo intelligater in juso bayed secundom litteram non invantus, in Carlo sotte invenious. Percebut erein Circliva sin manillos sais, gando comencidans ipuum corpus suum, alt Hoe est corpus merum. Percebut erein Circliva in manillos sais. Sair è positume Xxxx... erm. 1, n° x... erm. (1) el familia di color in manillos sais. Sair è positume Xxxx... erm. 1, n° x... et assignions suum, accepit in mannis suas quod nornat fideles, el lipe portibate quodont mode, un dicert i Hoe et corpus merum, hibeles, erm. 1, n° 1... en quodont mode, un dicert i Hoe et corpus merum, hibeles, erm. 1, n° 1... et assignions suum, accepit in mannis suas quod nornat fideles, el lipe portibate.

- bendéctions mystique», et nous sommes sanctifiés, en participant au corp sacré et au précieux sang de Jésus-Christ, erdémpteur de tous; car nous ne recevous pas sa chair comme vue chair comme, ni comme celle d'un bomme sanctifié on - associé au Verbe par sa dignité, mais comme la chair propre du - Pérde qui s'est fait homme pour note salut (1). Cette lettre flu approuvé et adoptée par les Pères du concelle général d'Éphèse en 431 (2).

730. Le même docteur enseigne que, quolque nous sovons unis spirituellement à Jésus-Christ par l'infusion de la charité parfaite et par une foi inébranlable, on ne peut, sans aller conire les Écritures, nier que nous lui soyons unls selon la chair : « Car, ajoute-t-il, « pourquol l'eulogie mystique entre-t-eile en nous? N'est-ce pas · afin qu'elle fasse habiter corporellement Jesus-Christ en nous . · par la participation et la communion de sa chair sainje (3)? Celui, « dit le Sauveur, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure « en moi, et moi en lui. Il ne dit pas qu'il sera en lul par un rap-« port d'affection, mals par une participation naturelle. Lorsque « l'on fond ensemble deux morceaux de cire, on en fait un même « corps ; de même, par la participation du corps de Jésus-Christ et « de son sang précieux, il est en nous et nous sommes en lui, comme si nous ne faisions qu'un. Un être corruptible de sa na-« ture, comme le nôtre, ne peut être vivifié qu'autant qu'il est uni « corporellement au corps de celui qui est la vie par essence, c'est-· à-dire, du Fils de Dicu (4). »

(f) Quin illud quoque non possum loc loco non adjicere : Nempe, unigeniti Filli Del, hoc est, Jeso Christi.... Incruentum iu Ecclesia sacrificium nos celebrare, atque ad mysticas benedictiones aecedere et sanctificari ; utpote participes sacræ carnis et prețiosi sanguinis Christi omnium nostrum Salvatoria effectos. Neque enim illam ut carnem communem suscepimus; absit boc...; sed tanquam vere vivificam, ipsinsque Verbi propriam.... Quamvia ergo ad nos dicat : Amen dico vobis, nist manducaveritis carnem Filit hominis, et biberitis ejus sanquinem, etc., neutiquam tamen illam communem, hoc est hominis cujuspiant nostræ conditionis carnem esse existimare debemus (quomodo enim homints caro secundum snam ipsius naturam vivilica esse queat?); sed vere tilius propriam, qui nostri causa Filina quoque hominis et factus et appellatus est. Can. vn. Labbe, tom. m, col. 404. - (2) Concile d'Ephèse, part. 1, ch. xxvi, § vn; Labbe, tom. m, coi. 396. - (3) Cur lu nobis Inscritor eulogia mystica? Nonne ut Christum inhabitare facial in nobis etiam corporaliter participatione et communione sanctæ suæ carnis? Comment, sur saint Jean, liv. x .- (4)Servator ipse : Qui manducat meam carnem, inquit, et bibit meum sanguinem, in me manet, el ego in tito. Hic enim animad vertere est operas pretium, Christum non dicere se duntavat in nobis futurum secondum relationem quamdam 131. Théodorel, évêque de Cyi en 431: L'ayotre fait ressouvenir les Corinhiens de cette très-sainte nuit, dans laquelle le - Seigneur, mettant fin à la Pâque ty pique, montra le vrai originai de cette figure, ouvrit les portes du sacrement sulutaire, et - donna son précieux corpa et son précieux sang, non-seulement aux onze apôtres, mais à Judas méme (1). Et, sur ces paroles, Quiconque mangera ee pain ou boira ce calice indignement, sera coupable du corpa et du sang de Faus-Christ, il ajoute : - Le l'apôtre freppe sur les ambiteux; il frappe suusi sur nous, qui, avec une conscience mauvaise, osons recevoir les divins mystères. Cet arrêt, sera compoble du corpa et du sang, signifie qu'ainsi que Judos le trailit et que les Juifs l'insulterent, de -même ceux-la le trailit et que les Juifs l'insulterent, de -même ceux-la le trailite ave le genomine, qui recyieur dans des -mains impures son très-saint corps, et le font entrer dans une bouche immonde (2).

732. Saint Léon, étu pape en 440: - Le Selgaeur ayant dit: - \$6 tous ne manges la chair du Fils de l'houme et ne burez - son sang, rous n'aurez point la vie en vous; communiez donc - à la table sacrée, n'ayant aucun doute quelconque sur la vértié - du corps et du sang de Flesur-Christ; car on y prend par la bouche ce qu'on croit par la foi; et c'est en vain qu'on répond - aucn filest yrail, si on dispute coutre ce qu'on y recoit (3).

733. On peut encore citer, pour le einquième siècle, entre autres, saint Maruthas, métropolitain de Tagrit en Mésopotamie, suivant lequel « Jésus-Christ n'a point donné à son corps, dans

affectualem, sed et per participationem uaturalem. Ut enim si quis ceram cerre indulam igne simul liquaverit, unumquid ex ambobus efficit, ita per corporis Christl et pretiosi sangulnis participationem ipse quidem in nobis, nos autem cursus in eo simul unimur. Nec enim aliter vivificari potest quod natura sua est corruptibile, quam si corporaliter unitum sit corpori ejus qui secundum naturam suam est vita, hoc est Unigeniti. Ibidem. - (1) Sanctam illam et omni ex parte sanctam noctem in memoriam eis revocavit, in qua et typico paschati finem imposuit, et verum typi archetypum ostendit, et salularis sacramenti portas aperuit, et non solum undeeim apostolis, sed etiam Judæ proditori, pretiosum corpus et sanguinem impertiit. Sur la 1re épître aux Corinthiens, c. ix. - (2) Illud autem, Reus erit corporis et sangumis, hoc significat quod, quemadmodum tradidit quidem illum Judas, ipsi autem insultarunt Judæi, ita eum ignominia et dedecore afficiunt qui sanctissimum ejus corpus immundis manibus accipiunt, et in pollutum os immittunt. Ibidem. - (3) Dicente Domino, Nisi manducaverilis, elc., si sacræ mensæ communicare debetis, ut nibil prorsus de veritale corporis Christi et sanguinis ambigatis; hoc enim ore sumitur, quod fide creditur; et frustra ab illis amen respondetur, a quibus contra id quod accipitur disputatur. Serm vi. sur le Jeune.

- 4 ...

• l'eucharistie, le nom de figure ni d'apparence; ayant dit ini-- même: Céci est vraiment mon corps, cecie stom sang (1); saint Isidore de Pétuse, qui, dans sa lettre contre Maccionius, saint Isidore de Pétuse, qui, dans sa lettre contre Maccionius, soit dit que l'Esprit-Saint, était invoqué, fait d'un paix comman le propre corps de Jésus (2); saint Proclus, archevique de Constantinople, qui enesigien aussi que par le Saint-Esprit le pain et le vin mété d'eau sout faits le corps même et le sang de Notre-Seinour Jésus. Christ (3).

734. Nous pourrions nous arrêter, car ceux qui rejettent le dogme de la présence réelle conviennent généralement qu'il remonte au moins au cinquième siècle, Cependant continuons.

735. Saint Césaire, évêque d'Arles en 501, parlant de la victime de salut qui s'offre dans l'eucharistie, dit qu'elle ne peut être vue des veux corporels et extérieurs, et qu'on doit en juger par la foi et non par les sens. « Car, ajoute-t-il, c'est d'elle que le Sei-« gneur parle, lorsqu'il dit avec une autorité toute divine que sa · chair est vralment une nourriture, et son sang vraiment un breu-« vage. C'est pourquoi il ne doit pius rester en nous aucun donte « d'incrédulité, puisque l'auteur de ce don céleste est lui-même · le garant de la vérité de ce don. C'est ce prêtre invisible qui, par « la vertu secrète de sa divine parole, change les créatures visibles · en la substance de son corps et de son sang, en disant : Prenez. « et mangez, ceci est mon corps; puis, en répétant les mêmes pa-· roles sanctifiantes : Prenez et buvez, ceci est mon sang. Comme « donc par une simple paroie Dieu, en un instant, a formé de rien · la hauteur du cicl , la profondeur des mers et l'étendue de la « terre ; de même, dans les sacrements, par une puissance qui n'est « pas moindre, la vertu de sa parole est aussitôt suivie de l'effet. · Vous voyez combien sont saiutaires les biens qu'opère la force de · la bénédiction divine; mais, afin que ce changement de subs-« tances terrestres et périssables du pain et du vin en la substance · même de Jésus-Christ ne vous paraisse pas une chose nouveile « et impossible, interrogez-vous vous-mêmes, vous qui avez déjà

<sup>(1)</sup> Sam ellam figuram et apeciem hand ipnum appellarit, sed divit: Rocere et corpus menue, et hie est anapsitis meas, Voye is höblichelyue oriest calle d'Assémant, foas 1, pag. 180. — [2] in mystica neusa communem panem proprium incarazionis injuiso corpur sentiti Spiritus neusa communem panem proprium incarazionis injuiso corpur sentiti Spiritus sanchio. Lettre Car. (3) Propositum in sacrificium panem et vinum aquim permixium, juvum linda corpus et anapsimo mervatoris nostil-lesa Christi Elimita. De traditionale vitara Elurariae — voyez asses sinti Pierce Chrystologus, Sermon xxxxx şahin Naximo de Turini, excempa xxxxxxxxxxxx.

treavé nne seconde naissance en Jésus-Christ (1). Comme ceux qui viennent à la foi sont encore, avant le baptème, dans ies liens de leur ancienne servitude, mais qu'aussité qu'on a prononce sur eux les paroles de ce sacrement, ils sont purifies de toute l'impureté de leurs péchés, de même, quand le pain et le vin qui doivent être bénits avec les paroles célestes sont places sur les autels, il est bors de dout qu'auant d'être conacrée par l'inor-cation du nom de Dieu, la substance du pain et du vin y est encore; mais, après qu'on a prononcé les paroles de Jésus-Christ, c'est le corps et le sang de Jésus-Christ, Et y a-t-il quelque san-jet de s'étonner qu'il puisse changer par sa parole ce qu'il a pu créer par cette même parole? Il semble même que c'est u moindre miracle de changer en mieux ce qui était déjà, que de faire de rien e qui n'était pas encore (2).

736. Saint Jacques, évêque de Batna en Mésopotamie: « Yous voyex, sous le pain et le vin posés sur l'autel, eclui-la même qui enflamme les corps de feu dans les régions supérieures. Le Ségneur rompit le pain sur la table, et distribua son corps et son sang à onze de ses discipies, afin qu'ils en mangeassent saintement (3).

(1) Unde merito cœlestis confirmat auctoritas, quia caro mea vere est cibus, el sanguis meus vere est potus. Recedat ergo omne infidelitatis ambiguum; quandoquidem qui auctor est muneris ipse etiam testis est veritatis.. Nam invisibilis sacerdos visibiles ereaturas in substantiam corporis et sanguinis sui, verbi sui secreta potestate, convertit, ita dicens : Accipite et edite; hoc est corpus meum; et sanctificatione repetita : Accipile el bibile ; hic est sanquis meus. Ergo et (ad) nutum praccipientis Domini, repente ex nikilo substiterunt excelsa cœlorum, profunda fluctuum, vasta terrarum. Pari potentia in spiritualibus sacramentis verbi præcipit virtus, et rei servit effectus. Quanta itaque celebranda beneficia vis divinæ benedictionis operetur, quomodo tibi novum et impossibile esse non debeat, quod in Christi substantiam terrena et mortalia commutantur, telpsum, qui jam in Christo es regeneratus, interroga. Homélie vii sur la Paque. - (2) Sicut autem quicomque ad fidem veniens ante verba baptismi adhuc in vinculo est veteris debiti, his vero commemoratis mox exuitor omni face peccati; ita quando benedicendæ verbis colestibus creaturæ sacris altaribus imponuntur, antequam invocatione saneti nominis consecrentur, substantia illic est panis et vini : post verba aulem Christi, corpus et sanguis Christi. Quid autem mirum est, si ea quæ verbo potuit creare, possit verbo creata convertere? Imo jam minuris videtur esse miracuti, si id quod ex nihilo agnoscitur condidisse, jam conditum in melius mutare valeat. Ibidem. - (3) Qui igneos in sublimi regione sua inflammat, eum sub pane et vino super mensam intueris.... Fregit enim ille, corpusque et sanguinem suum super mensam distribuens, porrexit undecim discipulis, ut ex eo sancte manducarent, Sermon sur l'Eucharistie, cité dans la Bibliothèque orientale d'Assémani. f. 1, p. 326.

737. Saint Fulgence, évêque de Ruspe : « Le corps même et le « sang de Jesus-Christ sont offerts dans le sacrement du pain et « du vin (1). «

738. Cassiodore: Dieu leur a donné le pain du ciel; l'homme a mangé le pain des anges : ce qui se rapporte tris-bien à la sainte communion, quand nous buvons le saing de Jésus-Christ, et que nous nous engraissons de son corps (3). Jesus-Christ, prêtre ciernel seion l'ordred Metholsédech, a consacré, pour notre saint, son corps et son sang dans la distribution du pain et du vin, som corps et son sang dans la distribution du pain et du vin, som corps et son sang dans la distribution du pain et du vin, som le distribution du pain et du vin, som le l'alle de Homme et ne bunes son sang, yous "aurre point la uite éternelle. Mais l'esprit de l'homme en doit rien concevoir de sangular de corruptible dans cette chair et duns ce sang; qu'il les regarde comme la substance vivillant et salutaire qui a céé-faite la propre aubstance du Verbe même, par laquelle on obtient la rémission des péchés et les dons de la vie éternelle (3).

139. Saint Germain, évêque de Paris, mort en 576, ou un auteur de son temps: «Le sang du Christ est spécialment offert dans un calice, parce que le Seigneur l'a consacré lui-même dans un «anny, le mystère de la foi, qui sera répandu pour plusieurs « na la rémission des péchés. Car le pain est transformé (transformatur) en son corps, et le vin en son sang, solo nq'uil le dit lui-même: Ma châir est vérilablement une nourriture, et mon « sang est vérilablement un breusge (4). »

(t) Ab isso Christi corpore quod est Ecclesia, in sacramento panis et calicis ipsum Christi corpus et sanguis offertur. Liv. n. à Monime, c. xi. - (2) Punem cali dedit its, panem angelorum manducavit homo. Totum ad communionem sacram convenienter refertur, quando et ejus sanguinem bibimus, et de ejus corpore saginamur. Sur le psaume Lxiv. - (3) Tu es sacerdos in æternum, secundum ordinem Melchisedech; hoc propheta promisisse Filio commemoral Patrem. Cui enim potest veraciter et evidenter aptari, nisi Domino salvatori, qui corpus et sanguinem auuni in pania et vini erogatione salubriter consecravit? Signt ipse in Evangelio digit: Nisi manducaveritis, etc. Sed in ista carne ac sanguine, nii cruentum meus humana concipiat; sed vivificatricem substantiam atque salutarem, et ipsius Verbi propriam faciam, per quanpeccatorum remissio et æternæ vitæ dona præslantur, Sur le psaume cix. -(4) Sanguis Christi ideo specialiter offertur in calice, quia in Tale vasum consecratum fuit mysterium cucharistize pridie quam poteretur Dominus, ipso diceute : Hic est calix sanguinis mei, myslerium tidei, qui promuttis effundetur in remissionem peccatorum. Panis vero iu corpore et vinum transformatur in sangnine, dicente Domino de corpore suo: Caro enim mea vere est cibus, el sanguis

740. Saint Grégoire le Grand, élu pape en 590 : « Le bon Pasteur a donné sa vie pour son troupeau, afin que dans le sacrement de son corps et de son sang, qui s'opier par un changement, il pût rassssier de sa propre chaîr les brebis qu'il avait
rachétes (1). Nous recevons le sang de J'esse-Christ en même
tempa, et de la bouche du corps et de la bouche du ceur (2).
Appenene, dit-il à une femme qui ne croyait pas, à croire ce
que dit la vérité: Le pain que je donne est ma chaîr, et mon
sang est un rard breusage. Le Créateur, qui a fait de rien toutes
choses, et qui s'est formé un corps de la chaîr de la sainte
vicreg par l'opération du Saint-Esprit, a comert le pain et le
vin mété d'ean en son corps et en son sang, de sorte qu'il n'y
erste que l'espece du pain et du vin (3). »

741. Anastase Sinaîle, qui appartient au sixième et au septième sisse Dans une dispute contre le gasianites, qui formaient une secte parmi les cutychiens, il leu dit: - Piuique vous dites que le corps de Jésus-Christ a été incorruptible dès le moment de l'union, aussi bien que la divinité, dites-moi, s'il vous plait, si le communion du sacré corps et du sang de Jésus-Christ, que vous office, a là laquelle vous participes, n'est pas erériable ment le trai corps et le sang de Jésus-Christ Fils de Dieu; ou si c'est un simple pain, let qu'on en vend dans le marché; ou une figure du corps de Jésus-Christ, tel qu'etait le sacrifice du loui qui châti offert pour les Julis. « A cela le galanite répond: - boite qui châti offert pour les Julis. » A cela le galanite répond: - la figure du corps du Christ, ou du simple pain le ar nous recevous rériablement le corps seine et le saug même de Jésus-Christ par de la gardine de l'estant par le de l'estant de l'union de l'estant par le de l'estant de l'es

meas sere est podat. De pase divil: "Re-est corpus mens; et de vino: Jite annuais mens. Liveje de sabal Cermais, dans le lous et d'a Themarus ance-dedorma de dom Nariene, pap. 91.— (1) Bona Realor pe orfhus sois animam over quare reclement, carnis is sua liment on consequence de la commentation de

• Christ, Flis de Dieu, qui s'est incurné, et qui est né de la sainte née de Dieu, Marie toujours vierges. L'orthodoxe répliques mère de Dieu, Marie toujours vierges. L'orthodoxe répliques - C'est ce que nous croyons et confessons aussi, suivant ce que puis s'ésus-Christ dans la chen mystique, lorqu'ille leur donna le pain vivifiant : Prenez et mangez : ceci est mon any corps. Et en leur donnant le calles, fileur dit. Ecci est mos ango. Il ne leur dit pas : Ceci est fos sango.
Il ne leur dit pas : Ceci est la figure et l'antitype de mon corps et de mon ango (1).

742. Saint Isidore de Séville, mort en 630 : Les apôtres n'éleatent point à peun lorsqu'ils ont requ le corps et le sang du Séle, peur, parce qu'il était nécessaire qu'ils mangeassent l'agneau paseal avant que de recevoir le vais ascrement, dont cet agneau n'était que la figure. Mais mainteannt l'usage de l'Église univerzelle est qu'on ne communie qu'i feun. Le pain que nous rompons est le corps de Jéssa-Christ, qui n dit lui-même: Je suis le pain de site, et le vin est son sang.... Ces choese sont visibles; mais, étant sanctifiées, elles deviennent dans le sacrement le corps divir (2).

143. Le vénérable Béde, prêtre et moine de Jarou, mort en 135 : - Jesus - Cirist nous lave change jour de nos péchés dans son sang, jorqui on renouvelle à l'autel la mémoire de sa bienhenreuse passion; que la subriance du pain et du vin est changée au saccement de sa chair et de son sang, par la sanctilitation ineffable du Saint-Esprit; et qu'ainsi son corpa n'est plus percé ai son sang répandu par les mains des infidéles pour leur perte, mais que l'un et l'autre sont recus dans la bouche des fidéles pour leur salut (3).

744. Saint Jean Damascène, mort en 750 : « Si la parole de Dieu est vivante et efficace; si le Seigneur a fait tout ce qu'il

<sup>(1)</sup> Geinnite: Abit it dicumus sacram commonionem esse taaltum βşurrun comporis Christi an doulum paume, nei plaum compas et sampieme Christi Pili Dei incarnali, et ex sanclisiasia Deipara et semper Virgine Maria nati, vere seci-piuma. — Orthodorar: sis cereiliume si de confileme print delcum Christi al discipolos in cona mystech dastis illis vivilcom pamem: ¿Accipite et comedite ; hoc ett cirpum sems. Similier et claime delcit lilis, cionem: il test et sampiem mears. Nos dixi: lito est ligara, sea quod vices gerit corporis et sampinia mears. Nos dixi: lito est ligara, sea quod vices gerit corporis et sampinia mears. Nos dixi: lito est ligara, sea quod vices gerit corporis et sampinia mears. Nos dixi: lito est ligara, sea quod vices gerit corporis et sampinia mears. Nos dixi: lito est ligara, sea quod vices gerit corporis et sampinia mears. Hoc est ligara sea dixi della corporis transment. Lito, a des Offices, c. 3 vun. « (1) Para intervini creatura in sacamentum carnis et sampinia eçin ineffabili Spiritioa marcificatione transferier. Homelie sur l'Epiphante.

a poulu : s'il a dit : Que la lumière soit faite, et la lumière a . été faite : que le firmament soit fait, et se firmament a été fait; si les cieux ont été affermis par sa parole, et toule leur vertu . par le souffle de sa bouche; si le ciel et la terre, l'ean, le feu, "l'air, et tout ce que le monde a de bean, a été fait et achevé par « la parole de Dien, ainsi que l'homme, cette admirable créature; « si le Verbe de Dieu s'est fait homme, parce qu'il l'a voulu ; et s'il « s'est formé un corps du sang pur et immaculé de sa mère, tou-« jours vierge, pourquoi ne pourrait-il pas du pain faire son a corps, et du vin mélé d'eau faire son sang? Au commencement, · Dieu a dit : Que la terre produise de l'herbe verte : et, étant ar-« rosée par les pluies du ciel , elle en produit encore tous les jours par la vertn et la fécondité que lui Imprime cette parole. Dieu « dit aussi : Ceci est mon corps ; faites ceci en mémoire de « moi (1), Comment cela se fera-t-ll, disait la sainte Vierge à l'ange « qui lui annonçait le mystère de l'incarnation, puisque je ne con-« nais point d'homme? L'ange lui répondit : L'Esprit-Saint des-« cendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son « ombre. Vous aussi vous demandez comment le pain devient le « corps du Christ, et le vin mélangé d'eau devient son sang : fe « vous répondrai que le Saint-Esprit survient, et fait des choses « qui surpassent toutes nos paroles et toutes nos pensées (2). C'est « le corps qui est vraiment uni à la Divinité, le même qui est né « de la sainte Vierge : non que le corps qui est monté au ciel en des-« cende maintenant, mais parce que le pain et le vin sont changés « au corps et au sang de Dieu. Si vous voulez savoir comment cela « se fait, qu'il vous suffise d'entendre que cela se fait par le Saint-« Esprit, comme par le même Saint-Esprit le Seigneur s'est fait à « lui-même et pour lni-même un corps du sang de la sainte Vierge « sa mère. Nons ne pouvons connaître autre chose en ces mys-« tères, sinon que la parole de Dieu est véritable et toute-puissante, et que la manière dont ils s'opèrent est incompréhensible. Néan-« moins on peut dire que, de même que le pain qui sert de nour-

· riture à l'homme, et le vin mêlé d'eau qui lui sert de breuvage, « se changent en la substance de son corps et de son sang ; ainsi. par l'invocation et la venue du Saint-Esprit, le pain et le vin « mêlé d'eau sont changés au corps et au sang de Jésus-Christ d'une manière toute surnaturelle (1). Le pain et le vin ne son point la figure du corps et du sang de Jésus-Christ, à Dieu ne « plaise ! c'est le corps même de Jésus-Christ uni à la Divinité ; il n'a » pas dit : Ceci est la figure de mon corps, mais bien, Ceci est mon a corps; ni Ceci est la figure de mon sang, mals bien, Ceci est a mon sang (2). SI quelques-uns ont appeié le pain et le vin les antitypes, ou les images, ou les figures du corps et du sang de Jésus-Christ, comme l'a fait saint Basile, ils ne l'ont pas dit après « la consécration, mais avant que l'oblation fût consacrée (3), » 745. Les Pères du second concile de Nicée, de l'an 787, ont approuvé l'écrit du diacre Épiphane, où nous lisons le passage sulvant : « Nul des apôtres ou des illustres Pères qui ont été comme « les trompettes du Saint-Esprit n'a appelé du nom d'image du corps de Jésus-Christ le sacrifice non sangiant qui s'opère en · mémoire de sa passion et de tous ses mystères. Car le Seigneur « ne leur a pas enseigné de parler ainsi, ni de faire profession de cette fol : mals Il leur dit dans l'Évangile : Si vous ne mangez a la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'en-· trerez point au royaume des cieux; celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Et, ayant a pris le pain, et l'ayant béni, il le rompit, et dit : Prenez et . mangez; ceci est mon corps. De même ayant pris le calice. et l'ayant beni, il leur dit : Buvez-en tous; ceci est mon sang · du Nouveau-Testament, qui est répandu pour plusieurs en ré-« mission des péchés. Il ne leur dit pas : Prenez et mangez ; ceci est mon image... Il est donc clair que ni le Seigneur, ni les

<sup>(1)</sup> Panis işse et vinum in corpus et anaçtisem Del transmitantur. Si requirar, quoman peci lotti afta, att bili si alurile nosferi per lepitium Sanetum, prasa, quoman peci lotti afta, att bili si alurile nosferi per lepitium Sanetum, prasa mente et vinum et aquam per spiritus Sanetim. Proficial depuis et altra de la periori del periori d

apôtres, ni les Pères, n'ont appelé image le sacrifice non sangiant
 qui est offert par le prêtre; mais qu'ils l'ont appelé le corps
 même et le sang même. Les dons eucharistiques s'appelient anti-

 types (figures) avant qu'ils soient consacrés; mais après la consécration ils sont appelés, ils sont et on les croit proprement

 accration ils sont appètes, ils sont et on les croit proprement corps el sang (1). » Nous aurions pu ciler encore, en faveur du dogme de la présence réelle, parmi les auteurs du huitième siècle, Ambroise Autpert, Béatus, Ethérius, Alcuin, et saint Paulin d'Aquilée.

746. Théodulphe, évêque d'Orléans, mort en 321: - Ayant ahandonné les særfliese de l'ancienne loi qui out pris fin, l'Égiase en célèbre un nouveau, qui est un mystère, offrant du pain 
et du vin en mémoire de celul qui est le pain vivant descendu 
du ciel, et qui a dit : Je suis la uraie vigne; afil que, par l'oblation visible des prêtres et la consércation invisible du Saint-Esprit, le pain et le vin passent en la dignité du corps et du sang 
de Jésus-Christ (2).

141. Saint Théodore Studite, mort en 326, réfutant les iconcetates qui prétendaient qu'on ne pouvait représenter Jéssis-Christ qu'en faisant commémoration de lui dans la liurgle, s'exprime aissi - Comment appeter-vous ce qui se sit par le préter - dans la celébration des mystères et le chant des cuntiques sa-crés ? L'appetez-vous s'mage ou sérité ? Si vous l'appetez image, vous offites une chose absurde ; vous tombez d'un blaspheme - dans un autre, comme font ceux qui, étant enfoncés dans la boue, s'y enfoncent de plus en plus lorsqu'ils veudent en tirer un pied.

- Mais vous n'avez pas craint de vous faire noter d'impièté en avangant une proposition qui vous a para coversir à la défense.

(1) Nono usquam nandorum nonlodorum, incruentum nestrum uscrificium in memoriam passionic Ciricili Domini il on notiri et dubat dispensationis factum, imaginem corporis illius diveril. Nam is qui accepti a Domino, di con dicil nat condictire, ed aviante uma indicionene eraggiorie. Patie controlle correson, etc. Sic cum acceptiane poserno, etc. Sic can acceptiane correson, etc. Sic cum acceptiane poserno, etc. Sic can sutem diski: Similir, edile imaginem corpora innel. Lega quo conspect voies, nanquami innevies. Neque Dominums, sonce a pootboios, noque Patres, incruentum illud acrificium, quod a sacredesi offertra, inagiorum diskas, perum ispan corpora in lipum sanguinem. Attançum saine saccificationis contecrazionem, quiusdam Patribus pie sacci associated in la suggiame diskas, perum ispan corpora in lipum sanguinem accificationism analyta vocavernali, post consecrazionem anten, opporabranis et sanguamen Ciristii, alpun its sues cerdunter. Act. 71. Lable, fost. 71, col. 71, col. 72, c

 de voire cause. Si vous l'appelez xérité, comme elle l'est en effet, puisque les fidèles, en recevant le corps et le sang de Jé-- sus-Christ, confessent, par l'autorité de la parole divine, que c'est son corps et son sang, pourquoi vétillez-vous en tournant en figures les mystères de la vérité (1)?

748. Saint Nicéphore, patriarche de Constantinople au commencement du neuvième siècle, n'est pas moins exprès : « Oui · n'admirera, dit-il, la sottise et l'inconstance de l'iconoclaste? li · avouait tout à l'heure qu'on recoit proprement et véritablement « le corps de Jésus-Christ, et maintenant il désigne sous le nom · d'image ce que nous recevons. Peut-on s'imaginer une plus « grande stupidité que de dire de la même chose, qu'elle est pro-« prement et véritablement le corps de Jésus-Christ, et qu'elle en est l'image? Pour nous, nous n'appelons point ces dons images « ou figures, quoiqu'ils s'opèrent symboliquement, mais le corps · même du Christ uni à la divinité. Lui-même nous dit : Si vous « ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang. " vous n'aurez point la vie en vous. Et c'est ce qu'il donna à ses . disciples, en leur disant : Prenez et mangez mon corps, et non « l'image de mon corps. Car comme il s'est formé lui-même une « chair prise de la sainte Vierge, et, s'il est permis d'expliquer ces « choses par une comparaison humaine, comme le pain et le vin « méié d'cau sont naturellement changés au corps et au sang de « ceux qui en font usage, et ne deviennent pas un autre corps que « celui qui était déjà, de même ces dons, par la prière du prêtre et « l'avénement du Saint-Esprit, sont changés surnaturellement au « corps et au sana de Jesus-Christ. C'est ce que contient la de-· mande du prêtre : et nous n'entendons point que ce soient deux « corps, mais nous croyons que ce n'est qu'un même et unique « corps. S'ils sont appelés queique part antitypes (figures), ce n'est - pas après, mais avant la consécration, qu'ils sont ainsi nom-« mės (2), »

(1) Quomodo appellas que a accrabcie lo hierologia accrique hymnis traclaturir? Imaginera a verifatient 9 (cod el inaginera, norma aburellam. Inturir el maginera a verifatient 9 (cod el inaginera, norma aburellam. Inturir al figurar tardeces 2 antir-richeq., dans ins Currera de Sirmond, four. Y, pop. 77. — (1) Nos neque imaginem acque figuram corporis illus late circinus, ficte symboles condicatur, sel jouan (circini capata elidentum; illius endadicentis var est. 7 lius mandiescercita corresa, efc. 10c elaste dicipilale caldment., Domendocom panie et yiman el suen attervities in corpus si agrici.



749. Amalarius de Metz, abbé de Hornbac, mort en 837; . Le « sang des animaux qu'on immolait dans l'ancienne ioi était in fi-· gure du vrai sang de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même « qui nous a donné ce calice dans lequel nous buvons son sang , · lorsqu'après avoir consommé le premier calice dans la cène, il . At succeder la vérilé à la figure, comme le rapporte saint Luc :

« Il prit le calice après souper, en disant : Ce calice est la nou-· velle alliance en mon sang, qui sera répandu pour vous ; c'est « le sang qui a coulé de mon côté pour accomplir la loi an-« cienne (1). »

750. Raban Maur, archeveque de Mayence : « Oui se persuade-« rait jameis que le pain eût pu être changé en chair et le vin en sang, si le Sauveur lui-même ne nous en eût assurés, lui qui a · créé le pain et le vin, et qui a tout fait de rien? Ii est plus facile · de faire quelque chose d'une autre, que de créer toutes choses de « rien (2). » Ailleurs : « Le pain et le vin paraissent toujours à nos · yeux; mais étant sanctifiés par le Saint-Esprit, ils passent en sa-· crement du divin corps (3). »

751. Fierus de Lyon : « L'eucharistie est consacrée par les pa-· roles mêmes de Jésus-Christ ; c'est lui qui opère par la majesté · de sa divine puissance; c'est lui qui, par la vertu du Saint-Esprit et par la bénédiction céleste, reproduit son saint corps et son « sang (4). Par la puissance ineffable de cette benédiction, i'obia-• tion est faite le corps et le sang du Fils de Dieu (5). La nature du

nem edenlis ac bibentis transmutantur, neque dicemus aliud corpus diversum a primo fieri : ita et hacc supernaturaliter Invocatione sacrum facientis et Sancti Spiritus adventu, in corpus et sanguinem Christi transmutautur. Namque hoc petitio sacerdotis continet, et non duo intelligimus, sed unum et idem fieri credimus. Sicubi vero antitypa dicta sunt, non post sanctificationem, sed antequam consecrentur lla nuncupata sunt. Antirrhétique u, dans Allatius, de l'Accord de l'Église occidentale et de l'Église orientale, liv. 111, c. xv. -(1) Ille sanguis (animalium) figura fuit veri sanguinis Christi, quem calicem, id est, in quo bibimus sanguinem Christi, initiavit nobis ipse in memorata cœna post consummatum priorem calicem, ut idem Lucas memorat in sequentibus : Similiter et calicem, etc. : Hie calix in quo est sanguls qui manavit de latere mes ad complendam legem velerem. Lettre à Rantgaire, évêque de Noyon, dans le Spicilége de dom d'Achery. - (2) Quis unquam crederet quod panis in carnem potnisset converti, vei vinum in sanguinem, nisi ipse Salvator diceret, qui panem et vinum creavit, et omnia ex minito fecit? Facilius est aliquid ex alio facere, quam omnia ex nihilo creare. Des Ordres sacrés, c. xix. - (3) Hac autem dum sunt visibilis, sanctificata tamen per Spiritum Sanctum, in sacrantom divini corporis transcent. De l'Institution des clercs, c. xxxi. --(6) Ipse ex Spiritus Paracieti virtule et conceti henedictione sanctum corpus et sanguinem sturm esse perficit. Exposition de la messe, nº Lx. -- (5) Divino

 pain et du vin est changée au sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ(!).

152. Haimon, évêque d'Halberstadt: « Nous croyons, nous confessons fidèlement, nous tenons que, par l'opération de la « vertu divine, la substance du pain et du vin se convertit substantellement en une autre substance, écst-la-dire, au corps et au sang de Notre-Seigneur. Le pain parait da pain, je vin parait du vin, mais, dans la réalité, c'est le corps et le sang de Jésus-Christ (2). »

753. Hinemar, du archevêque de Reima en asís, établit la présence réelle par les paroles de la conséertion, auxquelles il attribue la même efficacité qu'à la parole dont Dien s'est servi pour la création, le mystère de l'Incarnation, et les principaux miraclas dont il est parie dann l'Écriture: - Par la sanctification ineffable - du Saint-Eagrit, la sobstance du pain et du vin, dicil, est -changée au secrement de la chair de Jésus-Christ (3). - Le pain - est du pain avant la cousécration; après la consécration, c'est - la chair de Jésus-Christ. La pande d'Elle a pu faire descende - le fou d'ell, et la parole du Christ a via paire de derende - le fou d'ell, et la parole du Christ a paire de d'in et - préces des éléments : La parole du Christ a paire de d'in et qu' - l'était point, et n'aurait pu changer ce qui est en ce qu'il n'était - pas (4)? -

154. Paschase Radbert, abbé de Corbie, mort en 865: « Jénus prit du pain, et l'ayant beni, il le rompit et le donna à ser « disciples, en disant: Prense et manges, cact ism vanc cobra. Que ceux-là écoutent, qui veulent exténuer ou affaiblir la force du mot corps, en soutenant que ce n'est pas la vraie chair de Jésus-Christ que l'Église célèbre dans le sacrement, al son vail

benedicionis inofficiolis referencia circletro corpus et anapois uniquenti Pitili Dei, sicus in pace telature. Corpus ence rese a civilus, et anapois una ser ore at poluti. Ibidena, nº 1xx. — (1) Panies et inic eventre in accamentum carria et anapointa regio sunfatuli Signitus acardicatames transferor. Bidena. — o) Credimus et iduditire conditemure et tenemus quod nobatantia ilia, panis collicet et vini, per operationem chimu virtuita, id est a tattera panies et vini admittatibiler converge daturi in situm anapotamento con acus una mon genera panie et vini admittatibiler converge daturi in situm anapotamento con acus una mon genera panie et vini, per operationem. Protite da corpus de destrucción con acus una mon genera panies establicata, corpus con experimento de la consecución de consecu

« sang, feignant je ne sais quoi, comme s'll n'y avait dans le sacré-« ment que la vertu de la chair et du sang de Jésus-Christ, En avançant que ce n'est ni sa vrale chair ni son vrai sang, ils font " mentir Notre-Seigneur, pulsqu'il a dit : Ceci est mon corps... . Il n'a pas dit : Ceci est la vertu ou la figure de mon corps : · mais il a dit, sans fiction et sans détour : Ceci est mon corps. « Je m'étonne que quelques-uns disent que ce n'est pas la verité « de la chair ou du sang de Jésus-Christ, mais la vertu de la chair « et non la chair même, la vertu du sang et non le sang même, « la figure et non la réalité, l'ombre et non pas le corps (t). » Il enseigne la même chose dans son livre du Corps et du sang de Jesus-Christ. - Qu'on ne soit point étonné, dit-il, que le vrai « corps et ie vrai sang de Jésus-Christ soit dans le mystère de l'en-« charistie, puisque c'est la volonté du Créateur, qui a fait au ciel et sur la terre tout ce qu'il a voulu, et parce qu'il l'a vouln. . Encore que la figure du pain et du vin demeure, on doit croire « qu'après ia consécration Il n'v a pas autre chose dans le sacre-· ment que la chair et le sang de Jésus-Christ (2). La substance du « pain et du vin est changée au corps et au sang de Notre-Seigneur « par les paroies de la consécration (3). » Enfin il dit, dans sa lettre à Frudegard, que si on veut se convaincre qu'en disant que l'eucharistie contient la même chair qui est née de la Vierge, il a pense là-dessus ce qu'en pense toute i'Église, il suffit de se rappeler ce qui se passe dans la liturgie, où, après que le prêtre a demandé à Dieu que le pain et le vin deviennent le corps de Jésus-Christ, ies fidèles répondent, d'une volx unanime : Ainsi soit-il. « C'est ainsi, continue-t-il, que l'Église prie chez toutes les nations

(1) Nescio quid volentes fingere quasi virtus sit carnis et sanguinis in eo saeramento, ut Dominus mentiatur, et non sit vera caro eius, neque verus sanguis, cum ipsa veritas dicat : Hoc est corpus meum.... Neque itaque divit : Hoc est in hoc mysterio vel virtus, vei figura corporis mei; sed ait non ficte, Hoc est corpus meum, etc. Unde miror quid velint nane quidam dicere, non in re esse veritatem carnis Christi vei sanguinis ; sed in sacramento virtutem carnis et non carnem, virtutem sanguinis et non sanguinem, figuram et non virtutem, umbram et non corpus. Liv. xt, sur saint Matthieu, c. xxvi. - (2) Nullus moventur de hoc corpore et sanguine, quod in mysterio vera sit caro et verus sil sanguis, dum sic voluit ille qui ereavit, omnia enim queccumque voluit fecit in calo et in terra, et quia voluit, licet in figura panis et vini maneat, luec sic esse omnino, nilitique alind quam caro Christi et sanguis post consecrationem credenda sunt. Du Corps et du sang de Jesus-Christ, c. 1. - (3) Substantia panis et vini in Christi carnem et sanguinem commutatur; ita ut deinceps post consecrationem jam vera Christi caro et sanguis veraciter credatur. Ibidem. c. vm.

et en toutes les langues. N'est-ce donc pas un crime que d'assister
 aux prières qui se font dans la célébration des mystères, et de ne
 pas eroire ce qui est attesté par la vérité même, et ce qui est cru
 par toute l'Église répandue dans l'univers (1)?

755. L'abbé de Corbie eût-il osé mettre en avant la croyance du monde entier à la présence réelle, si, comme quelques calvinistes l'ont prétendu contre l'évidence des faits et l'autorité de l'histoire, il eût été le premier à parler de ce dogme catholique, le premier aul eut enseigné que Notre-Seigneur Jésus-Christ est véritablement et réellement présent dans l'eucharistie? Dira-t-on que plusieurs écrivains du neuvième siècle, Amalarius, Raban Maur, Florus de Lyon, Haimon d'Halberstadt, Bertramne ou Ratramne, Jean Scott Erigene, ne s'accordent point avec Paschase? que plusieurs même d'entre eux ont attaqué son livre du Corps et du sang de Jésus-Christ? Il est vral que ce Jean Scott, esprit léger et peu verse dans les matières de théologie, s'est écarté de l'enseignement général sur l'eucharistic; mais son livre, qui n'existe plus, a été aussitôt réfuté par Adreval, moine de Fleury, et condamné quelque temps après par les conciles de Rome et de Verceil. D'ailleurs il n'a trouvé de sympathie nulle part, et son erreur est tombée avec lui, sans laisser aucun vestige de son passage. Quant à Amalarius, Raban, Florus, Haimon, ils ont toujours professé, ainsi que nous l'avons montré plus haut, la présence réelle et la transsubstantiation. Ils n'approuvaient point que Paschase eat dit que le corps de Jésus-Christ, dans l'eucharistie, fut le même qui est né de la sainte Vierge, qui a été attaché à la crolx; mais ils ne ninient point pour cela que ce fût le même corps quant à la substance, mais seulement que ce fût le même corps quant aux apparences ou à la forme naturelle; de sorte que le fond de la dispute roulait plutôt sur la manière dont le corps de Notre-Seigneur est présent dans l'eucharistle, que sur la réalité de son existence dans le sacrement. Ratramne lui-même, dont le suffrage toutefois ne nous est pas plus nécessaire que celui de Scott Érigène, reconnaît que, par la consécration du prêtre, le pain est fait le corps, et le vin est fait le sacrement du sang de Jesus-Christ; que tous les fidèles confessent que c'est le corps et le sang de Jésus-Christ, et que par conséquent les choses ne sont plus ce qu'elles ont été avant la consécration (2).

<sup>(1)</sup> Liv. du Corps et du sang de Jésus-Christ. — (2) Yoyez dom Ceillier, Hist. de: aut. eccl., tom. xix, pag. 136, etc.

756. Aussi, lorsque, vers ie milieu du onzième siècle, Bérenger osa attaquer le dogme de la présence réeile, il souleva le monde chrétien contre lui. Adelman, évêque de Brescia, qui avait été son disciple; Lanfranc, prieur du monastère du Bec, et depuis archevêque de Cantorbery; Hugues, évêque de Langres; Théoduin, évêque de Liége; Guitmund, qui de moine devint archevêque dans le royaume de Naples, s'élevèrent contre cette hérésie, reprochant à son auteur de scandaliser l'Église universelle, de se séparer de l'unité de notre mère la sainte Église, de vouloir troubler la république de la cité chrétienne; et les papes et les évêques le condamnerent dans plus de quinze conclies, dont plusieurs se tinrent à Rome ; et les prêtres, et les moines, et les simples fidèles, le traftèrent d'impie et d'hérétique. Frappé d'une réprobation gépérale, après bien des tergiversations il finit par renoncer entièrement à ses erreurs, reconnaissant le mystère inessable contre lequel Il avait blasphemé.

757. Nous avons d'ailleurs prouvé, par le témolgange des Pères grees et des Pères jures et des Pères latins, que le dogme de la présence réelle a été constamment reçu dans l'Egilse pendant les buit premiers siècles, sans Interruption. Il faut donc reconnaître que ce dogme vient des apôtres, dont l'enseignement n'a pu, de l'aveu des protestants, s'écarter en rien de la doctrine de Jésus-Christ.

758. On nous fait une objection : on dit que les Pères désignent l'eucharistie sous le nom de pain, sous celui de signe, de floure, de type, d'image; ce qui, ajoute-t-on, ne peut s'accorder avec la croyance au dogme de la présence réelie. Nous conviendrons qu'on trouve ces expressions dans les Pères ; mais on a tort d'en conclure qu'ils n'admettalent point la présence réelle. En effet, les Pères ont-ils dit que le sacrement de l'eucharistie ne contient que du pain et du vin; que le pain et le vin sont après la consécration ce qu'ils étaient auparavant? Non i Ont-ils dit que le pain et le vin ne sont qu'un siane, qu'une figure, qu'une image, qu'un tupe du corps et du sang de Jésus-Christ? Non! Mais ceux-ià même qui ont employé les mots de signe, de figure, de tupe, d'image, comme saint Cyrille de Jérusalem, saint Ambroise, saint Jean Chrysostome, saint Augustin, saint Gaudence, répètent que, par la consécration, le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, sont faits le corps et le sang de Jésus-Christ; sont changés au corps et au sang de Jésus-Christ. Ce n'est donc point par l'usage que les Pères ont fait des mots de signe, de figure ou d'image, en parlant de l'eucharistie, que nous devons juger de leur croyance; c'est au contraire par leur croyance qui nous set comme, qu'ils not chaircemet exprimés, que nous devons déterminer le seas de ces mots, qui n'excluent pas pius par eux-mêmes la réalité du corps set du sang de Notro-Seigneur, que le mont de sa-crement, qui dess nature est un digne, ne l'exclut dans la boucle des catholiques. Il est de signes, des figures qui ne coutlement point la réalité des choses qui en sont l'objet, comme on le voit par les figures de l'Ancien Testament. Mais ji est d'autres figures de l'Ancien Testament. Mais ji est d'autres figures qui conditenent les dons qu'elles significat : tels sont les sercements de la nouvelle alliance, qui contiennent in grâce dont lis sont les signes; tel, est, particulièrement, le sacrement de l'eucharistic, qui nous offre, en réalité, la chair et le sang de Jésus-Christ, comme datu vraiment la nouvriture et le breuvage de notre. des particulars de la nouvelle alliance, qui contient et le vient que de contrait de l'estat vraiment la nouvriture et le breuvage de notre de l'estat de l'autre de l'estat vraiment la nouvriture et le breuvage de notre de l'estat de l'autre de l'estat vraiment la nouvriture et le breuvage de notre de l'estat de

## SIII. Preuve de la présence réelle, tirée de la eroyance générale et constante de l'Église universelle.

- 759. On prouve le dogme de la présence réelle par la preseriprion, «cet-à-dire par la possezion ou la croyance générale et constante de l'Église. Nous dirons donc : Ce que l'Église universelle croit et qu'elle a toujours cru ne peut veuir que des apôtres, que de Jésus-Christ. Or, l'Église universelle croit et a toujours cru que le corps et le sang de Jésus-Christ sont réellement présensi dans l'eucharistie y donc le dogme de la présence réelle nous vient des apôtres, de Fésus-Christ.
- 160. Premièrement, l'Église universalle croit que Notre-Seigener est récliement présent dans l'eucharistic. De l'aveu de ney frères séparés, elle croit ce qu'elle croyait au seinieme siècle, ce qu'elle croyait lorsque Zwingle et Calvin out commencé à dogmatier. Or, au seizieme siècle elle croyait au dogme de la présence réelle. Il était reçu alors dans l'Église catholique, chez les Latins, chez les Grecs, et ceux des Orientaux qui sont en commusion avec le saliti-séège, que Jésus-Christ est véritablement, réellement et substantiellement présent dans les servement de l'autel, aiusi qu'on le voit par les décrets du concile de Trente, auxquels ont souscrit tous les catholiques. Et ce qu'il est important de remanquer, c'était aussi la croyance des Grecs sebismatiques. Les ennemis de la présence réelle ayant cherché à se faire des partisans chez les Grecs, Jérémie, patriarche de Constantionel, leur répondit native

ment, en 1570 : « C'est une chose décidée par le jugement de l'E-« glise, que, dans la eène, après la consécration et la bénédiction, « le pain se trouve changé au corps même de Jésus-Christ, et le « vin en son sang, par la vertu du Saint-Esprit.... Le propre corps, « le corps véritable de Jesus-Christ est contenu sons les espèces du pain et du vin. Et Cyrille Lucar, un des successeurs de Jérémie, avant osé publier une profession de foi contraire à cette déclaration, fut anathématisé par le coneile de Constantinople de 1638, où se trouvèrent, avec le patriarche de cette ville, le patriarche de Jerusalem, celul d'Alexandrie, et vingt-trois évêques d'Orient. Il fut aussi condamné par un autre concile de Constantinople, en 1642. Les conciles de Jérusalem de 1668, et de Bethléem de 1672, se sont également déclarés en faveur de la présence réelle. D'ailleurs, les liturgies de l'Église grecque ne laissent aucun doute sur ce point : elles s'accordent parfaitement avec les liturgies de l'Église latine. Enfin, nous trouvons la même erovance dans les écrits, les professions de foi, les eucologes et les liturgies des Syriens, des Arméniens, des Maronites, des Cophtes, des Éthiopiens, des eutychiens ou jacobites, des nestoriens, des Russes ou Moscovites. Ainsi donc, au seizième siècle comme aufourd'hui, le dogme de la présence réelle était recu, non-seulement dans l'Église catholique, mais encore chez les Grees schismatiques et chez les différentes seetes de l'Orient, dont guelques-unes, comme celles des nestoriens et des eutychiens, sont séparées de l'Église romaine depuis le cinquieme siècle (1).

161. Secondement, ee que l'Église universelle eroit, ce qu'elle croyait au sezione ailéet, elle l'a toujours en; ce qu'elle enségne aujourd'hui, elle l'enseignant hier, et l'a enseigné dans tous les temps D'abord, son enseignement ne varie point; il in e varie paspius que la vérité, puisque cetul qui est la vérité même lui a premis détre arez elle tous les jours, absolament tous les jours, juagad la consommation des siècles (2). D'alleurs, al l'Église n'el pas toujours eu la nême eroyanee au sujet de la présent est est aites, et le souffert deux arbitos, dites nous done comment exte altération a pu être universilément adoptée, nunt en Orient qu'en Océdent, non-seulement par les catholiques, mais encore par les schismatiques et les différentes soctes d'héréliques, mais encore par les schismatiques et les différentes soctes d'héréliques, mais encore par les schismatiques et les différentes soctes d'héréliques, mais fenore par les schismatiques et les différentes soctes d'héréliques, aussi séparés entre eux qu'ils les sont de l'Es-

<sup>(1)</sup> Voyez la Perpétuité de la foi sur l'eucharistie, etc.; le Traité de Re sacramentaria, liv. sv. etc. — (2) Saint Malthien, c. xxvss, v. 20.

glise romaine. De grace, dites-nous depuis quand ce nouveau dogme a paru dans le monde, quel en est l'auteur, et comment Il s'est répandn partout? Il serait bien étonnant qu'on ignorât le novateur sur ce point, tandis que l'on connaît les Arius, les Pélage, les Nestorius, les Eutychès, les Macédonius, les Wiclef, les Luther, les Calvin, tous ceux qui ont voulu innover en matiere de religion. On ne se persuadera point qu'un aussi grand changement dans une chose aussi importante, et tenant de si près à la pratique de tous les fidèles et de tous les jours, ait pu s'opérer sans bruit, sans difficuité, sans réclamation aucune. En effet, si, lorsque Bérenger se mit à parler contre la présence récile, il reucontra la plus vive résistance, et de la part des peuples, qui le traitaient d'impie, ct de la part des docteurs, qui réfutèrent ses erreurs, et de la part des évêques, des papes et des conciles, qui le condamnèrent comme novateur; celui qui, avant Bérenger, aurait eu la témérité de fabriquer ce même dogme, aurait-ll pu le propager sans éprouver la moindre contradiction? Ce dogme, sans contredit l'un des plus grands et des plus incompréhensibles mystères de la reiigion; ce dogme, dont on ne peut rendre raison que par la foi, et qui réduit notre entendement en servitude; ce dogme, qu'on eut présenté comme venant des apôtres, quoiqu'il fut inconnu jusqu'alors dans l'Église, n'eût-il pas soulevé le monde entier contre son auteur? N'eût-on pas crié de toute part à l'ignorance ou à l'imposture ? Et les évêques et les papes, qui se sont toujours prononcés contre toute nouveauté, n'eussent-ils pas frappé d'anathème ie premier qui eût osé aggraver, outre mesurc, le joug de la foi, en altérant i'enseignement de l'Église et ja croyance de tous les peuples? Cependant l'histoire garde lel le silence : il ne nous reste aucun vestige, aucune trace des réclamations, des débats qu'eût infaiiliblement occasionnés le dogme de la présence récife, s'il n'eût toujours été reçu partout comme avant été transmis par les apôtres. Donc on a toujours cru, dans l'Église, à la présence réelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie.

762. De plus, si ce dogme s'était Introduit dans l'Églies, c'eût été ou depuis le neuviems sétéel josaqi'an temps de Calvin ; ou de puis le cinquième sétéel josaqi'an neuvième; on depuis la mort des apotres josaqi'an cinquième sétéel. Or, on ne peut admettre aucune de ces suppositions, D'abord, ce dogme ne s'est point introduit depuis le neuvième sécel jusqu'au temps de Calvin. Venu des Latins, Il eût été repoussé par les Grees, et principalement par les sestimatiques, dont la séparation remoire an neuviéme séclec. Jil

eût également été repoussé par les nestoriens, les eutychiens et autres hérétiques, dont les sectes remontent encore plus haut que le schisme des Grees. Veun des Grees schismatiques, il eut soulevé les réclamations et des Orientaux et des Latins. On n'eût pas manqué de s'adresser de part et d'autre de vifs reproches, de s'accuser mutuellement d'altérer la vraie fol, la doctrine de Jésus-Christ. Cependant on ne trouve pas la moindre dissidence, au sujet de la présence réelle, entre les Églises de l'Orient et celles de l'Occident, quoiqu'il y ait eu d'assez vives contestations entre elles sur la manière de célébrer les saints mystères, en ce qui regarde le pain azyme et le pain levé. Il faut donc renoncer à la première supposition. Le dogme que nous défendons ne s'est point introduit non plus depuis le cinquième au neuvième siècle : ni les Grees ne l'eussent toléré chez les Latins, ni les Latins ne l'eussent toléré chez les Grees. On connaît les rivalités qui se sont manifestées entre l'une et l'autre Église, depuis la fin du deuxième siècle, à l'occasion du jour de la célébration de la Paque, et qui se sont développées depuis, plus ou moins sensiblement, jusqu'à l'époque du schisme de Photius. D'ailleurs, les nestoriens et les eutychiens se fussent-ils prêtés à cette innovation? ne l'eussent-ils pas, au contraire, reprochée aux catholiques, en s'en prévalant pour justifier leurs propres erreurs et leur séparation? La seconde supposition n'est donc pas plus admissible que la première. Enfin, le dogme de la présence réelle n'a pu s'introduire depuis la mort des apôtres jusqu'au cinquième siècle. Plus on se rapproche des temps apostoliques, plus il est difficile de supposer que l'Église ait varié dans son enseignement. Les calvinistes, les angileans et les inthériens en conviennent eux-mêmes généralement : ils ont été forcés d'avouer que, pendant les trois ou quatre premiers siècles, l'Église a conservé pure et intacte la doctrine de Jesus-Christ. D'ailleurs, était-il possible que tous les chrétiens, qui étaient répandus dans les différentes parties du monde, s'accordassent à sanctionner comme venaut de Dicu un dogme qu'ils n'auraient pas recu de leurs pères? Nous ajouterons que c'était l'usage dans les premiers temps, usage qui s'est maintenu jusqu'au sixième siècle, de communier toutes les fois qu'en assistait à la célébration des saints mystères, et de porter la communion aux absents. Le dogme eucharistique intéressait donc au suprême degré tous les chrétiens; il était donc impossible que ce dogme souffrit la moindre aitération, sans que ce changement fût aussitôt remarqué par les évêques, les prêtres, les diacres, et même par les simples fidèles. Or,

noss lo demandons, quel motif est pu les détermiser bous à favoriser ce changement? Quel vantage pouvaient lès se promettre, tandis qu'ils étaient sons le couten de la persécution, à soutrair et à praitiquer un nouvean dogme qui ne pouvait être qu'in sujet de triomphe pour les cérinthiens, les valentiniens, les marchoultes, les ariens et autres ennemis de l'Église, et une occasion, pour les paiens, de calomiser les chrittens de la manière la plus atroce? Conciuons donc que le mystère de la présence recite n'a pu étre inventà ai depuis la mort des aportes, au cinquième siete, ni du cinquième siècle au neuvième, ni du neuvième au temps de la Réforme. Douc, e dogme a troijours été reçu dans l'Eglise; donc, il vient des apotres et de Jésus-Christ; donc, encore une fois, on doit l'admettre, sous peine d'encourie les anathèmes de Notre-Seigneur; Clui qui ne croira pas, sera coudamné : Qui non crediderit, condemandaire.

## § IV. Peut-on démontrer que la présence réelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie soit impossible?

763. Il en est de la présence réelle comme de la trinité des personnes en Dieu, de l'Incarnation du Verbe, de la prédestination. de la résurrection des corps, de l'éternité des pelues : c'est uu mystère, un mystère incompréheusible ; il est inaccessible à nos sens, aux investigations de l'intelligence humaine. Ce serait donc évidemment s'écarter des règles de la sagesse, que d'examiner philosophiquement, ne prenant pour guide que la raison, si la présence réelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie est possible ou uon, Tel ou tel mystère existe-t-il? tel ou tel dogme est-ll révélé? tel ou tel sacrement qui déroge au cours ordinaire de la nature, aux lois du monde physique, est-il d'institution divine? Voilà l'objet de notre examen ; vollà quelle doit être l'étude du sage, du chrétien, du vral philosophe. Or, nous l'avous prouvé, et par l'autorité de l'Église, sans laquelle c'en est fait de la fol chrétienne, et par les saiutes Écritures, dont le sens que nous leur avons donué s'accorde parfaitement avec les traditions apostoliques, et par l'enseignement des saints Pères, et par la croyance générale de tous les temps, le corps de Jésus-Christ est réellement présent dans le sacrement de l'eucharistie, eu vertu de la puissance diviue, qui l'emporte autant sur les couceptions de l'homme, quel que soit son génie, que l'infini l'emporte sur le fini, le Créateur sur la créature. Donc, la présence réelle est possible. Il faudrait donc être Juif pour demander comment Jésus-Christ, le Fils de Dieu, peut neus donner sa chair à manger.

764. . Ce comment, disait saint Cyrille d'Aiexandrie, est tout « à fait judaïque, et sera la cause du dernier supplice. Car ceux-là « seront justement réputés coupables des crimes les plus graves . « qui osent attaquer, par leur incréduité, le suprême Créateur de · toutes choses, et qui, sur ce qu'il veut opérer, ont le front d'en « chercher le comment. L'esprit brut et indocile rejette comme « extravagant tout ce qui est au-dessus de sa portée ; son ignorante « témérité le porte à un orgueil extrême.... Les Juifs devaient, sans · hésiter, recevoir les paroles du Sauveur, dont ils avaient admiré · plusieurs fols la vertu toute divine, et cette puissance invincible « sur la nature, qu'il leur avait montrée lui-même par ses pro-« diges. Et les voilà qui proferent encore sur Dieu cet insensé · comment, comme s'ils ne sentaient pas que cette manière de · parler est un blasphème, puisque dans Dieu réside le pouvoir · de faire tout ce qu'il veut.... Que si tu persistes, à Juif, à proférer « ce comment, je te demanderai à mon tour, moi, comment la · verge de Moyse fut changée en serpent, comment les eaux fu-« rent changées en sang? Il convenait donc d'en croire à Jésus-· Christ et d'ajouter foi à ses paroles, plutôt que de s'écrier si inconsidérément, si témérairement : Comment peut-il, celui-ci, · nous donner sa chair à manger?... Pour nous, en recevant les « divins mystères, ayons une foi exempte de toute curlosité. Voilà « ce qu'il faut, et non point faire entendre de comment aux paroles · qui s'y disent (1). • Tel est le langage des Pères, lorsqu'ils parlent du mystère de l'eucharistie. « Pourquoi, dit saint Jean Chry-· sostome, vous efforcez-vous de sonder ce qui n'a point de fond ? · Pourquol cherchez vous à comprendre des choses incomprehen-« sibles? Pourquoi vouiez-vous pénétrer ce qui est impénétrable (2)? « Ne prétendons point juger les choses divines par la raison, ni les « assujettir aux lois et aux nécessités de la nature, Croyons Dieu · en toutes choses, et ne le contredisons point, quoique cc qu'il « nous dit nous semble contraire à nos pensées et à nos yeux. Que « l'autorité de sa parole soit plus forte sur nous que nos yeux et « nos pensées. Ainsi donc, puisque c'est sa paroie qui nous dit, · Ceci est mon corps, soyons-en persuadés, croyons-ie, et voyons-« le avec les yeux de la foi (3). Celul qui est doué de l'œil de la foi,

<sup>(1)</sup> Liv. IV, sur saint Jean, c. VI. — (2) Homélie VI, sur saint Jean. — (3) Homélie XXIII sur saint Jean.

· dit saint Éphrem, aperçoit Dieu dans une clarté intuitive; et. d'une foi pleine et assurée, il mange le corps sacré et boit le sang de l'agneau sans tache, sans se livrer, sur cette sainte et divine doctrine, à des recherches curieuses.... Pourquoi vouloir péné-· trer ce qui est impénétrable? Si vous sondez avec curiosité, vous « ne méritez plus le nom de fidèle, mais celui de téméraire. Soyez · donc innocent et docile. Participez au corps immacuié et au sang du Seigneur avec une foi très-pleine, assuré que vous mangez l'agneau tout entier. Car les mystères du Christ sont un feu · immortel : gardez-vous de les scruter avec témérité, de peur · qu'en y participant vous n'en soyez consumé.... Pour moi, ne pouvant saisir par la pensée les mystères du Christ, je n'ose m'a vancer pius loin, ni essayer d'atteindre à la hauteur de ces mysa tères profonds et sacres; et si j'en voulais parler audacieusement, « je ne les comprendrais pas davantage. Je ne serais qu'un temé-· raire, un insensé, battant l'air de mes vains et inutiles efforts; · car l'air échappe à toute prise par sa rareté et sa ténuité ; et ces « saints , ces adorables , ces redoutables mystères , outre-passent

## ARTICLE 1V.

· toutes les forces de mon génie (1). •

Si dans l'eucharistie la substance du pain et du vin est changée au corps et au sang de lésus-Christ.

765. Il est de foi que, dans le sacrement de l'eucharistie, la substance du pain et du vin est changée au corps et au sang de Jésus-Christ, de sorte qu'après la conscrution il ne reste du pain et du vin que lesces ou apparences, qui frappent nos sens comme avant la célébration des saints mystères. Voici a décision du concile de Trente : « Si quelqu'uo dit que, dans le très-saint seremente de l'eucharistie, la substance du pain et du vin raste conjointement avec le corps et le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et mei cette admirable et singulière conversion de toute la substance du pain au corps, et de tout la substance du vin au sang de Jésus-Christ, en restant seulement que les esspées du

» pain et du vin; laquelle conversion i glise catholique appelle du » nom très-propre de transsubstantiation; qu'il soit anathème (2).

Sermon contre la curiosité à sonder la nature de Dieu. — (2) Si quis dixerit, in sacrosancto encharistise sacramento remanere substantiam panis et vini una cum corpore et sanguine Domini nostri Jesu Christi, negaverique mirabiti.

32

Ce diecet est divigé contre ceux des protestants qui, tout en admettant la présence rielle, prétendent que la soblance du pain et du vin n'est point détruite, mais que Jésus-Christ est, dans l'encharistic, ou par impanaction, comme le pensail Osiandre, C'est-àdire par l'union réelle on hypotatique du corps de Notre-Seigneur avec le pain; ou par consubstantiation, comme le veulent généralement les luthériens, qui soutienent que le corps de Jésus-Christ est présent avec le substance, ou sous la substance, ou dans la substance du pain. Ces deux systèmes ent été condamnés par le dermier concile général, dont le jugement est d'allleurs conformé à l'Éccliure sainte et à la tradition.

766. Premièrement, ce jugement est fondé sur l'Écriture sainte. De l'aveu de nos adversaires, les paroles de Notre-Seigneur. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, expriment clairement is présence réelle. Or, cela posé, nous faisons le raisonnement suivant : Ou le corps de Jesus-Christ est présent dans l'eucharistie par impanation; ou il y est présent par consubstantiation; ou il y est présent par transsubstantiation. Il n'y est point present par impanation : ce système est si absurde, qu'il ne trouve plus de partisans parmi les protestants. On ne peut dire non plus qu'il y soit présent par consubstantiation, qu'il s'y trouve conjointement avec la substance du pain, de queique maniere qu'on l'explique; car Jesus-Christ n's pas dit : Ier, dans ce pain , sous ce pain , avec ce pain, est mon corps : ici, dans ce vin, sous ce vin, avec ce vin, est mon sang; mais bien, Ceci est mon corps, ceci est mon sang : e est-a-dire. Ceci que je tiens en mains devient, par la vertu de mes parotes, et est véritablement mon corps et mon sang, a convertu, se change, se transsubstantie en mon corps et en mon sang. Ces paroles ne sont pas susceptibles d'un autre sens. Le pronom ceci ne peut se rendre par l'adverbe ici, à moins que la chose qui se voit ne soit destinée par sa nature à en contenir une autre, ou que ceux à qui l'on parle ne soient prévenus du sens qu'on lui donne. D'après l'usage on peut bien dire, en montrant un vase qui contient des liquides, ceci est du vin; ce qui répond à cette proposition : ici est du vin ; personne ne s'y méprend. Mais le pain et ie vin ne sont point destinés, de leur nature, à contenir le corps et

lem illam et singularem couversionem totius substantiae panis in corpus, et bitius substantia vuni in sanguinem, manentibus duntavat speciebus panis et rini; quam quadem couversionem catholica Ecclesia aptissime transsubstantitionem appellat; anatiema sit. Sess. xut, can. u. — Voyez aussi le ch. rv de la mêma sessione. le sang de Jésas-Christ; et Jésas-Christ n'a point averti ses disciples que le pain et le vin contensient son corps et sos sang. On ne peut donc admettre la convubsionitation. Done il flaut reconnaitre que le corps et le sang de Jésas-Christ sont présents dans le sacrement de l'eucharistie par itranssubsiantation, ou, oç qui revient au même, que la substance du pain est changée au corps, et la substance du vin est changée au sang de Jésus-Christ. El c'est dans ce sens que l'Église a toujours entendu ces paroles de l'Institution de l'eucharistie.

767. Secondement, les Pères ont enselgné la transsubstantiation, comme on le volt par les auteurs des neuf premiers siècles. que nous avons cités dans l'article précédent, Suivant saint Ignace d'Antioche, l'eucharistie, ou ce qui est dans l'eucharistie, est la chair de Jésus-Christ : il ne dit pas que l'eucharistie est la chair de Jésus-Christ avec le pain, ou le pain avec la chair de Jésus-Christ. Saint Justin dit positivement que la nourriture eucharistique, étant sanctifiée par la prière et l'action de grâces du Verhe, est la chair et le sang de Jesus. Tertulllen : Le Seigneur a fait le pain son propre corps, en disant : Ceci est mon corps. Origène : Les dons offerts dans l'eucharistie sont faits, devenus le corus de Jésus-Christ. Saint Cyrille de Jérusalem : « Aux noces de Cana. · Jésus-Christ a changé de l'eau en vin, et nous estimerons qu'il n'est pas assez digne pour nous faire croire, sur sa parole, qu'il ail changé du vin en son sang! Encore que les sens nous rapa portent que cela n'est pas, la foi doit nous persuader que cela est. Ne jugez donc pas de cette vérité par le goût, mais par la · fol. Ce qui paraît du pain à nos yeux n'est pas du pain, quoique · le gout le juge tel, mais le corps de Jesus-Christ. Ce qui parait a du vin à nos yeux n'est pas du vin, quoique le goût le prenne pour du vin, mais le sang du Christ. » Saint Grégoire de Nysse : Le pain sanctifié par la paroie de Dieu est changé au corps de Jésus-Christ. La nature des choses qui paraissent dans le sacrement « est transélèmentée au corps de Jésus-Christ. » Ce mot transélémentée répond parfaitement au mot transsubstantiée. Saint Ambroise prouve le mystère de la présence réelle par la puissance de Dieu, disant que celui qui a pu de rien faire ce qui n'existait pas. peut changer la nature des choses qui existent. Il ajoute que le pain est du pain avant la consécration, mais qu'il devient, par la consécration même, la chair de Jésus-Christ. Saint Jean Chrysostome: « On doit, au sujet du mystère de l'eucharistie, s'en rapporter à la varole de Dieu, encore que ce qu'il nous dit paraisse con- fraire à nos pensées, à nos yesse, à nos sens. C'est lui-même qui sanctifie les choses offertes, et les change en son corps et en « son sang. » Saint Gaudence, évêque de Brescia: « Jésus-Christ, « ayant changé autrefois l'eau en vin, change maintenant le vin « nos propre sang (()».

768. Saint Augustin : Le pain, étant consacré par la parolede Dieu, est le corps de Jésus-Christ. Si c'est le corps de Notre-Seigneur, ce n'est donc pas du pain. Saint Isidore de Péluse : « L'Esprit-Saint, étant invoqué, fait d'un pain commun le pro-« pre corps dn Christ, » Évidemment, il ne fait du pain ie corps de Jésus-Christ que par la transsabstantiation. Saint Proclus, archeveque de Constantinople : « Par l'invocation du Saint-Esprit, le « pain et le vin sont faits le corps et le sang de Jésus-Christ. » Saint Césaire d'Aries : « On doit jnger du mystère de l'eucha-\* ristie, non par les sens, mais par la foi. C'est le Seigneur jui-« même qui, par la vertu de sa divine paroie, change les créatures « visibles en la substance de son corps et de son sang. Les subs-« tances du pain et du vin sont changées en la substance même « de Jésus-Christ, Avant la consécration, la substance du pain et « du vin est encore sur l'autel ; mais après la consécration, c'est le corps et le sang de Jésus-Christ, » Cassiodore : « L'oblation a « été faite la propre substance du Verbe incarné. » Saint Germain, évêque de Paris : « Le pain est transformé au corps, et le vin au « sang du Christ. » Saint Grégoire le Grand : « Le sacrement du « corps et du sang de Jésus-Christ s'opère par un changement. Le « Créateur, qui a fait de rien toutes choses, a converti le pain et le « vin en son corps et en son sang, de sorte qu'il ne reste que les « espèces du pain et du vin (2). »

769. Saint Isidore de Seville: « Les closes visibles, étant sanctilées, deviennent, dans les accument, le corps d'ulti». Le vinérable Béde: « Par l'opération du Saint-Esprit, le pain et le vin sont « Anagés au corps et au sang de Notre-Seigneur. » Les Pères du concile de Nicée, de l'an 787 : « Avant la consécration, les dons « eucharistiques sont appelés figures; mais après la consécration, « lis sont proprement corps et ang. » Ils ne sont donc plus ni pain ni vin. Théodulphe d'Orléans : » Par la consécration, le pain « et le vin passare en la diguide du corps et du sang. « Saint Nicéphore, patriarche de Constantinople : « Le pain et le vin sont « Anagés surnaturellement a corps et au sang de Jésus-Christ. « Anagés surnaturellement a corps et au sang de Jésus-Christ. »

<sup>(1)</sup> Voyez, ci-dessus, le nº 709, etc. - (2) Voyez, ci-dessus, le nº 733, etc.

Raban Maur : « Le pain et le vin sont changés au corps et au « sang du Sauveur; ils paraissent toujours à nos veux; mais « étant sanctifiés, ils passent en sacrement du divin corps. » Hincmar, archevêque de Reims : « Par la sanctification du Saint-Esprit, « la substance du pain et du vin passe en sacrement de la chair « de Jésus-Christ. Le pain est du pain avant la consécration; après « la consécration, c'est sa chair : il a été changé en ce qu'il n'était - pas auparavant. - Florus de Lvon : - La nature (creatura) du · pain et du vin est changée au corps et au sang de Notre-Seigneur. » Paschase Radbert dit que, chez toutes les nations et en toutes les langues, le prêtre demande à Dieu que le pain et le vin deviennent le corps de Jésus-Christ, C'est ce qu'on remarque, en effet, dans toutes les liturgles. Haimon, évêque d'Halberstadt, et contemporain de Paschase : « Nous croyons, nous confessons, nous « tenons que la substance du pain et du vin se convertit substan-· tiellement en la substance du corps et du sang. Le pain paratt du pain, le vin paraît du vin; mais dans la réalité c'est le corps « et le sang de Jesus-Christ (1). »

770. Nous nous arretons. Les protestants, comme les calvinistes et les anglicans, conviennent qu'à partir du neuvrieme siècle l'Égisse catholique a constamment enseigne le dogme de la transsubstantialton, comme on peut en juege, d'ailleurs, par les écrits de ses docteurs et les décisions des papes et des conciles, notamment par les décrets du concile de Rome, tenu par saint frégoir VIII en 1079; du concile accuménique de Latran, présidé par lunocent III en 1216; et du coucile de Foironce, de Jan 1439.

771. Troisimement, à boutes ces autorités nous ajouterons une troisième preuve, triée de la cryoance générale et constante de l'Église. Il est certain qu'au seizième siede toutes les Églises de l'Église. Il cordient a der tituel le dogme de la transsubstantiation. Les Grees schimatiques eux-mêmes, les nestoriens, les cutychiens, les cophtes, les éthiopiens, et autres sectes d'anciensa héréqueus, s'accordaient, sur ce point, avec ceux qui sont unis à l'Église romaine (3). Dans toutes les llurgées orientales, même dans celles qui remontent à la plus haute autiquité, on demande à Dieu, pour la célébration des saints mystères, qu'il envoie son esprit, sain qu'il charge le pain et le vin au corpse et au sang de Jésus-Christ. Or, il en est de cette cryoance comme de la croyance à la présence réclie; on ne peut lui sassigner d'autre

Voyez, ci-dessus, le nº 742, etc. - (2) Voyez, ci-dessus, le nº 760, etc.

origine que l'enseignement des apôtres. L'Eglise ne varie point; ce qu'elle enseignati quand Luther parut, elle l'enseigne anjourd'bui, et l'a enseigné dans tous les temps. D'ailleurs, nons pourrous répéter i tout ce que nous avons dit plus bant pour promter que la doctrine de l'Eglise, au sujet de l'eucharistle, n'a jamais éprouvé aucune altération. Il fruit done reconnaitre comme divin le dogme de la transsubstantiation, et confesser que la substance du pain et duvi nes thangée au corps et na sang de Jésus-Christ.

772. Mais, dira-t-on, à en juger par les sens, le pain et le vin sont, après la consécration, ce qu'ils étaient auparavant; ils conservent absolument le même goût, la même couleur, la même figure; en un mot, les mêmes propriétés. Nous en conviendrons : mais ces propriétés on ces qualités extérienres sont inhérentes aux especes du pain et du vin, et non a la substance, pnisque la foi, fondée sur la parole de Dieu, nous apprend que cette substance n'existe plus, qu'elle est changée au corps et au sang de Jésus-Christ, Et si vous nous demandez comment cela peut se faire, nous vous répondrons que, soit qu'on dise que ces espèces ne sont que des apparences, qui font sur nous les mêmes impressions et prodnisent le même résultat que la réalité de la substance; solt qu'on les regarde comme des accidents qui subsistent sans leur suiet. le mystère de l'eucharistie ne s'opère qu'en debors de l'ordre naturel, prater rerum ordinem, comme le chante l'Église. On ne doit en jnger ni d'après les conceptions de notre faible intelligence, ni d'après je témoignage de nos sens, qui ne porte que sur les qualités sensibles ou extérienres des corps. Et c'est parce que la présence réelle et la transsubstantiation appartiennent à l'ordre surnaturel, que toutes les objections qu'on tire de l'ordre de la nature tombent à faux, et ne peuvent ébranler notre foi.

773. Qu'on ne nous objecte pas non pius que, dans l'Ecriture, le corps de desus-Christ est désigné sous le nom de pairs cer Il nest pas étonnant qu'on ait conservé le nom de pairs à l'eucharistie. La raison de ce fait, c'et que l'encharistie conserve le supparences du pain et même la proprieté naturelle du pain, qui est de nourir le corps. L'Ecriture a l'usage de nommer les choes de apres leurs apparences extérieures, comme on le voit dans le Gentes, où il est dit que trois hommes apparurent à Abraham; et cependant c'étaient trois anges. De même, nous lisons dans les Actes que deux hommes apparurent aux apôtres lorsque lésus-Christ montait au cels, quoique c'usasent deux de l'apparent en fassent deux anges.

#### ARTICLE V.

Jéaus-Christ est-il tout entier sous chacune des deux espèces, et sous chaque partie de l'nne et l'autre espèce ?

774. Il est de foi que le corps de Jésus-Christ, que Jésus-Christ lui-même est tout entier sous chacune des deux espèces, et sous chaque partie de l'une et l'autre espèce, quand la séparation en est faite. Le concile de Trente s'exprime en ces termes : « Si quelqu'un a nie que, dans le vénérable sacrement de l'eucharistie, Jésus-· Christ soit contenu sous chaque espèce, et sous chaque partie de « l'une et l'autre espèce, la séparation étant faite ; qu'il soit ana-« thème (1). » Et voici comme, ce concile explique cette partle du dogme catholique : . C'a toujours été la foi de l'Église de Dieu, · au aussitot après la consécration, le vrai corps et le vrai sang « de Notre-Seigneur existent, sous les espèces du pain et du vin. « confointement avec son ame et sa divinité ; savoir, son corps sous · l'espèce du pain, et son sang sous l'espèce du vin, par la force des « paroles : mais le corps sous l'espèce du vin, et le sang sous l'es-« pèce du pain, et l'ame sous l'une et l'autre espèce, en vertu de « cette liaison naturelle et concomitante par laquelle les diffé-« rentes parties de Notre-Seigneur Jésus Christ, qui est ressuscité « d'entre les morts pour ne plus mourir, sont unies entre elles et « la divinité, à cause de son admirable union hypostatique avec le « corps et l'âme. C'est pourquoi il est très-vrai de dire que l'une « et l'autre espèce contient autant que les deux ensemble : car . Jésus-Christ est tout entier sous l'espèce du pain et sous chaque « partie de cette espèce, et tout entier sous l'espèce du vin et sous « chaque partle de cette même espèce (2). » Aussi, comme ie dit

(1) si quia negaveril, in recenhili sazamento eccheristica nhu manquap-specie, etan his quini cuipapue pecciò partibles, spezarione ficta, lostun Cristianu contineri; anathema sit. Sert. xua, con. m. — Voyez sonsi le déverte d'àutique et you rie america. — (2) Serrapi rese fiche in Escricia Del fiui, statian qui con estantica. — (2) Serrapi rese fiche in Escricia Del fiui, statian qui con estantica. — (2) Serrapi rese fiche in Escricia Del fiui, statian qui con estantica del contra del c

l'Aptre, , quiconque mangera ce paîn ou boira ce callée îndignement, sera coupable du corps et du sang de Jessa-Christ (1)..., On voit par cette particule ou, dont s'est servi saint Paul, que, pour être coupable et du corps et du sang de Notre-Seigneur, ji suffit de communier, ou sous l'espèce du pian, ou sous l'espèce du vin; ce qui suppose évidemment que le corps et le sang de l'étra-Christ sont contenus sous cheune sachée.

Jésus-Christ sont contenus sous chaque espèce. 775. « Nous avons d'ailleurs une preuve de cette vérité dans les · évangélistes. Il n'est pas à croire que Jésus-Christ ait consacré « séparément chacun des morceaux de pain qui devaient être dis-« tribués aux apôtres ; il paraît, au contraire, qu'il consacra, en « prononcant une seuje fois les parojes de la forme, tout le pain · qui était nécessaire, et qu'il le distribua ensuite à chacun. C'est « ce qui eut lieu pour l'espèce du vin, puisqu'ii dit lui-même : Pre-· nez, et partagez entre vous (2). Ainsi donc, lorsque les espèces « du pain et du vin sont divisées , chaque partie, pourvu qu'elle « soit natureliement sensible, contient encore le corps et le sang de « Jésus-Christ, Néanmoins, quoique cette vérité soit incontestable, « ii était très-convenable de faire séparément les deux consécra- tions. D'abord ceia exprime mieux la passion de Notre-Seigneur, « dans laquelle le sang fut séparé du corps; et c'est pour cela que « dans la consécration on fait mention de l'effusion du sang. De - plus, comme ce sacrement devait être la nourriture de notre « âme, ii convenait qu'ii fût étabii sous la forme de nourriture et « de breuvage , puisque ces deux choses complètent l'aliment du « corps (3). »

## ARTICLE VI.

Jésus-Christ est-il présent dans l'encharistie d'une manière permanente?

778. A la différence des autres sacrements, qui passent avec l'action qui les produit, l'eucharistie est un sacrement permanent; il subsiste jusqu'à ce que les espèces soient consommées, ou essentieliement altérées, ou divisées au point de ne pouvoir plus naturellement être distinguées de toute autre chose. Il est de fol que Jésus-

Christ est présent dans l'eucharistie, même après la consécration, et qu'il est présent, non-seulement pendant qu'on le reçoit, mais encore avant et après la cérémonie de la communion, dans toutes les hosties consecrés que l'Eglise a contume de réserver. Si quelen'un dit que, la consécration schevée, le corpe et le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans l'admirable secrement de l'eucharistie, mais qu'il y est seulement dans l'usage, pendant qu'on le reçoit, et non auparravat ou après, et que le vrai corps du Seigneur ne demeure pas dans les hosties on par-celles consacrées qu'on réserve après la communion; qu'il soit nantème. Ainsi s'exprime le concile de Trente (1), condamant l'erreur des luthériens, qui précendent, les uns, que Jésus-Christ n'est présent dans l'encharistie qu'au moment qu'on le reçoit; les autres, qu'il n'y est présent que durant la célébration de la cène.

777. « Les autres sacrements n'ont le pouvoir de sanctifier que « quand on les reçoit; mais l'auteur même de la sainteté est dans « l'eucharistie avant qu'on reçoive ce sacrement. Car les apôtres · n'avaient pas encore recu l'encharistie des mains de leur maître, « que déjà il affirmait avec toute vérité que ce qu'il leur donnait · était son corps (2). · En effet , Notre-Seigneur a dit positivement. Ceci est mon corps, avant que les apôtres le mangeassent, et Ceci est mon sang, avant qu'ils le bussent. Il y avait donc corps et sang dans la cène avant l'usage qu'en ont fait les disciples de Jésus-Christ. Telle a toujours été d'ailleurs la croyance de l'Église universelle, comme on peut en juger par l'usage on elle est de porter la sainte eucharistie à ceux qui ne peuvent assister à la célébration des saints mystères : pratique générale, elle s'observe en Orient comme en Occident; pratique ancienne, elle est recommandée par les conciles, et en particulier par le concile de Nicée de l'an 325; pratique apostolique, il en est fait mention dans saint Basile (3), dans saint Denys d'Alexandrie (4), dans Tertul-

<sup>(1)</sup> Si qui disteril, peracto, conservatione, in admirabili excharistin accramento non seno coprue et sanginem Domin nostri lesci Civilia, des duttini usus, dima semitar, pon autem ante vel post, et in hostilis une particulai conservatis, que post commosionem reservatur, real superante, non reseamer er um corpes Domini; anatiema sit. Sezs. xui, cari. vi. — (1) Reliqua accramenta ture primum acestificand in habent, cum qui silii sultiva; at in enclairatis ippe sancilitats sertor ante summ est. Roodom enim encharistismo de mano Domini paroloi inserceperari, cum vere tamon ipse affirmarde cropussum esse quod prabebat. Holdem, ch. iii. — (3) Lettre colixixii. — (4) Eusble, Hitt. ecc.], fir. v., etc.

lieu (1). - La coutume de conserver dans un rase aseré la sainte - encharistie est si ancienne, qu'elle était comme des le temps du - concilie de Nicée. Et pour ce qui est de porter la sainte encharistie aux minisdes, outre que c'est une chose tout à fait conforme à la raison et à l'équité, c'est un usage qui doit êre solgenuesment conservé dans l'Égilee, étant fondé sur les ordonannecs de plusieurs concilee, et sur la pratique observée dout temps. C'est pourquoi le saint concile ordonne qu'on retienne cette coutume salutaire et néessaire (2). Si donc quéeju'un dit qu'il a rèss pa-- permis de conserver la sainte cucharistie dans un vase-saseé, mais qu'aussitot après la consécration il fut nicessistements il distribuer aux assistants, ou qu'il n'est pas permis de la porter avec honneur et respect oux mailades; qu'il soit anathème (a).

## ARTICLE VII.

#### Jésus-Christ doit-it être adoré dans l'eucharistie?

778. Il est de foi que Jésus-Christ doit être adoré d'un culte de lairie dans le sucrement de l'eucharitel e: c'est une conséquence immédiate et rigueruses du dogme de la présence réelle. Aussi vaiere-t-on le saint sucrement par une fête solemelle et particulière, eu il lest porté arce pompe en procession e. Si quedqu'un dit que, dans le saint sucrement de l'euchariste, Jésus-Lurist, Filsu unique de Dieu, ne dott pas étre doit pas étre dans les sint sucrement de l'euchariste, Jésus-Lurist, Pilsu unique de Dieu, ne doit pas étre d'un cuite de lairte, même exti-rieur, et. que, par conséquent, il ne faut pas le vénéver en l'honornat d'une fête particulière et solemeile, n. il e porter avec pompe aux processions, selou la coutume et le rit louable et universel de la sainte Égilies, ou qu'il ne faut pas l'exposer en public pour être adoré par le peuple, ou que ses adorateurs sont idoid-tres çu'il soit anathème (4). Alassi donc il ne reste aucon lieu

<sup>(1)</sup> Liv. n, ad urorem, c. v. v. — (2) Consulendo aservandi in scarzio anche mechanistima debe nisique sei, a tem ancedum tilam Nicoral consilia apoveria. Porro deferri ipama secram certantistam ad infirmos, et hance usum disigneter in Ecclesio concervata, preservantu quod cum annua aquitate et zakone cospinatum est, hum matità in concilia graceptum inventure, et vetutismodam continue adultere banc et accessarios motore in continue adultere banc et accessarios motore in attaini. Concile de insendam continue adultere banc et accessarios motore in attaini. Concile de insendam continue adultere banc et accessarios motore in attaini. Concile de insendam continue adultere banc et accessarios motore in attaini. Concile de insendam continue adultere accessarios del trabundos accessarios del tribumonism quat son licera, ut tila ad infernos lossociicos deferator; manhoma str. Hodrine, com. v.m. — (3) si qui dariretti, in anacto constantiste ascaramosti.

· de douter que tous les fidèles, selon la contume reçue de tout · temps dans l'Église catholique, ne soient obligés d'honorer le · très-saint sacrement du culte de latrie , qui est dù au vrai Dieu. « On ne doit pas moins l'adorer pour avoir été institué par Notre-« Seigneur Jésus-Christ, comme nourriture spirituelle des fidèles : car nous y croyons présent le même Dieu, duquel le Pere éternel, en l'introduisant dans le monde, a dit : Et que tous les anges « de Dieu l'adorent ; le même que les mages, se prosternant à terre, · ont adoré ; le même enfin que l'Écriture témoigne avoir été adoré a par les apôtres en Galilée. Le saint concile déclare de plus que « c'est une coutume très-saintement et très-pieusement introduite « dans l'Église, de destiner tous les ans un certain jour et une fête « particulière pour rendre honneur à cet auguste et adorable sa-« crement avec une véuération et une solennité particulière, et afin « qu'il fût porté en procession avec respect et avec pompe par les rues et sur les places publiques, li est bien juste qu'il y ait quel-« anes jours de fête établis , pour que tous les chrétiens puissent , « par quelque démonstration particulière, témoigner feur grati-« tude et leur reconnaissance envers leur rédempteur et leur maia tre commun, pour le bienfait ineffable et tout divin par lequel « sont représentés la victoire et le triomphe de sa mort. Il était né-« cessaire aussi que la vérité victorieuse triomphât de cette manière « du mensonge et de l'hérésie, afin qu'à la vue d'un si grand éciat, et au milieu d'une si grande joie de l'Église universelle, ses enne-« mis soient abattus, ou que, touchés de honte et de confusion, ils « viennent enfin à se reconnaître (1). » 779. Nous le répétons : ce culte se rapporte directement à Jé-

739. Nous le répétons : ce culte se rapporte directement à I-sua-Christ, Fils de Dieu, consubstantiel au Père, et Dieu comme le Père. C'est une calomnie de la part des protestants et des calvinistes, que de nous reprocher d'adorer du pain. Et comment pourrions-nous adorer le pain, nous qui confessone qu'après la consiseration il ne reste plus de pain dans l'eucharistie! Nous n'adorons pos davantage les espèces qui serveut à voiller le corps de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-méme, Jésus-Christ caché sous le espèces, Jésus-Christ and à ces symboles, qui reçoit nos adorations, comme un roi revitt de ses inaignes.

Christum unigenitum Dei Fitium non esse cultu latrim, etiam externo, adorandum.... et ejus adoratores esse idololatras; anathema sit. Ibidem, con. vi (1) Ibidem, ch. v.

## CHAPITRE II.

De la matière et de la forme du sacrement de l'eucharistie.

780. L'eucharistic, comme les autres sacrements, a une matière et une forme qui lui sont propres.

## ARTICLE I.

De la matière du sacrement de l'eucliaristie.

73.1. Il s'agit de la matière nécessaire pour la consécration; or, on ne peut consacerc que le pain et le vin: de vine sorement, dit le pape Eugher IV dans son décret pour les arméniens, est le sacrement de l'eucharistie, dont la matière est le pain de froment et le vin de la vigne (1). En effet, quand d'esus-Christ institua l'eucharistie, il peit du pain et du vin, les béait, rendit grâces, et les présenta à ses disciples, en disant: Mangez et buvez; ceci est mon corps, ceci est mon sang. Puis il leur commanda de faire ce qu'il avait fait lui-même: Faites ceci en memoire de moi. A sussi de tout temps l'Eglise s'est everi du pain et du vin comme matièren décessaire pour la célébration des saints mystères; et les Pères et les papes et les conciles sont unanimes sur ce point, comme on le voît par les différents passages que nous avons cités dans le chapite précédent.

782. Le pain que l'Église a toujours employé, à l'exemple de Notre-Seigneur, est le pain naturel, le pain proprement dif, qui est le pain de froment, prais tritienss. On ne peut consacre le pain fait avec la farine d'avoine, d'orge ou de blé sarrasin ; la consécration serait nulle. Elle serait encore nulle, ou au moins douteus, si c'était du pain de seigle (2).

783. Mais il est indifférent, pour la validité de la consécration, de se servir du pain levé ou du pain sans levain, qu'on ap-

<sup>(1)</sup> Tertium est eucharistiz sacramentum, cujus materia est panis triticeus, et vinum de vite. Décret pour les arméniens. — (2) voyez ce que nous avom dit dans la Théologie morale, tom. 11, nº 163, etc.

pelle azyme, car le pain azyme et le pain ordinaire ou fermenté sont l'un et l'autre du pain naturel. Aussi l'Égite istine seserant uniquement du pain azyme, et l'Égites grecque du pain fermenté, le conolie de l'ocence, de 1430, ordonna que chaque Égites conserverait son usage; que les prêtres grees cétèbreraient foujours avec le pain fermenté, et les prêtres istins avec le pain azyme. « Nous décidons que le sacrement s'accomplit en réalité, soit avec le pain azyme, soit avec le pain fermenté, et que les prêtres doivent consacrer avec l'un ou l'autre, selon la coutume de l'Égites occidentale ou ortentale, à la quelle lis appartiennent (1). - Le prêtre qui ne se conformerait pas à ce règlement pécherait, mais il consacrerait vaildement.

734. La matière du sacrement comprend le pain et le vin proprement dits, irunu de vité; le pain et le via sont comme deux matières qui cependant ne forment qu'un sacrement. Le prêtre qui n'a pas tout à la fois le pain et le vin ne doit jamais entreprendre de consesere. La consécration du pain sanc celle du vai, ou la consécration du vin sans celle du pain, serait sans doute valable, mais elle serait criminelle, sacrilége; rien ne pourrait l'excuser, pas même l'impossibilité où l'on serait d'administrer sattement le viatique à un mourait.

785. Il est d'ailleurs ordonné par les canons de mettre un peu d'eau naturelle avec le vin dans le calice, de manière à ce qu'il y ait toujonrs beaucoup moins d'eau que de vin : Vino ante consecrationem aqua modicissima admisceri debet, dit le pape Eugène IV. Ca toujours été la pratique de l'Église, pratique qui remonte any temps apostoliques, comme on le voit par les écrits de saint Justin, de saint Irénée, de saint Cyprien, de saint Ambroise, ainsi que par les règlements des anciens conciles. Aussi, le dernier concile général « avertit les fidèles que l'Église a prescrit aux · prêtres de meler de l'eau au vin dans le calice, tant parce qu'il « est à croire que Notre-Seigneur Jésus-Christ en a usé de la sorte, « que parce qu'il sortit de son côté de l'eau avec le sang, et que · par le mélange que l'on fait dans le calice on renouvelle la mé-« moire de ce mystère ; outre que par là même on représente encore l'union du peuple fidèle avec Jesus-Christ qui en est le chef, « ies peuples étant désignés par les eaux, dans l'Apocalypse de saint

<sup>(1)</sup> Definimus, in azymo sive fermentalo pane triticeo, corpus Christi veraciter confici; sacerdotesque in alterutro ipsum Domini corpus conficere debere, unnumquemque scilicet juxta sua: Ecclesia: occidentatis, sive orientalis consustudinem. Labbe, 10m. 11m. col. 615.

 Jean (1). Toutefois, l'omission de l'eau dans le calice n'entraincrait point la nullité du sacrement.

# ARTICLE II.

#### De la forme du sacrement de l'encharistie,

- 786. Tous les théologiens s'accordent à regarder comme essentielles à la forme sacramentelle de l'eucharistic, les paroles de l'esus-Christ: Ceti est mon corps, ecci est mon sang; et on tient communément que le sacrement s'opere por la seulé force de ces paroles, sans qu'il soit nécessaire d'ajonter aucune prières si avant in laprès la consécration. - La forme du sacrement de l'eucharistic « dut le pape Eugène IV, ce sont les paroles du Sauneur, par lesquelles o'pere ce sacrement; et, par la verut de ces paroles, in » substance du pain est changée au corps, et la substance du vin » au sang de désou-Christ (2).
- 731. Or, ces paroles sont celles que nous appelons les paroles de nonsécration: Hoc est corpus meum, hie est caliz xanguinis mei. Et voilà pourruoi, dans l'Église d'Occident, des que les paroles du Sauveur sont prononcées, on propose aussibit l'hostie et le calice, ou le précieux sang, à l'adoration des fidéles. Et cu Orient, quand le prêtre a prononcé les mêmes paroles, je peuple répond Amen, somme s'il disait: It en est ainsi, e'est la vérité. Et le prêtre avec le diacre adore à trois reprises le saint sacrement (2).
- 788. Tel est d'ailleurs l'enseignement de Tertullien, de saint Ambroise, de saint Augustin, de saint Césaire d'Arles, et généralement des anciens docteurs, qui attribuent aux paroles mémes de Jésus-Christ la vertu de changer le pain et le vin en son corps et en son sang, sans parler des prières qui précèdent ou suivent la consécration.
- 789. Toutesois, lorsqu'un prêtre célèbre les saints mystères, il est strictement obligé de prononcer, pour la consécration du pain, ies paroles suivantes : « Qui pridie quam pateretur, accepit panem » in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in cœ-
- (1) Concile de Trente, eses. xxii, ch. vxi. (2) Porms hajus ascramenti sont varia Salvatoris, quibus loc conficii ascramentum... Nam ipsorum verborum v.rtite, ambatanta panis in corpus Christi, et audatantia vini in sanguinem convertentur. Decret pour les arméniens.—(3) Yoyer Coar, sur la litargie de saint lean Chrysothem.

11 Langulo

som, ad te Deum Patrem suum omnipoteniem, tibi gratias agena, benediitik, freigi, deditique discipulius sius, dienes: Accipite de mandiacete ex: hos omnes; hoe est enim corpus mesum. Pit pour la consciention du vin, les paroles qui suivent; : Simili modo postquem comatum est, accipiens et hune preclarum calicem in sancias ac venerabiles manus suus, item tibi gratias agens, be-nediitit, deditique discipulis suls, dicens: Accipite et bible ex: eo omnes: hie est enim colliz canoquintis mei, novi et ateria Test-tamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum (1) en remissionem peccatorum (1) en remissionem peccatorum (1).

#### CHAPITRE III.

## Des effets du sacrement de l'euckaristie.

790. Le sacrement de l'eucharistie confere la grâce à tous ceux qui le recoivent dignement. Jésus-Christ l'a institué pour en faire la nourriture de nos âmes, et a promis la vie à ceux qui s'en approchent avec les dispositions regulses. Cependant l'eucharistie n'est point un sacrement des morts, mais un sacrement des vivants, qui suppose la vie spirituelle dans ceux qui le reçoivent. Il ne donne pas, ordinairement (2), la première grace sanctifiante qui purifie le pécheur en effacant le péché mortel : cela est réservé aux sacrements de baptème et de pénitence. L'eucharistie est étabije pour fortifier en nous la vie de la grâce, en nourrissant notre âme du corps et du sang de Jésus Christ, en nous unissant plus étroitement à Jésus-Christ, en nous faisant vivre de la vie de Jésus-Christ, et en nous donnant le gage de la résurrection qui doit nous rendre participants de la gloire de Jésus-Christ. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éterneile, et je ie ressusciterai · au dernier jour ; car ma chair est véritablement une nourriture, « et mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma « chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Celui qui · mange ce pain vivra éternellement (3). »

791. Le catéchisme du concile de Trente, exposant les mer-

<sup>(</sup>i) Voyez ce que nous avons dit dans in Théologie morale, tom. 11, n° 179, etc. — (2) Voyez la Théologie morale, tbidem, n° 185. — (3) Saint Jean, e. vi, v. 55, etc.

vetileux effets du tres-saint sacrement de l'eucharistie, s'exprime en ces termes : . Ce que je pain et le vin produisent pour je corps, « ce sacrement le produit, d'une manière infiniment plus parfaite, « pour le bien et le salut de l'âme. Ici ce n'est pas le sacrement « qui se change en notre substance, comme le pain et le vin se · changent en la substance du corps ; c'est nous-mêmes, au con-« traire, qui sommes comme changés en la nature du sacrement; en sorte qu'on peut très-bien appliquer lel ces paroles que saint . Augustin met dans la bouche de Notre-Seigneur : Je suis la · nourriture des hommes faits : croissez , et vous mangerez en-· suite. Et vous ne me changerez point en vous, comme il arrive « à la nourriture de votre corps , mais c'est vous qui vous change. · rez en moi. Que si la grace et la vérité ont été apportées par . Jésus-Christ, il faut uccessairement qu'elle se répande dans . l'âme de celui qui recoit ce sacrement avec un cœur pur et ina nocent; car Notre-Seigneur a dit; Celui qui mange ma chair et . boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Quiconque par-« ticipe à l'eucharistie avec foi et piétié, en recevant en lui le Fils · de Dieu, se trouve uni à son corps comme membre vivant. Celus · qui me mange, dit le Sauveur, vivra pour moi; le pain que je · donnerai est ma chair pour la vie du monde. Sur quoi saint . Cyrille a fait cette remarque : Le Verbe de Dieu, en s'unissant à · sa propre chair, l'a rendue vivifiante. Il était donc convenable · qu'ii s'unit à notre corps d'une manière admirable par sa chair · sacrée et par son sang précieux, qu'il nous donne sous les es-· pèces du pain et du vin, pour nous sanctifier et nous donner

• la vie.
79.2. Mais en disant que l'eucharistie donne la grâce, que les pasteurs fassent bien entendre aux fidèles que, pour participer aux fruits de ca secremeut, il est obcessaire de possèder déjà la grâce (sanctifiante); la nourriture naturelle est inuttie aux corps qui ne vivent pas; il est pareillement incontestable que les mystères sacrés ne produsent auœu fruit dans celui qui n' a pas la vie spirituele. L'eucharistie a cit einstituée sous la forme du pain et du vin, parce qu'el elé calt destinée à conserver la vie de l'alme, et non pas a la faire recouvrer. On dit donc que l'euclaristic donne la grâce, parce que la première grâce même, nécessaire donne la grâce, parce que la première grâce même, nécessaire donne la grâce, veu veulent recevoir ce sacrement sans manger et saus boire leur condamnation en le recevant, ne se donne qu'à ceux qui ont le désir et le vou d'y participer, car elle est la fin de tous les sacrements, le symbole de l'unité et de l'union de tous les membres.

- de l'Eglise, hors de laquelle personne ne peut obtenir la grâce du saint. D'un natre côté, la nourriture autrelle n'est pes destinée seulement à la conservation du corps, mais encore à son acroissement, et même à ses jouissances et à ses plaisirs. De même, la nourriture culchristique non-seulement soutent l'îme, mais la fortific, et lui donne plus de goût pour les choess spirituelles. C'est done encore aver arison que nous avons dit que ce sarrement donne la grâce, et qu'on le compare à la manne, qui renfermatit out ce qui peut fletter les sens.

193, « On ne peut douter non plus que l'eucharistie n'alt la propriété de remettre les péchés légers qu'on nomme péchés vé-niels. Tout ce que l'âme, entraînée par l'ardeur de la concupis-cence, a perdu de la vide de la grâce en commettant des fautes légères, ces accrement le répare en efficiant ces fautes : ainsi, pour nous servir toujours de notre comparaison, la nourriture corporalei répare insensiblement e que nous perdons tous les jours-par l'effet de la transpiration; ce qui a fait dire si justement à saint Ambroise, que ce poin de chaque jour est un remêde aux fuffrentiés de chaque jour est un remêde aux fuffrentiés de chaque jour est un remêde aux fuffrentiés de le chaque jour est un rémêde aux péchés pour les squeis on n'a plus d'affection.

1944. "C'est encore une des propriétés de l'eucharistie, de nous préserver du crime, de nous conserver dans l'innocence, de nous fontifier contre les tentations, et de servir à notre âme comme « d'un autidoite divin qui l'empéche d'ête infectée et corrompus. par le venin mortel des passions. Dans les premiers temps de l'Églies, au rapport de saint Cyprien, lorsque les fideies étaitent condamnés par les tyrans aux suppliets de la mort pour avoir condesse la foi de Jésus-Christ, les évêques avaient coutume de leur donner le sacrement du corpe et du sang de Notre-Seigneur, de peur que , vaincus par la force des tonrments, ils ne succombassent dans ec combat du sulfre.

795. « L'oucharistie réprime et modère aussi l'ardeur des passions: puisqu'elle embrase les œurs du feu de la charité, il est nécessaire qu'elle amortisse en même temps le feu de la concupissence. Enfin, nous pouvois renfermer en un seul moit les fruits infinis de l'eucharistie, en disant qu'elle contribne puissamment à nons faire mériter la gloire éternelle. Car il est écrit : Cetul gui manye ma chair et boit mon tang a la vie étarnelle, et je la ressusciteria au dernier jour. En effet, par ce sacrement « les fidèles jouissent d'abord en cette vie de la paix et de la tranquillité de concience la plus grande : puis, lorqu'il flaut mourif,

11.

23

- · lis s'élèvent à la gloire et à la béatitude éternolle, semblables à
- . Élie , qui, fortifié par un pain cuit sous la cendre , alla jusqu'à . la montagne d'Horeb (1). »

## CHAPITRE IV.

#### Du ministre du sacrement de l'eucharistie.

796. On distingue le ministre de la consécration et le ministre de la dispensation de la sainte eucharistie.

## ARTICLE 1.

Du ministre de la consécration eucharistique.

797. Il est de foi que les évêques et les prêtres légitimement ordonnés sont seuls ministres de la consécration eucharistique. Ce n'est qu'aux apôtres et à leurs successeurs dans le sacerdoce que Notre-Seigneur a donné le pouvoir de consacrer , lorsqu'il leur a dit : Faites ceci en mémoire de moi, « Si quelqu'un dit que par ces · paroles, Hoc facite in meam commemorationem, Jesus-Christ « n'a pas institué les apôtres prêtres, ou qu'il n'a pas ordonné « qu'eux et les autres prêtres offrissent son corps et son sang ; qu'il « soit anathème (2). Personne ne peut, dit le quatrième concile « de Latran , faire et produire le sacrement de l'eucharistie , à « moins qu'il n'ait été ordonné prêtre suivant le rit recu dans l'É-« glise (3). » Telle est la doctrine des Pères , entre autres de saint Justin, de Tertullien, de saint Cyprien, de saint Epiphane, de saint Jérôme et de saint Augustin ; tel est l'enseignement des anciens conciles, et en particulier du concile de Nicée de l'an 325; telle est enfin et telle a toujours été la pratique générale de l'Église universelle, pratique qui ne peut évidemment venir que des apôtres. Mais le pouvoir de consacrer est tellement inhérent au

<sup>(1)</sup> Catéchisme du concile de Trente, sur le Sacrement de l'eucharistie. -(2) Si quis dixerit, illis verbis, Hoc facite in meam commemorationem, Christum non instituisse apostolos sacerdotes; aut non ordinasse, ut ipsi aliique sacerdotes offerrent corpus et sanguinem suum ; anathema sit. Concile de Trente, sess. xxII, can. II. - (3) Hoc sacramentum nemo potest conficere, nisi sacerdos qui rite fuerit ordinatus Labbe, tom. xt, col. 143.

caractère sacerdotal, que tout prêtre, quelque indigne qu'll puisse être, fât-il hérétique, excommunié, dégradé, consacre validement, en prononcant les paroles sacramentelles sur la matière du sacrement.

## ARTICLE II.

## Du ministre de la dispensation de l'encharistie.

798. Les évêgues et les prêtres sont les seuis ministres ordinaires de la dispensatiou de l'eucharistie. C'est aux évêques et aux prêtres qu'on doit s'adresser pour recevoir la communion. « C'a - toujours été la coutume dans l'Église de Dieu, dit le concile de « Trente, que les laiques recussent la communion des prêtres, et · que les prêtres qui célèbrent les saints mystères se communiassent eux-mêmes. Cette coutume doit être observée comme étant · fondée en droit, car elle descend d'une tradition apostolique (1). » Conformément au vœu de l'Église, qui désirerait qu'on reçût la sainte communion toutes les fois qu'on assiste à la messe (2), il est reçu par l'usage que quiconque est admis à célébrer l'eucharistie peut, par là même, communier les fidèles qui se présentent à la sainte table. Cependant la communion pascale, c'est-à-dire la communion prescrite par l'Église pour le temps de Paques, la première communion des enfants et la communion des malades, sout réservées au curé, ou au prêtre délégué par lui ou par l'évêque.

799. Les dineres sont ausst ministres, mais ministres extraordinaires de la commulion. Autrofais lis administratient ausser généralement l'eucharistie, en vertu d'une détégation qu'ils tennient du prêtre ou de l'évêque; mais le nombre des prêtres s'êtant augments dans l'Éjise, les diacres déchurent successivement et par degrés de cette prérogative. Dans la discipline actuelle, il n'est pius permis a un diacre d'administrer le sacrement de l'encharistie que dans le cas où le malade courrait, sans son secours, le risque d'expirer sans fèter muni de ce secrement. Dans un cas de necessité, à défaut d'un prêtre, le diacre peut et doit même administrer le viatique à un nourant (3).

<sup>(1)</sup> Session xm, ch. vm. — (2) Concile de Trente, sess. xxm, c. vn. — (3) Voyes, pour la pratique; ce que nous avons dit dans la Théologie morale, tom. II, nº 203, etc.

## CHAPITRE V.

## Du sujet du sacrement de l'eucharistie.

800. Tous les fidèles, c'est-à-dire tous les chrétiens qui ont fusage de raison, qui sont suffissment instruts le convensiment disposés, peuvent et doivent être admis à la sainte communion. Les infidèles, n'étant point baptisés, sont incapables de participer aux effets de l'eucharistie; et l'Église éloigne de la sainte table, autant qu'il est en elle, même œux de ses enfants qui sont indignes de s'en approcher.

## ARTICLE I.

#### De la nécessité du sacrement de l'encharistie.

801. Le sacrement de l'eucharistie n'est point nécessaire au salut, d'une nécessité de moyen; on peut être sauvé sans avoir recu la communion. La raison, c'est que ce sacrement n'a point été institué comme moyen de conférer la première grâce sanctifiante ou de remettre le péché mortel, ce qui est réservé aux sacrements de baptème et de pénitence. C'est pourquoi le concile de Trente enseigne « que la communion sacramenteile n'est nulle-« ment nécessaire aux enfants qui n'ont pas encore l'usage de dis-« crétion, puisque, étant régénérés par l'eau du baptème et incor-· porés à Jésus-Christ, ils ne peuvent à cet âge perdre la grâce acquise qui les fait enfants de Dieu (1). » Mais si l'eucharistie n'est pas nécessaire de nécessité de moyen, elle est nécessaire aux adultes de nécessité de précepte, et de précepte divin. « Si vous ne mangez la chair du Fiis de l'homme et ne buvez son sang. « vous n'aurez point la vie en vous (2). « Ce précepte oblige, 1º aussitôt qu'on a suffisamment l'asage de raison; 2º forsqu'on est en danger de mort, dans un danger probable et prochain; 3° lorsqu'on a passé un temps considérable sans communier; car on doit, en vertu du précepte divin, s'approcher de la sainte

<sup>(1)</sup> Sess. XXI, C. IV. - (2) Saint Jean, C. VI, V. 54.

table de temps en temps pendant la vie. Mais Jésus-Christ u'a pas déterminé lui-méme la distance qu'on peut mettre entre une communion et une autre; il en a laissé le soin à son Église. Or. d'àprès les lois actuellement en vigueur, tous les fidères qui ont atteint l'âge de discretion sont obligés, sous peine de préche morte, de communier au moins à l'àqueus, chaque année, à moins qu'on n'ât qu'edque cause légitime de différer sa communion (1).

802. Mais il n'est pas nécessaire, pour les simples fidèles, de recevoir la communion sous les deux espèces; car ceiui qui communie sous nne seule espèce , sous l'espèce du pain , par exemple , recoit Jésus-Christ tout entier, puisqu'il est tout entier sous chacune des espèces et sous chaque partie de l'une et l'autre espèce du pain et du vin. Aussi, conformement à la discipline actuelle, qui a varié seion le temps, à raison de la diversité des circonstances, le prêtre qui celèbre la messe est le seul qui doive communier sous les deux espèces, parce que la communion sous les deux espèces appartient à l'intégrité du sacrifice. Les simples fidèles ne doivent recevoir la communion que sous l'espèce du pain, « Quoique l'usage des deux espèces fut assez fréquent dans « les premiers temps de la religion chrétienne, la coutume con-· traire avant prévaiu dans la suite en plusieurs endroits , notre mère la sainte Église, usant du pouvoir qu'eile a touchant l'ad-· ministration des sacrements, a approuvé, pour de jusies et graves a raisons, la coutume de communier sous une seule espèce, et en a « fait une lol qu'il n'est pas permis de rejeter ni de changer à vo-· lonté, sans l'autorité de cette même Eglise (2). Si donc queiqu'un dit an'en vertu du précente de Dien ou par pécessité de salut, tous les fidèles, en général et en particulier, sont obligés de « recevoir l'une et l'autre espèce du très-saint sacrement de l'eu-· charistie : qu'il soit anathème, « Ainsi s'exprime le concile de Trente, qui frappe également d'anathème quiconque prétend que la sainte Eglisc catholique n'a pas été amenée par de justes raisons à ne donner la communion que sous l'espèce du pain aux laiques, et aux ecclésiastiques qui ne consacrent pas (3),

(1) Pour ce qui regarde la roquinnino pascale, la première communion el la communion de malader, voyre ce que nous avesa del dans la Thérôpie morale, form. n. nº 217. — (2) Session xu, ch. n. — (2) Si quis discrit, en De precepto, vel necessitate aintis, nomes et aisquite cartait dévieu tranques specieu sanctission encharistie sacramenti unerce debree; anotheran sit. 75 de precepto, en constituire sacramenti unerce debree; anotheran sit. 75 de precepto, en constituire sacramenti des constituires de la constituire de la consti

soa. Ne dites point que Notre-Seigneur a preserit pour tous la communita sons les deux espéces, en disants 15 tous an emanges la chair du Fils de l'homme et ne bueva son sang, rous n'aurei point la vie en vous; cer il a dit aussi, en ne parlant que d'une cepèce: Le pain que je donnerai est ma chair pour le saint du monde; celui qui imangere de ce pain vivra éternellement (1). Et saint d'un disconque aura mangé ce pain ou bu le calied du Seigneur ladignement, sera coupable de son corpa ru de son ann g (2). La particule ou fait entendre sasse calierment qu'on n'était point obligé, du temps des apôtres, de recevoir la communion sous les deux sepèces, comme la conjoinction et indique qu'il suffit de communier sons l'une ou l'autre espèce, pour recevoir en même temps et le corpe de les sugé désus. Christ.

La particule ou fait entendre assez clairement qu'on n'était point obligé, du temps des apôtres, de recevoir la communion sous les denx espèces, comme la conjonction et indique qu'il suffit de communier sons l'une ou l'autre espèce, pour recevoir en même 804. Mais quelles sont les raisons qui ont déterminé l'Église à ne donner anx laïques, et aux prêtres qui ne célèbrent pas, la sainte communion que sous l'espèce du pain? Les voici telles qu'elles sont exposées dans le catéchisme du concile de Trente : « D'abord « Il était à craindre que le sang de Notre-Scigneur ne se répandit a terre, et il était très-difficile d'éviter cet accident lorsqu'on « avait à administrer ce sacrement à un grand nombre de fidèles. « En second lieu , l'eucharistie devant être toujours prête pour les malades, il serait à craindre qu'en conservant longtemps l'espèce - du vin, elle ne vint à s'aigrir. Troisièmement, il est un grand « nombre de personnes qui ne peuvent souffrir ni le goût ni l'odeur · du vin. C'est donc avec raison et avec beaucoup de sagesse que « l'Église a voulu que les fidèles communiassent seulement sons · l'espèce du pain. Autrement, il serait arrivé que ce que l'on don-« nait pour le salut de l'âme aurait été contraire à la santé du « corps. Ajoutons encore à ces raisons que dans plusieurs provinces on trouve difficilement du vin, et qu'on ne peut s'y en procurer « qu'avec de grandes dépenses , à cause de l'éloignement des lieux · ou de la difficulté des chemins. Eufin , ce qui a principalement - porté l'Éulise à faire la défense dont nous parlons , c'est l'hérésie « de ceux qui prétendaient que Jésus-Christ n'est pas tout entier « sons chaque espèce, mais que l'espèce dn pain contient seule-ment son corps privé du sang, et l'espèce du vin, le sang séparé

du corps. Afin que la vérité de la foi catholique fût manifestée
 sub panis tantammodo specie communicaret, ant lu co errasse; anathema sit.
 Con. 11. — (1) Saint Jean, c. 71, 7. 51 et 52. — (2) 11º epitre aux Coriathiens, c. 11, 7. 27

 plus sensiblement aux yeux de tous les fidèles, l'Église a trèssagement ordonné la communion sous une seule espèce, qui est
 celle du pain (1).

## ARTICLE II.

# Des dispositions nécessaires pour communier dignement. 805. Le sacrement de l'eucharistie étant le plus grand, le plus

auguste, le plus saint de tous les sacrements, exige de grandes dispositions. Entre ces dispositions, les unes regardent l'âme et les autres le corps. La première, la plus essentielle de toutes les dispositions de l'âme, c'est la pureté de conscience. Il est nécessaire que celui qui veut communier puisse juger prudemment qu'il est, pour le moment, exempt de tout péché mortel; autrement, il se rendrait coupable d'un énorme sacrilége. On sait ce que dit l'Apôtre : « Ouiconque mangera ce pain, ou boira le · calice du Seigneur indignement, sera coupable du corps et du . sang du Seigneur, Que l'homme s'éprouve donc, et qu'il mange « ainsi de ce pain et boive de ce calice; car celui qui mange et · boit indignement, mange et boit sa propre condamnation, ne « faisant pas le discernement qu'il doit du corps du Seigneur (2). » Ainsi donc celui qui communie indignement est coupable de la profanation du corps et du sang de Jésus-Christ : ce qui ne signifie pas cependant que la communion indigne soit un crime aussi grand que eclui des Juifs qui ont crucifié Notre-Seigneur (3). Par conséquent, quiconque se sent coupable de quelque peché mortel doit, avant de s'approcher de la sainte table, se purifier par le sacrement de pénitence; quelque contrit qu'il se crole, il ne peut, sans sacrilége, se présenter à la communion avant d'avoir recu l'absolution sacramentelle. On n'excepte que le cas où celui qui est obligé de dire la messe ou de communier manque de confesseur : il suffit alors de s'exciter à la contrition parfaite, avec la disposition de se confesser après avoir reçu la communion, aussitôt qu'on le pourra, moralement parlant. Mais le péché vénici n'est point un obstacic à la communion; il ne la rend point indigne : seulement, celui qui communie en conscrvant de l'affection

Catéchisme du concile de Trente, sur le Sacrement de l'eucharitie...
 l'épitre aux Corinthiens, c. xi, v. 27. ...
 Voyez saint Thomas, Som., vart. m. garet. m. garet. so, art. b.

pour le péché véuiel, est privé en partie des fruits du sacement. Pour retevoir toute l'abondance des grâces attachées à la communion, il faut s'approcher de la sainte table avec un œura par de tont péché et de toute affection au péché même véulel, une foi vive, un désir sincère d'être uni à Jesus-Christ, une charité ardente, et une bumilité profonde (1).

soń. Les dispositions du corps pour la communion sont : le jeine, la puercie et la modestie. Suivant les jois de l'Église, on la conditie que consequent de l'estate de l'esta

On ne donne plus l'eucharistle aux enfiants qui n'ont pas enceve atteint l'usage de rasion; et on la refuse à ceux qui en sont notoirement indigens (3). « Arcendi sunt publice indigni, quales « sunt excommunetal, interdicti, manifestique infames, at meretrices, concubinari, franeratores, magi, sortliegt, blasphemi, « et alli ejus generis publici peccatores, inist de corum ponitential « et emendatione constet, et publico scandalo prius satisfecerint. « Atanis s'exprime le rituel romati.

(1) Voyez la Théologie morale, tom. 11, n° 247, etc.; le n° 252, etc. – (2) Voyez la Théologie morale, ibidem, n° 258. — (3) Voyez la Théologie morale, ibidem, n° 266, etc.

# DEUXIÈME PARTIE.

#### DE L'EUCHARISTIE COMME SACRIFICE.

807. L'eucharistie a cela de particulier, qu'elle n'est pas seulement le plus excellent de tous les saerements, mais qu'elle est de plus un vral sacrifice.

## CHAPITRE PREMIER.

Notion et institution du sacrifice de l'eucharistie.

## ARTICLE I.

Notion du sacrifice de l'eucharistie.

808. Le sacrifice, en général, est une offrande que nous fatsons à Dieu en signe de notre dévendance et de notre soumission. On distingue le sacrifice intérieur et le sacrifice extérieur. Le premier est celul par lequel notre âme s'offre à Dieu : Il s'opère par la foi, la charité, la prière, et autres actes de religion. Le sacrifice extérieur consiste dans l'offrande que nous faisons à Dieu d'une chose extérieure qui nous appartient; tel est, par exemple, le sacrifice de notre corps, que nous offrons à Dieu en quelque manière par le martyre, l'abstinence et la continence. De plus, le mot de sacrifice se prend, ou dans un sens étendu, pour toutes sortes de bonnes œuvres que l'on fait pour honorer Dieu; ou dans un sens plus restreint, pour l'offrande faite à Dieu d'une chose extérieure qu'on immole à son honneur. On définit donc le sacrifice proprement dit : l'oblation d'une chose extérieure qu'on immole à Dieu pour reconnaître son souverain domaine sur toutes choses. Tout sacrifice est une oblation, mais toute oblation n'est pas un sacrifice strictement dit : pour un vrai sacrifice, il faut qu'il y ait immolation, destruction de la chose offerte, ou au

moins une consécration qui en change la nature, l'état, ou la forme naturelle.

809. Le sacrifice eucharistique est désigné sous différents noms par les anciens docteurs de l'Églies; mais depuis longtemps on l'appelle universellement tacrifice de la messe, ou simplement la messe. L'origine la plus vrassembable de cette dénomination est le mot mittere, qui signifie renvoyer. Autrelois, après l'évangile, on conçediait les catéchumense, ce qui s'appellait la messe des catéchumènes, missa catechumenorum; et, la cérémonie étant achevée, less fidèles se retritaient au momento du étacre crisit: Ite, missa est; d'où est venu le nom de messe des fideles, missa fidelium.

810. Selon la crovance de l'Église catholique, la messe est un sacrifice de la loi nouvelle, par lequel le prêtre offre à Dieu le corps et le sang de Jésus-Christ, sous les espèces du pain et du vin. La messe est un vrai sacrifice institué par Jésus-Christ. Près de consommer le sacrifice sangiant qui devait s'opérer sur la croix, il commença par l'offrande de son corps et de son sang, ordonnant à ses apôtres de la renouveler et de la perpétuer en mémoire de sa mort. C'est un sacrifice qui est offert à Dieu. Le sacrifice, de sa nature, est un acte de ce cuite suprême, du culte de latrie, qui n'est dù qu'à Dieu seul, Alusi, forsqu'on dit la messe d'un saint, il ne faut pas croire qu'on offre le sacrifice de la messe à ce saint; mais seulement qu'on en fait mémoire, qu'on implore sa protection, et qu'on le prie d'intercéder pour nous. C'est un sacrifice par lequel on offre le corps et le sang de Jésus-Christ; c'est Jésus-Christ lui-même, dont le corps est présent sous les espèces du pain et le sang sous les espèces du vin, qui est la victime, l'hostie qu'on immole dans le sacrifice de la messe. Enfin, le sacrifice eucharistique s'offre par les mains du prêtre; mais le ministre principal de ce sacrifice est Jesus-Christ. qui est tout à la fois le prêtre et la victime, s'offrant lui-même à Dieu le Père par le ministère de ses prêtres. C'est donc au nom de Jésus-Christ et avec Jésus-Christ que le prêtre offre le sacrifice de la messe ; le même ministère que Jesus-Christ a exercé visiblement sur la croix, il l'exerce d'une maniere invisible sur l'autel, et le fait exercer visiblement par les prêtres qu'il a établis dans son Eglise.

## ARTICLE II.

L'eucharistic est-elle un vrai sacrifice, un sacrifice proprement dit?

811. Il est de foi que l'eucharistie est un vrai sacrifice, un sacrifice proprement dit, Voici comment s'exprime le concile de Trente : . Quelque Notre-Seigneur dut s'offrir lui-même une fois · à Dieu son Pere, en mourant sur l'autel de la croix pour v - opérer la rédemption éternelle : néanmoins , parce que son sa-« cerdoce ne devait pas s'éteindre par la mort, dans la dernlère · cène, la nuit même qu'il fut livré, voulant laisser à l'Église, sa « chère épouse, un sacrifice visible, tel que la nature des hommes · le demande, et par lequel le sacrifiee sanglant qui devalt s'opé-« rer sur la croix fût représenté, la mémoire s'en perpétuat jus-- qu'à la fin des siècles, et la vertu salutaire eu fût appliquée « pour la rémission des péchés que nous commettons tous les - jours ; se déclarant prêtre établi pour l'éternité seion l'ordre de - Melchisedech , il offrit à Dieu le Père son corps et son sang sous · les espèces du pain et du vin ; et, sous les symboles de ces mêmes « choses, il les présenta à ses apôtres, qu'il établissait alors prêtres « du Nouveau Testament; et par ces paroles . Faites ceci en mé-· moire de moi, ll leur ordonna, à eux et à leurs successeurs dans je « sacerdoce, de les offrir, ainsi que l'Église catholique l'a toujours « entendu et enseigné : car après avoir célébré l'ancienne Paque, « que l'assemblée des enfants d'Israël immolait en mémoire de la a sortie d'Égypte, li établit la Paque nouvelle, où il fut immolé « par les prêtres au nom de l'Église, sous des signes visibles, en « mémoire de son passage de ce monde à son Père lorsqu'il nous « a rachetés par l'effusion de son sang, qu'il nous a arrachés de « la puissance des ténèbres, et nous a transférés dans son royaume, · C'est cette offrande pure, qui ne peut être souiliée par l'Indignité · ni par la malice de ceux qui l'offrent, que le Seigneur a prédit - par Malachie devoir être offerte en tout lieu à son nom, qui « devait être glorifié parmi les nations. C'est de cette oblation a que saint Paul parlalt, lorsqu'il dit aux Corluthlens que ceux · qui sont souillés par la participation de la table des démons ne · peuvent participer à la table du Seigneur; prenant le nom de . table pour l'autel dans l'un et l'autre endroit. C'est elle enfin · qui, au temps de la nature et de la loi, était figurée par les an-· ciens sacrifices, comme renfermant tous les biens dont elle est · l'accomplissement et la perfection (1). Si (done) quelqu'un dit-que dans la messe on n'offre pa à Die un sacrifice véritable et proprement dit, ou que l'offrir n'est autre chose que de nous donner Jesus-Christ à manger, qu'il soit nanthime (2). Si quedqu'un dit que par ces paroles, Faites cecie en mémoire de moi, Jésus-Christ n'a pas étabil les apôtres prêtres, ou qu'il n'a pas rodonné qu'enx et les autres prêtres offrissent son corps et son sang; qu'il soit anathème (3). » De même : « Si quelqu'un dit que par le sacrifice de la messe on commet un blasphème car vers le très-saint secrifice de Jésus-Christ consomme sur la croix, ou qu'on déroge à ce sarrifice; qu'il soit anathème (4). Ces décrets sont dirigés contre les novateurs du seizième aiccie, uni inet our l'eucharistie soit, un sorrifice.

812. Ce dogme catholique, proclamé par le dernier concine councinque, est aussi ancien que le christianisme Figuré par les sacrifices des anciens patriarches, predit par les propiètes, le sacrifice vecharistique a été institué par Jéuns-Christ, transmis par l'enseignement des apotres et des Peres, et perpétué par la cryoance générale et constante de l'Église universelle. Aussi prouve-t-on, par esi virce saintes et la tradition, que l'eucharistic est au vrai sacrifice; et c'est ce que nous allons faire le plus brièvement qu'il nous sera possible.

## § I. Preuves tirées de l'Écriture sainte.

813. Pour ce qui regarde l'Écriture sainte, nous lisons dans la fenèse : Melchisédeh, roi de Saiem, offirt du paine ct du vin, car Il était prêtre du Très-Haut (s). - Or, Jésus-Christ est prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédeh: Juravit Domisus, et non paniéble eun : Tu e sacerdos in aterneus secundam ordinem Melchisédeh. L'apôtre saint Paul applique cet ornele su Fils de Dleu, au Verbe incarré, à Jésus-Christ: Le Christ.

ne s'est point élevé de lu1-même à la diguité de ponitée, mais il -la reçue de celui qui lui a dit : Tu es mon Fils, je l'at engendré aujourd'hui; comme il lui a dit dans un autre endroit: Tu es il or prêtre élernel selon l'ordre de Mélchisédech (1) - Or, Jesus-Christ ne peut être considéré comme un prêtre selon l'ordre de Mélchisédech, qu'autant qu'il a offert lui-nême à Dieu son Père le sacrillea de son corps et de son sang sous les sepeces du pain et du viri, qui étaient la matière du sacrillee offert par ce patriarche au Dieu d'Abraham; et il n'est prêtre éternel, qu'en renouvelant ce sacriflee sur nos autels jusqu'à la consommation des siècles. C'est nimsi que font entendu nos pères, comme on le voit par les écrits de Clément d'Alexandrie (2), de saint Cyprien (3), d'Eusèbe de Césarée (4), de saint Aeronses (d), de saint Epphane (6), de saint Augustin (9), de Théméore (1), et saint Jesome (8), de saint Augustin (9), de Théméore (1), et saint Jesome (2), de saint Aeronsesce (11).

si4. Volcl ce que dit le Seigneur, dans Malnchie, aux prêtres d'Israël : Mon affection n'est point en vous, di le Seigneur des d'Israël : Mon affection èra point en vous, di le Seigneur des armées, et je ne recevral plus de présents de votre main. Car, edepuis le lever du soiel jusqu'au couchant, mon non est grand e parmi les nations; et en tout lleu on særifie et on offre à mon e parmi les nations; et en tout lleu on særifie et on offre à mon en me doation pure, parce que mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur des armées (12). -1 In e peut être question, dans cette prophètie, que du sacrifice excharistique. Hin est s'agti pas din sacrifice de la croix; car il n'a été offert que sur le Calvaire, tandas que l'oblation pure dont pare le prophète doit se faire en tout lieu. Il ne s'agti pas non plus d'un sacrifice de lounge, qui consiste dans la prière et dans les bonnes curvers; car le prophète parle d'un sacrifice particulier, d'un sacrifice extéreire vi sibile, qui doit glorifier le nom du Seigneur parmi les an-

(1) Sie et Christas non senetipsom charicavit at positier, fieret: sed qui locuitos et al emu : Pilisa mene es ta, go bodie geuit le, Quentamodome et la ailo loco diei: To es secerdos la neternon secundam cordinom Medicisedech. Byfere aux Hérbergax, c. v., s. és d. o. (1) kr. v., des Stromate... (2) Lette te t.m... (4) Démonstration d'rangdière, c. m. (5) Liv. des Mystères, c. n.; liv. r., des Sacremost, c. mei v. m. ol Bérésie v. v. (7) Discores v., contette la fois. — (6) Lette et ava. v. et le 1 liv. de la Doctrite chiercay, c. n. . (1) Sur le passon con. . (1) Liv., v., de la 7 de, s. v. v. o. et al content chiercay, c. n. . . . . . . (1) Sur le passon con. . . . (1) Liv., v., de la 7 de, s. v. v. o. sacquism de manu restra. An orix enim solis unque ad occasum, magnum est nomen mema in gestibus et in mal loco sacrificatur, et offertar nomial mem della munda : quis magnum est nomen mema in gestibus et in magnum est nomen mema in gentibus, dicit Domium excertismum. Matchely, c. v., v. 1 de 1 li.

tions, d'un secritée nouvezo, destiné à reurplacer les secritées de l'ancienne loi : le ne recevair plus de présents de voire mân, dit le Seigneur; cor, du levre du soleil au conclant, on woffre en tout lieu une oblation purs ; ce qui, vétéenment, no moffre en tout lieu une oblation purs ; ce qui, vétéenment, ne peut convenir aux simples sacrifices de louange, pusque ces sortes de sacrifices ont existé de tout temps, même du temps des loi de Moysy. Telle est d'ailleurs l'interprétation des Peres de l'Église, estre autres de saint Jostin (1), de saint Irénée (2), d'Abushè de Césarée (3), de saint Jenn Chrysostome (4), de saint Augustin (5), de de Saint d'ann Dainnache (7). Ils s'accordent tous à rapporter la prophétie de Malachie au sacrifice qui s'opère sur pos auties.

815. Les paroles mêmes de Jésus-Christ prouvent qu'en instituant l'eucharistie il instituait non -seulement un sacrement, mais encore un sacrifice. Nous lisons, dans l'évangile de saint Lue :

« Ayant pris le pain , Jésus rendit grâces , le rompit , le donna « à ses disciples, en disant : Ceci est mon corps qui est donné pour · vous ; faites ceci en mémoire de moi. Il en fit de même pour · le calice après qu'il eut soupé, disant : Cecl est le calice de la e nouvelle alliance dans mon sang, qui sera répandu pour . vous (8). . Sulvant saint Matthieu : . Qui sera répandu pour un « grand nombre, en rémission de leurs péchés (9). » Il y a dans le texte grec : qui est répandu, au lieu de qui sera répandu. Or, nous avons lci le corps de Jésus-Christ, qui est donné, llvré, offert pour nous : et son sang qui est répandu en rémission de nos péchés. Notre-Selgneur ne dit pas : Ceci est mon corps qui vous est donné, cecl est mon sang qui vous est livré; mais: Cecl est mon corps qui est livré pour vous; cecl est mon sang qui est répandu pour vous et pour plusieurs, en rémission des péchés. Il y a donc dans l'eucharistie une offrande, une oblation du corps et du sang de Jésus : donc l'eucharistie est un vrai sacrifice.

816. Aussi, en exécution de l'ordre qu'ils en avalent reçu de

(1) Dialogoe avec Tryphon. — (2) Liv. 1v. contre les bérésies, c. xvi. — (3) Liv. 1, de la benoustration érangélique, c. x. = (6) xer le paume n.r. — (6) Liv. xviiu, de la Cité de Biese, c. xxx. — (6) xe Malachie, c. 1. — (7) Liv. 1v. de la Tryl. c. xxiv. — (6) 20 xe Malachie, c. 1. — (7) Liv. 1v. de la Tryl. c. xxiv. — (6) 20 xe Malachie, c. 1. — (7) Liv. 1v. de cest l'orde 1 xiv. de cest l'experimentation. Similar et calierte, parquam consuit, dices : life et cliving nemocratisoners. Similar et calierte, parquam consuit, dices : life et cliving consuitation et calierte, parquam consuit, dices : life et cliving consuitation et consuitation et calierte consuitation et pacadorum consuitation. Similar similar et consuitation pacadorum consuitation et calierte consuitation processions. Similar Maliferia, c. 2xxiv. p. 23.

Jésus-Christ, les apôtres céléhrèrent l'eucharistie comme un saerifice. Écoutez l'apôtre saint Paul parlant aux Corinthiens ; «Le calice de bénédiction que nous bénissons n'est-il pas la « communion du sang de Jésus-Christ? Et le pain que nous rome pons n'est-il pas la participation du corps du Seigneur? Considérez les Israélites selon la chair : eeux qui mangent de la « vietime immolée sur l'autel ne sont-ils pas participants de l'aua tel? Est-ce denc que je veuille dire que ce qui a été immolé aux · idoles soit quelque chose, ou que l'idole soit quelque chose? « Mais ce que les paiens immolent, ils l'immolent aux démons et « non pas à Dieu. Je ne veux pas que vous ayez aucune société « avec les démons ; vous ne pouvez pas bolre le calice du Seigneur « et le calice des démons ; vous ne pouvez pas participer à la table « du Seigneur et à la table des démons (1). » Évidemment, il s'agit lei du sacrifice eucharistique. Ne dites pas que l'apôtre parle de la table où l'on prend sa nourriture, et non de la table, de l'autel où l'on sacrifie : car il parle de la table où l'on boit le calice du Seigneur, et de la table où l'on boit le calice des démons ; de la table où l'on sacrifle à Bieu, et de la table où on immole aux démons ; de la table où l'on bénit le callce de bénédiction , et de l'autel sur lequel les Israélites offraient leurs sacrifices. D'ailleurs le même apôtre, dans sa lettre aux Hébreux (2), désigne l'autel du nom de table, comme en le volt par le passage suivant : « Nous avons une table, dit-il, dont ne doivent point manger ceux qui « font le service du tabernacle » judaique. N'est-fi pas question dans cet endroit d'un autel et d'une victime dont les Juifs n'avaient pas droit de manger? Or quel est cet autei, si ce n'est l'autel eucharistique? Quelle est cette victime, si ce n'est Jésus-Christ qui s'immole dans l'eucharistle? Donc les apotres regardaient l'eucharistie comme un vrai sacrifice.

## & II. Preuve tirée de l'enseignement des Pères.

817. Après les prophètes, les évangélistes et les apôtres, viengent les Pères, les papes et les conciles des premiers siècles ; tous reconnaissent le sacrifice eucharistique, tel que nous l'admettons nous-mêmes. Saint Justin dit que « Dieu a annoncé, par le prophète - Maiachie, que, par le sacrifice que nous offrons en toute la terre, - savoir le pain et le vin eucharistique, les chrétiens rendraient un - jour célèbre en tous lieux son saint nom, qui était profané par « les Juifs (1). » Sulvant saint Irénée, le Seigneur, instituant l'eucharistie, enseigna la nouvelle OBLATION du Nouveau Testament : et l'Eglise, avant recu cette obiation des apôtres, L'OFFRE à Dieu dans tout l'univers (2). Clément d'Alexandrie nous représente le sacrifice de l'eucharistie comme ayant été figure par le sacrifice de Meichisédech. Voici ce qu'il dit : « Moichisédech , roi « de Salem, prêtre de Dieu, offrit du pain et du vin sanctifiés « comme tupe de l'eucharistie (3), » Saint Cyprien : « Qui fut plus « prêtre que Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui offrit à Dieu le Père « ce que Meichisédech avait offert, c'est-à-dire, du pain et du vin, « devenus son corps et son sang ?... Jésus-Christ, Notre-Seigneur et notre Dieu, est lui-même le souverain prêtre de Dieu le Père. et il s'est offert d'abord à son Père en sacrifice; et il a ordonné « que cela se fit en mémoire de lui. Ainsi ce prêtre tient véritable-· ment la piace du Christ, qui fait ce que le Christ a fait, et il offre ajors dans l'Eglise un sacrifice véritable et complet à Dieu « le Père (4), » Les Pères du concile de Nicée, de l'an 325 : « Ni la - règie ni la coutume ne permettent que ceux qui ont le pouvoir

<sup>(1)</sup> De soutris vero gentiums, quas in omal loco offerentur sucrificia, hoc est pane encharistics, per en pane encharistics, per en locquistas practici (Valschish) nos quidem giorificare soumes (sis, vos autem prophasare. Distriput vere Tryphen. - (1) Veyer, el-devense, in el "11. - (2) Mechineloch, rever Pryphen. - (1) Veyer, el-devense, in el "11. - (2) Mechineloch, revere tryphen. - (1) Veyer, el-devense, in el "11. - (2) Mechineloch, revere el-devense de l'estat (valorità (valorità (valorità de l'estat (valorità de l'estat (valorità (valorità de l'estat (valorità (valorità de l'estat (v

« d'offrir recoivent le corps de Jésus-Christ de ceux qui n'ont nas « le pouvoir d'offrir (1). » Or il ne peut y avoir d'oblation du corps de Jésus-Christ dans l'encharistie que par le sacrifice. Saint Cyrille de Jérusalem, expliquant la liturgie aux néophytes : « Nous a prions Dieu d'envoyer le Saint-Esprit, et de faire que le pain devienne le corps de Jésns-Christ, et le vin devienne son sang ; car « tout ce qui recoit l'impression de l'Esprit-Saint est sanctifié, et changé en une autre substance. Or, quand le sacrifice spirituel · est fini, et que ce culte non sanglant qu'on rend à Dieu par le « moyen de l'hostie d'explation est achevé, nous le prions pour « la paix universeile des Égises , pour la tranquillité du monde , · ponr les rois, pour jeurs armées et leurs alliés, et pour les afa fiigés; en un mot, pour tous ceux qui ont besoin de son assis-« tance (2). » Ce sacrifice spirituel, c'est-à-dire non sanglant, n'exclut point, comme on le voit, la présence réelle du corps et du sang de Jésus-Christ, Saint Ambroise: « Quand nous sacrifions, « le Christ est présent, le Christ est immole; car notre paque est « le Christ immolé (3). » Saint Jean Chrysostome ; « Jésus-Christ a ordonné qu'on l'offrit lui-même, au lien des animaux qu'on s offrait dans l'ancienne loi (4), » Saint Angustin : « Celui qui ofa fre est lui-même l'oblation : et il a voulu que le sacrement qui « s'opère tous les jours fut un sacrifice dans l'Églisc ... Ce sacrifice, « qui est un vrai sacrifice, était figuré par les anciens sacrifices « des saints... Devant ce sacrifice suprême et véritable, tons les « sacrifices faux sont tombés (5). » Les Pères du concile d'Éphèse, de l'an 431 : « Nous célébrons dans les églises le sacrifice non

(1) Can. xviii. — (2) Deum benignum exoramus ot emittat Sanetum Spiritum super dona proposita, ut faciat panem quidem corpus Christi, vinum vero sanguinem Christi : omnino enim quodcumque adtigerit Spiritus Sanctus, id sanctificatum et transmutatum est. Postquam vero perfectum est spirituale sacrificium, incruentus cultus, super illam propitiationis hostiam obsecramus Deum pro communi Ecrlesiarum pace, ero recta mundi compositione, pro imperatoribus, pro militibus, et sociis; pro ils qui infirmitatibus laborant; pro leis qui afflictionibus premuntur; et universim pro omnibus qui opis indigent precamur nos omnes, et hane victimam offerimus. Catéchèse xxiii. - (3) Quando sacrificamus, Christus adest, Christus immolatur : etenim pascha nostrum immolatus est Christus, Comment, sur le Ier ch. de saint Luc. - (4) toso mutato saerificio, pro brutorum mactatione seipsum jussit offerri. Homét. xxiv, sur la Ire éplire aux Corinthiens. - (5) tose (Christus) offerens, ipse et obtatio; cujus rei sacramentum quotidiannin esse voluit Ecclesia: sacrificium.... Hujus veri sacrificii multiplicia variaque signa erant, sacriticia prisca sanctorum, eum hoc unum per multa figuraretur... Buic summo veroque sacrificio, euneta sacrificia faisa cesserunt. Liv. x, de la Cité de Dieu, c. xx; et ailleurs.

. .

sanglant, saint et vivifiant, croyant que le corps et le précieux
 sang sont le propre corps et le sang du Verbe qui vivifie toutes
 choses (1).

818. Nous pourrions citer encore Origène, Eusèbe de Césarée. saint Grégoire de Nazlanze, saint Proclus de Constautinople, saint Léon, saint Optat de Milève, saint Basile, saint Grégoire de Nysse, saint Épiphane, saint Jérôme, saint Cyrille d'Alexandrie, Théodoret, saint Fulgence, saint Césaire d'Arles, saint Grégoire le Grand, saint Isidore de Séville, saint Jean Damascène; mais il scrait inutile d'aller plus loin, puisque les protestants conviennent que nous avons l'antiquité pour nous. Que m'importe, disait Luther à Henri VIII, roi d'Angleterre, au sujet du sacrifice de la messe, que j'ale contre mol mille Augustins et mille Cupriens (2). Voicl ce que dit le docteur Grabe, prêtre anglican, mort en 1711 : « Il est certain qu'Irénée et tous les Pères dont nous ayons les écrits, contemporains des apôtres ou leurs success seurs immédiats, ont tenu la sainte eucharistle pour le sacrifice de la nouveile loi. Or, que cette doctrine, cette pratique, n'alt « pas été celle d'une Église particulière ou de quelque docteur, « mais bien de l'Église universelle, qui l'a reçue des apôtres, comme « les apôtres l'avaient reçue de Jésus-Christ, c'est ce que nous apprend Irénée en propres termes, et avant lul Justiu, martyr, « dont les témoignages, ainsi que ceux de saint Ignace, de Ter-« tullien, de saint Cyprien et des autres, ont été si souvent cltés, « non-seulement par les partisans du pape, mais encore par les « plus habiles protestants, qu'il n'est nuilement nécessaire de les « rapporter. A peine y aurait-il le moindre doute que cette doc-« trine sur le sacrifice de l'eucharistie fût venue des apôtres , et « qu'il fallut par conséquent s'y rattacher, lors même qu'on ne « trouverait pour elle aucun mot dans les écrits des prophètes ou « des apôtres ; car le précepte de saint Paul est général : Mes frèe res, soyes fermes, et tenes aux traditions que vous aves ap-« prises, soit par nos discours, soit par nos eptires. Mais assez de passages de l'Écriture ont été allégués, après Irènée et les « autres saints Pères , par les théologiens modernes , soit attachés « au pape, soit protestants, et surtout par les docteurs de l'Eglise « anglicane, entre lesquels je n'en nommeral qu'un, mais éminent a pour la science et la plété, Joseph Mede, lui qui, dans un traité · particulier écrit en anglais sur le sacrifice de la loi chrétienne,

<sup>(1)</sup> Voyez, ci-dessus, le nº 729. - (2) Liv. contre Henri VIII.

a prouvé et établi ce point dans le plus grand jour. Et non-seu-lement je suis vioniters de son opinion, mais je souscris encre de tout mon cœur au vœu qu'll exprime à la fin du huitième chapitre, et puisque tant de doctes et de pleux personnages entre les protestants ont reconnu la vrale doctrine de l'Église apostolique, et la méprise de Lubre et de Calvin, je souhaite avec Méde que ces saintes formules l'Iturgiques, où le sacrifice est offert à Dieu, et qu'is not si amb a propos proserties de leurs assembliées, soient remises parmi nous en usage, afin que nous rendions à la maiesté divine l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maiesté divine l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maiesté divine l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maiesté divine l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maiesté divine l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maiesté divine l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maiesté divine l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maiesté divine l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maiesté divine l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maiesté divine l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maiesté divine l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maiesté divine l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maiesté divine l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maiesté divine l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maiesté divine l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maieste divine l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maieste divine l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maieste divine l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maieste divine l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maieste d'une l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maieste d'une l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maieste d'une l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maieste d'une l'honneur suprème que nous uit de rendios à la maieste d'une l'honneur suprème que no

## § III. Preuve tirée de la croyance générale de l'Église.

. vons (1). »

819. Outre les preuves tirées de l'Ecriture sainte et de l'enseignement des Pères, des papes et des conciles des premiers siècles. nous avons la crovance générale et constante de l'Église universelle, touchant le saint sacrifice de la messe. L'Église grecque s'accorde sur ce point avec l'Église latine; et les schismatiques, les hérétiques même, tels que les nestoriens, les eutychiens, les Arméniens, et autres sectes dispersées en Orient, professent, au sujet du sacrifice eucharistique, la même foi que ceux qui sont en communion avec l'Église romaine. Les différentes liturgles de toutes les Églises du monde chrétien, si l'on excepte celles des futhériens et des calvinistes, qui ne sont pas plus anciennes que Luther et Calvin, font mention du sacrifice qui s'opère sur nos autels. On trouve ce dogme même dans celles qui remontent aux temps apostoliques, ou qui ont été rédigées au quatrième et au cinquieme siècle, sur les traditions reçues dans toute l'Église comme venant des apôtres (2). Or, une croyance aussi ancienne, aussi générale et aussi constante, ne peut être fondée que sur la vérité, « On doit, comme le dit Tertuilien, tenir pour vraie toute « doctrine qui est conforme à la foi des Églises mères, primitives · ou apostoliques, c'est-à-dire, ce que les Églises ont recu des - apôtres, les apôtres de Jésus-Christ, Jésus-Christ de Dieu; et on doit regarder comme fausse toute doctrine qui s'élève contre la · vérité des Eglises, et des apôtres, et de Jésus - Christ, et de

<sup>(1)</sup> Yoyez la Discussion amicale sur l'Église anglicane, par M. de Trévern, tom. u, pap. 77. — (2) Yoyez la Perpétuité de la foi sur l'eucharistie, etc., "I la Discussion amicale, par M. de Trévern, tom. uu, etc.

- Dien (J.). Il est donc démontré par la croyance de l'Église universelle, par la tradition et par l'Écriture sainte, que l'euchorisile est un vrai sacrifice : ce n'est donc pas sans fondement que le concile de Trente a frappé d'anathème tous ceux qui osent attaquer un dogme aussi consolant pour le chrétien que le dogme de la présence récle.
- 820. Mais, dira-t-on, comment trouver dans l'eucharistie toutes les conditions requises pour un sacrifice proprement dit? Où est l'oblation, la victime, l'Immolation? Rien ne manque à la consécration eucharistique pour être un véritable sacrifice. L'encharistie renferme d'abord l'oblation d'une chose sensible, c'est à-dire le corps et le sang de Jésus-Christ, qui sont présents sous les espèces du pain et du vin. Il v a une victime : c'est Jésus-Christ lui-même qui est offert à Dieu son Père. Il y a un pontife : c'est encore Jésus-Christ, le prêtre éternel, qui, par les mains de ses ministres, renouvelle au milieu de nous le même sacrifice qu'il a offert sur le Calvaire. Il v a immolation, et par conséquent changement dans la victime : par la consécration . Jésus-Christ est réduit à un état qui n'est point naturel; et ces paroies sacramentelles, prononcées séparément. Ceci est mon corps, ceci est mon sana, sont comme un glaive qui sépare mystiquement, et autant que possible, le corps et le sang de Jesus-Christ; il est sur l'autel, revêtu des signes qui représentent la séparation de son corps et de son sang, qui se fit sur la croix. C'est néanmoins un sacrifice très-véritable, en ce que Jésus-Christ est véritablement contenu et présenté à Dieu sous cette figure de mort: Super sacram mensam Christus occisus jacet (2). C'est à Dieu, à Dieu seul, que l'Église offre le sacrifice de la messe; c est à Dieu, et non aux saints, que nous disons, dans la célébration des saints mysteres : Nous vous presentons cette hostie sainte. D'ailleurs le sacrifice de la messe est substantiellement le même que le sacrifice de la croix : dans l'un et dans l'autre, e'est la même hostie, le même sacrificateur. Ii n'y a de différence que dans la manière dont se fait i'offraude: Sola offerendi ratione diversa, dit le concile de Trente. Cette difference consiste en ce que Jésus-Christ s'est offert sur la croix d'une manière sanglante, comme une victime mortelle; au lieu que, sans cesser d'être immortel, il s'offre dans l'eucharistie d'une manière non sanglante, sous les espèces du palu et du vin (3).
- (1) Des Prescriptions, ch. 21. Voyez ce que nous avons dit plus haul, de la cruyance de l'Eglise touchant la présence réeile. — (?) Saiot Chrysostome, Homélie xiv, un peuple d'Antioche. — (3) Concile de Trente, sets, xxii, ch. ii.

321. Aussi, loin de nous détacher du sacrifice de la croix, comme on nous l'objecte, le sacrifice de la messe, qui en est ia commémoration, nous y attache par toutes ses circonsfances, puisque non-seulement li s'y rapporte tout entier, mais qu'en effet il n'est et ne subsiste que par ce rapport, et qu'il en lire toute sa vertu. C'est la doctrine expresse de l'Eglise catholique, qui enseigne que ce sacrifice n'a été institué « qu'afin de représenter ceiui · qui a été uue fois accompli sur la croix ; d'en faire durer la mé-« moire jusqu'à la fin des siècles, et de nous eu appliquer la vertu · salutaire pour la rémission des péchés que nous commettons tous « les jours (1). » Ainsi, l'Eglise ne croit point qu'il manque quelque chose au sacrifice de la croix ; eile le croit au contraire si parfait et si pleinement suffisant, que tout ce qui se fait ensuite n'est plus étahii à ses yeux que pour en célébrer la mémoire et en appliquer la vertu. Par la cette même Église reconnait que tout le mérite de la rédemption du genre humain est attaché à la mort du Fiis de Dieu. En offrant l'hostie sainte et eucharistique, nous ne prétendons point par cette obiation faire ou présenter à Dieu un nouveau pavement du prix de notre saiut, mais employer aupres de lui les mérites de Jésus-Christ présent, et le prix infini qu'il a payé une fois pour nous sur la croix. On ne peut donc nous accuser d'anéantir le sacrifice de la croix, de faire tort au sacrifice de la croix. En effet, parce que Jésus-Christ se dévoue à Dieu en entrant dans le monde, pour se mettre à la place des victimes qui ne lui ont pas plu (2), dira t-on qu'il a fait tort à l'action par laqueile ii se dévoue sur la croix ? De ce qu'il continue de paraitre devant Dieu (3), affaibit-il l'oblation par laquette il a paru une fois par l'immolation de lui-même (4)? Direz-vous qu'en ne cessant d'intercéder pour nous dans le ciel, il accuse lui-même d'insuffisance l'intercession qu'il a faite en mourant avec tant de larmes et de si grands cris (5)? Et parce que, d'après ia parole de Jésus-Christ, nous croyons avec le monde entier que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'a été régénéré par l'eau et l'Esprit-Saint (6), nous reprocherez-vous de faire injure au sacrifice de la croix? Il faut donc reconnaître que Jésus-Christ, qui s'est offert une fois sur le Caivaire comme victime de la justice divine, ne cesse de s'offrir pour nous dans l'eucharistie; que la perfection inlinie du sacrifice de la croix consiste en ce que tout ce qui

<sup>(1)</sup> Concile de Trente, sess. xxII, ch. I. — (2) Éplire aux Hébreux, c. x, v. 5.

— (3) Ibidem, c. Ix, v. 24. — (4) Ibidem, v. 26. — (5) Ibidem, c. v, v. vII, —
(6) Saint Zean, c. III, v. 5.

le précède, aussi bien que ce qui le auit, s'y rapporte entièrement; que comme ce qui le précède en est la préparation, ce qui le suit en est la consommation et l'application; qu'à la vérité le payement du prix de notre rachat ne se rélière plus, mais que ce qui nous applique cette rélemption se continue sans esses; qu'enfio il faut savoir distinguer les choses qui se rétièrent comme imparfaites, de celles qui se continuent comme parfaites et nécessaires (1).

## CHAPITRE II.

De la matière et de la forme du sacrifice de la messe.

822. Il ne s'agit pas ici de la matière qui doit être consacrée, ni des paroles de la consécration, dont nous avons parlé dans la première partie de ce traité, mais bien de la matière du sacrifice qui s'opère par la consécration, ou de la chose offerte à Dieu dans l'encharistie. Or la matière de ce sacrifice est Jesus-Christ lui-même. dont le corps et le sang sont présents sous les espèces du pain et du vin; c'est Jesus-Christ qui est la vietime, l'hostie qui s'immole dans le sacrifice eucharistique, « Le même Christ qui s'est offert une fois « d'une manière sangiante sur l'autel de la eroix est présent dans · le divin sacrifice de la messe, et y est immolé d'une manière non « sanglante (2). » Et c'est parce que Jésus est véritablement, réellement et substantiellement présent dans l'eucharistie, que l'eucharistic est un sacrifice réel, véritable et proprement dit. Les espèces du pain et du vin, qui voijent le corps et le sang de Jésus-Christ, appartiennent au sacrifice et le rendent sensible ; mais elles ne le constituent pas, elles ne sont point l'oblation qu'on fait à Dien.

525. Quant à la forme qui produit et consomme le senfice, de l'aveu de tous, elle requiert nécessièrement la consécration du prêtre. C'est par la consécration que s'opère le secrifice de la messe; c'est la consécration qui rend la victime présente sur l'autel, et la met dans un état de mort par la séparation mystèque du corpse et da sang de Jésus-Christ. Aussi, à la différence du socrement de l'eu-chartiste, qui est plein et entire sous une secule sepboce, le secrifice.

<sup>(1)</sup> Bossuet, Exposition de la doctrine de l'Église, c. xiv et xv.

de la messe ne s'accomplit que par la consécration sous les deux especes du pain et du vin. Mais la consécration seule sufficielle pour le sacrifice ? On le croit communément : l'oblation de Jésus-Christ sur nos auties consiste seus entiellement dans la consécration de l'eucharistie (1). - Cette parole, Ceci est mon corps, optre lesa-crifice, « di suin Jean Chrystome (2). Sulvant salant Irinée. » le Christ, en disant, Creci est mon corps, nous a enseigne la nou-velle oblation du Nouveau Testament (3). > Saint Grégoire de Nysse, et généralement les autres Ders de l'Église, s'expriment dans le même sens. On ne doit doe poin tregarde comme néces saires, sesentielles au sacrifice, les autres actions du celébrant qui précèdent ou qui suivent la consécration, a l'exception toutefois de la communion du prêtre, qui appartient à l'intégrité du sacrifice.

#### CHAPITRE III.

Des propriétés et des effets du sacrifice de la messe.

824. Le sacrifice de la messe a les mêmes propriétés que le sacrifice de la croix, duquel il ne differe que par la manière dont il s'opère sur nos autels. Il est, par conséquent, latreutique, eucharistique, impératoire et propitatoire.

835. Premièrement, ce sacrifice est latreutique. C'est un holocauste, un sacrifice de louange, qui a pour but principal de reconnaître le souverain domaine de Dieu sur les créatures. Jésus-Christ s'y offre tout entier à Dieu son Pere, dans l'élat humiliant de victime, comme l'hommaga le plus prafti qu'on puisse rendre à le majestés suprême: Offerimus pracelara majestati tura hostiam puram.

826. Secondement, Il est eucharistique, c'est-à-dire un sacrifice d'action de graces. On y rend graces à Dieu des bienfaits qu'on a reque de lui. La victime infaite que nous lui offrons est comme un hommage de reconnaissance proportionnée aux dons Infinis que nous avons reçus et que nous recovens continuellement de sa bonté et de sa miséricorde.

827. Troisièmement, e'est un sacrifice impétratoire. Jesus-

(1) Liv. 1V, des Hérésies, c. XXXII

Christ est notre médiateur auprès de Dieu, étant sur l'autel sous une figure de mort, et intercèle pour nous, en représentant continuellement à Dieu son Père la mort qu'il a soufferte pour son Églies Aussi le saerfiée de la messe est le moyen le plus efficace d'obtenir de Dieu les grâces dont nous avons besoin dans l'ordre q spiritud, et même dans l'ordre temporel.

828. Quatrièmement enfin, il est propiliatoire. Il nous obtient la grâce de la conversion, l'esprit de pénitence, la rémission des péchés, en nous appliquant le prix du sacrifice de la croix. « Ceci « est mon sang de la nouvelle alliance, qui sera versé pour plusieurs en rémission des péchés (1). Toutefols le sacrifice de la messe ne remet pas le péché directement; il ne produit cet effet que par la grâce et le don de pénitence que nous en retirons. Il dispose le pécheur au sacrement de pénitence, qui est établi pour effacer les péchés commis après le baptème. On l'offre aussi pour les vivants et pour les morts, en expiation des peines temporelles qui peuvent être dues au péché, même après qu'il a été pardonné. « Parce que, · dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, le même Christ · qui s'est offert lui-même une fois sur l'autel de la croix, avec effu-· sion de son sang, est réellement présent et immolé d'une manière · non sanglante, le saint concile (de Trente) enseigne que ce sa-· crifice (de la messe) est véritablement propitiatoire, et que par · lui nous obtenons miséricorde, et nous trouvons grâce et secours « en temps opportun, si nous nous approchons de Dieu contrits et « pénitents, avec un cœur sincère, une foi droite, avec crainte et « respect. Car Notre-Seigneur, apaisé par cette oblation, et accordant · la grâce et le don de pénitence, remet les crimes et les pécliés, · même les plus grands, puisque c'est la même et unique hostie, « et que ceiui qui s'offre maintenant par le ministère des prêtres · est le même qui s'est offert sur la croix, n'avant de difference · que dans la manière d'offrir. C'est par cette oblation non san-« glante qu'on recoit abondamment le fruit de l'oblation qui s'est · faite avec effusion de sang; tant s'en faut que le sacrifice de la · messe déroge en aucune manière au sacrifice de la croix. C'est « pourquoi , conformément à la tradition des apôtres , on offre le · sacrifice eucharistique, non-seulement pour les péchés, les pelnes, · les satisfactions et les autres nécessités des fldeles qui sont encore · vivants, mais aussi pour ceux qui sont morts en Jésus-Christ, et « qui ne sont pas encore entièrement purifiés (2), »

<sup>(1)</sup> Saint Matthieu, c. xxvi, v. 28. - (2) Concile de Trente, sess. xxu, ch. n.

829. On doit donc reconnaître, comme article de foi, que le sacrifice de la messe est tout à la fois un sacrifice de louange, sacrifice d'actions de grâces, sacrifice impétratoire, et sacrifice de propitiation. Telie est et telle a toulours été la crovance de l'Église universelle, comme on le voit par l'enseignement des Pères grecs et des Pères latins, même des temps apostoliques, ainsi que par toutes les liturgles de l'Orient et de l'Occident. Ces liturgles s'accordent toutes, de la manière la plus parfaite, sur le dogme dont ll s'agit, ce qui prouve évidemment qu'il vient des apôtres et de Jésus-Christ, « Si quelqu'un, dit le concile de Trente, soutient que le « sacrifice de la messe est seulement un sacrifice de louange et « d'actions de graces, ou une simple mémoire du sacrifice qui a été « accompli sur la croix, et qu'il n'est pas propitiatoire, ou qu'il « n'est profitable qu'à celui qui le reçoit, et qu'il ne doit point être · offert pour les vivants et pour les morts, pour les péchés, les « peines , les satisfactions et autres nécessités ; qu'il soit ana-- thème ( i ). -

830. Mais le sacrifice de la croix n'est-il donc pas d'une valeur infinie? Et s'il est d'une valeur infinie, comment le sacrifice de la messe peut-il être propitiatoire? Pour ne pas répéter ce que nous avons dit plus haut (2), nous nous contenterons de dire que le sacrifice de la croix, quolque d'une valeur infinie, se renouvelle sur nos autels par le sacrifice de la messe, et que le sacrifice de la messe, qui est aussi d'une valeur infinie, puisqu'il est substantiellement le même que le sacrifice de la croix, se renouveile en tout lieu, et se renouvenera jusqu'à la consommation des siècles, non pour ajouter quelque chose au sacrifice de la croix, mals bien pour nous appliquer le prix de ce sacrifice, dont l'application ne se fait et ne peut se faire que d'une manière finie, et proportionnée tant aux dispositions de ceux pour qui on offre la sainte messe, qu'aux desseins de miséricorde que le Seigneur a sur les hommes en général, et sur chacun de nous en particulier.

(1) Si quis dixerii, missas sacrificium tentum esse laudis, et gratiarum actionia, aut mudam commemorationem sacrificii in crure peracti, non autem propiitatorium; yet soli prodesse sumenti; neque pro visite at échancits, pro pecatis, pasifactionibus et allis necessitatibus offerri debere; analhems sit biolem, com. m. — (3) Yorgs. cidessus, le n° 221.

#### CHAPITRE IV.

#### Du ministre du sacrifice de la messe.

831. Jésus-Christ est tout à la fois prêtre et victime dans le sacrifice eucharistique; c'est iui-même qui s'offre à Dieu sur nos autels; il est donc le ministre principai du sacrifice de la messe: mais, pour l'accomplir, il se sert du ministère des prêtres. Ce sont les prêtres seuls qui, après Jésus-Christ, sont ministres du sacrifice; c'est aux apôtres seuls, et à leurs successeurs dans le sacerdoce, que Jésus-Christ a dit : Faites ceci en mémoire de moi : comme s'il leur eût dit : Offrez le sacrifice que je viens d'offrir moi-même. • Si quelqu'un dit que par ces paroies, Faites ceci en « mémoire de moi, Jesus-Christ n'a pas établi les apôtres prêtres, · ou ne leur a pas ordonné, à eux et aux autres prêtres, d'offrir - son corps et son sang; qu'il soit anathème (1). - Les liturgies les pius anciennes, les Pères apostoliques, les docteurs de tous les temps, les conciles, même cciui de Nicée de l'an 325, nous représentent les évêques et les prêtres comme sculs ministres du sacrifice de la messe, conformément à cette pensée de l'Apôtre : · Que l'homme nous regarde comme les ministres du Christ, et « les dispensateurs des mystères de Dieu (2). »

832. Le pouvoir d'offrir le sacrifice eucharistique est tellement Inhérent au caractère sacrotion, que tout prétre, quelque pécheur qu'il soit, filt-il hérétique, excommunié, dénoncé, dégradé, apostat, peut validement dire in messe. Son sacrifice est aussi réel, aussi véritable que celui du prêtre le plus saint, pourvu tou-teola qu'il emplote la matière et la forme nécessaires, et qu'il célèbre avec l'intention requise, et dans des circonstances telles qu'o puisse le regarder comme un ministre de la religion. Mais il ne peut, sans sacriège, étébrer les saints mystères, à moins qu'il ne soit en état de grece, ou qu'il ne croie prudemment être exempt de péche metel. Nous glouterons qu'il i est pas permis aux fideles d'assister à la messe d'un prêtre qui est notoirement hérêtique ou schismatique (3).

 Concile de Trente, sess. xxn. can. n. — (2) I<sup>\*\*</sup> épitre aux Corinthiens, c. iv, v. i. — (3) Yoyez ce que nous avons dit dans la Théologie morale, tom 11, n<sup>\*\*</sup> 281. 833. Il est de foi que les messes privées, c'est-à-dire les messes où personne ne communie que le célébrant, sont permises. La pratique générale et constante de l'Église ne nous laisse aucun doute à cet égard. « Si (done) quelqu'un dit que les messes où le - prêtre seul communie sacramentellement sont illicites, qu'il « soit anatheme (1).

834. Le prêtre doit, pour la célébration des saints mystères, se conformer en tout aux règles preserites par l'Église. Ces règles regardent le lieu où l'on doit célébrer, l'autel et sa décoration, les vases sacrés, les ornements sacerdotaux, les rites et les prières, les cérémonles, et la manière de dire la messe (2).

835. En quelle langue doit-on célébrer les saints mystères? Les protestants prétendent qu'on ne doit les célébrer qu'en langue vulgaire, que dans la langue qui est parlée par le peuple. Les catholiques au contraire, conformément à ce qui se pratique chez tous les peuples chrétiens, ne les célèbrent que dans la langue de nos pères, encore que cette langue ait cessé d'être vulgaire. « Quoi-· que la messe contienne un grand sujet d'instruction pour le « common des fidèles . Il n'a cependant pas été jugé à propos par « les Pères qu'elle fût célébrée partout en langue vulgaire. C'est « pourquoi, sans s'écarter de l'usage ancien de chaque Église, « approuvé par celle de Rome, qui est la mère et la maîtresse de « toutes les Églises, et pour que le pain de la parole ne manque « point aux ounilles de Jésus-Christ, le saint concile (de Trente) ordonne aux pasteurs, et à tous ceux qui ont charge d'ames, · d'expliquer souvent pendant la célébration de la messe, par « eux-mêmes ou par d'autres , une partie de ce qui s'y lit, et de « développer quelque mystère de ce très-saint sacrifice , principa-« lement les jours de dimanche et de fête (3). » Le même concile frappe d'anathème quiconque dit que la messe ne doit être célébrée qu'en langue vulgaire (4).

836. Mais, au temps des apôtres et dans les premiers siècles de l'Église, le service divin ne se faisait-il pas en langue vulgaire, en gree, par exemple, dans les pays où l'on parlait cette langue, et en latin dans l'Italie et les autres parties occidentales de l'empire

<sup>(1)</sup> Si quis dixerit missas, în quibns solus sacerdos aceramentalisre comunicată, illicata sece, jelcoque abrogandas; analtiema sil. Concile de Trente, sess. xxii, can. vii...— (2) Voyez ce que nous en avons dit dans le tome n' de a Trênclope morelle.— (2) Concile de Trente, sess. xxii, c. viii...— (9) si qui dixerit..... higua tantum vulgari missam celebrari debere...; anathema sil. Islame, coro. rx.

romain? C'est précisement parce que, dans les temps primitifs. les saints mystères se célébraient dans les langues qu'on parlait alors, en langue grecque chez les peuples de la Grèce, en langue latine chez les Latins, en langue syrlaque chez les Syriens, qu'ils se sont toujours célébrés depuis, et qu'ils se célèbrent encore dans ces mêmes langues; quoique dans l'Église latine et l'Église grecque, chez les Syriens et les autres peuples de l'Orient, le vulgaire ne comprenne ni le latin, ni le grec, ni le syriaque, ni les autres langues orientales, telles qu'on les parlait dans les premiers siècies du christianisme. Le mélange des peuples ayant changé ou alteré les langues et multiplie les jargons à l'infini, soit en Orient, soit en Occident, l'Église n'a pas cru devoir s'assujettir à toutes ces variations, et a gardé constamment pour l'office divin les mêmes langues dans lesquelles il avait été célébré d'abord. Il est vrai que, lorsqu'il s'agissait de la conversion d'un peuple entier à la foi, l'Église a permis quelquefois que la liturgie fût traduite dans la langue de ce pcupie. Ainsi, par exemple, lorsque ics Éthiopiens et les Arméniens se convertirent, on la traduisit en éthiopien et en arménien. Mais, ces langues venant à changer dans la suite, l'Église a conservé la liturgie telle qu'elle était. Elle ne pouvait faire autrement sans de graves inconvénients. En effet, l'unité de langage est nécessaire pour entretenir une communication de doctrine plus facile entre les différentes Églises du monde, et pour les rendre plus fidèlement attachées au centre de l'unité catholique : ce n'est certainement pas un faible lien d'une mutuelle communion entre eiles, que les nations de langues différentes soient unies par une langue commune dans l'exercice de leur religion. de même qu'elles sont unies par l'unité de foi. D'ailleurs l'unité et la stabilité, dans la langue liturgique, ne contribuent-elles pas puissamment à relever, aux yeux des peuples, la majesté du culte divin? Croit-on que les fidèles auraient une haute idée de nos saints et adorables mystères, si, pour être intelligible au vulgaire, la liturgie avait été tradulte, non-sculement dans toutes les langues, mais encore dans tous les idiomes, dialectes, patois et jargons des provinces, où la plus grande partie du peuple ne comprend pas la langue nationale?

#### CHAPITRE V.

### Du sujet du sacrifice de la messe.

837. Premièrement, le sacrifice de la messe peut être offert pour tous les vivants. « Je vous conjure avant toutes choses. « écrivait saint Paul à Timothée, que l'on fasse des supplications, · des prières, des demandes, des actions de graces pour tous les · hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en di-« gnité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en · toute plété et honnéteté. Car cela est bon et agréable à Dieu « notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et · viennent à la connaissance de la vérité (1). - L'Apôtre, comme on le voit, voulait qu'on priât même pour les rois et les magistrats qui, de son temps, n'étaient pas chrétiens, et pour les infidèles qui n'avaient pas encore connaissance de la vérité. Aussi Tertuliien, auteur du deuxième et du troisième siècle, s'exprimait en ces termes : « Nous invoquons ponr le salut des empereurs le Dieu · éternei, le vrai Dieu, le Dieu vivant, que les empereurs souhai-- tent se rendre favorable, plutôt que tous les dieux ensemble.... · Nous demandons pour eux une longue vie, un règne tranquille, « la sûreté dans leurs palais, la valeur dans les armées, la fidélité « dans le sénat, la vertu dans le peupie, la paix dans l'emplre, « enfin tout ce qu'un homme, un empereur peut désirer (2). » Saint Cyrille de Jérusalem : • Ocand le sacrifice spirituel est fini. et que le culte non sanglant qu'on rend à Dieu par le moven de « l'hostie d'expiation est achevé, alors nous le prions pour la paix « universelle des Églises, pour la tranquillité du monde, pour les « rois, pour leurs armées, pour leurs alliés, pour les malades. · ponr les affligés; en un mot, pour tous ceux qui ont le besoin de « son assistance (3), » Telle est et telle a toniours été la pratique de

<sup>(1)</sup> Obserce igliur primum omulum feri observationes, prationes, postulasiones, graitarum selames, pro omuluis luminibus, por regibus, et omnibus, qui in subbinilate sund, ut quietam et trazquillam vitam agamus, in omni pièculat et castillate luce ceiu homom est de caregum corna sivatron nosto Proguio mone lomines truit autro farir, et da aguiliomen verilatis venire. Pr eptire de 72 monibré, c. ni, v. i. , etc. — (3) Apologicique, c. xxx. — (3) Calérbbe xxm. — Tovre It ettet, ci-dessus, page 303, noie 2

l'Église : « Nous vous offrons , Seigneur, le calice du salut , en priant votre clémence de le faire monter comme un parfum d'une agreable odeur jusqu'au trône de votre divine majesté, « pour notre salut et pour le salut du monde entier (1). « Mais l'Église offre le sacrifice de la messe plus spécialement pour ceux qui sont dans sa communion : « Nous vous supplions donc, Père « très-clément, et nous vous prions par notre Seigneur Jésus-· Christ, d'avoir pour agréables et de benir ces dons, ces présents, ces sacrifices purs et sans tache, que nous vous offrons pour votre sainte Eglise catholique; afin qu'il vous plaise de lui done ner la paix, de l'assister, de la maintenir dans l'union, et de la gouverner par toute la terre, ensemble avec votre serviteur notre pape N., et notre évêque N., et tous ceux qui sont ortho-« doxes, et qui font profession de foi catholique et apostolique. . Sonvenez-vous . Selgneur, de vos serviteurs et de vos servantes N. et N., et de tous ceux qui sont ici présents, dout vous cona naissez la foi et la piété, pour qui nous vous offrons ce sacrifice « de louange, ou qui vous l'offrent tant pour eux-mêmes que pour ceux qui vous appartiennent, pour la rédemption de leurs âmes, « pour l'espérance de leur salut et de leur conservation ; et qui, pour « l'accomplissement de leurs vœux, vous rendent leurs hommages « comme au Dieu éternel , vivant et véritable (2). « On peut bien dire la messe pour la conversion des excommuniés, des hérétiques, des infidèles, comme on peut la dire pour la propagation de la foi; mais on ne peut les nommer dans la célébration des saints mystères, si ce n'est à l'office du vendredi saint, où l'on prie d'une manière particulière pour les catéchumenes, pour les bérétiques, les juifs et les paiens. 838. Secondement, on peut offrir le sacrifice de la messe pour le

sas. Secondement, on peut oritri e asenirea de la messe pour le soulagement des âmes du purgatoire, lansi que le fait l'Egliser s'Soul-venez-vous aussi, Seligneur, de vos serviteurs et de vos servantes N. et N. et N., et qui, marqués du secund de la foi, out fuil leur vie mor elele avant nous, pour s'endormir du sommeil de la paix. Nous vous supplions, Seipneur, de leur accorder par votre miséricorde.

- à eux et à tous ceux qui reposent en Jéaus-Carlist, le lieu du ra-frathissment, de la lumière et de la paix (3). Les docteurs de tous les temps ont admis la prière pour les morts, et nous la trouvous dans les liturgies les plus anciennes. Saint Cyrille de Jérealem, expliquant la liturgie du quatrième siècle aux néophytes,

<sup>(1)</sup> Missel romain. - (2) thidem. - (3) thidem.

leur dit: "Nous prions pour tous ceux qui sont sortis de ce -monde dans notre communion, croyant que leurs âmes reopèrent un grand soulagement des prières que l'on fait pour eux dans ce saint et redoutable sacrifiee qui est sur l'autei (1). Mais l'Église n'offre ni sacrifices ni prières pour les et le (1). Mais l'Église n'offre ni sacrifices ni prières pour les sang de l'éus-christ ne coule point en enferfreprouvés; le sang de l'éus-christ ne coule point en enferle agioire. Ce scent faire injuer à un martyr, dit saint Augustin, que de prière pour lui; nous devons plutôt nous recommander à ses prières.

839. Troisièmement, nous offrons le divln sacrifice à l'honneur des saints, afin d'obtenir leur intercession auprès de Dieu, « Recevez. Trinité sainte, cette oblation que nous vous offrons en · mémoire de la passion, de la résurrection et de l'ascension de « Jesus-Christ Notre-Seigneur, et en honneur de la hienheureuse · Marle toujours vierge, et du bienheureux Jean Baptiste, et des · saints apôtres Pierre et Paul, et des saints dont les reliques sont a lci, et de tous les saints, afin qu'ils y trouvent leur gloire, et · nous notre saiut; et que ceux dont nous falsons mémoire sur la terre dalgnent intercéder pour nous dans le ciel (2). » C'est donc à tort que les protestants nous reprochent d'offrir le sacrifice de la messe aux saints; il ne se trouve rien, ni dans la liturgle catholique, ni dans les conciles, ni dans les écrits des docteurs de l'Église, qui puisse justifier ce reproche. Bien au dela, voicl ce que dit le concile de Trente : « Quoique l'Église ait coutume de célé-· brer queiquefois des messes en honneur et mémoire des saints . · elle n'enseigne pourtant pas que le sacrifice leur soit offert; on « l'offre à Dieu seul, qui les a couronnés. Aussi le prêtre ne dit pas : · Pierre ou Paul, je vous offre ce sacrifice; mais, rendant graces à · Dieu de leurs victoires, il implore leur protection, afin qu'ils · daignent intercéder pour nous dans le ciel, pendant que nous « faisons mémoire d'eux sur la terre (3), » Anathème douc à celui qui dit « que c'est une imposture de céléhrer la messe à l'honneur « des saints, afin d'obtenir leur Intercession auprès de Dieu, scion · l'intention de l'Église (4). »

<sup>(1)</sup> Sermon cux. — (2) Missel romain. — (3) Sess. xxn, ch. m. — (4) Si quis dixerli, imposturam eise missa celebrare în honorem sancloram ei pro illorum intercessione apud Deum bilmenda, sicut Ecclesia întendit; anathema ait. Ibidem, can. v. — Yoyez, ci-dessus, le nº 422.

840. Nous ne parions ici ni de l'obligation de dire la messe, ni des règles à sulvre pour la célébration des saints mystères; nous en avons parié dans la Théologie morale, où l'on trouve tous les détails qu'on peut désirer.

# TRAITÉ

# DU SACREMENT DE PÉNITENCE.

841. A Si tous ceux qui sont régénérés par le baptème en conservaient une si grande reconnissance envers Dieu, qu'ils demeurassent constamment dans la justice qu'ils y ont reçue par - sa gréce, il n'auvait pas été besoin d'établir d'autre sacrement - pour la rémission des péciés. Mais parce que Dieu, qui est - ricite en miséricorde, connaît notre faiblesse et notre fragilité, - il a bien voulu asussi secorder un remdée pour recouvrer la vie - à ceux même qui depuis le baptème se seraient livrés à la ser--vitade du péché et à la paissance di adémon. Et ce remde est le - sacrement de pénitèuce, par lequel le blenfait de la mort de - fésus-Chrit est appliqué à ceux qui sont tombés après le bap-- tème (1), -

#### CHAPITRE PREMIER,

De la notion et de l'institution du sacrement de pénitence.

8.42. La pénitence, considérée comme vertu, consiste dans la détestation et la douleur sincire des péciés qu'on a commis, avec la résolution de ne plus les commettre à l'avenir, et de satisfaire à la justice de Dieu. La vaiue pénitence ne comprend pas seulement la cessation due péché, la résolution et le commencement d'une nouveille vie; elle comprend, en outre, la haine de la Vle passée, comme nous l'apprend l'Écriture. Rejiçtez loin de vous vos inte-quités, par lesquelles vous a ver viole la loi de Dieu, et faites-vous un cœur nouveau (2). Et cerctes, ajoute le concelled de la vien de vous vos mentes de la vien de vous vos mentes de la vien de vien vien

(1) Concile de Trente, sess. xiv, ch. 1 — (2) Ézéchiel, c xviu, v. 3:5

Trente, quienque considérera ces transports des saints, Jai , péché contre ous sent, et ja fui la usa ale notre présence, de me suis fatique dans mes gémissements, et jai baigné toutes des nuits mon tit de larmes. Je repasserai en mon eprit loutes les nuits mon tit de larmes. Je repasserai en mon eprit loutes les nuits mon tit de larmes. Je repasserai en mon eprit loutes les nuits mon tit de larmes. Je repasserai en mon eprit loutes la tres sentiments sembables, conprendra absérient qu'ils prodidaient d'une violence haime de lui epasse, et d'une grandé douleur d'avoir oftense fileu 1). C'est cette pénitence que pratiquait.
David, ainsi que tous les autres pénitents de l'anciente loi; c'et la pénitence que Jonas préchait aux Niulvites, que les livres sacrès recommandent à tous les pécheurs, en nous la représentant comme uécessaire au saint, nécessaire d'une nécessité hodie à uniconoue s'est reund couzoible de unécus céde mortel.

843. En effet, dit le Seigneur, - Je Jugent chacun selon ses curves : converlissez-vous, et lintes phintene de toutes vos sini-quités, et l'inquité n'attirera point votre ruine (3). Si vous se faites pentience, vous périrez tous semblablement (3). Ne tardes point a vous convertir, et ne différez point de Jour en Jour; et la colère du Seigneur échatera tout d'un coup, et il vous perdira au jour de sa vençance (4). De tout temps la printene a été nécessire, pour obtenir la grâce et la justice, à tous ceux qui s'étaints soulis par le péche mortet (6).

844. Dans la loi de grâce, la vertu de pénitence a pris un nouvenu caractère : Jésus-Christ l'a élevée à la dignité de sacrement; Il en a fait un rit sacré, dont il a confié l'exercice à ses ministres. Alusi la péutence est un sacrement de la loi nouvelle, institué

(1) Deciarat sancta synodus hanc contritionem, non soium cessationem a peccato et vite nuva: propositium et juchostionem, sed veteris etiam odium conlinere, juxta illul : Projicite a vobis omnes iniquitates vestras, in quibus prævaricali estis; et facile vobis cor novum et spiritum novum (Exech., xviii). Et certe, que illos sanctorum clameres consideraverit : Tibi soti peccavi, et malam coram te feci (Ps. 1): Laboravi in gemitu meo, lavabo per singulas nocles lectum meum (Pa. vi) : Recogitabo libi omnes annos meos in amaritudine animæ meæ (la. xxxvm) : et alios hujus generis : facile intelliget, eos ex vehementi quodane autractar vitar odio, et ingenti peccatorum detestatione manasse. Sess. xiv, ch. iv. - (2) Convertinini, et agite prenitentiam ab omnibus iniquitatibus vestris, et non erit vobis in ruinam luiquitas. Ezech., c. xvar, v. 30. - (3) Si pernitentiam non egeritis, omnes similiter peribitis. Saint Luc. c, xm, v. 5. - (4: Non tanles converti ad Dominum, et ne differas de die in diem; subito enim veniet ira illius, et in tempore vindictæ disperiet te. Eccléstastique, c. v, v 8 et 9. - (5) Fuit quidem penitentia universis hominibus, qui se mortali aliquo peccato inquinassent, quovia tempore ad gratiam et justitiam assequendam necessaria. Concite de Trente, sess. xiv, ch. t.

par Notre-Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés commis après le baptème.

845. Il est de foi que la pénitence est un vral sacerment. Si quéqu'un dit que la pénitence n'est pas un sacerment véritable et proprement dit, institué par Notre-Seigneur Zéus-Christ pour réconcilier les fideirs avec Dieu toutes les fois qu'ils tombent deins le péche apprès le bapteme qu'il soit nanthéme (f). Cette décision du concile de Trente, qui est conforme au décret rendu par Eugène IV dans le concile de Florence pour les arméniens, est dirigée contre les hérétiques du selzième siècle, qui, généralement, rejettent le sacrement de pénitiene. Elle est fondée d'ailleurs sur l'Écriture sainte, sur l'enseignement des Pères, et la pratique générale et constante de l'Églies universale.

846. Nous lisons, dans saint Matthieu, que Jésus-Christ dit à saint Pierre : « Je vous donnerai les ciefs du royaume des cieux, « et tout ce que vous lierez sur la terre sera lié daus le ciel; et « tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel (2). » Il dit aussi aux autres apôtres : « Tout ce que vous lierez sur la « terre sera lié dans le ciel : et tout ce que vous delierez sur la « terre sera délié dans le ciel (3). » Le pouvoir de fermer ou d'ouvrir le ciel, de lier ou délier sur la terre et dans le ciel, renferme évidemment le pouvoir de remeltre et de retenir les péchés. Et ce pouvoir n'a pas seulement été promis aux apôtres, il leur a été donné par Jesus-Christ jui-même. Il leur dit, dans saint Jean : « La paix soit avec vous | comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie de même. Ayant dit ces mots, il souffla sur eux, et ieur « dit : Recevez l'Esprit-Saint. Les péchés seront remis à ceux à « qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les « retiendrez (4), » Ce pouvoir n'était point personnel et particulier aux apôtres; car c'est comme apôtres envoyés de Jésus-Christ qu'ils l'ont recu; il était inhérent, à ce titre, à la mission qui leur a été coufiée par Notre-Seigneur : « Je vous envoie, leur dit-ii ,

<sup>(1)</sup> Si qui disteril, in cathotra Eccinia penification non esse vere et proprie seazonantum pro distribus, quaties post haptaman in peccata labulars, just Der recondilastia, a Caristo bomino nostro institutum; anatterna sit. Helem, cont. 1.— (2) Tribi dabo chaver ragia colorum. Et quodenome gliayveris super terran, erit tigatum et in cotto; et quodenome sotreris super terram, erit to, julmo et in cosi. Santi Mathiesa, e. xr., n. 19.— (2) Couramque saltererits super terram, eront figata et in cotto; et quocumque sotreris super terram serui sotta et in costo. Holden, e. xr., n. 19.— (2) Couranque saltererits verti sotta et in costo. Holden, e. xr., n. 19.— (2) Couranque saltererits apper terram serui sotta et in costo. Holden, e. xr., n. 19.— (3) Couranque saltererits apper terram serui sotta et in costo. Holden, e. xr., n. 19.— (3) Couranque saltererits apper terram serui sotta et in costo. Holden, e. xr., n. 19.— (3) Couranque saltererits apper terram serui sotta et in costo. Holden, e. xr., n. 19.— (3) Couranque saltererits apper terram serui sotta et in costo. Holden, e. xr., n. 19.— (3) Couranque saltererits apper terram serui sotta et in costo. (3) Couranque saltererits apper terram serui sotta et in costo. (4) Couranque saltererits apper terram serui sotta et in costo. (4) Couranque saltererits apper terram serui sotta et in costo. (4) Couranque saltererits apper terram, even ti sotta et in costo. (4) Couranque saltererits apper terram, even ti sotta et in costo. (4) Couranque saltererits apper terram, even ti sotta et in costo. (4) Couranque saltererits apper terram, even ti sotta et in costo. (4) Couranque saltererits apper terram, even ti sotta et in costo. (4) Couranque saltererits apper terram, even ti sotta et in costo. (4) Couranque saltererits apper terram, even ti sotta et in costo. (4) Couranque saltererits apper terram, even ti sotta et in costo. (4) Couranque saltererits apper terram, even ti sotta et in costo. (4) Couranque saltererits apper terram, even ti sotta et in costo. (4) Couranque salt

• comme mon Pere m'a envoyé. Et alleurs: « Toate pulssance on m'a été donné dans le ciel et avait la terre. Alleu donc, et enseils met toutes les nations, les baptisant au nom du Pere, et du pere et de la laboration de la la

847. Or, ce pouvoir ne s'exerce et ne s'est jamais exercé que nar un rit extérieur et sensible, que par un sacrement. Le pouvoir de remettre et de retenir les péchés est un pouvoir de juridiction, de magistrature, dont on ne peut faire usage que par un acle judiciaire : ceux qui l'ont recu sont établis juges des consciences; ils reudent la justice à l'égard des pécheurs, en prononcant la sentence qui remet ou retient les péchés. Mais ils ne peuvent prononcer arbitrairement et sans connaissance de cause. Il faut donc que le pécheur paraisse au tribunal de la pénileuce, qu'il s'accuse lui même, et qu'il fasse connaître au prêtre, et les fautes graves dont il s'est rendu coupable, et les sentiments de repentir qu'il éprouve au fond de son âme, et ses dispositions pour l'avenir. Il faut aussi que la sentence solt connue du pénitent, et qu'il sache si ses péchés lui sont remis ou retenus. Or l'accusation du pénitent, la douleur qu'il manifeste d'avoir offensé Dieu, les paroles sacrées du prêtre qui l'absout, sont évidemment un signe extérieur et sensible. D'ailleurs, ce . it est d'institution divine; il découle naturellement du pouvoir établi par Jésus-Christ. Enfin, ce même rit a la vertu de conférer la grâce, puisqu'il est institué pour remettre les péchés. Donc en donnant à ses apôtres, pour eux et pour leurs successeurs, le pouvoir de remettre et de releuir les péchés, Notre-Seigneur a Institué le sacrement que nous ap-

(1) Saint Maillides, c. XXVIII, v. 20.—(2) Livre de la Pénifence, c. vII.— (3) Homélie II, sur le Lévilique, — (4) Lettre LVI.—(5) Lettre à saint Cyprien. —(6) Lettre. —(7) livre de la Pénifence, c. II et vIII.—(8) Liv. III, dis Sacrédoce—9) Liv. I, du Dialogue contre les pélaglens.—(10) Serm. CCLI et COCLI, et aillens. —(11) Liv. III, sir saint Jean.—(12) Letty LXXVIII. pelons le sacrement de pénitence. « Jésus-Christ, dit le concile · de Trente, a principalement institué le sacrement de pénitence. « jorsque, étant ressuscité des morts, il souffla sur ses disciples, en leur disant : Recevez l'Esprit-Saint; les péchés seront « remis à ceux à qui vous les remettrez , cl ils seront retenus à · ceux à qui vous les retiendrez. Par cette action si remarquable « et ces paroles si claires, tous les Peres, d'un consentement una-« nime, ont toujours entendu que le pouvoir de remettre et de « retenir les péchés avait été communiqué aux apôtres et à leurs « successeurs légitimes , pour réconcilier les fidèles qui sont tom-. bés après le baptème (1). . C'est donc sans fondement que les protestants ont prétendu que les paroles de Notre Seigneur devaient s'entendre du pouvoir d'annoncer l'Évangile. Une interprétation aussi bizarre, aussi arbitraire, n'a pu se présenter qu'à l'esprit de ceux qui se font un feu de l'explication des livres saints. 848. Nous n'exposerons pas ici l'enseignement des Pères, de-

848. Nous n'exposerons pas iel l'enseignement des Pères, devant les elter un peu plus bas, en faveur de l'institution divine de la confession sucramentelle. Nous n'insisterors pas non pius sur la croyance girachie et la pratique non interrompue de l'Eglies universelle; nous en avons parlé dans le Traité des sacrements en général, où nous avons prouvé, par la croyance et la pratique de tous les temps, que le baptéme, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extréme-ouction, l'ordre et le mariage, sont sept sacrements institutés par Jésus-Christ.

849. Il r'saille, de ce qui vient d'être dit, que l'on ne doit point confondre le sucrement de pétilence avec le sucrement de boptéme. - Si quelqu in, confondant les sucrements, du que le haptème - lui-même est le sucrement de pétilence, comme si ces deux su-cernents n'etient point distincts, et qu'ainsi c'est mal à propos que la pénitence est appeie une seconde planche après le nan-fraçe; qu'il soit anathème. - l'elle est la décision du concile de Trente (2), qui expose lui-même en ces termes la différence qui existe entre ces deux sacrements : Le sacrement de pénitencedir- fier du haptème sur plusieurs points. Cur, outre que la matière et la forme, qu'il font l'essence du sacrement, ne sont pas les et la forme, qu'il font l'essence du sacrement, ne sont pas les et la forme, qu'il font l'essence du sacrement, ne sont pas les

<sup>(1)</sup> Dominus autem serzauenium positientiis tuue precipies instituit, cum tam notuis cercitain insuliisti in discipiola suos, direca : Accepte Spina. Gentum Sanctum, etc. Sess. xu; ch. 1.— (2) si quis soramenta confunders, ipuum lapmitumum pomituituite accramentum essi disvriit, quash since dua serzamentum dilutacta non sint, atque idee ponitientium non recte secundam post naufragium tubulam papellari; santiema sii. Pubdem, con. 11.

· mêmes, Il est constant qu'il n'appartient point au ministre du · baptème d'être juge, l'Église n'exercant de juridiction que sur « eeux qui sont entrés dans son sein par la porte du baptême. · Pourquoi , dit l'Apôtre , entreprendrais-je de juger ceux qui sont etrangers à l'Eglise? Il n'en est pas de même des servi-· teurs de la foi, que Jésus-Christ a faits une fois membres de son - eorps par l'eau du baptème. Car, à ieur égard, si dans la suite - ils se souilient de quelque erime , il a voulu , non qu'ils fussent · de nouveau javés par la répétition du baptème, ecla n'étant nul-« lement permis dans l'Église catholique, mais qu'ils comparus-« sent comme des coupables devant le tribunal de la pénitence, « afin de pouvoir être délivrés de leurs péchés par la sentence « des prêtres, non pas seulement une fois, mais toutes les fois - qu'ils y auront recours avec des sentiments de contrition. De · pius, autres sont les effets du baptême, autres sont eeux de la « pénitence. Étant revêtus de Jésus Christ par le baptème, nous « devenons tout à fait une nouvelle créature par notre union avec « lui , obtenant une pleine et entière rémission de nos péchés ; « tandis que, par le sacrement de pénitence, nous ne pouvons ar-« river à ce renouvellement total que par de grands gémissements « et de grands travaux, la justice divine l'exigeant ainsi ; de sorte · que la pénitence a été justement appelée par les saints Pères une espèce de baptème iaborieux. Et ce sacrement de pénitence est « nécessaire au salut pour tous eeux qui sont tombés depuis le

#### CHAPITRE II.

« baptême , comme le baptême l'est pour ceux qui ne sont pas

De la matière et de la forme du sacrement de pénitence.

850. On distingue, dans le sacrement de pénitence comme dans les autres sacrements, in matière et la forme, qui en sont les deux parties essentielles. Les scolastiques distinguent encore la matière diaignée et la matière prochaine du sacrement de pénitence. La matière dioignée, disent-ils, sont les péciés du pénitent, et la matière prochaine en sont les actes; mais il serait plus exact de matière prochaine.

· encore régénérés (1). »

<sup>(1)</sup> Voyez le texte, ibidem, ch. 11

dire que les péchés sont la matière de la confession, et non du sacrement. Quoi qu'il en soit, il est généralement recu aujourd'hui que la matière sacramentelle consiste dans les actes du pénitent, qui sont la contrition, la confession et la satisfaction, ainsi que l'enseigne soint Thomas. C'est aussi la doctrine du pape Eugène IV : « La pénitence, dit-il, est le quatrième sacrement. Les actes du pé-« nitent , la contrition du cœnr , la confession orale et la satisfac-· tion pour les péchés , sont comme la matière de ce sacrement , · quasi materia (1). » Le concile de Trente n'est pas mains exprès : « La quasi-matière du sacrement de pénitence sont les actes « du pénitent , savoir, la contrition , la confession et la satisfac-· tion. Ces mêmes actes, étant de droit divin nécessaires dans le « pénitent pour l'Intégrité du sacrement et la pleine et parfaite « rémission des péchés , sont pour cela même appelés les parties « de la péniience (2), » Ainsi donc , « si quelqu'un nie que, pour · l'entiere et parfaite rémission des péchés, trois acles soient reguls · dans le pénitent comme matière du sacrement de pénitence, « savoir, la contrition, la confession et la satisfaction, qu'on appelle les trois parties de la pénitence...; qu'il soit ana- tlième (3). » 851. Il est donc de foi que la contrition, la confession et la sa-

851. Il est donc de fol que la contrition, la confession et la satifaction, de la part du printent, sont comune la matière du saerment de pénience. Mais il n'est pas de foi que ces trois actes socient la matière socramentelle proprement dire, suisque le concelle de Treute et Eugène IV disent seulement qu'ils sont comme la matière du sacrement, quais materia. Neiamoins, suivant l'explication que nous en donne le catéchiame romain, evite manière de parter ne signifie pas que la contrition, la confession et la satisfaction ne soient point la vrale matière du sacrement de pénitence; : mais que la matière de ce sacrement n'est pas du même guern que la matière des autres sacrements, qui est tout extérieure à celui qui les reçoit, comme l'eau dans le haptéme et le chrème dans la confirmation (i). Quant à la forme du sacrement de la réconciliation, elle consider dans ses paroles du prêtre : le trabous de tes



<sup>(1)</sup> Décrét pour les arméniess. — (2) Sunt autom quad matéria higus accamunit joins possibusitants, numero contrib, confessio, est athiractio, Sett. 19, ch. 11. — (2) Si quis negaciei, ad integrant el perfectam pecchoram remissione nequir tras actus in persistente, quad matériam accommipmentente possibusitation contribusem, confessionem et salifactionem que ur positionale des contribusem, confessionem et salifactionem que ur positionale des contribusem de contribus

péchés, Ego te absolvo a peccatis tuis, ou simplement dans celles-ci, Ego te absolvo (1).

#### ARTICLE I.

#### De la contrition.

852. La contrition est une douieur intérieure et une détestation du péché que l'on a commis, avec ic propos de ne plus pécher à i'avenir. Cette contrition ne renferme pas sculement ia cessation du péché avec le propos et le commencement d'une nouvelle vie, mais encore la haine, la détestation de la vie passée. Laissons parler le concile de Trente : « La contrition , qui tient le premier rang · parmi les actes du pénitent, est une douleur de l'âme et une de-« testation du péché qu'on a commis. Ce mouvement de contrition « a été nécessaire en tout temps pour obtenir le pardon des péchés; et, dans l'homme tombé après son baptème, il sert de prépara-· tion à la grâce de la réconciliation , s'il se trouve joint à la con-« flance eu la miséricorde de Dieu , et au désir de faire les autres · choses qui sont nécessaires pour recevoir comme il faut le sa-« crement de pénitence. Le saint concile déciare donc que cette « contrition ne comprend pas seulement la cessation du péché, la résolution et le commencement d'une vie nouvelle, mais encore. « la haine de la vie parsée , suivant ces paroles : Rejetez loin de · vous vos iniquites , par lesquelles vous avez violé la loi de Dieu. « et faites-vous un cœur noureau (2). »

883. Suivant le concile de Trente que nous venons de citer, ja contrition a été de tout temps netessaire au péteur por obtenir le pardon de ses offenses. Elle est même nécessaire de nécessité de moyen à tous ceux qui ont eu le malheur de tomber dans quel que péché mortel. Il faut, de toute nécessité, ou que le péché soit puni, ou qu'il soit expié par la pénitence. Dieu tiu-même, quoique influiment miséricordieux, ne peut nous dispenser de la satisfagin que réclament sa sagresse et as justice. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous : Nisi paraitentiam egeritis, omnez similiter préfits (3). Ainsi donc, quiecoque a offense Dieu mortellement est obligé, de droit divin, naturel et positif, de recourir à la pénitence pour satisfirie à la justie doit inc (4) a pistée divine (4) a pistée divine (4) a pistée doit ne (

(1) Forma hujus (pernitentiae) sacramenti sunt verba absolutionis, quae sacerdos profert, cum dicit: Ego te absolvo, etc. Engène 1V, Décret pour les arméniess. — (2) Sess. Luy, ch. IV. — (3) Saint Luc, c. Lus, v. 5. — (4) Vovez,

854. La contrition en général, solt parfalte, solt imparfaite, deit être intérieure, surnaturelle, universelle et souveraine. Elle doit être intérieure; c'est un sentiment, une douleur de l'âme. C'est du ceur que part le péché; c'est du ceur, par conséquent, que doivent partir le regret, la décestation, la haine du péché. Voirel donc ce que dit maintenant le Seigneur : Couvertisservous a mét tout votre cœur, dans le jéuine, dans les larmes et a dans les gémissements; déchirex vos cœurs et non vos vétienents, et convertisservous au Seigneur votre Dieu (1).» Mais, en tant que la contrition fait portie du sacrement, eile doit être sensible; il est nécessaire qu'el les emanifeste par que que signes extérieurs, afin que le prêtire puisse juger s'il y a lieu à absoudre le péniteu.

Elle dotl être surnaturulle, et dans son principe et dans ses motifs. La contribiton est un don de Dieu; assa la gráce, nous ne pouvous absolument rien dans l'ordre du salut; on ne peut, ainsi que la fol nous l'apprend, se repentir comme il faut pour obtenii le pardon de ses péchés, sans l'inspiration et le secours de l'Esprii-Salut (2). Il est nécessaire d'ailleurs qu'elle est fondés sur les motifs que nous fournit la foi. Nous devons détester le péché, parce qu'il d'eplait à Dieu, parce que c'est une offense commise contre Dieu. Si nous n'avions de la douleur d'avoir péché qu'à caus éta la honte des châtiments que nous avons à crimière aux yeux des hommes, ou des maux temporeis qui sont la suite du désordre, cette douleur ne nous mériterati point le pardon de nos péchés; elle serait rejetée de Dieu, comme la pénitence de l'imple Anticchus.

835. Elle doit être universelle, c'est-à-dire qu'elle doit s'étendre à tous les péches mortels que l'on a commis, sans en excepte un seul. Céuli qui conscrve de l'affection pour un péché mortel, pour une passion crimielle, n'est videmment point pénitent. Il set impossible de hair véritablement un seul péché mortel, comme étant une offense de Dieu, sans hair en même temps tout ce qui peut l'offenser mortellement. Mais pour que la contrition soit universelle, il suffit que le pénitent décaste tous ses péchés par un seul motif qui convienné à tout péché mortel, contre de contre d

pour la pratique, ce que nous avons dit dans la Théologie morale, som. 11, 8° 395, 26t. ... (1) Diell Dominus: Couvretinaini aft me in toto corde vestro, la rippinoi, et in fente, et li piancia. Et sciedite corda vestra, et non vestimenta vestra, et convertinais ad-Dominuón Deum vestrum. Joét, c. 11, 7, 12 el 13. ... (2) Concile de Trente, sest. v1, c. 201. UI.

de quelque espèce qu'il soit (1). Cependant il est à propos que le pénitent déteste tous ses péchés en détail, et qu'il s'exeite à la contrition par les divers motifs propres à chaque péché, si on excepte les péchés contre l'aimable vertu, auxquels il est daugereux de s'arrêter, même dans un examen de conscience (2).

856. Enfin , la contrition doit être souveraine , c'est-à-dire que ia douleur du péché doit l'emporter sur tout autre sentiment II faut que nous sovons plus affligés d'avoir offensé Dieu que nous ne le sommes de tout autre malheur. Le péché est le plus grand de tous les maux; nous devons donc être disposés à tout sacrifier, plutôt que d'offenser Dieu morteliement. « Si quelqu'un vieut à · moi, dit Jésus-Christ, et ne hait pas son père, et sa mère, et sa - femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même sa - propre vie , il ne peut être mon disciple (3), . Toutcfois , la douleur du péché a des degrés; elle peut être souveraine, sans être aussi intense dans un pénitent que dans un autre. Voilà pourquoi il n'est pas necessaire qu'elle soit, comme s'exprime l'école, souveraine intensivement, ou qu'elle parvienne au plus haut degré possible. It n'est pas nécessaire non plus qu'elle soit plus sensible et pius vive, ni même aussi sensible et aussi vive, que la douleur qu'on aurait des manx temporels. On peut être disposé à tout sacrifier plutôt que de pécher morteilement, quoiqu'on soit moins sensiblement affecté de l'avoir fait que d'avoir perdu son père, sa mère, un ami ; comme aussi celui qui almerait mieux mourir que de commettre un seul péché mortel, peut nénumoins être plus effrayé à la vuc de la mort dont il est menacé, que du danger de perdre la vie de la grâce.

857. Comme le ferme propos ou la résolution de ne plus péches à l'avenir entre dans une contrition sincère et véritable, il doit être lul-même sincère, ferme, universel et efficace. Il est nécessaire que le pénitent remonce an péché et à tout ee qui le porte per péché, ou qui peut être une oceasion prochaine de péché (4).

858. On distingue la contrition parfaite e la contrition imparfaite, qu'on nomme plus communément attrition. On appelle la contrition parfaite, ceile qui est conçue par le motif de la charité parfaite, de cette charité qui nous fait aimer Dieu par-dessus

(1) Saint Thomas, de la Vérité, quest. xxxx, art. 5. — (?) Saint Alphonse de Lignori, Théod. morata, lir. vx, n² as8. — (3) si qui venit ad me, et non odit pairem smun, et matrem, et noveme, et films, et fairare, et sorores, aducu autem et animam saam, non potest mens esse discipulus. Saint Luc, c. xxv, p. 26. — (3) Yoreze eque nona varous dit dans la Théologie mourate, foun. 1, n² 392. toutes choses, pour lui-même, comme étant infiniment parfait. La contribion imparâtic est celle qui part d'un motif inférieur à cellu de la charité parfaite; elle est communément conçue, ou par la considération de la turpliude que la foi nous montre dius le péché, ou par la craîtité de l'enfer et des châtiments de Dieu. Or, la contribio parfaite justifie l'homme par elle-nême, et avant la réception du saccement; toutérois, elle n'obtient pas eet effet sans le vœu du saccement qu'elle repfiermble.

859. A défaut de la contrition parfaite, on ne peut rentrer en grace avec Dicu que par l'attrition jointe au sacrement. « Quol-« qu'il arrive quelquefois que la contrition soit parfaite par le - moyen de la charité, et qu'elle réconcille l'homme avec Dieu avant qu'il ait recu actuellement le sacrement. Il ne faut pour-« tant pas attribuer cette réconciliation à la contrition, sans le désir qu'elle renferme de recevoir le sacrement. Quant à la con-· trition imparfaite, qu'on appelle attrition, parce qu'elle est · communément conçue par la considération de la turpitude du « péché, on de la crainte de l'enfer et des châtlments de Dleu; si, « avec l'espérance du pardon, elle exclut la volonté de pécher, le saint concile declare que non-seulement elle ne rend point « hypocrite et plus grand pécheur, mais qu'elle est même un don « de Dieu et une Impulsion du Saint-Esprit, qui, sans habiter en-« core dans le pénitent, l'excite et l'aide à se préparer la voie « à la justice. Et quoiqu'elle ne puisse par elle-même, sans le sa-« crement de pénitence, condulre le pécheur jusqu'à la justifica-« tion, elle le dispose toutefois à obtenir la grâce de Dieu dans le « sacrement de penitence. Car, frappés utilement de cette craînte « à la prédication de Jonas pleine de terreur, les Ninivites firent · pénitence, et obtinrent de Dieu miséricorde (1), »

## ARTICLE II.

# De la confession.

860. La confession, qui fait partie du sacrement de pénitence, est une accusation que le pénitent fait de ses péchés à un prêtre appronvé, pour en recevoir l'absolution. Il s'agit de la confession sacramentelle, de la confession que l'on fait à un prêtre approuvé

<sup>(1)</sup> Concile de Trente, sess. xiv, ch. iv, et can. v. — Voyez, pour la pratique, ce que nous avons dit dans la *Théologie morale, tom.* 11, n° 396, etc.

par l'Eglise. Or, cette confession est nécessaire de droit divin: il est de foi qu'elle a été instituée et ordonnée par Notre-Seigneur Jésus-Christ pour tous ceux qui sont tombés dans quelque péché mortel, apres avoir été régénérés par le baptème, « Si quelqu'un · nie que la confession sacramentelle soit une institution divine. ou qu'elle soit nécessaire au salut, de droit divin; ou que la - manière de se confesser secrètement au prêtre seul, ainsi que - l'Église catholique l'observe et l'a toujours observé des le com-« mencement, n'est pas conforme à l'institution et au précepte de - Jésus-Christ, mais que c'est une invention humaine (1); ou que « la confession de tous les péchès mortels dont on peut se souvenir. après y avoir soigneusement peusé, est seulement utile pour « l'instruction et la consolation du pénitent, et qu'autrefois elle « n'a été en usage que pour imposer une satisfaction canoni-« que (2); ou que la confession de tous ses péchés, teile que l'oh-« serve l'Église, est impossible, et n'est qu'une tradition humaine - qui doit être abolie : qu'il soit anathème (3), » Ainsi s'exprime le dernier concile général contre les erreurs contradictoires des luthériens et des calvinistes, qui, en niant l'institution divine et la nécessité de la confession, la regardent, les uns, comme une institution ancienne et utile; les autres, comme une pratique nuisible à l'Eglise et qu'on ne doit point tolérer, comme une abominable torture inventée par le pape Innocent III au concile général de Latran, de l'an 1215, Nous avons donc à montrer, pour confondre l'hérésie, que le dogme catholique, au sulet de la confession, est fondé sur l'Écriture sainte, sur l'enseignement des Pères et des docteurs de tous les temps, et sur la croyance et la pratique non interrompue de l'Église universeile.

# § 1. Preuves de l'institution divine de la confession par l'Écriture sainte.

861. On lit dans saint Jean : « Jésus dit à ses disciples : La paix « soit avec vous l Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie « aussi de même. Ayaut dit ceia, ii soussia sur eux, et ieur dit

<sup>(1)</sup> Si quis negaverit, confessionem sacramentalem vei institutam, vet ad sixulem necessariam eses jure divino; aut discrit, modum recrete contifiendi soli saccridoti, quem Ecclesia calitotica abi initio semper observa il et observata, allema essa de institutione el mandato Christi, el rineratum esse bunsaum ; anathema sit. Concile de Trente, sezz. xiv, con. vi. — (2) lisidem, can. vii. —

· Recevez l'Esprit-Saint; les péchés seront remis à ceux à qui · vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les · retiendrez (1), » Ici Notre-Seigneur exécute la promesse qu'il avait faite à ses disciples, lorsqu'il dit à Pierre : . Je te donneral « les clefs du royaume des cieux ; et tout ce que tu lieras sur la « terre, sera iié dans le ciei; et tout ce que tu délieras sur la · terre, sera délié dans le ciel (2), » Et à tous les apôtres : « Tout · ce que vous lierez sur la terre, sera lié dans le ciel; et tout ce « que vous délierez sur la terre, sera délié dans le ciel (3), » On voit, par ces paroles, que Jésus-Christ a donné a ses apôtres et à leurs successeurs le pouvoir de lier et de délier sur la terre et dans le ciei, de remettre et de retenir les péchés. Et par ce pouvoir de lier et de délier, de remettre et de retenir, d'absoudre et de condamuer, il établit juges des consciences les apôtres et ceux qui leur ont succèdé dans le sacerdoce ; il les charge de rendre la justice en son nom et au nom du Père cèleste. Or, ils ne peuvent lier ou délier, retenir ou remettre les pechés, condamper ou absoudre les pécheurs, sans connaissance de cause, sans discerner entre les péchés qu'il faut remettre et les péchés qu'il fant retenir. Et ce discernement ne peut évidemment se faire sans l'aveu du pénitent. Ii est donc nécessaire que le pécheur paraisse au tribunal du prêtre, et qu'il s'accuse lui-même, autant que possible, de tous les péchés mortels dont il s'est rendu coupable. Mais cette accusation n'est pas autre chose que la confession des pechés, telle qu'elle se pratique dans l'Église. Donc la nécessité de la confession découle natureliement du pouvoir que les apôtres et leurs successeurs ont reçu de Jésus Christ, de lier et de délier, de remettre et de retenir les péchés.

862. C'est le raisonnement du concile de Trente: : D'après l'institution mène du sacrement de pénitence, l'Égitse universelle a toujours entendu que la confession entière des péchés a été institutés par Notre-Seigence, et qu'elle est, de droit divis, , nécessaire à tous ceux qui sont tombés après le baptène, puisque Notre-Seigneur Jesus-Christ, c'ant près de montre de la terre au cels, a établi les pertiens ses vicaires comme des présidents et des juges, auxqueis seraient défrés tous les péchés mortels dont les fidéles se seraient rendus coupables; afin qu'en 
mortels dont les fidéles se seraient rendus coupables; afin qu'en

<sup>(1)</sup> Saint Jean, c. xx, v. 21, etc. — Vnyez le lexte, ci-desaus, page 547, note 4.

—(2) Saint Mathiber, c. xxii, v. 19.— Vnyez le texte, ci-desaus, page 547, note 2.

—(3) Ibidem, c. xxiii, v. 15. — Vnyez le lexte, ci-desaus, page 547, note 3.

vertu du pouvoir des eiefs qu' leur a été donné pour remettre ou retenir les péches, ils pussent prononcer la sentence. Car il

est manifeste que les pretres ne pourraient porter ce jugement

· sans connuissance de cause, ni garder l'équité dans i'imposition · des peines, si on ne déclarait les péchés qu'en genérai seulement,

« et non en particulier et en détail. On couclut de là que les péni-

« tents doivent énumérer en confession tous les pechés mortels

« dont ils se sentent coupables après une exacte discussion de leur

« conscience, encore que ces péches fussent très-secrets, et com-

« mis seulement contre les deux derniers préceptes du Décalo-« gue (t). » Il est donc coustant que le pouvoir, dans les apôtres et

leurs successeurs, de ller et de délier, de retenir et de remettre les péchés, entraîne l'obligation, pour tous les pécheurs, de se présenter au tribunal du prêtre, et de confesser, aussi exactement que possible, toutes les fautes mortelles qu'ils out commises, afin d'en recevoir l'absolution. Or, ce pouvoir de lier et de deller, de remettre et de retenir les péchés, vient de Jesus-Christ; il faut doue reconnaître que l'obligation de se confesser vient aussi de Jesus Christ, et qu'elle est par conséquent une institution divine, et non, comme le prétendent les protestants, une institution des homnies.

863. On dira peut-être que la confession des péchés, quolque d'Institution divine, n'est point d'obligation; qu'elle est utile et non nécessaire au salut; qu'il est bon de s'adresser a un prêtre pour en recevoir l'absolution, mais qu'il est d'autres moyens de satisfaire à la justice divine; qu'il suffit de se reconnaître sincèrement coupable devant Dieu, et de faire pénitence. Mais s'il est d'autres moyens de se réconcilier avec Dieu qui soient indépendants de la confession sacramentelle, pourquoi Notre-Seigneur ne les a-t-il pas fait conuaître à son Eglise? Pourquoi les apôtres ne les ont-ils pas transmis à leurs successeurs? Si on n'est point obligé de recourir aux prêtres pour être absous, pourquoi donc Jésus-Christ leur a-t-il donné le pouvoir de retenir les péchés ? Ce pouvoir ne serait-il pas un pouvoir illusoire? Comment, en effet, le prêtre pourrait-li user du droit de retenir les péchés à ceiui qui s'accuse, si le coupable pouvait aussitôt sortir du tribunal de la pénitence, et se promettre le pardou de ses offenses en se confessant à Dieu seui? Et à quoi serviront au prêtre les clefs du royaume des cieux, symbole du pouvoir d'ouvrir et de fermer le

(1) Sess. xIV, cb. V

ciel à un pénitent, si ce pénitent peut entrer dans le cell sans le ministère du prêtre? A quoi hou d'ailleurs l'institution de la con fession, si le pécheur est libre de se confesser? Y en a-t-it un sur mille qui préferât la confession faite à un prêtre qui Ignore l'état de notre âme, au moyen mille fois pius simple et plus facile des confesser à Dicu, qui, sans le secours de notre confession, consaît ce qu'il y a de plus secrét, das le fond de nos cœurs? Non, il n'y a pas de milleu : on il faut, maigré la parole expresse de Jésus-Christ, lure qu'il ait donné à sea apôtres et à leurs successeurs le pouvoir de remettre et de reteair les péchés; ou il faut de tout nécestir reconnaître ce pouvoir, avec l'obligation de confesser aux prêtres les péchés mortels dont on s'est rendu counable.

861. Nos frères séparés nous objectent que les livres saints pe parlent point de la confession sacramentelle, du sacrement de pénitence : mais cette objection, mille fois répétée et mille fois réduite au néant, n'a jamais pu faire de dupes que parmi les ignorants. D'abord, on ne lit nulle part dans les livres saints que le Verbe, Fils de Dieu, solt consubstantiel au Père; et cependant ceux des protestants qui croient encore à la divinité de Jésus-Christ professent avec nous la consubstantialité du Verbe contre les sociniens. Les livres saints ne parlent point du baptême des enfants; cependant les luthériens et les caivinistes baptisent les enfants, contrairement à l'erreur des anahaptistes. Les livres saints ne donnent pas le nom de sacrement à l'eucharistie; néanmoins les protestants célèbrent la cène, et la mettent au nombre des sacrements. Et pourquoi cela? C'est qu'ils sont forcés de convenir, avec les catholiques, que tout ce qui se conclut nécessairement de quelques passages des livres saints doit être regardé comme vrai, comme divin, comme faisant partie de l'Ecriture sainte (1). Or, l'obligation de se confesser résulte nécessairement du pouvoir que les apôtres et leurs successeurs ont reçu de Jésus-Christ, de lier et de délier, de remettre et de reteuir les péchés, pouvoir clairement exprimé dans l'Évangile. Les protestants ne peuvent donc, sans être en contradiction avec eux-mêmes, répéter qu'il n'est point mention de la confession sacramentelle dans les livres saints.

865. D'ailleurs, est-il bien vrai que la confession sacramentelle ne soit point nommée dans l'Écriture? Qui nous a dit qu'il

<sup>(1)</sup> Daillé, Preuve de la foi par l'Écriture, c. ix, xii et xii.

ne s'agit pas de cette confession dans ie texte des Actes des apdtres, on nous lisons qu'un grand nombre de fidèles venaient trouver saint Paul à Ephèse, confessant et déclarant leurs péchés (1)? Comment prouverait-on que lorsque saint Jacques dit aux fideles, Confes ez donc vos peches les uns aux autres (2), il ne recommande pas la confession qui précède l'administration du sacrement de l'extrême-onction, dont il parie au même endroit? Les mots, les uns aux autres, n'indiquent certainement pas une confession publique; mais bien une confession faite à ceux de nos frères qui sont chargés du ministère de la réconciliation , tout en demeurant sembiables à nous, et sujets, comme nous, aux misères de cette vie : Llius homo erat similis nobis, passibilis (3). Enfin, ne peut on pas soutenir que saint Jean regarde la confession comme un moyen nécessaire d'obtenir le pardon de ses péchés, lorsqu'il dit, dans sa première épitre : « Si neus confessons · nos peches. Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, et « nous purifier de toute iniquité (4), » li s'agit, dans ce passage, de la confession a laquelle Dieu a attaché le pardon des pechés; puisque l'apôtre nous dit que Dieu, qui est juste, sera fidèle à sa promesse en nous les pardonnant. Or, on ne peut citer aucun texte de l'Ecriture où Dieu ait promis le pardon à ceux qui se confesseraient à lui seul; tandis que Notre-Seigneur a promis que ce qui serait delle sur la terre par ses apôtres serait delle dans le ciel, et que les péchés qu'ils remettraient sur la terre seraient véritablement remis dans le ciel. Ce n'est donc pas lorsqu'on se confesse à Dieu seul, mais bien lorsqu'on se confesse aux successeurs des apôtres et qu'on en recoit l'absolution, que Dieu se trouve fidèle dans sa promesse. L'apôtre saint Jean paric donc de la confession sacramentelle. Il y a donc de l'entêtement à répéter encore qu'il n'est point parié de la confession dans les livres saints. Aussi, comme nous alions le prouver le plus brièvement qu'il nous sera possible, les Peres et les docteurs autérleurs au quatrieme concile de Latran, s'appuyant sur ics paroies de Jésus-Christ et des auteurs sacrés, nous out transmis la confession secrète, auriculaire, sacramentelle, comme étant une institution divine et nécessaire au saiut.

<sup>(1)</sup> Multique credentium veniebant, confitentes et annuniantes actus suos. Act. des apótires, c. v.v., v. 18. — (2) Confitential alterurum precata vestra. Epitre de suint Joeynes, c. v., v. 16. — (3) Ibidem, v. 17. — (4) Si confitentius pec ata nostra, fidelis est et justus, ut remittat peccata nostra. I "épitre de saint Iean, c., v. 9.

- § II. Preuve de l'institution divine de la confession, tirée de l'enseignement des Pères et des docteurs de l'Eglise.
- 866. Saint Barnabé, compagnon des voyages et des travaux de saint Paul, dans sa lettre, qui est adressée aux juifs convertis. met la confession des péchés parmi les œuvres de la voie de la lumière : « Tu aimeras celul qui t'a créé ; tu glorisseras celui qui « t'a racheté : tu n'abandonneras point les commandements de . Dien : tu confesseras tes péchés : tu ne te présenteras pas devant « Dieu pour le prier avec une conscience mauvaise (1), » Il regarde donc la confession des péchés comme nécessaire, et comme moven de purifier la conscience, et de nous faire marcher dans la voie de la lumière qui conduit à la vie.
- 867. Saint Denys l'Aréopagite, mort vers l'an 95 de Jésus-Christ, ou l'auteur des ouvrages qui portent son nom, reproche à Démophile sa dureté à l'égard des pécheurs qui avaient recours au ministère du prêtre pour se réconcilier par la pénitence : « Le Seigneur, « dit-il, met sur ses épaules celui qui revient de son égarement. Il « excite les bons anges à s'en réjouir. Il est doux à ceux qui n'ont « pour lui que de l'ingratitude ; ii fait lever son soleil sur les bons « et sur les méchants , et donne sa vie pour ceux qui le fuient. Et « vous, comme l'annonce votre lettre, vous avez chassé, je ne sais « pourquoi, un homme que vous appelez pécheur et impie, qui « était venu se jeter aux pieds d'un prêtre. Cet homme disait qu'il « était venu chercher le remède à ses maux ; et cependant, non-« seulement vous l'avez chassé, sans être retenu par aucune consi-« dération, mais vous avez même outragé avec insolence je bon « prêtre qui avait en compassion de ce pénitent, et qui avait justifié · l'impie (2). » Vous voyez ici un pécheur qui se prosterne devant ie prêtre, qui demande pardon de ses péchés, qui déclare en être venu chercher le remède. Or, n'est-ce pas là le ministère de la réconciliation, tel qu'il s'exerce dans le sacrement de péultence?
  - 868. Saint Clément, pape, mort l'an 100 de Jésus-Christ, dans

<sup>(1)</sup> Confileberis peccala tua. Lettre de saint Barnabé, nº xix. - Voyez les Pères apostoliques, par Cotelier, tom. 1, etc. — (2) Tu vero, ut tuse litterse declarant, accedentem sacerdoti, illum quem impium ac peccatorem dicis, nescio quomodo per te præsens repuleria : tum ille quidem deprecabatur et fatebatur se ad majorum medicinam advenisse; tu autem nihil veritus, bonum insuper sacerdotem cum quadam insolentia couvitiatus es, quod miseratus esset pomitentis, atque impium justificasset. Lettre vin, édif. du P. Cordier. u.

le fragment qui nous reste de sa seconde lettre aux Corintinens, éreprime ainsi : Convertissons-nous de tout notre cœur, añn « d'obtenir le salut du Seigneur, tandis que nous avons le temps « de faire pénitence; car, après que nous seroas sortis du monde, » nous ne pourrons plus nous confesser al laîte pénitence dans le » lieu où nous serons (1). » Il s'agit, dans ett endroit, de la confession qui accompagne la pénitence, qui fait partie de la pénitence, de la confession sacramentelle; car ll n y a proprement que la confession qui se fait aux prétrez qu'on ne peut plus faire après in mort. D'ailleurs, saint Clément regarde cette confession comme ausal nécessière que la pénitence : autrement, pourquoi se mettre en peine de ce que, une fois sortis de ce monde, nous ne pourrons plus nous confesser.

869. Saint Irénée, disciple de saint Polycarpe, qui avait eu pour maître l'apôtre saint Jean, pariant d'un hérétique appelé Marcus, rapporte que certaines femmes, s'étant laissé séduire par cet Imposteur, se convertirent, et se confessèrent de leurs désordres. et de la passion secrète qu'elles avaient concue pour lui. « On a « vu souvent, dit-II, de ces femmes qui, s'étant converties et étant « revenues à l'Église , se sont confessées de s'être laissé corrompre « par lui-même quant au corps, et de l'avoir extrêmement aimé, « brûjant pour lui d'une passion violente (2), » La confession de ces femmes a été secrète et publique. Elle a été secrète, puisqu'elle comprenait des fautes qui ne s'étaient passées qu'entre elles et leur séducteur, des fautes même purement intérieures. Elle avait donc été faite aux prêtres. Elle a été publique, puisqu'elle est parvenue à la connaissance de l'histoire. Quelquefois, dans les temps primitifs , les pénitents , après s'être confessés aux ministres de la reilgion, se confessaient publiquement, non-seulement des péchés qu'ils avaient commis en public, mais encore de leurs péchés les plus secrets, tantôt d'après le conseil de jeurs confesseurs, tantôt par un mouvement libre et spontané, afin de s'humilier davantage, et de se prémunir plus fortement contre la rechute. Ils le faisaient aussi quand il s'agissait de dévoiler les turpitudes dans lesquelles

<sup>(1)</sup> Quandia sumus la boe mundo, de nalla que in carne gessienes, es todo corde respiscames, da a Domion saleramer, dum habemus lempas presitenties. Postquam enim mundo exivimus, non ampliar possamus lbi conflicir, ant presinetaina nultu espere. Lettrent. — Voye tes Petra spostofiques, par Coleilor, (son. 1, etc. — (?) Confessus unit, et secondum corpus exterminatas se a bo, et exceptione influmentata valle inlum se dictiente. Let, : confer to hefreise, etc. — () Postfessus proprieta influmentata valle inlum se dictiente. Let, : confer to hefreise,

ls avaient été entraînés par les hérétiques. Le même docteur dit que Cerdon, revenant souvent à l'Église et faisant sa confession, continuait de vivre dans une aiternative de confessions et de rechutes dans ses erreurs (1).

870. Tertullien, qui appartient au second et au troisième siècle. blame ceux qui n'osent pas déclarer leurs péchés en confession ; La confession qu'on falt des péchés en diminue autant la pesan-- teur que la dissimulation avec laquelle on les cache l'augmente : - car la confession est un témoignage du dessein où l'on est de sa-· tisfaire à Dieu, et la dissimulation est une preuve de l'opiniâtreté - dans le mai. Cette pénitence étant le second et l'unique moyen de se réconcilier avec Dieu, on doit y apporter le plus grand soin: « de sorte qu'on ne se contente pas de la faire dans l'intérieur de « la conscience, mais qu'elle s'administre par quelque acte exté-- rieur. Cet acte s'exprime par le mot grec exomologèse, qui est « la confession que nous faisons à Dieu de nos péchés ; non qu'il « les ignore, mais parce que la confession dispose l'homme à satis-« faire pour son péché, qu'eile produit ia pénitonce, et que la pé-« nitence apaise la colère de Dieu, Cette exomologèse est l'exercice . « qui apprend à l'homme à s'humilier et à se prosterner, lui pres-« crivant une conduite et unc forme de vie qui attire sur lui la « miséricorde de Dieu (2). » Alnsi donc, suivant Tertuifien, la confession fait partie de la pénitence, et est aussi nécessaire au salut que la pénitence elle-même. Il est vrai qu'il parle de la confession qui sc fait à Dieu, mais il n'exclut point la nécessité du ministère sacerdotal ; il l'exige même expressément, puisqu'il dit que la pénitence ne dolt pas se concentrer dans l'intérieur de la conscience, mais qu'elle doit s'administrer par quelque acte extérieur : Ut non sola conscientia praferatur, sed aliquo etiam actu administretur. D'ailleurs, il parle de la confession qui apprend à l'homme à s'humilier, ce qui évidemment ne convient point à la confession qui

<sup>(1)</sup> Modo erat latentar doceas, modo exomologacim (confessionem) faciesa. Ibididem, (ib. m., c.v. — (2) Tandom relaxt confession dicilcorum, quantom idiatimalistic exagerat. Confessio esim satisfactionis consilium est, dissimulatio exagerat. Confessio esim satisfactionis consilium est, dissimulatio exagerat. Confessio esim satisfactionis consilium est, dissimulatio esim est. particulation esim est. particulation esim est. particulation esim esim esimpo esim est, tanto operodor probatio est; tut non solo conscientis praticular, est frequentatur, exomologacia est, qua delettum Dominon notatum consilienter, non quidem att igame, sed quantos sustainetes doscorulares consilientes con quidem att igame, sed quantos sustainetes doscorulares consilientes con quidem att igame, sed quantos sustainetes doscorulares consilientes con quidem atti game, sed quantos sustainetes doscorulares describentes de consilientes de la presidente de la

se fait à Dieu seul. Il entend donc, par la confession faite à Dieu, la confession même faite aux prêtres, qui sont les ministres de Dieu, les représentants de Dieu, les lieutenants de Jésus-Christ: Sicut misit me Pater, et ego millo vos.

871. Le même docteur continue : « Je présume toutefois que « plusieurs fuient l'exomologèse (la confession), ou qu'ils la dif-« ferent de jour en jour, parce qu'ils craignent de faire connaître « leur condulte, et qu'ils ont plus de soin de leur honneur que de « leur salut : semblables à ceux qui, avant contracté des maladies « dans les parties secrètes du corps, cachent leur mal aux méde-« cins, et se laissent mourir par une malheureuse honte... O le « grand avantage que vous promet la honte qui vous fait cacher « vos péchés l Pensez-vous donc qu'en dérobant votre faute à la « connaissance des hommes, elle échappera à la connaissance de « Dieu ? Vaut-il mieux être damné pour un crime que l'on tient ca-« ché, que d'être absous d'un crime dont on s'est confessé (1)? » Tertullien crovait donc qu'il est nécessaire, sous peine de damnation, de confesser, non-seulement à Dieu, mais encore aux hommes, c'est-à-dire aux ministres de Jésus-Christ, tous les péchés, même les plus secrets, dont on s'est rendu coupable.

872. Su'vant Origène, mort en 253, - on oblient la rémission cles péchés par la pénilacea, lorsque le pécheur ne rougit pas de faire comaître ses fautes au prêtre du Seigneur (2). Voyze, dit-il ailleurs, ce qu'enseigne la divine Écriture, qu'il ne faut point cacher Intérieurement ses péchés. Car, ainsi que cœux dont l'estomas es trouve surchargé d'un aliment indigeste, d'humeurs ou c'el flegmes, s'ils viennent à les vomis, sont souligés à l'instant; de même le pécheur qui cache et retient ses fautes au déclans de l'ul-même est pressé et suffoqué par le péché; mais s'il dévient « son propre accusateur, s'il dénonce et confesse son état, il vonit « sussibit à vee le oché le cause de sa maladie intérieure. Seuler

<sup>(1)</sup> Pérosque tamen hoc (confessionis) opus ut publicationem mi aut suffigere, aut de die nich mildrer personau, pudoris naugis memores quan salutis vietu III qui în partibus verecundioribus corporis contracta vezalicor, conceietaim meterium vitane, et la eum verecenia sua perent..., Cranda plane emolumentum verecanilas, occultato deitei politectur l'idéticet, ai qui humanea notitus subutveriense, proince et beme relabirona. Actoque existimatilo homisom et conscientia bel comparatur? An melius et d'amustum la tere, quan plana subutveriense, proince, a. — (2) Art silution... per penitentima promisom et conscienti subutveriense, pur penitentima procatum numm... in que impletur et titud quod apostolas aii : Si quis ingirmatur, poccup respubreras de. (Domisonie in, ser le Leifunie).

ment, sovez circonspect; examinez à qui vous devez confesser « votre péché : connaissez d'avance le médecin auguel vous devez « exposer votre langueur; qu'il sache, par condoléance et compas-« sion , se faire infirme avec les infirmes , pleurer avec ceux qui « pleurent ; de manière que vous avez toute confiance dans celui " que vous avez une fois bien connu pour votre médecin habite et « compatissant; que vous le sulviez et lui obéissiez exactement, « quelque chose qu'il vous dise et quelque conseil qu'il vous donne. « S'il estimait que votre langueur fût telle que pour la guérir il « fallût la manifester en pleine assemblée, pensant que les autres « dussent en retirer l'édification et vous la santé, vous devez, sans a hésiter, écouter ce conseil, donné après une mure délibération « de ce médecin expérimenté (1), » Pouvait-on exprimer plus clairement la nécessité de la confession faite aux prêtres de tous les péchés, même des péchés les plus secrets? On remarque d'ailleurs qu'Origène distingue la confession secrète et la confession publique ; que celle-ci ne s'étendait aux fautes intérieures que lorsque le confesseur croyait devoir le conseiller dans i'Intérêt spirituel du

pénitent et des fidèles.

873. Saint Cyprien, qui a souffert le martyre en 258, n'est pas moins exprès. Voici ce qu'il dit : « Combien la foi n'est-elle pas - plus vive et la confiance plus timorée dans ceux qui, sans avoir - poussé le crime jusqu'à sacrifier aux ldoles, ou à recevoir du « magistrat une fausse et judigne attestation de l'avoir fait, mais pour en avoir eu seulement la pensée, sont venus avec simplicité et douleur le confesser aux prêtres de Dleu, leur ont ouvert leur · conscience, en ont déposé le poids à leurs pieds, et sollicité un - remêde saiutaire à leurs plaies, quoique plus légères et moins . dangereuses ! Ils savent qu'il est écrit : On ne se joue pas du . Seigneur : car avec lui les ruses . les tromperies sont inutiles : « et celui-là peche plus grievement qui, pensant de Dieu comme « d'un homme, s'imagine échapper à la punition du crime, parce - que son crime n'a point éclaté. Sans doute ils ont moins peché, « ceux qui n'ont point envisage les ldoles, ceux qui, sous les yeux - d'une multitude insultante, n'ont point profané la sainte majesté « de la foi, n'ont pas souillé leurs mains par de funestes sacrifices, « et leurs bouches par des mets exécrables. Leur crime a été moin-

<sup>(1)</sup> Si autem peccator sui accusator fiat, dum accusat semelipsum et confitetur, simul evomit et delictum, atque omnem morbi digerit causam. Homelie 11, sur le psaume xxxvu.

- dre, voilà ce qu'ils ont gagné; mais leur conscience n'en est paspour cela innocente, Que cheau nden confesses afunte, landis que - celui qui n péché est encore en ce monde; tandis que sa confession peut être admise, que la satisfaction qu'il fera, et que l'absolution qu'il reverva du petre, peuvent encore être agréalites à - Dieu (I). - Il ne s'agit pas iel seulement de la confession des féchés publics, mais bien des péchés secrets, des pensées, des intentions criminelles qui ne se manifestent point au dehors. Cependant saint Cyprien veut qu'on les confesse pendant qu'on vitencore, et qu'on peut en obtenir la rémission par le ministère du prêtre. Il regardait done la confession faite au prêtre, même des péchés secrets, des péchés purement intérieurs, comme nécessaire au saint.

874. Ce que nous venons de citer de saint Cyprien , d'Origène , de Tertuillen, de saint Irénée, du pape saint Clément, de saint Denis l'Aréopagite et de saint Barnabé, est bien suffisant pour prouver que, dans la primitive Église, on crovait à l'institution divine de la confession. On ne peut désirer un plus grand nombre de témoignages pour les trois premiers siècles, qui étaient beaucoup plus féconds en martyrs qu'en écrivains ecclésiastiques. Il en était alors du christianisme à peu près comme de ces langues vivantes qui s'apprennent plutôt par l'usage que par les livres. Et si les anciens Pères ne se sont pas expliqués au sujet de la confession et de la pénitence sacramentelle aussi catégoriquement que ceux qui sont venus après, c'est qu'ils étalent retenus par la discipline du secret, qui ne leur permettait pas de tout dire, ni dans les homélies publiques, ni dans les écrits qui pouvaient tomber entre les mains des païens (2). La confession cût éloigné du christianisme les infidèles qui en auraient cu connaissance, sans en comprendre les avantages et les merveilleux effets.

875. Lactanee, qui écrivait au commencement du quatrième siècle, représentant la circoneision de la chair comme une figure de la circoncision du cœur , s'exprime ainsi : » Dieu nous averité « de ne point tenir notre eœur couvert et enveloppé, c'est-à-dire .

<sup>(1)</sup> Quand et fido majores et linore mellores unt, qui quanvita milio acciicidi aut libili finalmer constricti, quoma lareno el lore, ve degliareum, holprem apud ascerdoles Del dolenter et simpliciter confitentes, exomologesi, conscientis fariant, animi sin pondis exposunt.... Confitentire signifi delitium soum, dum alticu qui delimputi in seculo est, dum almitti confesso depotest, dam astaffacile et renisio facta per sacerdote, apud Dominum grafest. Lieru sa Liarus... — (2) vecye, el-dessa, he nº 364.

« de ne garder dans le secret de notre conscience aucun crime ca-· ché sous le voile de la dissimulation. Voilà quelle est la circon-« cision dont parient les prophètes , et que Dicu a fait passer de la · chair mortelle dans l'ame qui ne doit point finir. En effet, Dieu, « qui se sent porté par son éternelle honté à prendre un soin parti-« culier de notre véritable vie et de notre salut , nous a proposé la « pénitence dans cette circoncision spirituelle , afin que si nous « découvrons à nu notre cœur en confessant nos péchés pour sa-« tisfaire à Dien , nous obtenions de lui le pardon qu'il refuse à · ceux qui s'opiniatrent dans le mal, et cachent les fautes qu'ils . ont commises (1). Le même auteur nous donne l'usage de la confession comme une marque qui distinguait les catholiques de certains hérétiques de son temps. « Il faut savoir , dit-il , que la « véritable Église est celle où l'on trouve la confession et la péni-· tence, qui guérit les péchés et les plaies auxquelles la faiblesse « de la chair nons rend sujets (2). » La confession se pratiquait donc, au commencement du quatrième siècle, dans toute l'Église. Il s'agit d'ailleurs d'une confession qui efface les péchés; d'une confession nécessaire pour en obtenir le pardon ; d'une confession qui, étant figurée par la circoncision de l'ancienne loi , s'étend à tout ce qu'il y a de plus secret, de plus caché dans le fond de notre âme.

576. Saint Athanase: - SI voa liens ne sont point dissous, mettez-vous entre les mains des disciples d'Éscu-Christ; can lissont chablis pont délier, en vertu de la puissance qu'lis ont reçuedu Sauveur: Tout ce que vous aurez lié sur la terre, leur ditil, sera lié dans le ciel; les péchés seront remis à ceuz à quivous les remetirez (3). - Quolque saint Athanase ne parie pas expressément de la confession, il est évident qu'il in suppose, poisqu'il reconnaît dans les prétres le pouvoir de lier et de délier, de retmi: et de remettre les péchés, et que ce pouvoir ne peut

s'exerce légitimement que par la confession détaillée des pénitents. 877. Saint Hilaire, évêque de Politiers : A fique tous solent - retenus dans le devoir par une forte crainte, le Fils de Dieu a étabil le tribunal sévère des apôtres, et l'a rendu Indérnaliable - en disant ; Que ceux qu'ils auront liés sur la terre, c'est-à-drie-q qu'ils auront clisés dans les llens de leurs péchés, solent aussi liés dans le cel; et que ceux qu'ils auront déliés et remis dans - la voie du salut, en leur accordant le pardon attaché à la confession, solent délise t absous dans le cle (17.).

878. Saint Basile : « Si ceux gul sont tombés dans le péché dona nent des marques d'une grande ferveur après leur confession . « celul à qui Dieu , dans sa bonté , a donné le pouvoir de ller et « de déller , ne sera point blâmable s'il se montre plus induigent « à l'égard de ces pénitents (2). » Suivant le même docteur, « on · doit , pour la confession de ses péchés , se conduire de la même « manière qu'en déclarant les maladies du corps. Ainsl., comme « nous ne découvrons pas nos maladies corporelles à tout le monde, « mais uniquement à ceux qui savent les guérir, de même la con-· fession des péchés ne doit se faire qu'à ceux qui peuvent v ap-« porter remède (3), » Les desseins de la miséricorde de Dieu sur « celui qui pèche paraissent, en ce qu'il est écrit : Je ne veux pas « la mort du pécheur, mais plutôt qu'it se convertisse et qu'il « vive. Mals comme la mesure de la conversion et de la pénitence « doit être proportionnée à la qualité du péché et à l'état du péni-« tent, et que le pécheur, de son côté, doit donner des preuves de « son changement, selon ces paroles, Faites de dignes fruits de · pénitence. Il faut nécessairement confesser ses péchés à ceux « qui sont chargés de la dispensation des mystères de Dleu (4), » 879. Saint Grégoire de Nysse : « Que celul qui a volé secrète-

<sup>(1)</sup> Ad terrorem metis maximi, quo in præses omnes continerentur, immobis everritatis spositicie judicium premisti și quo sin terri igaveriui, i de specatorum nodis innexos reliquerini; et quos subrerini, confessione videlicet venire receperiui a naisturu; ii apsolutico confitiose sentectiui în cuisi quo que aut soluti sini, ant ligati. Comment. sur le chaptire xviu de saint Marthiti, nº viu. — (29) saintem nauquique everum qui in predictis peccatio force, confessus, bonus exaseri ia cui a De beatgistate ligandi et soirendi creditat explorites, afia clienculor, videva susmanari qui precatii confessi di ext potenti, a fiai clienculor, videva susmanari qui precatii confessi experimenti confessione sul predicti precation experimenti confessione confessione confessione produce composite predicti precation confessionem cadem ratio et que in a periodico corporis. Rejet de saint Bastic, questic Cassia. « (1)». cessario ils peccata conficier oportet quibus est dispensatio mysteriorum Dei. Plotfern, quest. CASSIATI).

ment quelque chose déclare ensuite son péché au prêtre; et xllquitte l'inclination au vies pour embrasser la vertu, il guérrie de sa maiadie (1). Allieurs, exhortant à la confiance que nous devons avoir aux prêtres à qui nous nous confessos, et qu'il appelle nos pères spirituels, il dit : « Ayez plus de confiance en celui qui vous a engendrés Dieu qu'en eeux qui vous of donné la vie du corps; découvrez sans crainte à ce père spirituel tout eque vous avez de plus caché; faite-ain comaître le fond de votre cœur, comme vous montreriex à un médecin les plaies les plus servites de votre corps, et il vous guérien. Vous dont l'âme est malade, pourquoi ne vous empressez vous pas d'aller au médecin 2 Pourmoir tui l'idisex-vous sans comaître soir multière su le contre de l'aux des les comments en le maissire de la comment en la limitation de contre de l'aux pressez vous pas d'aller au médecin 2 Pourmoir tui l'idisex-vous sans commente votre maissire su le con-

· pourquoi ne vous empressez-vous pas d'aller au médecin? Pour-« quoi ne lui faites-vous pas connaître votre maladie par la con-« fession (2)? » 880. Saint Pacien, évêque de Barcelone : « Je parlerai de ceux « qui , à la vérité , confessent et découvrent soigneusement leurs « péchés , mais qui ne savent pas les remèdes de la pénitence, ou « qui refusent de les mettre en pratique ; de sorte qu'ils sont comme « les malades qui, faisant venir un médecin et lui découvrant leurs « plales sans rien lui cacher de leurs maladies , négligent cepen- dant de mettre l'appareil sur le mal et de prendre les remèdes qui « leur sont prescrits. » On voit ici l'usage de la confession , même pour les fautes secrètes. Et parce que, selon saint Pacien, il ne suffit pas de les confesser pour en obtenir le pardon , il ne faut pas croire que ce docteur ne regardait point la confession comme nécessaire au salut; car voici ce qu'il dit lui-même un peu plus bas ; « Je vous en conjure , mes frères , par le Seigneur à qui les choses « les plus cachées sont connues, cessez de cacher et de voiler « votre conscience ulcérée. Les malades qui sont prudents ne rou-- gissent pas de se montrer au médecin , lors même qu'il doit por-. ter le fer ou le feu aux parties du corps les plus secrètes. Et le « pécheur rougirait d'acheter pour la honte du passé la vic éter-nelle!.... Est-ce qu'il est mieux pour lui qu'il périsse (3)? »

(1) Qui latetti abhisione sibi alicumu nuurpat, si deinde per emusitationen pecceuma suma secendio japarenti, tili tubini in outertirum mutulo, nguitudieme carakit. Lettre canonque à Letoius, can. vi... (2) Auduette ostende illi (acertoidi) que unit recondita; anisia transa tangama cocatis voluera medico detege; et honoris et valetdulnis tuu rationem habelit... ru veu cujus animus agere et, or non ad melicium porques i Cur non a comittendo morbum outendis tuum? Sermon contre ceuz qui jupcat trop steberenent lea autres.—(3) Ropo egre vo, festes, per libum bomisum quem costatia non faltuni, de-sinie vulteratam tegre conscientism. Prudente agri melicos non verestur, ne in occutia quidom orporma metitiba seaturos, etiam persistore. Et per en occutia; quidom orporma metitiba seaturos, etiam persistore. Et per

881. Saint Ambroise, mort en 207: - Cétul qui fait pénitence de ses péchés nº pas honte de les confesser, parce qu'il trouve dans la confession l'espérance du salut (1). Si vous voulez être Justifié, confessez votre péché, car In confession des péchés rompt les lleus du crime 2). Ainsi s'exprime es grand évêque. Aussi, au rapport de Paulin, diacre de Milan, qui a cérit sa vie, lorsque saint Ambroise entendait la confession d'un pécheur, ai pleurait jusqu'à le faire pleurer aussi. Il semblait à ceux qui etient tombés étre tombé lui-même, et ne parlait des péchés qu'on bui avait déclarés qu'à Dieu seul, dont il implorait la celimence (6).

« clémence (3). » 882. Saint Jean Chrysostome, mort en 407, parlant du pouvoir de remettre et de retenir les péchés, s'exprime en ces termes : « Ceux qui habitent la terre ont reçu le pouvoir d'administrer les · choses du ciel , pouvoir que Dieu n'a point accordé anx anges . pl aux archanges ; car jamais il ne leur a dit : Tout ce que vous a lierez sur la terre sera lie dans le ciel; et tout ce que vous · aurez delié sur la terre le sera dans le ciel. Les princes de la « terre ont, à la vérité, la puissance de lier, mais les corps seu-« lement; tandis que les liens que les prêtres ont en leur ponvoir « tiennent l'âme captive, et ce pouvoir même s'étend jusque dans « le ciel. Que faut-il dire après cela, sinon qu'une pleine autorité, · même sur les choses celestes, a été confiée aux prêtres ? Les pé-· chès seront remis à ceux à qui vous les remettrez , et ils seront « retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Le Père éternel a « donné à son Fils toute pulssance de juger, et le Fils de Dieu a « cédé aux prêtres la même puissance dans toute son étendue (4), » C'est bien en valu que saint Jean Chrysostome eut reconnu dans les prêtres le pouvoir de lier et de délier, de retenir et de remettre les péchés par voie de jugement, s'il n'eût reconnu en même

temps, pour tous les pécheurs, la nécessité de recourir aux prêtres pour leur faire connaître l'état de leur âme par la confession, et en recevoir l'absolution. Aussi, dans son homélic sur la Samaritaine, il se sert de l'exemple de cette femme pour exhorter les fidèles à ne point rougir de confesser leurs péchés, « Cependant , · dit-il, je vois le contraîre ; nous ne respectons pas celui qui doit · être un jour notre juge, et nous tremblons devant eeux qui ne · peuvent nous faire du mal, craignant de recevoir que que con-« fusion de leur part. Mais nous serons punis pour cela même qui " fait le sufet de notre crainte, parce que celul qui a honte de réa véler ses péchés à un homme, et qui ne rougit pas de les com-· mettre à la vue de Dien; celui qui ne veut point se confesser et « faire pénitence, sera couvert d'ignominie au jour du jugement, non-seulement en présence d'une ou de deux personnes, mais à . la face de l'univers (1). . Et ailleurs : . Si le pécheur veut se hâter « de faire la confession de ses crimes , s'il veut découvrir l'ulcère « à un médecin qui le traite avec bonté, s'il veut en accepter les remèdes, ne parler qu'à lui seul, à l'insu de tout autre, mals « lul avouer exactement tous ses péchés, il en obtiendra facilement « la guérison; car la confession des péchés qu'on a commis en est . Pabolition (2). . Quand done saint Chrysostome parle de la confession qui se fait à Dieu , il n'exclut point la confession qui se fait par le ministère du prêtre, qui est le représentant de Dieu. C'est vraiment à Dieu que le pénitent se confesse, lorsqu'll se prosterne aux pleds du prêtre, en disant : Confiteor Deo omnipotenti ; et c'est Dieu lul-même qui l'absout par son ministre : Per sacerdotes suos facit (3).

883. Saint Jérôme: «Si le serpent infernal avait porté à quelqu'un une morsure cachée; si, à l'écart et sans témoln, il lui «valt instainé le venin du péché, et que le malheureux qui est infecté s'obstine à n'en point parier, à ne point faire pénitence, à ne pas découvrir as blessure à celui qui est son frère et son "maltre; le mattre, qui peut le guérir par la parole, ne pourra

<sup>(</sup>i) Qui homini derigere peccala erabescil, neque conficir voll, noque ponsentian agrer, nich nici pideti non coma mo ved doubes, sed universe terrarum orbe spectante frailucettar. Homelie sur la Somarticine. — (2) qui luce Celt, si violeri, il decet, il violeri, il decet, il violeri, il doccio solomo finaliza adjuncato, et al confisiono me facili revenita sciepere, se sull'el loque molto alto comisio, produce della revenita sciepere, se sull'el loque molto alto comisio, produce di la revenita sciepere, se sull'el loque molto alto comisio, produce della revenita sciepere, se sull'el loque molto alto comisio, produce della comisione. Homelie xx, sur le chapitre ri de la Genze. — (3) Saint Facien, Lettre à Symprome.

 pas facilement lui étre ntite. Quand le malade rougit de confesses ses plaies an médecin, la médecine n'y peut rien; elle ne guérit pas ce qu'elle ignore (1). Evidemment II s'agit, dans ce passage, de la confession secrète qui se fait au prêtre, qui est tout à la fois notre frère e toute maître.

884. Saint Augustin : Soyen tristes avant în confession, mais eigen serve pares, car vous serez guéris. Le venin s'était 
amaissé dans votre conscience, l'apostume é était gonfié, vous 
tourmentait et ne vous laissait aucun repos. Le médecin y appose 
le baume des paroies, ou quedquéois y porte un leu saitutaire; 
il ouvre, il ampute : reconnaisses sa main bienfaisante. Confessez-vous, et que votre confession fasse sortir de votre conscience tout ce qui s'y était accumulé de pourriture. Alors vous

- serce joyeux e' contents (2).
Le même docteur : Faltes pénitence, conformément à ce qui se pratique dans l'Église, et l'Église priera pour vous. Que personne ne dies : le fais pénitence en sercet aux yeux. de Dies; c' est assez que le Seigneur, qui doit m'accorder le pardon, connisse la pénitence que je fais au fond de mon cœur. C'est donce en vain que Jésus Christ a dit: Tout ce que vous délirers sur la terre sera dictié dans le ciel, c'est donce navia que les cléds ont été conflèce à l'Église. N'est-ce pas vouloir frustrer l'Évanglie, frustre les paroise de Jésus-Christ (3)?

885. Le pape Inuocent I<sup>ee</sup>: - Le prêtre doit faire attention à la gravité des péchés et aux dispositions du peittent qui se confesse considérant ses larmes et ses gémissements, et le renvoyer absous iorsqu'il voit une satisfaction convenable (s). - On a daux ce passage un abregé de la doctrine de l'Églist touchant le sacrement de pénitence: savoir, la contrition du printent, qui se manifeste par les larmes et les gémissements; sa confession, la formatique de pénitence: savoir, la contribion du printent, qui se manifeste par les larmes et les gémissements; sa confession, la formatique de pénitence de la formatique de manifeste par les larmes et les gémissements; sa confession, la formatique de la formatique

<sup>(1)</sup> Si einin erabescat agrotus valuus medico omitieti, quol ilgusert medicias, non erata. Sur le chapitre se de Eccliciastae. (2) Tra, agnotes medicias, non erata. Sur le chapitre se de Eccliciastae. (2) Tra, agnotes mediciamanum; confitree; exeat in confessione et definat emnis nanies; jun lurtare, quol reliquime affeite anadatin; ser fa pasume extra. (2) Alcie positivacione cella ago, apud Deum ago, novil Deun qui mili ignocata, quis in corde mes ago. Egos aine canda dicime est; que solvertia la inera; soluta erat el ci nochi. Ego sine canas suni clares data Eccleia Del? Frantariuma Evangelium, frustrumas verba. Cirtuil i Promittimus voita cilira di Serra. (excita. 1) estatus del ago del ago del estatus estatus del cilira del consideration promientis, et al felus alque lacrymas cerrigentis, e tun jubere dimitit, cum viderit (ongenam silisoticome. Lettre a Descritias.)

satisfaction proportionnelle à la gravité de ses fautes, et l'absolution du prêtre, qui a besoin de discernement ponr ne pas abuser du pouvoir de remettre les péchés.

688. Le pape saint Lkon; « Dieu a dispensé ses gráces et les secours de sa bonté avec un tel ordre, que nous ne pouvons obtenir de la lle pardon de nos pechés, si ce n'est per les prieres des prêtres. Car Jesus-Christ, médiateur entre Dieu et les hommes, a laissé à se ministres le pouvoir d'ordonner à ceux qui se consessent l'exercice de la printence, et de les admettre à la participation des sorrements par la porte de la réconciliation, après ies avoir purifiés par une satisfaction saluthre. Il est donc fort utile et même nécessaire que nos péchés nous soient remis par la prière du prêtre (1), « c'est-à-dire par l'absolution.

887. Sozomene, mort vers l'an 450, quoique assez favorable aux novatiens, s'exprime ainsi au sujet de la confession et de l'institution des penitenciers : « Comme li faut une nature au-dessus de « celie de l'homme et presque divine pour pe pécher en aucune « manière, Dieu veut qu'on pardonne à ceux qui témoignent du « repentir de leurs fautes, quoiqu'ils y soient souvent tombés. Et comme il faut nécessairement confesser ses péchés quand on en « demande le pardon, les évêques jugèrent des le commencement « que ce serait une chose trop fâcheuse de publier ses crimes comme « en plein théâtre, devant toute l'assemblée des fidèles. C'est pour-« quoi ils choisirent ceiui d'entre les prêtres qui était le plus recom-« mandable pour l'intégrité de sa vie, le plus capable de garder le « secret, le plus prudent, et le chargérent de l'administration de « la pénitence. Ceux qui avaient péché venaient à lui, et confes-« saient leurs fautes. Il leur prescrivait, selon la gravité des pé-« chès, ce qu'ils devaient faire pour être vraiment pénitents; puis « il leur donnait l'absolution après qu'ils s'étaient confessés, et il « les renvoyait, en les obligeant à faire une satisfaction proportion-« née à leurs crimes. Les novatiens, qui ne recoivent point la penf-« tence, n'ont pas en besoin d'établir la même chose parmi eux ; « mais cette coutume persévère encore parmi toutes les autres com-« munlons ou sociétés chrétiennes. Elle s'observe soigneusement

<sup>(1)</sup> Medistor Dei et lominom homo Christus Jesus lane prepositis Ecclesia: Tudditi potestatem, net conditentibus actionem pomietoriud area, et condem salubri satisfactione purgatos ad communionem sacramentorum per jannam reconciliationis admitterent. Multium enim tille sa necessarium est, na peccatorum restus ante nilimum diem sacerdotali supplicatione solvatur. Lettire crus, elites LXXXII.

- dans les Églises d'Occident, et principalement dans l'Église de - Nome (1). Au rapport de l'Inistitation Sovarte, qui dervialt un peu avant Sozomène, l'Institution d'un prêtre pénitencier pour l'administration de la pénitence remonte au troisième siede, En chargeant spécialement un prêtre de est office, les évêques protestatient par ce fait contre l'hércète des novatiens, qui refusient à l'Église le pouvoir de remettre les péchés à œux qui sont tombés après le bautéme (2).

888. Or, on remarquera : premièrement, qu'au troisième comme au cinquième siècie, il était recu parmi les catholiques que les prétres avaient le pouvoir de remettre ou de retenir les péchés; secondement, que ce pouvoir s'exerçait à l'égard de ceux qui se confessaient; troisièmement, qu'on regardait la confession comme nécessaire pour obtenir la rémission des péchés : cum in petenda venia peccatum necessario confiteri oporteat; quatriemement, que la confession ne comprenait pas seniement les péchés publics, mais encore les péchés les plus secrets, puisque le pénitencier devait être un prêtre recommandable par sa prudence et sa discrétion : prudentia et tuciturnitate pollens, D'ailicurs, Socrate pous fait bien connaître qu'on se confessait au pénitencier des péchés secrets; car, après avoir parié de l'institution de la pénitencerie, il ajoute qu'une dame de grande naissance vint trouver le pénitencier de l'Égise de Constantinopie, et lui confessa en détail tous les péchés qu'elle avait commis après le baptême : delictu sigillatim confessa est. 889. Mais, à l'occasion de la confession de cette dame, qui, sur

(1) Cum in nullo penitus peccare divinioris cujusdam naturæ sit et humana præstantioris, pænitentibus vero, etiam si sæpius deliquerint, veniam dare Deus pracceperit; cumque in petenda venia peccatum necessario confiteri oporteat; grave ac moiestum ab initio juremerito visum est sacerdotibus, tanquam in theatro, circumstante totius Ecclesiae multitudine, crimina sua evulgare. Itaque ex presbyteris aliquem, qui vitæ integritate spectatissimus esset, et taciturnitale ac prudentia polleret, tuic officio præfecerunt, ad quem accedentes ii qui deliquerant, actus suos confitebantur. Ille vero pro cujusque delicto, quid aut facere singuios, aut luere oporteret, pœnæ ioco indicens, absoivenat confitentes, a se ipsis pœuas criminum exacturos. Verum novatianis quidem qui nullam rationem habent pomitentiae, nihii hac re opns fuit. Apud reliquas autem sectas, hic mos etiamnum perseverat. Et in occidentalibus Ecciesiis, ac præcipue in Ecclesia romana, studiose observatur. Hist. eccl., liv. vn, c. xvi. - (2) Ab illo tempore, quo novatiani se ab Ecclesia sciunxerant, et recusaverant cum iis communicare, qui tempore persecutionis lapsi crant, Ecciesiarum episcopi canoni adjunxerunt, ut in singuiis Ecclesiis presbyter esset ponitentiarius, qui pomitentiæ præsset, cui videlicet lapsi post baptismum peccata sua confiteri tenerentur. Hist. cccl., liv. v, c. xix.

l'ordre imprudent de son confesseur, avait déclaré publiquement qu'elle avait péché avec un diacre, Nectaire, archevêque de Constantinople, n'a-t-il pas supprimé l'usage de la confession dans son Église, laissant à chacun la liberté de participer aux saints mystères selon le mouvement de sa conscience? Non : Nectaire n'a point aboli la confession, puisque saint Chrysostome, son successeur immédiat sur le siége de Constantiuople, parle de la confession secrète et sacramentelle comme étant en vigueur dans son Église sur la fin du quatrième et au commencement du cinquième siècle. Sozomène rapporte, il est vral, que Nectaire supprima l'office on la dignité du prêtre pénitencier; mais il y a loin de là à la suppression de tonte confession, de la confession sacramentelle, et même de la confession publique. On peut même dire qu'il n'a voulu abolir que la pratique suivie par quelques fidèles, de confesser publiquement certains péchés secrets, comme l'avait fait cette dame dont la confession avait cansé du scandale.

soo. Saint Fulgence nons a laissé une formule pour la confession qui se fiabatt en secret au commencement du strieme siècle. Cette formule compreauit non-seulement les péchés extérieurs, mais encor les désirs déréglés, les mauvalses pensées: Multo male copitarit. Le pétient témolgne que c'est à Dieu qu'il se confessi Confléton 16th, Domine, pater ceti et terra; ce qui n'escult point le ministre du prêtre, puisque la confession se fuit en sa présences: coran hoe sacerdote. Ce qui est remarquable dans cette formule, c'est que, parmi les péchés qui y sont exprinés, on tronve celui-et! Agant le extir et le corps souillés, j'ai reçu le corps et le sang du Seigneur, m'en connaissant indigne, et ans m'être prépare par la confession et la pénitence (1). On voit que, du temps de seint Fulgence, on regardait la confession comme nécessaire pour se prépare & la communion, lorsqu'on était tombé dans quelque poéch mortel.

sott. Saint Grégoire le Grand, qui florissalt sur la fin du sixieme siècle, ayant ché ces paroles de Notre-Seigneur, Les péchés seront reinis à ceux à qui vous les remedirez; ils seront refents a ceux à qui vous les retiendres, ajoute : Les disciples de Jéus-Christ ont recen la principunté du jugement cleiste; et, tenant la place de Dieu, lis retiennent les péchés aux nns et les remettent aux au-tres. Les évéques leur ont certainnent succèd dans l'Égliste.

<sup>(1)</sup> Voyez les observations de dom Ménard sur le sacramentaire de saint Grégoire le Grand.

« Cet honneur est grand, mais que le poids en est difficile à por-« ter! Il faut peser les causes, et examiner quand on doit user du « pouvoir de lier ou de délier ; quel est le péché qu'on a commis, et « quelle est la pénitence qui a suivi le péché, afin que la sentence du pasteur absolve ceux que Dieu tout-puissant visite par la « grace de la componction (1). » Le même docteur, comparant le pecheur à Lazare dans le tombeau, s'exprime ainsi : « Tout homme « pécheur est caché au-dedans, il est comme enseveli, tandis qu'il « retient sa faute dans le secret de sa conscience; mais le mort sort - du tombeau lorsque le pécheur, de son propre mouvement, eon-« fesse sa malice et ses désordres. Il est donc dit à Lazare : Sor-· tez / ou plutôt il est dit à tous ceux qui sont morts par le péché : « Pourquoi gardez-vous votre faute eachée au fond de votre cons-· cience? Sortez de vous-mêmes par la confession; car vous avez · été jusqu'à présent cachés par la dissimulation. Que le mort pa-· raisse donc dehors, c'est-à-dire que le pécheur confesse sa faute ; « que les disciples ie délient, afin que les pasteurs de l'Église éloi-« gnent le châtiment de celul qui n'a pas eu honte de confesser ce « qu'il a fait (2). »

892. Anastase le Sinaite : « Confessez vos péchés à Jésus-Christ » par les prètres , et ne rougissez pas de le faire. Condamnez-rous « vous-mêmes en présence des hommes, afin que le souverain juge « vous justifie devant les anges (8). «

898. Saint Jean Climaque dit « que personne ne peut obtenie la rémission de ses péchés sans la confession (4). El Jean, abbé de Raithe, contemporain de saint Jean Climaque, expliquant ces paroles, ajoute: « Que nous soyons tenus, par une nécessité de principe divin, de confesser simplement nos péchés,

(i) Ecce principatum superni judicii sortiuntur (discipuli), ut vice bei qui busdum peccata resinent, qilubudum relaxen. Homen perfecie nune in Exclassi episcopi incum tenettu... Gradeli honor, sed grave puedu.... Camar pendum control de la comparativa del proposition de la comparativa que cella pracescala, and que si la pracescala del control del proposition del

· cela perait clairement par les traditions des apôtres et par les « règles qu'ils ont prescrites à l'Église catholique, au nom du « Saint-Esprit. C'est en nous confessant aux prêtres de Dieu , · conformément à ces canons, que nous nous rendons dignes de · recevoir la rémission de nos péchés (i). »

894. Nicéphore Chartophilax nous a laissé une lettre qui commence ainsi : « La charge de lier et de délier a été donnée aux · évêques par notre Dien très-clément; car c'est lul qui a dit à · Pierre : Tout ce que vous lierez sera lie, et tout ce que vous · délierez sera délie. C'est pourquoi tous étaient autrefois obligés · de s'adresser aux évêques mêmes, et de leur découvrir leurs pé- . chés secrets pour en recevoir l'absolution (2). » Il dit ensuite que es évêques se sont déchargés de ce soin sur les moines, qui joignaient au sacerdoce une vertu éprouvée.

895. Les Pères du concile de Constantinople in Trullo, au nombre de deux cent vingt-sept, ont rendu le canon suivant, touchant la confession : « Il faut que ceux qui ont recu de Dieu le · pouvoir de délier et de lier considèrent la qualité du péché et « les marques que le pénitent donne de sa conversion , afin d'ap-· porter un remède convenable à la maladie (3); -

Nous pourrions encore citer, pour le septième siècle, l'ancienne messe de l'Église des Ganles, unl est nne pièce non suspecte aux protestants, puisqu'elle a été publiée par Illiricus, un des principaux centuriateurs de Magdebourg. On y remarque que le prêtre y prie en différents endroits pour tous ceux qui iui out confessé leurs péchés.

896. Saint Chrodegand, évêque de Metz au huitieme siècle :

- « Il est nécessaire que si nous avons commis beaucoup de mal « contre la volonté et le précepte de Dieu , à la persuasion du « démon, nous nous en corrigions, et le réparions par une véritable
- · humilité et par la confession, comme les saints Pères l'ont or-
- « donné. Si une mauvaise pensée est entrée dans le cœur par la « suggestion de l'ennemi du saiut, qu'on s'en confesse prompte-
- (1) Simpliciter confiteri peccata tenemur et necessitate divini mandati ; quod patet ex apostolicis traditionibus, ex regulis ab iis propositis Ecclesia: catholicae per Spiritum Sanctum, quorum capones ac instituta tenentes. Dei sacerdotibus juxta eorum praceptum peccata confitemur. Observations sur l'Échelle

sainte. - (2) Olim oportebat omnes ad ipsos pontifices accedere, suaque illis occulta pandere. Lettre DE POTESTATE LIGANDI ET SOLVENDI. - (3) Oportel eos, qui solvendi et ligandi potestatem a Deo accipere, peccati qualitatem considerare, et ejna qui peccavit, ad conversionem promptum atudium, et sic morbo convenientem afferre medicinam. Can. cu-37

II.

- ment à l'évêque ou au prieur, afin de mériter le royaume de Dieu par une confession sincére et par la pénifience. C'est étre - bien méchant de ne pas craîndre de pécher sous ies yeux de - Dieu, et d'avoit honte de se confesser à un homme (1). Il est nécessire que nous marchions sur les traces de nos pères, afin - que par une vruie confession nom méritions d'obteni le royaume - de Dieu (2). - Pouvait-il être plus exprès en faveur de la confession qui se pratique dans l'Égalize catholique?

897. Saint Boniface, archevêque de Mayence, légat du saiutsiège, l'apôtre de l'Aliemagne, tint un concile en Germanie, par lequel il fut défendu aux ecclésiastiques de suivre les armées. à l'exception de ceux qui étaient nécessaires pour célébrer les saints mystères et entendre les confessions. On régla aussi dans le même concile qu'il y aurait dans chaque régiment un prétre chargé de juger ceux qui se confessent de leurs peches, et de leur imposer la pénitence (3). Ce règlement a été confirmé dans le concile de Lestines en 743. La confession ordinaire ou sacramentelle était donc alors en usage parmi les chrétiens ; et ce n'était pas seulement par dévotion, mais bien parce qu'on crovait la confession nécessaire, qu'on se confessait, Aussi saint Boniface, gul a présidé à ces deux conciles, écrivait à Ethelbaid, roi des Merces, que le roi Céolrède, son prédécesseur, était passé de cette vie aux tourments de l'enfer, étant mort sans pénitence et sans confession (4).

898. La formule de confession qu'on trouve dans le Pénicentei d'Egbert, archevêque d'York, contient, entre autres, la déclaration suivante : J'al reçu le corps et le sang du Seigneur, mên « reconnaissant indigne après avoir contracté des souillures dans le cœur et dans le corps, sans mêtre purilé par la confession et la pénitence (3). Puis Egbert exhorte à rejder toute honte qui

(1) Necesse est ni dimmodo auséente diabolo multa contra voluntalem Del, ved contra Del preseptum commissione, ut per veza no culcisalmem et vera curentalismem, sicul Scriptera docet, emendare debennus. Saucil Patrics, qui perfecti fierrunt, il constituerunt, de le presente, cum alique coglistion sain in espicopo vel suo priori condicri dobercut. Rejac data channiones, c. n.v., adias xxxx.—(2) Resease est ut... economi vestigia initienzus, qui per vera non-fusionem regiuma Del haber mereaner. Ibidem. — (3) Qui hominione percata confittentione judicare et indicare pendientam positant. Cont. n. — (3) Simple pendiential no contra confittentione de hoc lore ad formeda indem indigratif. Estate axx. per pendiential positant religione conclusiones et de production de lorder et discher pendientials positant conclusiones.

pourrait empécher qu'on ne se confessât, parce que, dit-il, sans confession il n'y a pas de pardon: Sine confessione non est incustion (1). Peut-on se déclarer plus nettement pour la nécessité de la confession?

899. Le vénérable Bède, expliquant le cinquième chapitre de l'épitre de saint Jacques, après avoir parlé de l'onction sacrée des malades, s'exprime ainsi au sujet de la confession : « Si les · malades qui sont engagés dans des péchés les confessent aux « prêtres de l'Église, en travaillant à se corriger, ces péchés leur · seront remis; car les péchés ne peuvent être remis sans la con-« fession, accompagnée d'amendement (2). C'est pourquoi l'apôtre · nionte : Confessez vos péchés l'un à l'autre , et priez l'un · pour l'autre pour que vous soyez sauvés. Cependant nous de-« vons user ici de discernement , de manière que nous confessions « aux simples fidèles nos fautes légères et quotidiennes, croyant « que les prières qu'ils font tous les jours nous serviront à nous « en purifier ; et que nous découvrions au prêtre , comme le veut · la loi , les soulllures d'une lèpre plus dangereuse , afin que nous « en soyons purifies , en faisant ee qu'il nous prescrira lui-même « pour la manière et le temps dont nous devons faire pénitence. » Ainsi douc, suivant le vénérable Bède, il est nécessaire de confesser aux prêtres les péchés mortels, qu'il distingue des péchéslégers et quotidiens.

900. Le concile de Calchut, de l'an 787, veut que quiconque s'est rendu coupable de quelque péché mortel se confesse avant de happrocher de la sainte communion, et défend de prier pour ceux un meurent sans avoir fait pénitence ou sans s'être confessés (3).

991. Alcuin, qui florissait sur la fin du huitième et au commeacement du neuviem siècle, après avoir utiée e test de saint Jacques. Conficemini alteratum peccate vestra , gionte : Ne davons-nous pas donne note profession de foi aux prèters pour le baptème, et renoncer entre leurs mains à Satan, afin que nous seyons ainsi lavés de tous nos péchés par l'opération de la grace d'vince et le misistère du petter l'Pourquoi done, dans le second haptème de la pésitence, ne devons-nous pas aussi recourir aux prètres, afin d'être absous par leur misistère de tous tes péchés.

<sup>(1)</sup> Ibdem. — (2) Neque esim sine confessione emendationis peccata queun dimitti. Sur le ch. v de l'epitre de seint Jacquez. — (8) Josia apostolom : Confitemini alter alteri peccata, etc. El josta judiciom sacerdotom et modum colpae, enclaristiam sumite... Si quis, quod absis, sine pemitentia de hac luce discessit, pro comisime orsandom est. Cans. Xx. Labbe, [com. v., col. 1572.

- commis après le premier baptéme... Suivez les traces des saints
   Pères, et ne cherchez point à introduire de nouvelles sectes contre
   la religion de la foi catholique (1).
- 902. Le concile de Reims, de l'an 813, donne des règles aux prêtres, afin qu'ils sachent comment ils doivent recevoir les confessions, et juger ceux qui leur confessent leurs péchés (2). Celui de Tours, de la même année, prescrit la même chose touchant la discrétion avec laquelle il faut que les confesseurs traitent leurs pénitents, surtout pour déterminer le temps qu'on doit s'abstenir de la sainte communion quand on a commis quelque péché grave (3). On remarque aussi dans les actes de ce concile et du concile de Chálon-sur-Saône de 813, ainsi que dans les écrits de plusieurs auteurs du neuvième siècle, qu'il y avait alors un grand nombre d'anciens pénitentiels qui contenalent des instructions pour les prêtres chargés d'entendre les confessions. La confession qui se fait aux prêtres était donc en usage dans l'Église au neuvième siècie. Et il ne s'agissait pas seulement de la confession des péchés publics, mais encore des péchés les plus secrets, puisque les différents pénitentiels mettaient les péchés de pensée au nombre de ceux qu'on était obligé de confesser. Nous ajouterons que les capitulaires de Charlemagne renouvellent les règlements des conciles de Germanie, qui établissaient des prêtres dans chaque régiment pour v recevoir les confessions.
- 993. Le conelle de Paris, de l'an 829, défend aux curés de s'absenter de leurs égliese, de roulte que les arfants ne meurant sans baptême, et les adultes sans confession (4). Les Pères de ce concile regardaient dont le confession comme aussi nécessaire aux adultes qui sont tombés dans le peché, que le baptême l'est aux enfants qui n'ont point été régénéres. Suivant le concile de l'avie, de l'an 850, « Que ceux qui péchent secrettement se conficent à cent que les évêques ont choisis comme des médecias propres à cedrire les hiessures secretes. Si les confesseurs ont quelque doute dans l'exercice de leur ministère, qu'ils consultent l'évêque (3).
- (1) Car ellam el la secunido presilentira baptismate sacordollus per confesionen humilitalis nostra de numbes post primum haptisma per actis... «sacordottal similiter assisti non debennos absorti peccatas il sec cogitate, sequini verdiças barbum, et aculte in catoliciam faier religiamen norsa lambientira invisionen del confesionen del confesione

904. Théodulphe, évêque d'Orfénns, dit dans ses Capitules qu'il faut se confesser au prêtre de tous les péchés qu'on a cominis, ou par action ou par pensée. Il ajoute que le confesseur doit interroger le pénitent, pour savoir comment et par quelle ce-casion il a péché (j. » Théodulpher regardait donc comme obligatoire la confession de chous les péchés, et même des principales circonstances qui accompagnent le péché.

906. Jonas, successeur de Théodulphe sur le siège d'Orléans, n'est pas moins exprès : Les fidèles, dit-il, confessent leurs péc-chés aux prétres, parce que Jésus-Christ a donné aux prêtres le pouroir de lier et de délier. Que si quelqu'un veut savoir en quel e androit du Nouveau Testament il est marqué que les pécheux d'oivent faire aux prêtres la confession de leurs péches, qu'il apprenne que Paul, préchant aux Ephésiens, d'il : Plusieurs de ceux qui avaient eru cenatient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait de mal. Qu'il lis aussis, dans l'éptire de l'apotre saint Jean: Si nous confessons nos péchés, Deu est fièle et juste pour nous les remettre et nous purifier de toute iniquité. Et dans saint Jacques: Confessex vos péchés les uns aux au-tres (2).

Le même: - Si les malades sont coupables de quelques péchés, ils leur seront remis, pourvu qu'ils les confessent aux prêtres de . l'Église, qu'ils y renoncent de tout leur cœur, et travailient à s'en corriger; car les péchés ne peuvent être remis sans la confession, accompagnée d'amendement (s). \*

906. Abytou, évêque de Bâie, parle aussi, dans son Capitulaire, de la nécessité de se confesser aux prêtres; il voulait que les fidèles s'adressassent à leur évêque ou à leur curé pour être liés ou déliés de leurs péchés (4).

907. Raban Maur, archevêque de Mayence, dit qu'il est nécessaire de vomir par la confession les ordures du péché. Hérard, archevêque de Tours, Ebbon, Hincmar et Fouiques, tous trois ar-

(1) Confessiones dander sunt de ommbus peccais, que sive în opere, sive in coglutiune perciparium... (quudo orga qui sal consissiones restal, dispueste delete impuiri, quotonde sut qua occasione peccaroum perpeta reservi quod presente. (2) Finleis sidicipe peccaroum percepta reservi quod presente. (2) Finleis sidicipe peccaro san acceptablim confidentier, quotona illei potelate cal la Domisso collata lignati aque sofrendi. Institutation de la dipues, ille. 1, c. xv. (2) Si se gio infini in peccalis sidi, è la luce pecdypric la Georgia confissione de la Domisso collata lignati aque sofrendi. Institutation de la dipues, ille. 1, c. xv. (2) Si se gio infini in peccalis sidi, è la luce perdeprire discentai confissione remedationis peccala queunt dimitti. Ibbdem, ille 10, c. xv. (2) Copili. xvii.

chevêques de Reims, reconnaissaient aussi la nécessité de la confession sacramentelle (i). Il est donc constant que la confession qui se pratique aujourd'hui chez les catholiques était en vigueur dans l'Église au neuv'ème siècle.

903. Continuous. Reiginon, abbé du monastère de Prum, au diocises de Trèves, dit que lorsque le prêtre ou le curé apprend its
maladie de quelqu'un de ses paroissiens, il doit le visiter au plus
tis; qu'après quelques cérémoises qui se pratiquent encore parmi
nous, somme de donner de l'eau béaite en entrant dans la maison
du malade, l'avertire les ansistants de sortir de la chambre oi est
en même malade, l'exhortera à mettre sa confiance en Dien, à
soudfrie pattemment les douleurs de la maisdie, et à confisser ses
péchés; ut peccata confiteantur (2). Suivant le même auteur,
- celai qui a commis un péché mortet, ou qui se sent coupable d'a-voir souille par le péché la robe sons tuche de Jésus-Cirist,
- qu'il a reçue dans se haptème, doit aller trouver son propre pré- tre, et lu confesser humbiement et a ves esfectife toust les transgressions et tous les péchés par lesquels il se souvient d'avoir
- offensé Dieu (3). »

900. Rathier, Ratherius, évêque de Vérone, mort sur la fin du dixieme siècle, ne s'explique pas moins clairement sur la nécessité de la confession. - Si vous ne vous confessez d'avoir péché, « dit-il, vous n'obtiendrez point le salut (4). »

910. Dans les canons qui furent faits en Angleterre, sous le rol Eggard, en 967, Il s'en trouve plusieurs touchant la confession. Le premier de ces canons porte « que l'on doit s'armer de force pour « la confession de ses péchés, et qu'on ne doit point rougir de dé-couvrir ses chetse, parce que, sans la confession, il n'y a point de salut à expérer; c'est la confession qui guérit, c'est la confession qui guérit, c'est la confession qui suitif (s').

911. Le bienheureux Pierre Damien, cardinal, expliquant les

(1) Yoye le Protist de la Confession, par D. Denia de Saliste-Marthe, c. xxxx. (2) Lxt. de Bisciplatius eccetastatica, capit. cm. - (2) Omnis homo quicroque recognoscil se immencialum (Christi) tunicam, quam in huptimo necepsit, peccali sucarios Joulistes, de proprimi acaredotem venir festiente, et em particiatione mentis omese transgrassiones omniaque peccata, quibus (De) diresam se incurrisas armulini, humiliter confestivar. Indien, pecpt. ccaxxxvvv. - (4) Saloinum son consequents, jurita spottolum, ai le peccase non conflication. Periodical des peccatam monorus, vitiliter gapt, et non erricecta confessione incere as necessando: quila inde renti Indiegratia, et quis sine confessione nulta est errola: confessione unita net errola: confessione unita net

conditions d'une bonne confession, dit qu'elle doit être orale, sincère et cultire; qu'il ne faut pas se contentre de déclarer une partie de ses péchés, ou de confesser les fautes légères et de cacher celles qui sout graves; mais qu'il faut confesser tous les péchés dont on a connaissance après un sérieux examen. Volde compent il s'exprime sur la nécessité de la confession, qu'il appelle sacrement, accramentum confessionis: « La raison nous sollicite à nous confesser; Dieu, qui nous voit, nous y oblige. Si nous avons bonte - de nos péchés icl-bas, que sera-ce de la confusion qui nous arri--vera lorsque tous nos crimes seront exposés à la vue de tout le - monde (1)? La confession est la voie sans laquelle personne n'ar--rive au Perc ecclèste; qui conneu a perdu cette voie a perdu

- Dieu (2).
- Dieu (2).
- 1912. Lanfrane, archevêque de Cantorbéry, nous a laissé un traité sur le secret de la confession, de Celanda confessione, de celud il compre la confession a bethere, disant que le même Seigneur haptise dans la personne de céul qui confère ce sacrement, et prononce le jugement à l'égard des pécheurs par la boched ul ministre de la pénitence. C'est une chose horrible, dit-li, que ceul qui devait recevoir du Saint-Esprit une seconde naissence, par une confession pure, renaisse pluid du démon, re

" violant la charité par la détraction (3). »

913. Saint Anselme, successeur de Lanfranc sur le siège de Cantorbèry: « Comme le péché originel est remis dans le baptème, ains les péchés actuels sont remis dans la confession. Elle est un véritable jugement; car il y a deux jugements de Dieu: « 'un se fait lei-bas par la confession, l'autre s'excerca na dernier jour, dans cet examen où Dieu sera lejuge, le démon l'accusateur, et l'homme l'accusé. Mais dans le jugement de la confession, le prêtre tennnt la place de Jésus Christ est le juge, l'homme est l'accusateur et le criminel, et la pénitience qu'on impose est la sentence (d.). Aillieurs, le même docteur dit que le pécheur se confesse à l'économe de l'Église, afin d'obtenir le pardon de ses préchés (s).

(1) Ut conficienter ratio monet, Deut cogli. Serm. TUTI. — (2) via enime se conficiento, sine qua nemo vocial si alterne ; quam qui perioditi, perioditi Deum. Ibidem. — (3) Horrendom est valde, com in qui per confessionem puram de siphitul sancto reasca d'elucerta. I. non arbitrater indegulariam consequi, nici prima de la compania de la compania de la conficiente del la conficiente de la conficiente del la conficiente d

914. Yves, évêque de Chartres : « Répandez vos cœurs devant . Dieu, c'est-à-dire, rejetez les impuretés de votre cœur par la confession, de peur que, retenant l'ordure au dedaus, vous ne a fassiez, seulement sortir l'infection au dehors, comme des vases « pleins d'une flaueur corrompue dont on a ôté le couvercie : car · ceiui qui se contente d'ouvrir la bouche dans la confession, et qui · n'arrache point de son cœur les mauvais désirs, ne répand et ne « vide pas son eœur devant Dieu... Ii faut donc déclarer en con-· fession, de manière à le ponsser hors de votre cœur, tout ce que « vous avez commis par suggestion secrète (dn démon), ou par je « conseil de gul que ce soit. C'est par une semblable confession que " les péchés sont effacés (1). »

915. On pourrait encore citer Burchard, évêque de Worms, qui nous a iaissé un recueil d'anciens canons, dont plusieurs établis-

sent la nécessité de la confession : Guillanme de Maimesbary et autres auteurs, dont jes écrits supposent l'usage et l'obligation de se confesser, dans l'Égise, au onzieme siècle. 916. Geoffroy, abbé de Vendôme et cardinaj, écrivait à un nommé Guiliaume, qui prétendait qu'on n'était oblige de confesser que quatre sortes de péchés : « Je prends la liberté de vous · montrer la voie assurée qu'il faut tenir pour snivre, sans s'écar-« ter, la foi véritable, dans la question que vous avez proposée, et « qui semble être coutraire à la foi catholique, non-seulement selou « la plus grande partie, mais même en tout, à la prendre dans ie sens que vous lui donnez... Ces quatre grands péchés, l'errenr « des gentils, le schisme qui nons sépare de nos frères, l'hérésie et « le indaîsme, souillent la pureté de l'Église universeile, comme « surpassant tous les autres péchés, C'est pourquoi ii est néces-« saire que tous ceux qui se sont rendus coupables de ces péchés, « ou de l'nn d'eux seulement, ne se contentent pas de se confesser - au seul prêtre, comme on fait pour tous les autres péchés ; mais « qu'ils se confessent à toute l'Égilse, et rentrent ainsi dans l'union « de celle dont ils combattaient auparavant la foi. Pour ce qui est « des autres péchés ou des autres vices, il est vrai, comme vous le

« dites, que le Seigneur les guérit et les corrige par jui-même ; car « c'est lui qui guérit et qui corrige les péchés qui sont révélés en

suorum ecclesiastico viltico confitetur. Homélie n. sur saint Luc. - Vovez aussi la lettre Lvi\* du même docteur, etc. - (1) Quacumque a vobis vel occulta suggestione, vel aliena persuasione commissa sunt, slc in confessione aperiantur, nt etiam de corde pellantur, quia tali confessione lavantur. Serm, xui, -Voyez aussi son recueil de Décrets.

· confession à celui qu'on sait tenir sa place. C'est donc une chose « certaine, et rien n'est plus certain, que tous les péchés ou tous · les crimes ont besoin de la confession et de la pénitence pour · étre expiés (1). »

Raoul, Radulfus, surnommé l'Ardent, prêtre du diocèse de Poitiers, se demande à qui doit être faite la confession; puis il répond : « La confession des péchés mortels doit être faite au « prêtre qui a le pouvoir de lier et de déller ; comme le jugement - ou le discernement de la lèpre était commis aux seuls prêtres dans l'ancienne lol (2). »

917. Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, rapporte qu'un jeune homme, qui s'était rendu coupable d'adultère, étant dangereusement malade, . on fit venir un prêtre, selon la coutume de « l'Église, pour recevoir sa confession, et lui donner le viatique · du salut (3). - Il cite plusieurs autres faits qui montrent qu'au douzième slècle on croyalt, dans l'Église, la confession nécessaire pour obtenir la rémission de ses péchés.

918. Saint Bernard dit que « le remède de la confession a été · établi contre la conscience du péché, et que tous les péchés sont · lavés par la confession (4). » Ailleurs, Il nous représente la honte comme funeste, parce qu'elle tend à empécher la confession des péchés, qui est nécessaire au salut (5).

Pierre de Celles, abbé du monastère de ce nom, puis abbé de Saint-Remy de Reims, et ensuite évêque de Chartres, regarde la confession comme un second baptéme nécessaire au pécheur. . Maudit soit, ajoute-t-il, celui qui ne retranche pas par la con-· fession les péchés de la chair et du sang (6)! »

919. Robert Poul, Pullus, cardinal anglais, n'est pas moins exprès : « Oulconque, dit-il, ne veut pas découvrir au prêtre ses · péchés, étant frappé de la crainte du monde ou retenu par la honte, à cause des choses déshopnètes qu'il a commises, n'en · obtiendra le pardon en aucune manière : et quand même il au-

(1) Certum est, nihil hoc certius omnia peccata vel crimina confessione indigere et pœnitentia. Lettre xvi. - (2) Confessio criminalium debet fieri sacerdoti, qui soins habet polestatem ligandi et solvendi. Sermon in Litania nazoni. - (3) Liv. 1, des Miracles, c. 101. - (4) Contra peccati conscientiam, remedium confessionis est institutum, et omnia in confessione lavantur. Sermon 1, pour la fête de tous les saints. - (5) Verbum in ore noxiam tollit confusionem, ne impediat necessariam confessionem. Exhortation an milites templi, c. xii. -(6) Maledictus omnis qui prohibet gladium suom a sanguine; id est, qui non amputat per confessionem peccata que sunt ex carne et sanguine. De la Discipline monastique,c. xx.

 rait auparavant desiré de se confesser, dès lors qu'il refuse de le faire, il perd par sa mauvaise conduite la grâce qu'il avait obtenue. Par là, on voit manifestement qu'on a besoin de la confession (1).

Voici ce que dit Hagues de Saint-Victor, une des grandes lumières de son siècle : « Pour multiplier ses graces et les répandre plus - abondamment sur les hommes, l'homme-Dieu a fait participants de sa puissance de simples hommes, afin qu'ils remplissent sa · place, qu'ils fissent son office en recevant les confessions de-· pénitents, et qu'ils exerçassent son pouvoir en remettant les « péchés à ceux qui s'en confesseralent et qui en feraient péni-. tence. Recevez, leur dit-il. le Saint-Esprit ; les péchés seront · remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à · ceux à qui vous les retiendrez. Donc Jésus-Christ a donné à ses « disciples, qui tiennent sa place sur terre, le pouvoir de remettre · les péchés. · Ayant rapporté ce texte de l'apôtre saint Jacques, Confessez vos péchés l'un à l'autre, et priez l'un pour l'autre, afin que vous soyez sauvés, il ajoute : . Que veut dire cela, Con-· fessez-vous l'un à l'autre? Confessez-vous non-seulement à · Dieu, mais aussi à l'homme pour Dieu, Confessez-vous l'un à · l'autre, c'est-à-dire les brebis aux pasteurs, les inférieurs aux « supérieurs, les pécheurs à ceux qui ont le pouvoir de remettre les pechés. Mais à quoi bon se confesser? Pourquoi et pour quelle raison? Afin que vous soyez sauvés : c'est-à-dire que · yous ne serez point sauvés, si yous ne yous confessez (2), » Pouvait-on mieux exprimer la nécessité de la confession?

valion minux exprimer la nécessité de la confession 1.
Richard de Saint-Victor professe la même doctrine. - La véritable péniteure, diel., les ta defestation du petie, avec la résolution de l'éviter, de le confesser, et d'en faire satisfaction....
Le pécheur qui veut faire pénitence est dans l'obligation de se confesser, et de astisfaire pour ses péches autant que le temps le - lui permet. Il a besoin de l'absolution du petre, lorsqu'il peut la recevoir; nui n'est dispensé de cette lol, que celui à qui Dieu - me donne pas le moyen de l'accomplié.....Dieu à absout le pénitent et ne lui remet la dette de la damnation qu'à cette condition, qu'il cherche, par une obligation indispensible, l'absolution, qu'il cherche, par une obligation indispensible, l'absolu-

<sup>(1)</sup> Quisquis facinora sua sacerdoti pandere noluerit, aut timore mundi perterritus, aut inhocestate rei verecondatus, is nulla ratiuee venium impetrat. scettenere, part, vi., e. xv. — (2) Quid est confidentuit ut salvemini? Bio est, non salvamini, nisi conditeanini. Lie. u, des Sacrements de la foi, part. xxv, ch. de la confidencia.

tion du prétre, autant qu'il est en son pouvoir; et qu'il satisfasse
 de la manière que le prêtre lui ordonnera, selon la coutume :
 car s'il néglige de faire cela, il n'évitera point le péril de la
 damnation éternelle (1). >

930. Pierre Lombard, surnommé le Mattre des sentences :

940. Pierre Lombard, surnommé le Mattre des sentences :

point d'être jassifiés; car il y a un précepte et pour la pénitence :

intérieure, et pour la confession orale et la satisfaction extérémere, autant que cela peut se faire. Doû celui-là n'est pas 
vraiment pénitent, qui n'a pas le désir de se confesser. Puis il

établit la nécessité de se confesser non-seulement à Dieu, mais 
aux prêtres, s'appuyant sur l'autorité des saints Pères et sur ce

text de saint l'auques : Confesser-ouva les una cau autres (2).

sur la confession sacramentelle, dont il parle en ces termes :

- Que personne ne disc en sol-méme : Je me confesse en secret, je

- fais pénitence devant Dieu; car si cette confession suffi; il faut

- dure que les clefs ont été données à Pierre sans raison.... Si la

- bonte vous empéche de vous confesser, souvenez-vous que les

- livres des consciences seront ouverts devant tous au jour du

- luszement (3).

Enfin. Pierre de Blois, mort en 1200, nous a laissé un Traité

221. Nous aurions pu citer d'autres auteurs en faveur du dogme catholique; nous surions pu montre pur l'histoire, les conclles et les anciens pénitentiels, que la confession secrète, auriculaire, searmentelle, était en usage parmi les fidries dans les douze premiers siècles de l'Égiles, et qu'elle était regardée comme nécessaire au salut. Más inous en avons assez dit pour convainer et dignorance ou de mauvaise foi ceux des protestants qui osent encore souterir que l'institution de La confession ou l'obligation de confesser ses péchés aux prêtres, aux ministres de Jésus-Christ, n'est qu'une invention du concile de Jatan de l'au 1215. Non, la confession saoramentelle ne date point du commencement du treizième siède; ce n'est que pare qu'elle était alors rejue dans

(1) Year peniletalis est abominatio peccali, com voto cavendi, confirmali, astiniciondi. Treid de pouroir de lare et de delire, e. v. co.) Sent procepto, est nobio inferio peniletalis, lia et oris confessio, el extrior astilicatio, si adoit licultus. Unde ne vere penilitrea est, qui confessioni votom non labeta. Lin: v, det sentences, dats v.m.—(3) Nemo diest alab, Occulte confliore, et 250 persitetation appel Borna. Se dem sufficience est inte confisience, rego sinc cassassimilitàri conocicultare ma perientatura coma monitoria est della confisience i confisience per sinc cassassimilitàri conocicultarem aperientare coram considues in die judicià. Tratité de la confession secrementare.

toute l'Église comme une institution divine, que le pape Innocent III et les Pères du quatrième concile de Latran ont ordonné que tous les fidèles qui ont atteint l'âge de discrétion se confesseraient au moins une fois l'an.

§ III. Preuve de l'institution divine de la confession, tirée de la croyance générale et constante de l'Église.

922. On peut faire, en faveur du dogme de la confession secrmentelle, le même argument que nous avons fait pour le dogme de la présence récile de Jésus-Christ dans l'eucharistic. Cet argument est fondé sur la passezsion ou la croyance générale et constante de l'Église. Nous disons done : Les luthériens et les calvinistes conviennent avec nous qu'on doit admettre comme venant de Jésus-Christ une institution que l'Église universelle regarde et a toujours rejardée comme divine, qu'elle a constamment enseignée comme nécessaire au salut de déroit d'ini; car, évidemment, une semblable Institution n'a pu venir que de Jésus-Christ. Or, l'Eglise universelle admet et a toujours admis la conféssion sacramentelle comme une Institution divine, et nécessaire au salut. Done il faut admetre l'institution de la confession sacramentelle comme venant de Notre-Seigneur Jésus-Christ, l'auteur et le consommeture de notre foi.

923. Premièrement, l'Église universelle admet comme divin le dogme de la confession sacramentelle. En effet, elle croit aujourd'hui ce qu'elle crovait au selzième slècle, lorsque Luther et Calvin commencèrent à prêcher la réforme. Or, à cette époque, il était recu dans le monde chrétien, chez les Latins, chez les Grecs, et ceux des Orientaux qui étaient en communion avec le saintsiège, que les évêques et les prêtres tiennent de Jésus-Christ le pouvoir de ller et de déller les consciences, de retenir et de remettre les péchés par le sacrement de pénitence, d'absoudre ou de condamner le pécheur qui se présente à leur tribunal pour y faire l'aveu de ses fautes; en un mot, que la confession, telle qu'elle se pratique parmi nous; est de droit divin nécessaire au salut pour tous ceux qui ont eu le malheur de tomber dans quelque péche mortel, après avoir été régénérés par le sacrement de baptême. Ce que nous avancons ne peut être contesté, puisque tous les catholiques des différentes parties de l'univers ont souscrit aux décrets du concile de Trente, qui proclame l'institution divine et la nécessité de la confession sacramentelle. Nous frons trop loin; car (ce qu'il est important de remarquer) les Grecs schismatiques s'accordaient sur ce point avec l'Église romaine. Les luthériens avant cherché à se faire des partisans parmi les Grees, Jérémic, patriarche de Constantinople, leur répondit, pour ce qui concerne la confession, que « la pénitence est un sacre-« ment de la nouvelle loi; que ceiui qui se confesse dolt dé-« clarer en détail tous les péchés qu'il a commis, autant qu'il « peut s'en souvenir, les confessant avec un cœur contrit et humi-« lié :.... que les prêtres remettent les péchés par la puissance de · celui gul a dit : Les péchés seront remis à ceux à qui vous les « remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retien-« drez. » Et Cyrille Lucar, patriarche de la même Église, s'étant déclaré en faveur des calvinistes, sa profession de foi fut aussitôt condamnée par les conciles de Constantinople, de Jérusaiem et de Bethléem. Aussi nous lisons dans la Confession ou Profession de foi dressée par les évêques de Russie et de Moidavie, que « le cinquième sacrement est la pénitence, qui est une douleur du · cœur pour les pechés que l'homme a commis et qu'il confesse, « s'en accusant devant le prêtre avec un ferme propos de se cor-« riger à l'avenir, et avec le désir d'accomplir ce que le prêtre son « confesseur lui imposera pour pénitence, « Puis on y prouve la nécessité de la confession par plusieurs passages de l'Écriture sainte, entre autres par ces paroies de Jésus-Christ : Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis, etc.; et par ce texte de saint Jacques : Confessez vos péchés les uns aux autres. Nous trouvons cette croyance même parmi les sectes orientales, qui sont autant séparées entre elles qu'elles le sont des Grecs schismatiques et des Latins, comme on peut s'en convaincre par les différents rituels ou pénitentiels orientaux, et par les écrits des auteurs arméniens, arabes, syriens, jacobites, cophtes, éthiopiens (1). Ainsi donc, au seizième siècle comme aujourd'hui, la confession sacramentelle était admise dans toute l'Église, et même chez les schismatiques et les hérétiques, comme une institution divine, nécessaire au salut.

924. Secondement, ce que l'Église universelie croit, ce qu'elle croyait au seizieme siècle, elle l'a toujours cru; ce qu'elle enseigne aujourd'hui, elle l'enseignait hier, et l'a enseigné dans tous les temps. Son enseignement ne varie pas; il ne varie pas plus que la

<sup>(1)</sup> Voyez la Perpétuité de la foi, tome v ; l'ouvrage du P. Drouin, de Re sacramentaria, liv. vı, quest. v, c. 1; la Bibliothèque orientale de Joseph Assomani, cic.

vérité, puisque celui qui est la vérité même lui a promis d'être avec elle tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. De plus, ou l'Église a toujours eu la même croyance au sujet de la confession sacramentelle, ou cette croyance a commencé après les apôtres : il n'y a pas de milieu , il fant admettre que la confession a toujours été reçue, dans l'Église, comme une institution divine et nécessaire au salut; ou la regarder comme une invention humaine, comme une pratique inventée par les papes, les évêques et les prêtres. Or, cette seconde supposition ne peut évidemment être admise. Comment en effet supposer que tous les papes qui auraient eu connaissance de ce changement, que tous les évêques et tous les prêtres de l'Orient et de l'Occident, qui ne ponvaient non plus ignorer une semblable innovation, se fussent trouvés d'accord à aggraver le joug du Seigneur et ponr les fidèles et pour euxmêmes? Quel motif eût pu jamais les porter à introduire dans l'Église l'usage de la confession , non moins pénible ponr le confesseur que pour le pénitent; sans se dispenser eux-mêmes de cette pratique, pour laquelle ils éprouvent la même répugnance que les simples fidèles? Quel avantage auraient-ils pu se promettre? A quoi pouvaient-lis raisonnablement s'attendre, sinon de passer pour des imposteurs, et aux veux des impies, des hérétiques et des schismatiques, qui, comme de nouveaux pharisiens, ont cherché, dans tous les temps, à trouver en défaut le clergé catholique : et aux veux do peuple chrétien, qui n'eût iamais permis qu'on lui imposât, au nom des apôtres et de Jésus-Christ, une obligation aussi grave que celle de la confession, si elle eût été inconnue de nos pères; et aux veux de la postérité tout entière, toujours sévère dans ses jugements?

925. Qu'on y fasse attention, il ne s'agit pas ici d'une question abstraite, ménaphysique, qui se derobe à la connaissance du commun des hommes, nais d'une close tonte de pratique et à l'usage de tous. Oul , rois et sujets, riches et panvres, grands et pettiss, pasteurs et brebis, tous, sans exception aneume, sont soumis à la icid de la confession nearementelle. Or, qui pourras se persader qu'un changement aussi important que celui dont il s'agit alt pu s'opèrer sans que personne s'en aperqui, sans qu'on puisse en faire connitre l'auteur? Il serait bien étonnant qu'on ignorit ce-tui qui le premier aurant eu la pensée d'inventer la confession sacramentelle, tandis, qu'on connait les Arlus, les Pellegs, les Nestorius, jes Entychès, les Macédonius, et tous ceux qui out tenté d'innover en matière de religion. Cependant les ennemis de la cennemis de la centre de la centr

confessiou ue sont pas encore d'accord en indiquant par quel pape. par quel évêque, par quel docteur ou par quel concile elle a été présentée pour la première fois comme nécessaire de droit divin. Quelques-uns, en petit nombre, affectent de répéter que la confession ne s'est introduite qu'au treizième siècle; d'autres la font remonter au cinquième ou au quatrième, sans nous dire tontefois quel en est l'auteur. D'ailleurs conçolt-on que ce changement ait pu avoir lieu sans opposition? N'eût-on pas crié de tonte part à l'ignorance, ou à l'imposture et à la tyrannie? L'bistoire de l'Église en fait foi : solt qu'il s'agît de nier ce qui était recu dans l'Église comme révélé de Dieu, soit qu'il s'agit d'introduire comme divin un dogme inconnu jusqu'alors, il n'est aucune Innovation qui n'ait rencontré les plus vives réciamations, et de la part des papes et des évêques, et de la part des simples prêtres, des moines et des fidèles. Cependant l'antiquité garde le siience sur ces sortes de réclamations au sujet de la confession ; il ne nous reste aucun vestige des débats, des controverses que ce dogme eût infailliblement soulevées, s'il eût été l'ouvrage des hommes : donc ce dogme a toujours été reconnu dans l'Église comme venant de Jésus-Christ.

926. Continuons. Si le dogme de la confession sacramentelle s'était introduit dans l'Église, c'eut été, ou depuis le neuvième slècle, jusqu'au temps de Luther et de Calvin; ou depuis le cinquième siècle jusqu'au neuvième; on depuis la mort des apôtres jusqu'au cinquième slècle. Or, ces trois hypothèses sont également inadmissibles. D'abord, le dogme de la confession n'a pu s'introduire dans l'espace de temps qui s'est écoulé du neuvième au seizième siècle. Venu des Latins, il cut été repoussé par les Grecs, et principalement par les schismatiques, dont la séparation remonte à Photius, mort en 891. Il eût été également rejeté par les hérétiques orientaux, dont les différentes sectes, pour la plupart, remontent encore plus haut que le schisme des Grees. Venu des Grees, il u'eût point été reçn par les Latins, ii eût soulevé les réclamations principalement des Églises de l'Occident; on n'eût pas manqué de s'adresser de part et d'autre de vifs reproches, de s'accuser mutuellement d'altérer la vraie foi, la doctrine de Jésus-Christ. Cependant on ne trouve pas la molndre dissideuce, au sujet de la confession sacramentelle, entre l'Église grecque et i'Eglise latine, entre les Églises orientales et les Églises occidentales, quoiqu'il y eût presque toujours des contestations entre elles sur plusieurs autres points bien moins importants que celui de la confessiou; elles se tronvent au contraire, quoique divisées d'allieurs, parfaitement d'accord sur l'institution divine et la nécessité de la confession sacramentelle. Il faut donc renoncer à la première supposition. Direz-vous que la confession est une invention du pape Innocent III, qui la fit adopter par le concile de Latran en 1215? Mais, d'après ce qui vient d'être dit, une sembiable assertion ne peut évidemment être sérieuse que dans ceux qui cherchent à faire des dupes parmi les ignorants. . Non, l'Église « n'a point étabil, dans le concile de Latran, que les fidèles de-« vaient confesser leurs péchés ; elle savait que la confession était d'institution divine, et nécessaire de droit divin; elle a scule-« meut ordonné que ce devoir serait rempli au moins une fois « l'au (1). » Si vous prétendez que le coucile de Latran a Institué la confession parce qu'il oblige les fidèles à se confesser au moins unc fois l'an, il faudra done dire aussi que l'eucharistie a été justituée par le même concile, puisque, dans le décret même touchaut la confession, ce concilc oblige tous les fidèles à recevoir le sacrement de l'eucharistie au moins une fois l'an, au temps pascal, Mais, de l'aveu de nos adversaires, qui admettent avec nous l'institution divinc de l'eucharistie, ce raisonnement serait absurde ; ils ne neuvent done s'enservir coutre l'institution divine de la confession. Ce dogme ne s'est point introduit uon plus depuis le cinquieme jusqu'au neuvième siècle. Ni les Grees ne l'eussent tolère chez les Latins, ni les Latins ne l'eussent toleré chez les Grees. On connait les rivalités qui se sont manifestées entre l'une et l'autre Église depuis le deuxième siècle, et qui se sont développées ensuite, plus ou moins sensiblement, jusqu'à l'époque du schisme de Photius. D'ailleurs, les différentes sectes des hérétiques de l'Orient, dont plusieurs remontent au cinquième et au sixieme siècle, se fussenteiles prétées à cette innovation? Ne l'eussent-eiles pas au contraire reprochée aux catholiques, tout en s'en prévalant pour justifier 'eurs erreurs et leur séparation? La seconde supposition n'est donc pas plus admissible que la premiere. Enfin, le dogme de la confession n'a pu être inventé depuis la mort des apôtres jusqu'au cinquième siècle. Plus on se rapproche des temps apostoliques, pius l est difficile de supposer que l'Eglise ait varié dans son enseignement. Les calvinistes et les juthériens en conviennent eux-mêmes. Généralement, ils ont été forcés d'avouer que, pendant les trois ou quatre premiers siècles, l'Église a conservé pure et intacte la doctrine de Jésus-Christ. D'ailleurs, était-il possible que tous les chré-

<sup>(1)</sup> Concile de Trente, sess. xiv. ch. v.

tiens qui étaient répandus dans les différentes parties du monde s'accordassent à sanctionner comme venant de Dieu un dogme pratique et contraire aux penchants de l'homme, s'ils ne l'avaient pas reçu de leurs pères? Et les anciens hérétiques, teis que les ariens, les marcionites, les vaientiniens, les cérinthiens, qui ne pouvalent ignorer les dogmes des premiers chrétiens, n'eussentils pas accusé l'Église, qui les avait condamnés comme novateurs, d'avoir elle-même innové, si, contrairement à la tradition des apôtres, elle eût présenté comme obligatoire de droit divin la pratique de la confession? Concluons donc que le dogme de la confession n'a pu être inventé, ni depuis la mort des apôtres jusqu'au cinquième siècle, ni depuis le cinquième siècle jusqu'au neuvième, ni depuis le neuvième jusqu'au siècle de Luther et de Calvin. Done ce dogme a toujours été recu dans l'Église : donc il vient des apôtres et de Jésus-Christ, Donc, encore une fois, on doit admettre la confession sacramentelle, comme étant d'institution divine et nécessaire au salut, pour quiconque, après le haptême, s'est rendu coupable de quelque péché mortel.

937. On fait des objections ; n'en soyez pes étonné. Il n'est acuenc vérite de la religión qu'ait été attaquée par les sectutires; mais toutes les difficultés des hérétiques, plus ou moins incohièrentes et contradictoires, tombent devant la croyance générale et constante de l'Église, devant une possession de dis-huit siècles, c'est-d'ire une possession aussi ancienne que le christra insme. Nous ne parterons point lei du précepte ecclesiastique concernant la confession annuelle, ni des conditions requisession pour la confession; nous en avons parlé dans la Théologie moraile (1).

### ARTICLE III.

#### De la satisfaction.

928. La satisfaction dont il s'agit consiste dans la réparation de l'injure faite à Dieu per le péché. Il faut de toute nécessité satisfaire à la justice divine. Cette satisfaction est nécessaire généralement, même à cetul qui a obtenu le pardon de ses péchés par le sacrement de péritience. Quolque la prêne éternelle att ét érmise par l'absolution sacramentelle, il reste presque torjours une neine trimporelle à subrir, soit dans l'autre monde par les peines.

11

38

<sup>(1)</sup> Théologie morale, tom 11, nº 402, etc.

du purgatoire, soit dans cette vie par des œuvres expitatoires. Telle est la doctine de l'Église entbolique. Aussi, les novateures du szizième siècle, ayant nié la nécessité de la satisfaction ou des curves de pénitence de la part du pécheur qui revient à Dien, out cèt condamnés comme hérétiques par le dernier concile général.

929. En effet, le concile de Trente a frappé d'anathème, premièrement, ceiul qui prétend « que Dieu remet toujours tonte la e peine avec la coulpe; et que la satisfaction des pénitents n'est · pas autre chose que la foi, par laquelle ils conçoivent que Jésus-Christ a satisfait pour eux : » secondement, celui qui soutient « qu'on ne satisfait nullement à Dieu pour ses péchés, quant « à la peine temporelie, en vertu des mérites de Jésus-Christ, · par les châtiments que Dieu même nous envoie et qu'on snp-« porte patiemment, ou par ceux que le prêtre nous enjoint, ni · par ceux qu'on s'impose volontairement; comme sont les jeunes, · ies prières, les aumônes et autres œuvres de plété; et que pour « cela la meilleure pénitence est seulement une nouvelle vie : « troisièmement, celui qui dit « que les satisfactions par lesquelles « les pénitents rachètent leurs péchés par Jésus-Christ ne font · pas partie du culte de Dieu, mais ne sont que des traditions hu- maines, qui obseurcissent la doctrine de la grâce, le vrai culte « de la religion, et le bleufait de la mort de Jésus-Christ : » quatrièmement, celui qui « affirme que les cless n'ont été données » à l'Église que pour délier, et non pas aussi pour lier; et que « pour cela les prêtres, en Imposant des peines à ceux qui se con-« fessent, agissent contre la fin des clefs et contre l'institution de . Jésus-Christ; et que c'est une fiction de dire que, la peine éter- nelle étant remise en vertu des clefs, la peine temporelle reste . encore le pius sonvent à expier (1), .

930. Aims done: 1° Il est de foi que la satisfaction nécessaire aux pénitents est autre chose que la foi par laquelle on croit que Jésus-Christ a satisfait pour nous, et que la véritable pénitence ne consiste pas seulement dans un changement de vie, dans la simple cessation du péché.

931. 2° Il est de foi que Dieu ne remet pas toujours, en même temps que la coulpe, toute la peine du péché; que ce n'est point une fiction de dire que, la peine éternelle due au péché mortel étant remise, la peine temporelle, en tout ou en partie, reste en-

<sup>(</sup>t) Voyez le texte du concile de Trente, sess. xiv, con. xii, xiii, xiv et xv.

core ie plus souvent à expier, et que la satisfaction est nécessaire de droit divin. Outre la tradition divine, il se tronve dans les saintes Écritures nn grand nombre d'exemples qui confirment cette vérité. Le Seignenr avait pardonné à David ; Nathan le lui avait déclaré en son nom; cependant il fut sévèrement puni de Dieu. Moyse et Aaron, dont la foi avait chancelé dans le désert, rentrèrent en grâce avec Dien; néanmoins, en punition de leur fante, ils furent exclus de la terre promise. Le genre humain tout entier rend lui-même au dogme catholique le plus éclatant témoignage : les misères et les doulenrs de cette vie, la mort même, comme le dit l'Apôtre, sont la soide du péché : Stipendia peccati mors (1). « Et certes, ajoutent les Pères du concile de Trente, la s justice de Dieu semble exiger qu'il reçoive différemment en « grâce ceux qui avant le baptême ont péché par ignorance, et ceux qui, après avoir été une fois délivrés de la servitude du · péché et du démon, et avoir reçu le don du Saint-Esprit, n'ont « pas craint de vioier, de propos delibéré , le temple de Dieu, et « de contrister l'Esprit-Saint, Il est convenable même à la cié-« mence divine que nos péchés ne nons soient pas ainsi remis sans aucune satisfaction, de peur que nous ne prenions occasion par · ia de les regarder comme des fantes légères, et que, par une in-· gratitude injurieuse au Saint-Esprit, nous ne nous laissions aifer · à des péchés plus énormes, amassant sur nos têtes des trésors de colère au jonr de la vengeance. Car il est certain que les peines « satisfactoires nous éloignent du péché ; elles retiennent les pé-« nitents comme par un frein; elles les rendent plus circonspects · et plus vigitants à l'avenir, guérissent les restes du péché, et dé-· truisent, par la pratique des vertns contraires, les manvaises ha-» bitudes qu'on a contractées par la pratique du vice (2). » 932. 3º il est de foi que i'on peut, en vertu des mérites de

Fesse Christ, satisfaire à la jastice divine pour ses péchés quant à la pêne temporelle, et par les œuvres que le confesseur nous preservit, et par celles que nons nous imposons nous-mêmes, et par les afflictions que Dieu nous envoie, si nous les recevons en esprit de Pénitence.

933. 4° Il est de foi que le pouvoir des clefs, dont les prètres sont dépositaires, est non-seulement pour délier, mais encore pour lier, eu égard à la qualité des crimes et à l'état des pénitants. Aussi, loin d'aller contre l'institution de Jésus-Christ en

<sup>&#</sup>x27;() Épitre aux Romains, c. v., v. 23. - (2) Sess. xxiii, ch viii-

imposant des peines à ceux qui se confessent, les confessenrs doivent, snivant les règles de la prudence, et antant que l'Esprit-Saint le leur suggérera, enjoindre des satisfactions salutaires et convenables à tous cenx qui s'adressent à leur tribunal (1). Et qu'on ne dise point que la satisfaction, soit sacramenteile, soit purement volontaire, que nous offrons à Dien en expiation de nos péchés, obscurcit le bienfalt de la mort de Jésas-Christ, ou diminue le prix de sa passion, de la satisfaction qu'il a offerte lul-même à Dieu son Père pour le salut du monde : car notre satisfaction n'est agréable à Dieu qu'autant qu'elle se fait et s'accomplit par Jésus-Christ. De nons-mêmes nous ne ponyons rien, mais nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. Aussi, tout le sujet de notre gloire est en Jésus-Christ, en qui et par qui et avec qui nous vivons, nous méritons et nous satisfaisons; faisant de vrais fruits de pénitence qui tiennent de lul leur force et leur mérite; qui sont offerts par lui au Père, et agréés du Père par son entremise (2). Il en est de la satisfaction sacramentelle comme du sacrement de baptème, de la pénitence que nous faisons spontanément comme des autres œuvres de plété; ce ne sont que des moyens par lesquels notre divin Sauveur veut blen , selon l'ordre établi de Dieu, nous appliquer, d'une manière ineffable, le prix de sa passion.

934. Cette doctrine n'est point nouvelle: ainsi que nous l'avons vu dans le premier chapitre de c ritailé (3), les livres saints établissent la nécessité pour les pécheurs de satisfaire à la justice divine par la pénience. D'ailleurs, les Pères répétent en mille endroits que nous devons racheter par la pénience les pénies dues anos péches. Saint Augustin; s'adressant à Dieu, lui dit: v Vous n'avez pas même laissé impunis les péchés de ceux à qui vous pardonnez. Vous pardonnez vous prediones de ceux qui vous vous ne lui pardonnez qu'autant qu'il se punit lui-même. Ainsi la misfériorde et la justice sont satisfaites : la miséricorde, parce que le péché est puni (4). » Nons pourrions citre saint Grégoire le péché est puni (4). » Nons pourrions citre saint Grégoire le

<sup>(</sup>i) Concile de Trente, ibidem. — Voyes, pour la pratique, la Théologie morade, lom. un "6 60, etc. — (2) Concile de Trente, sess. 117, ch. vitt. — (3) Voyes, ci-dessus, le nº 482 — (4) Impunita peccata, citam corum quibasponcia, non refiguistist... sile prorogati inhericrovilam, in servares et verita-tea. Ispuocia consilenti, sed seipsum ponienti : servatur mhericordia et veritas. Sur le genume.

Grand (1), saint Césaire d'Arles (2), saint Léon (3), saint Jérôme (4), saint Jean Chrysostome (5), saint Ambroise (6), saint Cyprien (7), Orighen (8) et Terullien (9). Its éxpriment tous dans le même sens que saint Augustin. C'est aussi l'enseignement des papes et des anciens couclles, et la pratique générale et constante des différentes Églises de l'Orient et de l'Occident, comme on peut s'en convaincre par la lecture des canons sur la pénilence, et des penintentiels de toutes les parties du monde chrétien.

## ARTICI.E IV.

#### De l'absolution.

935. L'absolution sacramentelle est une sentence par laquelle le ministre du sacrement de pénitence remet les péchés. Le confesseur ne déclare pas seulement que les péchés sont remis; la sentence qu'il porte est un jugement, un acte d'autorité qui absout le coupabie, en opérant de lui-même, ex opere operato, la rémission des péchés. Que la forme soit indicative ou déprécatoire, le prêtre qui la prononce remet les péchés, « Quoique l'ab-· solution du prêtre, dit le concile de Trente, soit une dispensae tion du bienfait d'autrui, toutefois ce n'est pas seulement un « simple ministère, ou une simple commission d'annoncer l'Évan-· gile, ou de déciarer que les péchés sont remis, mais un acte · judiciaire, par lequei le prêtre, comme juge, prononce la sen-« tence (10), » Anathème donc à celul qui dit « que l'absolution · sacramentelle du prêtre n'est pas un acte judiciaire, mais un · simple ministère, consistant à prononcer et à déclarer que les · péchés sont remis à celui qui se confesse (11). · En effet, Notre-Seigneur n'a pas dit à ses apôtres : « Les péchés seront remis à · ceux à qui vous les déclareres remis, et lls seront retenus à · ceux à qui vous les déclareres retenus; mais bien : Les péchés · seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront rete-· nus à ceux à qui vous les retiendrez. · Aussi, la forme du sacre-

<sup>(1)</sup> Liv. 1x, Moral, c. xxvi. — (7) Sermon i, sur l'Aumône. — (2) Lettre sci. — (1) Sur 16 de. (2) Homête xi. nya rasini Matthies. — (6) Liv. vi. nya tanga Luc. — (6) Liv. vi. nya tanga Luc. — (7) Lettre tv. — (8) Nonelès un, sur le liv. des luges. — (9) Liv. de la Festimenc, c. v. — (10) Sension xv. d. vi. — (11) Saj sini xv. d. vi. v. d. v. d.

ment de pénitence, pour les Latins, consiste dans ces paroles : Je vous absous, etc.; paroles qui expriment parfaitement et le pouvoir du prêtre et l'effet du sacrement.

#### CHAPITRE III.

# Des effets du sacrement de pénitence. 936. Le principal effet du sacrement de pénitence est de récon-

cilier le pécheur avec Dleu. Il n'est aueun pécheur, eût-il commis tous les crimes dont un homme est capable, qui ne puisse en obtenir l'absolution. Suivant le concile de Trente, le sacrement de pénitence est établi afin que ceux qui se sont soullés de quelque crime comparaissent comme coupables devant le tribunal sacré, et qu'lls puissent être délivrés de leurs péchés, non pas une fois, mais toutes les fois qu'ils s'u présenteront avec des sentiments de contrition (1); ce qui est conforme à ces paroles de Jésus-Christ : « Tout ce que vous délierez sur la terre, sera délié dans « le ciel : Quœcum que solveritis (2). » Toux, sans distinction entre les fautes légères et les fautes graves. Dieu promet le pardon aux pécheurs qui font pénitence : « Que si l'impie, dit le Seigneur, « fait pénitence de tous les péchés qu'il a commis, s'il garde tous « mes préceptes et s'il agit selon l'équité et la justice, il vivra · certainement, et il ne mourra point. Je ne me souviendrai plus · de toutes les iniquités dont il s'est rendu coupable (3). - Je le « jure par moi-même, je ne veux point la mort de l'impie, mais - qu'il se convertisse en quittant sa vole, et qu'il vive (4), - Oue l'imple revienne donc au Seigneur, et qu'il espère en celui qui se platt à manifester sa miséricorde à l'égard des plus grands pé-

cheurs; qu'il mette sa confiance en celui qui est mort pour le saiut de tous les hommes, et qui est la victime de propitiation, nonseulement pour nos péchés, mais encore pour les péchés du monde entier (t).

937. Il est vrai que les livres saints paraissent, en certains endroits, favorables à ceux qui ont prétendu que les péchés les pius graves étaient irrémissibles. Mais quand il est dit dans l'Écriture qu'il n'y a pas de pardon pour tel pécheur, pas de rémission pour tel peché, par exemple, pour le blasphème contre le Saint-Esprit, cela doit s'entendre relativement, et non d'une manière absoiue. Il est constant que les auteurs sacrés se servent quelquefois du mot impossible pour exprimer qu'une chose est très-difficile, et qu'ils disent qu'une chose n'arrivera pas quand elle n'arrive que trèsrarement. Cette manière de parler n'est point particulière aux Orientaux; on la retrouve chez tous les peuples. D'ailleurs, c'est ainsi que l'ont entendu les Pères de l'Église et l'Église eile-même, qui prie pour la conversion de tous les pécheurs, et n'inflige des peines aux plus coupables que dans l'intérêt de leur saint éternel : Ut spiritus salvus sit in die Domini, comme le dit saint Paul en parlant de l'incestueux de Corinthe (2).

333. Toutefois, en remettant la coulpe et la peine étermelle du péché mortel, le sacrement de péciènce ne remet pas toujours en même temps toute la peine temporelle. De lis, comme nous l'avons dit plus haut, la nécessité de repasser ses années dans l'amertume de son âme, de se purifier de plus en plus par les iarmes de la pénitene, et de satisfaire entièrement à la justice divine en ce monde on an l'autre. Ce n'est qu'après avoir diefre une pleice astisfaction, que le pécheur aura droit à la récompense que Dieu a promise à ceux qui soat vraiment péniteaux.

La rémission des péchés s'opère, dans le sacrement, par la grace sanctifante, qui réconcilie le pécheur avec Dieu, ou le purific de plus en plus, s'il la reçoit après avoir déjà obtenu le pardon de ses péchés.

929. La réconciliation qui se fait avec Dieu par le sacrement de pénitence est ordinairement suivie, dans les personnes pieuses qui reçoivent le sacrement avec dévotion, de la paix et du repos de la conscience, et d'une abondante consolation de l'âme (3).

<sup>(1)</sup> Its éplire de saint Jean, c. u, v. 2. — (2) Eplire aux Cofinthiens, c. v. s. 5. — (3) Concile de Trente, sess. xiv, ch. in.

#### CHAPITRE IV.

#### Du ministre du sacrement de pénitence.

940. Le ministre du sacrement de pénitence doit être revêtu d'un double pouvoir, du pouvoir d'ordre et du pouvoir de juridiction. Le premier pouvoir est cétui que le prêtre reçoit dans l'ordination; je second est cétui qui accede au prêtre de forti d'excerce le pouvoir de l'ordre sur telle ou telle personne. La puissance d'ordre est la même dans tons les prêtres; ja puissance de juridiction a des degrés; elle est plus ou moins étendue, car elle dépend de l'ordre hiérarchique et de la volunité des supérieurs.

941. Or, le pouvoir de l'ordre est absolument nécessaire pour l'administration du sacrement de pénitence. Il est de foi que les évêques et les prêtres seuls ont le pouvoir de remettre les péchés. Ainsi l'a défini le concile de Trente contre les novateurs du seizième siècle, les frappant d'anathème pour avoir dit « que les « évêques et les prêtres ne sont pas les seuls ministres de l'absolua tion, mais une c'est à tons et à chacun des fidèles chrétiens que « s'adressent ces paroles de Jésus-Christ : Tout ce que vous délie-· rez sur la terre sera délié dans le ciel, et tout ce que vous lieres sur la terre sera lié dans le ciel; et celles-ci : Les peches · seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront rete-· nus à ceux à qui vous les retiendres (1). - Ce décret n'introduit point un nouveau dogme dans l'Eglise; ce n'est qu'une interprétation des paroles de Jesus-Christ, interprétation solennelle et authentique, émanée du tribunal suprême en matière de controverse. En effet, c'est la doctrine des Pères et des conciles de tous les temps. Telle est aussi la pratique générale et constante de l'Église : les Grecs pensent comme les Latins ; et l'Orient, quoique divisé en plusieurs sectes plus ou moins anciennes, est ici d'accord avec l'Occident

942. Outre le pouvoir d'ordre qui se communique par le ministère des évêques, les ministres du sacrement de pénitence ont en-

<sup>(1)</sup> Si quis dixerit.... non solos sacerdotes esse ministros absolutionis, sed omnibus et singulis Christi fidelibus esse dictum: Queecumque ligameritis, etc.; vi quorum remiseritis peccata, etc...; analtema sit. Ibidem, can. x, et ch. y.

core besoin du pouvoir de juridiction pour absoudre vaiidement. A défaut de ce second pouvoir, l'absolution n'est pas seulement illicite, mais nulie et sans valeur. En effet, l'absolution se donne ou se refuse par forme de ingement; c'est une sentence que le prétre, comme juge, porte au tribunal sacré pour lier ou délier, pour retenir ou remettre les péchés, pour condamner ou absoudre, Or, une sentence, dans l'ordre judiciaire, ne peut être portée que sur cenx qui sont soumis à la juridiction de celui qui prononce. C'est le raisonnement du concile de Trente : « Comme la nature et la « raison de tout ingement veut qu'nne sentence ne solt portée que « sur ceux qui sont soumis à celui qui juge, on a toujours été per-· suadé dans l'Église, et le saint concile confirme cette vérité d'ail-· leurs certaine, qu'une absolution prononcée par un prêtre sur « une personne sur laquelle il n'a pas de inridiction ordinaire ou « déléguée , doit être de nul effet : nullius momenti (1). » C'est pourquoi, suivant le même concile, il est recu, comme article de foi, « que le pape et les évêques ont droit de se réserver l'absolu-· tion de certains cas; et que cette réserve ne regarde pas seule-· ment la police exterieure, mais qu'elle est un obstacle à ce que les prêtres puissent vraiment absoudre des cas réservés (2). c'est parce que la réserve des péchés n'a pas seulement lieu pour la police extérieure, mais qu'elle a son effet même devant Dieu, que, « de crainte que queiqu'un ne périsse à l'occasion de la réserve, il a toujours été pieusement observé dans l'Églisc de Dieu · qu'il n'y eût aucun cas réservé à l'article de la mort, et que tout · prêtre pût alors absoudre tout pénitent de quelque péché que ce . füt (3). »

943. Nous trouvous la même doctine dans le canon Omnie sutrissepse acrus, du quatrième concile général de Latran, de l'an 1916, lainsi que dans les actès du concile de Florence, de l'an 1439, comme on le voit par le dérerd l'Eugène IV aux arméniens, dans lequel nous lisons : - Le ministre du sacrement de pénifence est le -poètre, acerdon, ayant l'autorité d'absoudre, ou en vertu de son «litre, ordinariam, ou par une commission de la part du supérienre, ez commissione supérients. - Ainsi donc l'absolution des péchés, donnée par un évêque ou un curé nitrus, c'est-d-dire, par un évêque ou un curé qui ne serait pas institus aivant les lois de l'Eglise en vigueur, serait tout à la fois sacriège, nuile, invalide. On réscepte que less où, à défant du pasteur léglitune ou d'un prétre ou m'excepte que less où, à défant du pasteur léglitune ou d'un prétre ou m'excepte que less où, à défant du pasteur léglitune ou d'un prétre ou d'un prétre ou d'un prétre de la cession à défant du pasteur léglitune ou d'un prétre de la cession à défant du pasteur léglitune ou d'un prétre de la cession à défant du pasteur léglitune ou d'un prétre de la cession à démandre de la cession de l'acerdon de la cession de la cession

<sup>(1)</sup> Sess. xIV, ch. VII. - (2) Ibidem, can. II. - (3) Ibidem, ch. VII.

#### DE LA PÉNITENCE.

approuvé, l'Intrus absoudrait un malade qui est à l'article de la mort (1).

#### CHAPITRE V.

#### Du sujet du sacrement de pénitence.

944. Le sacrement de pénitence ne peut s'administre qu'à ceux - qui out reçu le sacrement de hapitme, qui est comme la porte des autres sacrements. L'Église n'exerce de juridiction que sur ceux qui sont entrés dans ou sein par le hapitme (2). Pendrendo, dit l'Apple-tre, entreprendrais-je de juger ceux qui sont hors de l'Église (3): Mâs tous ceux qui ont été régimerés, une fois privenus à l'âge de discrétion, n'eussent-lis que des fautes vénielles à se reprocher, peuvent participer à la grâce du sacrement de pénitence; car, quolqu'on ne soit pas obligé de déclairer en confession les péchés véniels, on peut nemmonts les confesser utilements.

945. Le sacrement de la réconcillation est nécessaire, non-seulement de nécessité de précepte, mais de nécessité de moyen, à tous ceux qui ont commis quelque péché mortel après avoir reçu le haptème. Le sacrement de printence, dit te concile de Treate, - est nécessaire au salut pour tous ceux qui sont tombés depuis le - haptème, comme le haptème l'est à ecux qui ne sont pas encore - régénérés (3). C' est en vain, comme nous I avons fait renarquer plus haut (5), que notre divin Sauveru aurait donné à l'Égitse, C'està-dire aux évéques et aux prêtres, le pouvoir de lier et de éller sur la terre, de remettre et de retenir les péchés, si le pécheur n'était point tenu de se présenter au tribund de la pénêtence pour se réconciller avec Dieu, s'il y avant un autre moyen de recouver la grâce du juste, d'obtenir le pardon de ses offenses. Télle a toujours été d'ailleurs la croyance de l'Égitse, ainsi que nous l'avons démontré en partant de la nécessité de la confession (s).

946. Nous avons dit que le sacrement de pénitence est nécessaire de nécessité de moyen, c'est-à-dire que ee sacrement est le moyen nécessaire au pécheur pour rentrer en grace avec Dieu. Il a été institué pour conférer à celui qui le recoit la première grace sanctifiante qui efface le péché mortel. Mais cependant il en est de ce sacrement comme du sacrement de baptême : quand on ne peut le recevoir, il suffit de le désirer, en s'excitant à la contrition parfaite. Dieu ne demande point l'impossible, et ne refuse point la grace nécessaire à celui qui la lui demande : Facienti quod in se est, non denegat gratiam. Il peut même arriver que celui qui vient de commettre le péché mortel s'excite à la contrition parfaite, et qu'il soit justifié avant de recevoir l'absolution, soit qu'il puisse, soit qu'il ne puisse pas se confesser aussitôt; mais il n'est point dispensé pour cela de recevoir le sacrement (1). Quant aux dispositions nécessaires pour le recevoir, nous les avons expliquées dans la Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs.

(1) Voyer, ci-dessus, le nº 855

## TRAITÉ

DI!

#### SACREMENT DE L'EXTRÊME-ONCTION.

#### CHAPITRE PREMIER.

De la notion et de l'institution du sacrement de l'es rémeonction.

947. Le sacrement de l'extrême-onction est ainsi appelé, parce qu'il s'administre par une notion, et que cette noction est la dernière de celles qui, d'après l'ordre de Notre-Seigneur Jésus-Christ, cocorournat la sanctification des hommes. On l'appelle aussi le sacrement des infirmes, des mourants, parce qu'il a été institué en faveur de ceux qui sont en danger de mort. On définit l'extréme-onction, un sacrement institué par Jésus-Christ pour remettre aux malades qui sont en danger de mort tes restes de leurs péchés, les guérir des langueurs de l'âme, et même leur rendre la sanié, si cel a et appélient pour leur salut.

- 948. L'extrême-onction est un vrai sacrement, un sacrement proprement dit de la loi nouvelle. Cette proposition est de foi. « Si « quelqu'un dit que l'extrême-onction n'est pas vraiment et proprement un sacrement institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ, et promulgué par le bienheureux apotre Jacques, mais seule-
- ment un rit qui vient de nos pères, ou une invention humaine;
   qu'il solt anathème.
   Ainsi s'exprime le concile de Trente (1), dont la décision est fondée sur l'Écriture sainte et la tradition.
- a decision est fondée sur l'Ecriture sainté et la tradition. « Cette « onction sacrée des maiades a été instituée par Notre-Seigneur « Jésus-Christ, comme un vrai sacrement du Nouveau Testament,
- insinué dans saint Marc, promulgué et recommandé aux fidèles

<sup>(1)</sup> Si quis discrit, extremam unctionem non esse vere et proprie sacramentum a Christo Domino nostre institutum, et a beato Jacobo apostolo pronutigatum, sed risum tantum acceptum a patribos, aut figmentum homanum; anathema sit. Sess. xvv, du Sacrement de l'extréme-onetion, can. 1.

« par saint Jacques, apôtre et frère de Notre-Seigneur, Quelqu'un, « dit-il, est-il malade parmi vous, qu'il fasse venir les prêtres de . l'Église, et qu'ils prient sur lui, l'oignant d'huile au nom du « Seigneur ; et la prière de la foi sauvera le malade, et le Sei-« gneur le soulagera ; et s'il est en état de péché, ses péchés lui « seront remis. Par ces paroles, comme l'Égilse l'a appris de la · tradition des apôtres, transmise comme de main en main, elie « nous enseigne quels sont la matière, la forme, le ministre propre « et les effets de ce sacrement saiutaire (1). » En effet, les Pères, regardant l'extrême-onction comme un supplément, la consommation du sacrement de pénitence, l'ont toujours mis e au nombre des sacrements. Nous pourrions eiter, entre autres, Origène (2), saint Jean Chrysostome (3), saint Cyrille d'Alexandrie (4), saint Augustin (5), Innocent I (6), saint Grégoire le Grand (7), Théodore, archevêque de Cantorbéry (8), le vénérable Bède (9), Paschase Radbert, abbé de Corbie (10), Hinemar, archevêque de Reims (11), et saint Bernard (12). C'est aussi l'enseignement des conciles de Châlon-sur-Saône, de l'an 813; d'Aix-la-Chapelle, de l'an 836; de Mayence, de l'an 847; de Pavie, de l'an 850; de Constance, de l'an 1414, et du concile de Florence, de l'an 1439. Enfin , comme nous l'avons prouvé en pariant des sacrements en général, c'est et ç'a toujours été la croyance générale de l'Église, croyance qui, ne pouvant venir que des apôtres, remonte jusqu'à Jésus-Christ (13).

(i) instituta est antem sarra luce nactio infirmoroum, tanquam vere et proprie accumentum Novi Trestamenta, a Christia Domain nostros, quel Marsena (c. vi) quiden insinatum, per l'anchem nettem apostolium se Domain l'anterna (c. vi) quiden insinatum, per l'anchem nettem per cute, que produce l'anchem l'anchem per cute, que contra l'anchem per cute, quente a mante l'anchem l'anchem per l'anchem l'

#### CHAPITRE II.

De la matière, de la forme et des effets du sacrement de l'extrême onction.

949. Conformément aux paroles de saint Jacques, - l'Église, dit

· le concile de Trente, enseigne que la matière sacramentelle de · l'extrême-onction est l'huile bénite par l'évêque. En effet, l'onc- tion de l'hulle représente très-blen la grâce du Saint-Esprit, dont « l'âme du malade recoit invisiblement l'onction (1). » C'est ce que le catéchisme romain développe de la manière suivante : « Cette · matière est très-propre à représenter l'effet que le sacrement · produit Intérieurement dans l'âme. Car, comme l'huile a la pro-· priété d'adoucir les souffrances du corps, ainsi la vertu du sa-· crement tempère la tristesse et la douleur de l'âme. L'huile est · encore un remède qui rétablit la santé; elle apporte la joie, elle · sert d'aliment à la flamme qui nous éclaire, et rend au corps faa tigué les forces et la liberté de ses mouvements (2). - Il est donc clair que l'hulle est la matière du sacrement de l'extrême-onction. Et il s'agit de l'huile d'olive, la seule proprement appelée huile. . Le matière de l'extrême-onction, dit Eugène IV, est l'huile · d'olive, bénite par l'évêque (3). - On voit, par le décret de ce pape, ainsi que par le concile de Trente, que t'huile des infirmes doit être bénite par l'évêque. Mais cette bénédiction est-elle nécessaire de nécessité de sacrement, c'est-à-dire nécessaire sous pelue de nullité pour le sacrement? Les docteurs ne sont pas d'accord : les uns la regardent comme nécessaire à la validité de l'extrêmeonction; les autres ne la croient nécessaire que de nécessité de précepte. On ne peut, dans la pratique, s'écarter du premier sentiment (4).

950. La forme du sacrement de l'extrême-onction consiste dans les paroies que le prêtre prononce en faisant chaque onction. « La · forme de ce sacrement, porte le Rituel romain, est la prière solennelle que le prêtre fait à chaque onction, lorsqu'il dit : « Que

<sup>(</sup>i) Session xIV, de l'extrema-onction, ch. z. — (2) Catéchisme du concile de Trente, sur l'extréma-onction. — (3) Décret pour les arménieus. — (4) Voyet la Théologie morale à l'usage des curés, tome II, n° 614, etc.

, par cette enction aciste, et sa grande mistricorde, le Sejeneur, pous remelle foutes les fantes que vous avez commiser par la «ses ou par l'ouie, etc. » Et que ce soit là la forme vértable de ce sacrement, saint Jacques nous l'apprend par ces peroles : Ou'ils prient sur lui, et la prière de la foi susurera le madde. Le concile de Trente et le pape Bagène IV prescrives aussi la même formule orur l'administration de l'extrême-ouction.

951. Il est de fol que l'onction des infirmes confère la grâce. remet les péchés, et soulage les malades, « Si quelqu'un dit que · l'onction sacrée des infirmes ne confere pas la grace, ne remet · pas les péchés et ne soulage pas les malades...; qu'il soit ana-• thème (1). • C'est la décision du concile de Trente, qui explique en détail les effets de ce sacrement. . Quant à l'effet de l'extrême-· onction, dit-il, il est expliqué par ces paroles : Et la prière de · la foi sauvera le malade, et le Seigneur le soulagera; et s'il a · commis des péchés, ils lui seront remis. Car cet effet est la grace . du Saint-Esprit, dont l'onction efface les péchés, s'il en est en-· core qui aient besoin d'expiation, ainsi que les restes du péché; e elle soulage et fortifie l'âme du malade, excitant en lui une · grande confiance en la miséricorde divine; en sorte que le malade · supporte plus facilement les incommodités et les douleurs de la · vie : il résiste avec plus de courage aux tentations du démon, et · obtient quelquefois la santé du corps, si cela doft être expédient . au salut de son Ame (2). »

1937. Ce sacrement remet-il les péchés mortels? Le catchisme du soncie de Treute sensière qu'il remet les péchés, et principalmient les péchés moins graves, qu'on appelle communientent vérinlès; panis que les fautes mortelles sont effacés par le sacrement des pétitences que l'extremen-cución n'à point eté directement lastituée, primario loco, pour remettre les péchés mortels; que c'est l'abjet et la fia du apputeme et dels pisatresce (3). Ceptudant il set communément requ que le sacrement des mémanies remet les péchés mortels, au moins indirectement ou secondairetent. Il peut arriver, par example, qu'un maisde, par seite d'une négligence qui se va pas jusqu'un moiste, propèr l'absolution sans avoir les dispositions requises; so qu'après l'avoir reque digmennt, il

(1) Si quis direirit, sacram informorum medionem non conferre gratium, non remitteré peccata, non alleviare informos, aci jam consusse, quasi olum faction finerit gratia containeum; manifessas sit. Sezz. xiv; par l'extrême-enction, com. n. — (2) Ibideon, ch. n. — (3) Catéchisme du concale de Trente, sur l'exidem-enction.

tombe dans un péché mortel qu'il oublie presque aussitôt, sans avoir la pensée de s'en confesser. Alors, s'il reçoit l'extréme-onction avec la douleur de ses péchés, n'eût-il que l'attrition, il obtiendra le pardon, par la vertu même de ce sacrement (1).

#### CHAPITRE III.

Du ministre et du sujet du sacrement de l'extréme-onction.

965. Les évêques et les prêtres consecrés par l'imposition des mains de l'évêque peuvent seuls administre l'évêtréme-onction. Cette proposition est de foi. « Si quelqu'un dit que les prêtres de l'Église que assist l'acques enborte à faire venir pour oindre le mainade, ne sont pas les prêtres ordonnés par l'évêque, mais que ce sont les plus anciens en age dans chaque commununte, et qu'ainsi le proprenistre de l'extréme-onction n'est pas le seul prêtre, qu'ul soil anathème (3). » Ainsi, tout prêtre, pur c'est méme qu'il est prêtre, pout administre validement l'extréme-onction; raissi les évêques et les prêtres seuls peuvent extrerce re alioistère; ail les simples fidèles, ain même les diacres, ne sont ca-abbles de conférer ce sacrement (3).

934. Conformément à la pratique généralo de l'Églies, fondée sur le texte même de saint Jacques, Infirmature qu'in robôt, on se peut administrer l'extrême-onction qu'aux fidèles qui sont dangereusement malades. Il est marqué par ces parvois (de saint - Jacques), dit le concile de Trente, que cette onction doit être faite aux malades, principalement à eux qui sont attaqués si dangereusement, qu'ils paraissent être à l'article de la mort : - d'où vient qu'ou l'eppelle aux els escrement des mourants, Que si les malades, après avoir requ cette onction, reviennent en santé, lis pouront encore être secourus de nouveau pur ce sa-

<sup>(1)</sup> Voyre la Théologie morale, à l'ausqu' des cuirés, fom 11, n° 415. — (1) sui discrit, preshytere Meclaise, quou beatus Iacobus addenendos est differente inungacións hortater, non esse accedites ab episcope ordinatos, actuates essiones in quasta commendate; ob highe proprieme extreme usuclinata missierum non esse solom succediden; a mathema sil. Sosa. xur, sur l'actual de la commendate de

• crement, quand ils retomberont dans un pareil danger de la • vie (1). •

955. Le sacrement de l'extrême-onction est-il nécessaire au saiut I in est point nécessaire de moyen, mais il l'est de nécessité de précepte divin pour tous ceux qui sont dangeres-ement malades. L'apôtre saint laqueus nous le file niendre assez-clairement, lorsqu'il dit: Quelqu'un iombe-t-il malade? Qu'il appelle les prêtres de l'Église. - Il ne faut écouter en aucune façon - ceux qui, contrairement aux paroles si deirre de saint Jacques, publient que cette ouction n'est qu'une invention humaine, ou - un usage reque des Precs, qui n'est fondé sur aucun précepte dire viu (2). - Il n'y a que les malades qui ont perdu la foi, ou qui n'ont pas le sentiment de leur position, qui solent indifférents à l'égard de ce sacrement, qui est le sacrement de l'espérance pour les mourants (2) ets mourants (2).

(1) Sess. xiv, sur l'extrême-ouction, ch. iii. — (2) Concilé de Trente, ibidem, ch. iii. — (3) Voyez ce que nous avons dit dans la Théologie morale, tome u, nº 625. etc.



# TRAITÉ

# DU SACREMENT DE L'ORDRE.

# CHAPITRE PREMIER.

ne la hiérarchie et de l'institution du sacrement de l'ordre.

#### ARTICLE I.

De la hiérarchie.

956. Il existe dans la loi nouvelle, d'appès l'institution de Jésus-Christ, un sacredoe visible, un corps de ministres spécialement chargé de tout ce qui regarde le culte divia, un état particulier essentiellement distinct de l'état des laigues on du commun des fidèles, une hiérarchie comprenant différents ordres, qui ont tous plus ou moins de rapport avec le sacerdoce. Il est de foi que, dans le Nôureau Testament, il y a un sacerdoce extérieur et vi-sible, un pouvoir de consacrer « foffire le vrai corps et le vrai sang de Notre-Seignear Jésus-Christ, de remettre et de recinir-le se péchés. « Il est de foi que, « outre le sacerdoce, il y a dans l'Égite catholique d'autres ordres majeures et mineurs, par les-queis, comme par certains degrés, on monte au sacerdoce. « Il est de foi « qui ly », dans l'Égite catholique, une hifrarchie d'institution divine, qui se compose d'évêques, de prêtres et de ministres (1). « Cette doctrine n'est point nouvelle : îndépendamment

(1) Si qui diterit, son toss in Novo Teatamonto naccodolium visibile et returni; yel non esse potestatem aliquam conscenarda et offerendi corpus et asaginiera Domini, et peccata remitteadi et returendi; sed officiam tatoime a mudum ministerium precional Prangelium; yel cos, qui non precificant, processo non esse acceptoler; anathema siti. Concelle de Tronfe, sers xxxx, con., ... — Si quis diazerti, proter saccordolum non esse in Erclesia catholica alion ordines, et mojores et minores, per quos, verid per gradus quodam, in saccedorides, et mojores et minores, per quos, verid per gradus quodam, in saccedori.

de ce que nous avons dit du ministre des sacremeats du haptéme, de la confirmation, de l'eucharistie, de la pénitence et de l'extréme-Ouction, nous lisons dans saint Paul : « Vous êtes le corps de Jésus-Chaite, de macharistie de l'extrément de l'extréme-

 Christ, et membres dépendants les uns des autres. Ainsi, Dieu a établi dans son Église d'abord quelques apôtres, puis des prophètes, et en troisième lieu des docteurs.... Est-ce que tous sont

phètes, et en troisième lieu des docteurs.... Est-ce que tous sont
 apôtres? Est-ce que tous sont prophètes? Est-ce que tous sont
 docteurs (t)? Jésus-Christ a donné lui-même (à son Égilse) quel-

« ques-uns pour être apôtres, quelques-uns pour être prophétes, « d'autres pour être évangélistes, d'autres pour être pasteurs et « docteurs, pour la perfection des saints par l'œuvre du ministère

- docteurs, pour la perfection des saints par l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Jésuc-Christ (2). » D'alliurs, les livres saints font mention des évêques, des prêtres et des diacres. Aussi, depuis le pape saint Clément et saint Ignace, martyr, jusqu'à saint Bernard, jusqu'à saint Bernard, jusqu'à seitieme siècle, les Pères, les docteurs et les conclies de l'Église latine et de l'Église groque, de l'Orient et de l'Occident, out constamment reconnu cette hiérarchie comme un dogme catholique, comme une institution de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

# ARTICLE II. De la notion de l'ordre

957. On entend ici, par ordre, le rang, le grade qu'on occupe dans la hiérarchie ecclésiastique; et, par ordination, le rit par lequel on reçoit un ordre, avec un certain pouvoir plus ou moins étendu d'exercer les fonctions qui out rapport au culte divin.

On distingue sept ordres: le sacerdoce, qui comprend la prétrise el l'épiscopat, qui en est la plénitude; le dinconat, le sousdiaconat, et les ordres d'avolts, el évacreitse, de lecteur et de portier. · Comme la fonction d'un sacerdoce si saint est une chose · tonte divine, afin qu'elle pût être exercée avec plus de dignité · et de respect. Il était convenable œu'il v ett. dans l'Épiles, nil-

timu tendatur; nauthema sit. Ibiden, can. 11. — Si quis dinerti, los Eccluis catobica non esse hierarchiam drivas orinântione instituton, que constate es episcopia, perabyteria, et ministris; nauthema sit. Ibidena, can. 11. — (1) EI quodam quidem possib Dessi in Eccleis primam apsotolos, secundo propulsars, terito depetures... Namquid omnes apostoli 7 Namquid omnes doctores  $T^{\mu} = P^{\mu} = P^{\mu}$ . aucu Corinithenas, c. 110, 213. Espe delli quodam quidem apostolos, quodam autem propletas, silico sevo evanguistas, alico autem pautores et doctores.  $P^{\mu}$  fire aux  $P^{\mu}$  pletas, c. 110, 21. Espe delli quodam quidem apostolos, quodam autem propletas, silico sevo evanguistas, alico autem pautores et doctores.  $P^{\mu}$  fire aux  $P^{\mu}$  pletas, c. 11, 21. Li probabili qui della probabili p

« sieurs et divers ordres de ministres, chargés d'office de ce qui « tient au sacerdoce; de sorte que ceux qui ont recu d'abord ia « tonsure cléricale arrivassent ensuite aux ordres majeurs, en « passant par les ordres mineurs. Car les saintes Lettres ne font a pas seulement mention des prêtres; elles parlent aussi très-« ciairement des diacres, et indiquent positivement les choses - auxquelles on dolt faire attention dans leur ordination. Et l'on « voit que, des le commencement de l'Église, les noms des ordres - suivants étaient en usage, ainsi que les fonctions propres à cha-« cun d'eux. c'est-à-dire de l'ordre de sous-diacre, d'acolyte, « d'exorciste, de lecteur et de portier, quojqu'en degré différent ; « car le sous-diaconat est mis au rang des ordres majeurs par les « Pères et par les saints conciles, dans lesquels il est aussi très-« fréquemment parlé des autres ordres inférieurs (1). » Le sacerdoce, le diaconat et le sous-diaconat sont appelés ordres majeurs, sacrés : et les ordres d'acolyte, d'exorciste, de lecteur et de portier sont appelés ordres mineurs, moindres, parce qu'ils sont inférieurs aux ordres sacrés. Quant à la tonsure, eile n'est point un

# ordre proprement dit, mais une préparation aux ordres; Praam-ARTICLE III.

bulum ad ordinem, dit saint Thomas.

# L'ordre est-il un sacrement?

958. Il est de fol que l'ordre ou l'ordination sacrée est un vrai sacrement de la loi nouvelle. Anathème à celui qui dira « que « l'ordre ou l'ordination sacrée n'est point vraiment et proprement « un sacrement institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ; ou que « c'est une invention humaine, lmaginée par des gens ignorants · des choses ecclésiastiques; ou que ce n'est qu'une certaine ma- nière de choisir les ministres de la parole de Dieu et des sacre-· ments. · Ainsi s'exprime le concile de Trente (2), qui se fonde sur le témoignage de l'Écriture, la tradition des apôtres, et le consentement unanime des Pères (3).

<sup>(1)</sup> Concile de Trente, sess, xxIII. ch. II. - (2) Si quis dixerit, ordinem, sive sacram ordinationem, non esse vere et proprie sacramentum, a Christo Domino institutum, vel esse figmentum quoddam humanum, excogitatum a viris rerum ecclesiasticarum imperitis; aut esse tantum ritum quemdam eligendi ministros verbi Dei et sacramentorum; anathema sit. Ibidem, can. m. - (3) tbidem, ch. 111.

959. En effet, voici ce que dit l'Apôtre, écrivant à Timothée : « Ne négligez point la grace qui est en vous, qui vous a été done née , suivant une révélation prophétique , par l'imposition des « mains des prêtres (1). Je vous exhorte à ranimer la grace que · vous avez recue par l'imposition de mes mains (2). » Nous lisons aussi dans les Actes que les apôtres ordonnérent les sent diacres par la prière et l'imposition des mains : « Ils les amenèrent en présence des apotres, qui leur imposèrent les mains en priant : Et orantes imposuerunt eis manus (3). » Dans le même livre, il est dit que Paui et Barnabé établirent des prêtres en chaque Eglise (4). Au lieu du verbe constituere, le texte grec se sert du verbe qui exprime l'imposition des mains. Suivant l'apôtre saint Paul, « c'est Jésus-Christ lui-même qui a donné (ou a fait) ies « uns apôtres, les autres prophètes, d'autres évangélistes, d'au-« tres pasteurs et docteurs (5). » Or, d'après ces différents textes, on trouve dans l'ordination tous les caractères d'un vrai sacrement; savoir : un rit extérieur et symbolique, qui consiste dans l'imposition des mains; la vertu de conférer la grâce, et l'institution divine. Dieu seui peut attacher la grâce à un signe extérieur ou matériel. Aussi, les saints Pères ont-ils toujours regardé l'ordination comme un sacrement proprement dit.

960. Nous pourrions citer saint Ignace, évêque d'Antioche et martyr (o), Tertullien (7), saint Grégoire de Nyses (8), saint Chrysostome (9), saint Jerôme (10), saint Léon (11), les Pères du concile général de Chalcédoine de l'an ét.), le pape Anàstase II (12), saint Grégoire le Grand (13), et autres docteurs grees et latins. Qui inous suffise de rapporter eq que dit saint Augustin. Volle se paroles : « Que les donatistes nous expliquent « pourquoi le earactere du baptême est inefficable, tandis que, d'apres cus, celui de l'ordre ne l'est pas... Si e sont deux sacre-ments, comme personne n'en doute, pourquoi l'un se conserve-rait-il, tandis que l'autre se perfrait (14) y E. Fuldemment, e

C Ly Congl

<sup>(1)</sup> Neil segligere gralians que in te est, que date est tibl per production, com imposition enamum prodyterial, "régire 2 Trantée—c) Autorent e, ut resuelles graliam bel, que est in le per impositionem manum moreum. Predigire à Trantée, c, 1, s, é. — (3) Actes des apriers, c, 11, s, é. — (3) Est caux solutionisent, liits per langulas ecclesias presulyteros. Hédem, c, vu, s, e. — (3) Est caux solutionisent, liits per langulas ecclesias presulyteros. Hédem, c, vu, s, e. 2, 2. — (3) Est caux solutionisent, liits per langulas ecclesias presulyteros. Hédem, c, vu, s, e. 2, 2. — (3) Est caux solutionis de l'éduc-Circis. — (3) Biocoms sur le baptiene de l'éduc-Circis. — (3) Ux. vu, de sacredoce, c, v., r. — (6) Biologue contre les instificires. — (11) Leitre vu, silus xxxxx. — (12) Leitre à l'empereur Anasstate. — (13) Leitre à l'empereur Anasstate. — (14) Leitre à l'empereur Anasstate. — (15) Le

grand docteur regardait l'ordre comme un sacrement; il en parie comme du baptème, comme d'un dogme reçu dans l'Église au commencement du cinquième siècle.

901. Enfin, à toutes ces autorités on peut ajouter la croyance, la prailung efinérale et non interrompue de toutes les Égliess, de l'Églies latine et de l'Églies greeque, des Égliess d'Orient et de cedies d'Occléent. Dans toutes les parties du monde chrétien et dans tous les temps, ainsi que nous l'avons vu en parlant des sa-crements en général, on a mis l'ordre, l'improjition des maires, un nombre des sacrements institués par Notre-Seigneur Jésus-Carist.

#### ARTICLE IV.

#### Quels sont les ordres qui ont le caractère de sacrement?

992. Il est hors de doute, dans l'Église, que le sacerdoce est un sacrement; escet un dogren qui n'est contesté par aucus estholique. Le concile de Trente frappe d'anathème quiconque dira que par l'ordination de la prétrise il ne s'imprime point de caractère, ou que cetti qui a dét une fois prêtre peut de nouveau denentilaique (l). L'ordination, qui imprime un caractère sacramentel, est évidemment un sacrement.

963. Máis l'épiscopat est-il un sacrement? Imprime-t-il un enrectère distinct du caractère du simple prétère () oudque tous les docteurs s'accordent à reconnaître que l'évêque est supérieur au prêtre, lis ne s'accordent pas à regarder l'épiscopat comme un sacrement proprement dit. Plusieurs théologieus persent que l'épiscopat n'est pas un sacrement qui diffère du sacerdoce; qu'il n'imprime pas un nouveau caractère, mais qu'il confère seulement une puissance plus étendue, un plus grand pouvoir sur les choess saintes; ce n'est, suivant eux, qu'une extension, que la plénitude, le complément, le faite du sacerdoce. Mais il est plus communément requ que l'ordiation des évêques est un sacrement distinct de la prêtrise. En effet, cette ordination nons offre tout ce qui coustitue un rval sacrement. On y trove le rit exté-

quomodo accrimentum hapitzali non possi amitti, el accrimentum ordulazioni possi amitti. Ai enimi utranque accrimentum el quodi emen dubilazioni possi lamitti. Ai elimi utranque accrimentum el quodi emen dubilati vilidi non amittitur, el lindi amittitur f.Lie. 11, contre la tettre de Parmetine. ci. xxx. ... (1) Si quisi diserit, per accrano ordinationem... non imprini characterem; yel eun qui incerdos semel finit inicum rursus fieri posse ; anathema sit. Sexx. xxxx. q.c. xx.

rieur, savoir, l'imposition des mains: Je vous ethorte à ranimer - la grâce de Dieu, qui vous a été dounée par l'imposition de mes - minins (1). » C'est l'avis que saint Paul domanità Timothée, qu'il avial hiu-même ordonné évêque d'Éphèse. Ce rit a la vertu de conférre la grâce, comme on le voil par le lexte que nous venons de câter. La même chose est prouvée par ces paroles que l'évêque connécrateur adresse à celul qu'il ordonne : Recenze le Saint-Epprit, Or, la vertu de conférre l'Esprit-Saint, de produire la grâce; suppose nécessairement une institution sacramentelle. D'allieurs, selon le même apôtre, c'est le Saint-Esprit qui a établise devigues pour gouverner l'Espits de Dieu (2); c'est l'ésau-Christ lui-même qui a fait les una apôtres (3), dont les évêques sont, de l'avou de tous, les successeurs.

964. Après l'Écriture sainte on peut citer la tradition. On voit. par les écrits de saint Denis l'Aréopagite ou de l'auteur qui porte son nom (4), de Tertullien (5), de Clément d'Alexandrie (6), de saint Épiphane (7), de saint Augustin (8), de saint Léon (9), du pape Gélase (10), de saint Grégoire le Grand (11), de salut Isidore de Séville (12), et d'autres anciens auteurs ecclésiastiques, que l'ordre des évêques est nn sacrement, l'ordre le plus élevé de tous, un ordre distinct de l'ordre des prêtres et des autres clercs. Aussi le concile de Trente, en décidant que la hiérarchie établle de Dieu se compose des évêques, des prêtres et des ministres, distingue assez clairement l'ordre des évêques de l'ordre des prêtres, des diacres et des autres ministres qui servent à l'autel. Toutefois, comme il n'existe aucune décision expresse de l'Eglise ou du saint-siège sur cette question, on ne peut soutenir que comme plns commune et pins probable l'opiuion des docteurs qui pensent que l'ordination de l'évêque est un vrai sacrement distinct de la prêtrise.

965. Il est généralement reçu que le diaconat est un sacrement; presque tous les théologiens eatholiques sont d'accord sur ce point. On trouve en effet dans le diaconat toutes les conditions requises pour nn véritable sacrement: savoir, nn rit extérieur qui consiste dans l'imposition des mains, accompagnée de la prière. C'est ainsi

<sup>(</sup>i) II réptre à Timothée, c. 1, v. 6. — (2) Actes des apôtres, c. 11, v. 12. — (3) Eptre aux Ephésiens, c. 1v. 11. — (4) Bièrachie ecclésiasique, c. v. — (5) Des Prescriptions, c. 11. — (6) Liv. vv, des Stromates. — (7) Bérésic 11. V. (5) Contre Peits Manlachéen. — (9) Lettre aux bast 11. Turn (1) Lettre aux évêques de Lucanie. — (11) Liv. 1v, sur le 1<sup>st</sup> liv. des Rôis, c. v. — (12) Liv. 1v, des Origines, c. 1v. — (12) Liv. 1v. (12) Liv. 1v. (13) Liv. 1v. (14) Liv. 1v. (14) Liv. 1v. (15) Liv. 1v.

que furent ordonnés les sest premiers diacres, comme on le volt dans les Acles des apoltres : El countes inpoureurs et sin-mus (1). Cert à la vertu de conférer la préce; car, dans l'ordination du diacre, l'évêque prononce ces paroles, Recenze le Sainton de Marce, l'évêque prononce ces paroles, Recenze le Saint-Eprit; et il a été institué par Jésus-Christ. - Les apoltres, dit le page saint Chément, établirent les évêques et les diacres, sui-vant l'ordre qu'ils avaient requ de Jésus-Christ (2). - Saint Ignose martys éxpérime comme saint Clément: - Respectza les diacres, comme exerçant leur minister d'apres l'ordre de Dieu (3).- Aussi le concile de Trente a-l-il défini que les ministres, c'estàdrice les diacres, appartiennent à la hierarchie detollé de Dieu (4).

- 966. On dira pout-être que ni le diaconat ni l'épiscopat ne peuvent tre mis au rang des ascrements, puisqu'il n'ys qu'un serement de l'ordre, qui est un des sept saccements institués par Notre-Signeur Jesus Christ. Il est bien vral qu'il n'ys qu'un ascrement de l'ordre; misis ce saccrement se confère, et par l'ordination des diacres, et par l'ordination des prêtres, et par celle des réques. Ces divers ordres, quodque spécifiquement dissinctes, ne constituent génériquement qu'un seul saccrement, parce qu'ils se rapportent tous su saccredoce, dont la fin principale est l'oblation du serifice, à laquelle ils concourent selon la mesure du pouvoir qu'ils communiquent à ceux qui les repolvent.
- 967. Quant au sous-diaconat, les théologiens sont partagés sur la question de savoir si c'est un sacrement. Il en est de même pour ce qui regarde les quatre ordres mineurs. Mais il nous paraît plus probable que la dignité de sacrement ne convient ni au sous-diaconat ni aux ordres inférieurs.

## CHAPITRE II.

De la matière et de la forme du sacrement de l'ordre.

968. Les docteurs ne sont pas d'accord entre eux sur la matière et la forme du sacrement de l'ordre. Le plus grand nombre regardent l'imposition des mains comme la seule matière esseu-

<sup>(1)</sup> Actes des apôtres, c. vi, v. 6. — (2) l'<sup>20</sup> lettre aux Corinthiens. — Voyez les *Pères apostoliques* de Cotelier. — (3) Lettre aux fidèles de Smyrne — (4) Sess. xii, can. vi.

tielle du diaconat, de la prêtrise et de l'épiscopat; et la prière qui accompagne cette cérémoine comme la seule forme sacramenleile. D'autres y ajoutent la présentation des instruments avec lesqués on doit exercer les fonctions sacrées, et les paroles dont se ser l'évêque en les présentant. Il ya même quelques docteurs qui prétendent que ce dernièr rit est le seul sessentiel au sacrement, parce que, disent-ils, il renferme implicitement l'imposition des mains.

969. Il est certain que l'imposition des mains est essentielle au sacrement de l'ordre, ainsi que la prière ou les paroles qui accompagnent cette imposition. En effet, nous vovons dans l'Écriture que c'est par l'imposition des mains que les apôtres ordonnaient les évêques, les prêtres et les diacres. D'ailleurs, les Pères et les conciles se servent des mots imposition des mains pour exprimer l'ordination des prêtres. Le concile de Trente dit formellement que l'extrême-onction ne peut être administrée que par les évêques ou les prêtres ordonnés par l'imposition des mains, Il est même probable, très-probable, moralement certain, que ce rit constitue toute la matière du sacrement : car il n'est parié de la présentation des instruments pour l'ordination, ni dans l'Écriture sainte, ni dans les anciens conciles, ni dans les Pères des neuf premiers siècles de l'Église. Aussi, dans l'Église grecque, les ordinations ne se font que par l'imposition des mains; nous ne trouvons dans cette Église aucun vestige de la présentation des emblèmes sacrés aux ordinands. Cependant la validité des ordinations des Grecs n'a jamais été contestée par l'Église latine; il n'y a jamais eu, à cet égard, la moindre difficuité entre les deux Églises, maigré les divisions qui règnent entre elles depuis le schisme de Photius. Il faut donc admettre que l'imposition des mains, teile qu'eile se pratique pour i'ordination sacrée, est la matière et toute la matière essentielle du sacrement de l'ordre, et que les paroles qui accompagnent ce rit en constituent toute la forme sacramentelle.

970. On objecte le décret d'Eugène IV aux arméniens : ce pape assigne la tradition, porrection ou présentation des instruments comme matière du sacrement de l'ordre, savoir, de la prêtrise, du diaconat, du sous-diaconat, et des ordres moindres. Nous répondons, premièrement, que, de l'aveu de presque tous les théologiens, ce décret n'exclut point l'imposition des mains du rit sacramentel; que s'il n'en fait pas mention, c'est qu'elle c'att en usage chez les arméniens comme ailleurs, et qu'elle c'att en usage chez les arméniens comme ailleurs, et qu'elle c'att en usage chez les arméniens comme ailleurs, et qu'elle

gène IV ne s'était proposé que de leur faire connaître les usages de l'Égiise romaine concernant la présentation des instruments, qu'on n'observait point en Orient. Nous répondons, en second lieu, que les mots materia et forma ne doivent pas être pris ici dans ieur signification rigoureuse; qu'ils expriment seulement que le rit dont il s'agit est une partie intégrante de l'ordination et du sacrement de l'ordre, à peu près comme la satisfaction qui suit l'absolution du prêtre fait partie du sacrement de péritence, Autrement, ii faudrait dire qu'Eugène IV a défini que le sous-diaconat et les quatre ordres mineurs sont de vrais sacrements, puisqu'il en assigne la matière et la forme, ce qui cependant n'est pas : il n'existe aucune décision de cette nature, et il est tout au plus probable que ces divers ordres soient d'institution divine. Au reste, il ne peut y avoir de difficulté dans la pratique; car, vu la diversité des opinions, on observe scrupuleusement tous les rites qui sont regardés par quelques docteurs graves comme essentiels à l'ordination.

# CHAPITRE III.

Des effets du sacrement de l'ordre.

971. Les principaux effets du sacrement de l'ordre sont la grâce et le caractère.

## ARTICLE I.

De la grâce que confère le sacrement de l'ordre.

972. Quoique le sacrement de l'ordre soit principaiement pour l'Église, il confère la grâce sanctillante à celtu qui le reçoit; grâc qui augmente en nous la justice; grâce sacramentelle que l'on reçoit par l'Imposition des mains, et qui, en nous rendant plus dignes, nous rend par la même plus propres à exercer les fonctions saintes. Indépendamment de ce que nous avons dité es sacrements en général, le concile de Trente frappe d'anathème celui qui dit que le Saint-Euprit n'est point communiqué par l'ordriantion nacrée, et que c'et en vain que les duéques diseat

aux ordinands : Recevez le Saint-Esprit (1). C'est évidemment la grace du sacrement de l'ordre que saint Paul avait en vue lorsun'il écrivait à Timothée : « Ne négligez point la grâce qui « vous a été donnée, suivant une révélation prophétique, par « l'imposition des mains des prêtres (2). Je vous exhorte à ranie mer la grace de Dieu, que vous avez reçue par l'imposition de mes mains (3). » D'aijieurs, les docteurs de tous les temps, les anciens conciles, et les Églises de l'Orient et de l'Occident, s'accordent à reconnaître, dans se sacrement de l'ordre, la vertu de communiquer l'Esprit-Saint, et de conférer la grace à tous ceux qui le reçoivent. Cette grace, il est vrai, n'est point la première grâce sanctifiante, qui d'un pécheur fait un juste, mais la seconde grace, qui rend un juste pius juste encore. Ce n'est que par extraordinaire, que par accident, comme on dit dans l'école, que l'ordination confère quelquefois ja première grâce sanctifiante (4). 973. La grace sacramenteile n'est pas la même dans tous ceux qui la recolvent; elie varie, et suivant les dispositions du sujet,

# ct suivant l'ordre pius ou moins digne auquel II est élevé. ARTICLE II.

# Du caractère qu'imprime le sacrement de l'ordre.

974. Il en est du sacrement de l'ordre comme du sacrement de baptème et du sacrement de confirmation ; il împrime, à cedul qui est ordonné suivant le rit requ dans l'Église, un caractère, ç'est-à-dire un certain signe aprituel et inefficable, qui ne pennet peu de rétèrer l'ordination. Cette proposition est de foi. - Si quel : qui un dit que les trois sacrements du haptème, de la caractère, c'est-à-dire un certain signe spirituel resident de l'ordre a l'impriment peu dans dirébiles, d'oi ces sa-crements me peuvent dera retifere qu'il soit anabheme (s) - Encore : - Si quelqu'in contraination sacrete. a l'imprime peu nu caractère, qu'il soit anabheme (s) - peu un caractère, qu'il soit anabheme (s) - Peu un caractère, a cui prime de l'appendit anabheme (s) - Telle a tour de l'appendit de l'appendit anabheme (s) - l'elle a tour de la doction de l'Eglise, qu'il soit anabhéme (s) - Telle a tour de la doction de l'Eglise, qu'il noi anabhéme (s) - Telle a tour de la doction de l'Eglise, qu'il noi anabhéme (s) - Telle a tour de la doction de l'Eglise, qu'il noi anabhéme (s) - Telle a tour de la doction de l'Eglise, qu'il noi anabhéme (s) - Telle a tour de l'appendit de

(1) Si quis dixerit, per ascram ordinationem non dari Spiritum Sancium, as proinde frustra episcopos dicere, accipite Spiritum Sancium., ; auschema sit. Secs. 117, con. 17. — (2) 1° epitre à Timolhèe. c. 17, v. 15. — (3) 11° épitre au même, c. 1, v. 6. — (4) Yopez, ci-dessus, le n° 599. — (5) Sees. VII, can. II. — (6) Sees. 1111, can. IV.

ordinations, pas même celles qui avaient été faites par des évêques schismatiques, hérétiques ou simoniaques; comme on le voit, et par les écrits de saint Jérôme, de saint Augustin, de saint Léon, de saint Grégoire le Grand; et par les décrets du concile de Carthage, de l'an 397; du conclle général d'Ephèse, de l'an 431; du concile de Tolède, de l'an 653; du troisième concile général de Constantinople, de l'an 680; et par les constitutions des papes Nicolas II. Alexandre II. et saint Grégoire VII. On n'a pas d'exemple, dans toute l'antiquité, qu'on ait reitéré les ordres à ceux des évêques, des prêtres, ou des diacres qui, après avoir abjuré l'hérésie, étalent rentrés dans le giron de l'Église, à moins qu'on n'eût eu des doutes fondés sur la validité de jeur ordination. D'après ce principe, jorsque les ecciésiastiques qui ont renoncé à l'anglicanisme desirent exercer le ministère sacré dans la religion catholique, on n'exige qu'ils soient ordonnés de nouveau que parce qu'il est impossible d'établir la valldité des ordinations anglicanes.

# CHAPITRE IV.

Du ministre du sacrement de l'ordre.

975. Les evêques aculs sont les ministres des ordres sacrés; sexuls, exclusivement à tout autre, lis peuvent ordonner d'autres évêques, les prêtres et les diacres. Suivant le concile de Trente, évêques, les prêtres de les diacres. Suivant le concile de Trente, évet un article de foi que les réviques sont suprériers aux prêtres; qu'ils ont le pouvoir de conficre la confirmation et les ordres, et que ce pouvoir ne leur est point commun avec les prêtres (1); ce qui est parfattement d'accord avec les livres saints, où nous lisons que les ministres de l'Églisen en frient pas ordonnés par d'autres que par les apôtres, ou par ceux qu'ils avaient consacrés (vêques. Ce sont les apôtres qu'on la mopose les mains aux premiers diacres (2). Paul et Barnabé établirent des prêtres dans les églises (3); Timothée fit tordomé par siait le Paul (4). Le même apotre donne à

(1) S' quis dixerit, episcopos non ease presb) teris superiores, vel non habere polestatem confirmandi et ordinandi; vel eam, quam habent, illis esse cum presb) teris communem...; analhema sil. Sez. xxiii, con. vii. — (2) Acele des apoltres, c. vi, v. 6. — (3) lbidem, c. xiv, v. 22. — (4) Il<sup>v</sup> éplire à Timothée, c. i, v. 6.

Timothée et à Tite, en leur qualité d'évêques, des instructions sur le choix de ceux à qui lls doivent imposer les mais pour l'épiscopat, la prêtrise et le disconst (i). Aussi, les canons des appères, les constitutions appositiques, les ameires conciles, les Péres et les dockeurs de tons les temps, la pratique générale et constante de l'Église latine et de l'Église greque, démontrent jusqu' à l'évidence que les évêques sœuls ont le pouvoir de conférer l'épiscopat, la prétrise et le disconstitution.

976. Quant au sous-dlaconat, on tient communément que le souverain pontife peut déléguer un simple prêtre pour l'ordination; il en est de même, à plus forte raison, des ordres mineurs et de la tonsure, qui n'est pas un ordre proprement dit (2).

# CHAPITRE V.

## Du sujet du sacrement de l'ordre.

977. Les hommes seuls penvent recevoir les ordres; les femmes sont absolument incapables de toute ordination. On ne peut être validement ordonné qu'après avoir reçu le baptême ; l'ordination même d'un catéchumène serait nulle ; le sacrement de la régénération est comme la porte des autres sacrements. L'Église exige aussi que l'on ne donne la tonsure qu'à ceux qui ont été confirmés; mais la confirmation n'est nécessaire que de nécessité de précepte ecclésiastique; celul qui reçoit sciemment la tonsure et les ordres sans être confirmé commet une faute grave, mais il n'en est pas moins validement ordonné. Quant à ce qui regarde l'ordination des enfants qui n'ont pas encore l'usage de raison, les uns pensent qu'elle serait nulle; les autres, au contraire, enseignent qu'elle est valide, ajoutant, toutefois, que celul qui a été ainsi ordonné n'a point contracté les obligations qu'entraine l'ordination des adultes. Ce second sentiment est le plus généralement reçu, et Benoît XiV le regarde comme certain (3).

978. il ne suffit pas d'avoir l'usage de raison pour être admis à l'ordination ; il faut être appelé de Dieu, et se conformer en tout

<sup>(1)</sup> I" épitre au même, c. us et Iv; épitre à Tite, c. 1. — (2) Yoyez, pour la pratique, la Théologie morale à l'usage des curés, tom. u, n" 646. — (3) instruction sur les rites des Cophies.

aux lois de l'Église concernant les différents ordres (1); mais il est important de faire remarquer que l'on doit regarder comme valide toute ordination faite par un évêque, quel qu'il soit, fût-il schismatique, simoniaque, hérétique, apostat, dégradé, pourvu qu'en donnant les ordres cet évêque ait l'intention de faire au moins ce que fait l'Église, et qu'il observe tout ce qui tient à la matière et à la forme du sacrement. L'Égise elle-même ne peut lui ôter un pouvoir qui est inbérent au caractère épiscopal, comme elle ne peut non plus, par aucune ioi, par aucune censure, pas même par les irrégularités, rendre absolument inhabiles à l'ordination, ou récliement incapables de recevoir les ordres, ceux qui ont été régénérés par le baptème. Quelle qu'illicite et sacrilége que puisse être cette ordination, et de la part de celul gul la confère, et de la part de celui qui la recoit, elle est néanmoins réelle, véritable et valide. Ii n'en est pas du sacrement de l'ordre comme du sacrement de pénitence, qui ne peut être administré validement sans nn pouvoir de juridiction, dont i'Église détermine à son gré les limites ; ni comme du sacrement de mariage, qui, étant un contrat, rencontre dans les empêchements canoniques et dirimants un obstacle, un obex insurmontable à sa formation. Aussi l'opinion du père Morin, qui prétendait que l'Eglise pouvait suspendre l'énergie ou l'efficacité du pouvoir épiscopal relativement à l'ordination, a été repoussée partout comme une opinion singulière, et dénuée de tout fondement. 0 00 10 000

#### CHAPITRE VI.

#### Des ordres en particulier.

979. Quoique la tonsure ne soit pas un ordre, ii convient d'en dire un mot avant de parier des ordres proprement dits.

#### ARTICLE 1er.

# De la tonsure.

980. La tonsure est une cérémonie sainte établie par i'Église

(1) Voyez la Théologie morale, tome n, nº 652, etc.

pour faire entrer ceux qui la recolvent dans l'état ecciésiastique, et les disposer aux ordres. C'est une espèce de noviciat pour éprouver si ceux qui sont agrégés au clergé par cette cérémonie se rendront dignes d'être élevés au rang des ministres de l'autel. La tonsure cléricale, dont la forme ne paraît pas avoir été toujours la même, est fort ancienne, Plusieurs auteurs, d'après saint Grégoire de Tours (1), en font remonter l'origine même jusqu'aux apôtres. Il serait difficile néanmoins d'établir cette opinion; car il n'est pas vraisemblable que les clercs aient porté la tonsure dans les trois premiers slècles, où ils étaient forcés, à raison de la persécution, de se cacher, et de se confondre avec les simples fidèles. Quoi qu'il en soit, il est certain que la tonsure ou couronne ciéricale était en usage, du moins dans l'Église latine, au sixième siècle; et au huitième nous la trouvons établie en Orient. Le second conclie général de Nicée en parle comme d'une chose reçue dans l'Église. Le tonsuré a droit de porter l'habit ecclésiastique, de posséder un bénéfice simple, et de jouir du privilége attaché au canon : Si quis suadente diabolo, etc. : mais il ne doit pas oublier qu'il est obligé de se consacrer d'une manière plus particulière au service de Dieu et de son Égilse.

# ARTICLE II.

# De l'ordre de portler.

991. Les portiers, comme le nom l'indique, out été établis pour veiller à la garde des portse de l'église; c'éts pourquoi l'évêque fait toucher les clefs de l'église à cetai qu'il ordonne. Ils sont chargés sussi d'anouncer, au son de la cloche, l'heure cis offices divisi. Il est fait mention de l'ordre de portier dans le concile de Carthage, de l'an 398, où nous lisons que l'évêque, en présentant les clefs à l'ordiand, lui dit: « Sie age, quasi reddifurus Deo rationem pro « lis rebus, que à lis clavibus recludantar. » Nous retiouvous les mêmes paroites dans le pontifical romaile. Saint d'régière de Nazianze, mort en 390, et saint Augustin, mort en 420, parlent aussi de cet ordre comme étant revu dans l'Églies sur la fin du quatrieme et au commencement du claquième siècle. Aujourd'hul, l'office de portier est aus exgénériemente confié cux laiques.

<sup>(1)</sup> De la gloire des marly13, liv. 1, c. xxvn.

# ARTICLE III.

#### De l'ordre de lecteur

982. L'ordre de lecteur est ainsi appeié, parce que la fonction de ceiul qui l'a regue ste dier dans l'eiglies l'Ébretire sainte, les homélies des saints Pores, et de faire le catéchisme. C'est pourquoi l'évêque, quand il ordonne le lecten, lui remet un livre, en lui disant : « Accipe, et esto verbi Dei relator, habiturus, si falcitier et « stiliter impleveris offetium tuum, parem, cam iti squi rerbum - Dei bene administraversus ab initio. Cette manière d'ordonner le lecteur n'est point nouvelle; elle était usitée sur la fin du quatrèmes siède, comme on le volt par les actes du concile de Carthage, de l'an 398. Nous trouvous aussi l'explication de l'office de lecteur dans les Lettres de saint (Vyprien et dans les Constitutions apostoliques. Enfin, les Pères du concile de Chaledoine font menton du lectorat cj. et su rapport de saint d'régiere de Nazianze, de Théodoret, de Socratses et de Sozoméne, l'empereur Julien avait été lui-même lecteur avant son apostasie.

# ARTICLE IV.

# De l'ordre d'exorciste.

983. L'exorciste a le pouvoir d'invoquer le nom du Seigneur, et d'imposer les mains sur ceux qui sont possédés par des esprits immondes. Toutefols, ce pouvoir ne s'exerce plus, même par les prêtres, que sur une autorisation expresse de l'évêque. Il a été sagement reglé qu'il fallait recourir à l'Ordinaire, soit à raison de la rareté des possessions proprement dites, soit à cause de la difficulté pour un simple clerc, et même pour un prêtre, un curé, de discerner si, dans tel ou tel cas particulier, la possession est réelle, ou l'effet d'une imagination exaltée. Il en est de l'ordre d'exorciste comme de l'ordre de lecteur : il remonte aux temps apostoliques. Au quatrième siècle, comme aujourd'hul, l'évêque conférait cet ordre en faisant toucher à l'ordinand le missel ou le ilvre des exorcismes, en même temps qu'il prononçait ces paroles : Accipe, et commenda memoria, et habe potestatem imponendi manus super energumenos, sive baptizatos, sive catechumenos. Cette formule est extraite du conclle de Carthage, que nous venons de citer dans l'article précèdent. Tertullien, saint Cyprien, et les Pères du concile de Laodicée, de l'an 382, parient aussi de l'ordre d'exorciste comme d'un ordre reconnu dans l'Église au troisième et au quatrième siècle.

# 'ARTICLE V.

#### De l'ordre d'acolyte.

984. Le quatrième des ordres mineurs est l'ordre d'acolyte. Il communique le pouvoir de porter d'office les cierges allumés, et de préparer le pain et le vin pour le sacrifice de la messe. L'évêque ordonne les acolytes en leur faisant toucher le clerge et le chandelier, en même temps qu'il leur dit : « Accipe ceroferarium cum « cereo, et scias te ad accendenda ecclesia luminaria mancipari « in nomine Domini. » Ensuite il lui met eutre les mains une burette vide, en disant : « Accipe urceolum ad suggerendum vi-. num et aquam in eucharistiam sanquinis Christi in nomine « Domini. » Il est remarquable que la matière et la forme de cet ordre, ainsi que la matière et la forme des trois autres ordres mineurs, se trouvent déterminées dès le quatrième siècle, comme on le voit par le concile de Carthage de 398, et qu'elles n'aient point éprouvé depuis le moindre changement; ce qui les rend bien respectables, même aux yeux de ceux qui ne leur donnent pas le caractère sacramentel.

# ARTICLE VI.

# Dn sous-diaconal.

985. C'est par les ordres mineurs qu'on doit s'élèver oux ordres majeurs ou servé, dont le premier est le sous diacont. Les fonctions de sous-diacre, comme le mot l'indique, sont de servir le diacre à l'autel, de préparer le calice et la patien, de lier l'épitre, de mettre de l'eau dans le vin destiné au sacriflee, et de laver les linges sacrés. Pour l'ordination du sous-diacre, l'évêque lui présente le calice et la patien vides, en disant : « l'ûle evijus ministerium » ibit iraditiva; l'édac te admono, ut list exchibeau, ut Doo placers » posis. . Eissuite le pontife lui donne l'amiet, le manipule et la tunique, et lui présente le livre des Epitres : Il prononce en même temps les paroles qui répondent à chacune de ces cérémonles.

- Con

986. L'ordre de sous-dincre est fort ancien dans l'Églies. Le page saint Cornelle, qui monta sur le chief de saint Pierre en 251, dit, dans sa lettre à Fabius d'Antioche, qu'il y avait de sou temps des sous-dincres dans l'Églies de Rome; et saint Cyprien, mort en 258, avait ordonné lui-même Optat sous-diacre, Appadiaconum. Les conciles d'Elvire, de l'an 308, siat que les Constitutions apostoliques qui ont été rédigées à peu près dans le même temps, nous donnent la description des crémonies de l'ordinaction du sous-diacre. Le sous-diaconat n'a pas toujours été mis au nombre des ordres majours; mais, au temps du pap lanocent III, il était regardé partout comme un ordre sacré (1), ce qui cependant e signifie pas qu'il soit un secrement prorpement dit.

887. Par l'ordination, les sous-diacres contractent l'engagement de réciter l'office divin, de porter l'habit ecclésiastique, d'observer les canons concernant les cleres qui sont dans les ordres sacres, et de garder la chasteté perpétuelle. Pour ne pas répéter ce que nous avons dit dans la Théologie morale en parlant des obligations des cleres (2), nous nous bornerons à rappeler ici les lois de l'Éclies sur le célibat.

988. Les clercs étant appelés à un pius haut degré de sainteté. l'Église leur impose l'obligation de vivre dans la continence; elle ne les admet aux ordres sacrés qu'autant qu'ils preunent l'engagement de garder la chasteté. Ce serait un sacrilége, de la part de celul qui a recu le sous diaconat, de commettre la fornication ou de tenter de se marier; son mariage serait frappé de nullité, et Il ne pourrait attirer sur lui que les maiédictions du ciei et de la terre. Voici ce que dit le concile de Trente : « Si quelqu'un dit que « les ciercs qui sont dans les ordres sacrés, ou les réguliers qui ont « fait profession solennelle de chasteté, peuvent contracter ma-« riage, et que le mariage, étant contracté, est valide, nonobstant « la loi ecclésiastique ou le vœu; qu'on ne peut souleuir le con-« traire sans condamner le mariage, et que ceux-là peuvent se « marier qui ne se sentent point le don de chasteté, encore qu'ils · en aient fait vœu; qu'il soit anathème : puisque Dieu ne refuse " point ce don à ceux qui le demandent comme il faut, et qu'il « ne permet pas que nous soyons tentés au dessus de nos forces (3). »

 Ch. Miramur, de subdiaconali ordine. — (2) Voyez la Théoi. mor., tom. n, nº 691, etc. — (3) Sess. xxiv, can. ix.

989. Cette loi , dont l'Eglise n'a dispensé que très-rarement et toujours à regret, est bien conforme à l'esprit de l'Évangile, qui met la continence parfaite au nombre de ses conseils. . Il y en a. « dit Jésus-Christ, qui se sont faits eux-mêmes eunuques (qui ont · renoncé au mariage) pour le royaume des cieux. Oui peut - comprendre ceci, le comprenne (1). » Et saint Paul ; « Il est bon a l'homme de ne pas toucher une femme.... Ce n'est point un - ordre que je vous donne, mais un conseil, Je voudrais que vous · fussiez tous comme moi ; mais chacun a son don particulier. « selon qu'il le recoit de Dieu . l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Quant aux hommes qui ne sont point maries et aux · femmes qui sont veuves, je dis qu'il leur est bon de demeurer « comme moi. Que s'ils sont trop faibles pour garder la conti-- nence, qu'ils se marient; car il vaut mieux se marier que de « brûler... Celui qui n'est poiut marié s'occupe des choses du Sei-« gneur, et des moyens de plaire à Dieu. Mais celui qui est marié · s'occupe des choses de ce monde, et des moyens de plaire à sa « femme; et il est partagé (2). » Conformément à la doctrine de l'Apôtre, les anciens Pères et les docteurs de tous les temps ont exalté à l'envi la continence, la regardant comme quelque chose de plus parfait en elle-même, comme plus digne, aux yeux de la religion, que l'état du mariage. C'est pourquoi le concile de Trente a décidé, comme article de foi, que le célibat ou l'état de virginité est plus digne que l'état du mariage ; et qu'il est meilleur et plus heureux de demeurer dans la virginité ou dans le célibat que de se marier (3).

990. Il était donc de la plus haute convenance que les ministres de Jésus-Christ, les dispensations des saints mystères, que cesu que saint Paul appelle les hommes de Dieu, fissent profession du ceribiet. Aussi la loi sur la coutinence des clients, estembres postoliques. Dès le commencement, l'Église n'admetiait temps apostoliques. Dès le commencement, l'Église n'admetiait dans les ordress sacrés que ceux qui n'étolen point engagés dans le mariage, ou qui, étant mariés, avaient cessé de vivre avec leurs Fernancs. Cest un fait qui nous est attesté par saint Jérôme et ajant l'active et passin l'active promise.

<sup>(1)</sup> Saiat Matthieta, C. 333, v. 12.— (2) Dice autem non mupits et viduits. Johnum est illis, à sie jernament, iscut et ego... (onli sine svore est, addictus set ques Domini unat, quomodo placead. Dec. Pages le chapitre va ufe la prépier aux Graithean.— (3) Si quis diveri, a datum copiquate unatepoundum reset statis riegistrales red cellulostes, et non esse meines ac bealins materes de contra de contr

Épiphane, qui connaissaient parfaitement l'un et l'autre la discipline des Églises de l'Orient et de l'Occident. Voiei ce que dit saint Jérôme : . Ou'on ne choisisse pour évêques, pour prêtres et . pour diacres, que des hommes vierges, on veuss; ou s'ils sont « mariés, qu'ils vivent dans la continence, après avoir recu le sacerdoce (1). . Saint Épiphane n'est pas moins exprès : . L'Église. - dit-il, n'élève jamais à l'ordre de diacre, de prêtre, d'évêque, ni « même de sous-diacre, celui qui vit dans l'état du mariage, et qui « yeut avoir unc famille ; mais seulement celui qui, avant eu nne « épouse, s'en est éloigné volontairement, ou en a été séparé par la · mort. C'est ce qui se pratique surtout dans les lieux où les ca-« nons ecclésiastiques sont religieusement observés (2). « Le concile d'Elvire, tenu vers l'an 305, défend aux évêques, aux prêtres, aux diacres, et à tous les clercs employés dans le ministère, d'habiter avec leurs femmes, ajoutant que quiconque aura violé cette défense sera interdit de ses fonctions (3). En 395, le pape Sirice, dans une lettre à Himérius, évêque de Tarragone, rappelle aux prêtres et aux diacres l'obligation où ils sont de s'abstenir de toute relation avec les femmes qu'ils nynient épousées avant leur promotion aux ordres sacrés; puis il ajoute : « A partir du jour de « notre ordination, nous tous, prêtres et lévites, sommes tenus par « une loi irrévocable, insolubili lege adstringimur, de vouer nos · cœnrs et nos corps à la tempérance et à la chasteté. - Enfin, il déclare que si dorénavant un évêque, un prêtre, un diacre, s'écarte de cette loi, il ne doit plus espérer d'indulgence : qu'il faut nécessairement couper nyec le fer les plaies qu'on ne peut zuérir par les nutres remedes : Ferro necesse est excidantur vulnera quæ fomentorum non senserint medicinam (4). Vous le remarquerez : le pape Sirice n'introduit pas une nouvelle jurisprudence; il parle de la loi sur la continence des clercs comme d'une loi qui était, nu quatrième siècle, en pleine vigueur dans les Églises d'Occident. En effet, le concile de Carthage, de l'an 390, ordonnant la même chose que Sirice, s'appuje sur l'enseignement des apôtres et de l'antiquité : « Ut quod apostoli docuerunt, et ipsa

<sup>(1)</sup> Epiropl, presbyteri et disconi aut virgines eligantur, aut vidui, aut certe post ascrotiolium in nierumu puidet. Lettre xxx, contre Jorinen. — (2) Nequespam ad disconi, pre-byteri, episcopi aut li podiacciai orificam Excissi admitti, sel cum dismitaxt qui al muita autoria consociationi estese continuerit, contra dismitaxt qui al muita autoria consociationi estese continuerit, contra extra extra contra extra extra

- sercavit antiguitas, nos quoque autodiamu (1).- Et, depuis, la même loi a été confirmée par les papes et par les conciles d'Afrique, d'Espagne et des Gaules. Il suffira de clter saint Léon le Grand, qui étendit aux sous-dincres ce que les papes Sirice et Innocent l'a valent ordonné pour les éveques, les prétres et les dincres. Volci ses paroles : « Il n'est pas non plus permis aux - sous dincres de se marier; ainsi ecux qui on ture femme doi-vent vivre comme n'en ayang pas, et ceux qui ne sont point - mariés doivent rester seuls (2).

991. L'Églies latine est demeurée constamment fidéle à cette discipline, renouvalent de temps ne traps les naciens règlements, et y en ajoutant même de nouveaux, saîn de prévenir les abus, et de metre à l'abri de tout souppon l'honneur des ministres de la religion. Mais les Églies d'Orient se sont insensiblement réla-chées de la rigueur de la discipline primitive. Néammoins les Grees ne permettent pas à celui qui a requ les ordres sacrés, ne firti-ti que souve-diacre, de, see marier apres l'ordination, ni à l'ev-vèque qui est ordonné après son mariage, de demeurer avec sa femme ; il doit s'en spéarer, et vivre ne célibatuire (3).

# ARTICLE VII.

Du diaconat.

992. Les fonctions du diacre ou printitre sont de servir le prêtre à l'aute, de chanter l'évangile, et de concourir à l'Oblation du saint sacrifice. Il peut porter le saint sacrement renfermé dans le cibiere ou l'ostensoir, et, avec une permission spéciale de l'évêque, donner la communion, baptiser et précher. L'évêque confere le disconat en lui imposant les mains, en lui domant l'évole et la dalmatique, et en lui faisant toucher le livre des Évangiles, en méme temps qu'il prononce les parolles qui répondent à es différents rites. Le diaconst a toujours été reçu comme un ordre sacré, comme sacrement. Dans tous les temps, les Égliese d'Orient, comme celles d'Occident, ont placé les diacres parmi ceux qui composent la hiérarchie tabile par Jésus-Christ.

<sup>(</sup>i) Can. n. — (2) Nec subdisconis quidem connobium carnale concediur: nt et qui habent, sint tanquam non habentes; et qui non habent, permanent singulares. Lettre xu, allus xxxvv. — (3) Voyez Tournely, Sur les socrement de l'ordre, etc. — (4) Voyez la Théologie morale à l'usage des curés, tom. n, nº 877, etc.

## ARTICLE VIII.

#### De la prêtrise.

993. Les fonctions du prêtre sont d'offrir le sucrifice de la messe, de heini les chouses qui sont à l'usage des fidèles, de précher, de baptiser, et d'administrer les sacrements dont l'administration a'est point réservée à l'évêque: Sacerdolem oportet offerre, benduere, pratse, praditione; de loptimare. Ce sont les paroles du pontifical, qui contient le cérémonial de l'ordination (1). Mais un prêtre ne peut excercer ses fonctions que sous la dépendance de l'évêque, car c'est aux évêques qu'il appartient de gouverner l'Éçüls de Dieu.

# ARTICLE IX.

## De l'épiscopat-

994. L'ordre de l'épiscopat fait partie du sacerdoce, dont il est le complement, la plénitude. Il faut, dit le ponifiela, que l'évêque juge, interprete, consacre, ordonne, offre le sacrifice, baptise et confirme: Episcopaum oportet judicare, interpretari, consacerare, ordinare, offere, baptisar et confirme: Capitare at confirmerare. Mais il ne doit exercer ses fonctions que lorsqu'il a été canoniquement institué.

995. Il est de fol que les évêques sont supérieurs aux prêtres, qu'ils ont le pouvoir de confirmer et d'ordonner, et que ce pouvoir ne leur est point commun avec les simples prêtres. Ainsi l'a défini le concile de Trente (2) le même concile déclare dans un autre endroit que les évêques, « qui sont les successeurs des «pières, appartieunent principalement à l'ordre liérarchique; « qu'ils sont établis par l'Esprit Saint, comme le dit l'Apotre, pour gouverner l'Eglise de Dieu; qu'ils sont supérieurs aux pré-tres; qu'ils peveuet conférre les sacrement de confirmation, or-donner les ministres du l'Eglise, et faire plusieurs autres fonc-tous, pour lesquelles les autres ministres du ordre Inférieur

<sup>(1)</sup> Yoyez le même ouvrage, tbidem, nº 680, etc. — (2) Si quis dixerit, epis-copon non esse preshyteris superiores, vel non habere potestatem confirmandi et ordinandi; releam, quam habent illis esse cum preshyteris communem... anathema sit. Sess. xxxxx exa. vvi.

« n'ont aucun pouvoir (1). · On voit par ce décret que les évêques sont, de droit létins, supérieurs aux prêtres; car, comme le dit le consile, les évêques sont les successeurs des apdires, qui, à ce titre, éfailent supérieurs aux soixante et douze disceptes, auxquels ont succéde les simples prêtres; lis oppartiennent principolement à la hiérarchie divine, et sont établits par le Saint-Exprit pour gouverner l'Église de Dieu. On you tousaig que inspériorité de évêques ne consiste pas dans le seul pouvoir qu'ils ont exclusivement de confirmer et d'ordonner; que cette supériorité s'ested aussi à tout ce qui tient à la juridiction tant extérieure qu'intéreure, au gouvernement de l'Église, dont lis sont barges. Noné, seniement lis peuvent confèrer la confirmation et le sacrement de l'Ordre, pouvoir que viou pas les prêtres; mais l'à p-varent, co untre, sexrecer plusieurs autres fonctions pour lesquelles les autres sociétais dures d'un ordre lierieur n'on d'unem pouvoir.

996. Le concile de Trente cite les paroies de saint Paul aux anciens qu'il avait fait venir d'Éphèse à Milet. Voici en elfet ce que leur dit l'Apôtre : « Prenez garde à vous-mêmes et à tout le troupeau « sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques pour gouverner « l'Église de Dieu , qu'il a acquise par son propre sang 2). » Ceux que l'Apôtre appelle évéques sont les mêmes auxquels il donne. dans le même chapitre, le nom de prêtres, de vieillards, mujores natu. Quelquefois les noms de prêtres et d'évêques ont été pris l'un pour l'autre dans l'antiquité, parce que les évêques possèdent la piénitude du sacerdoce, et que les prêtres partagent avec eux le soin de veiller sur les fidèles : mais leurs fonctions ont toujours été distinctes : ni les apôtres, ni les Pères, ni les couciles. n'attribuent le gouvernement de l'Église aux simples prêtres; iamais lis ne les ont regardes comme établis par l'Esprit Saint pour gouverner l'Église de Jésus-Christ. Aussi le copeile de Trente n'applique qu'aux évêques les paroles de saint l'aul, et s'en sert pour proclamer leur suprematie à l'égard des prêtres. Le même apôtre recommande à Timothée de ne point recevoir d'accusation

(1) Sarcianda spodia desirat, praére exéres ecclesiation graius, spicopos, qui in aquidorem locus ascraverant al hum évirentricimo ordines practiços perfueses, et postos, dest bêrm aposibus ait (Act. opost., c. 30); a Spiriu Saucho, regres Ecclesia mei; conque pendipetria superiore neve a teatramentum confernationis conferer; ministres Ecclesia evidinar; ajust alia transmitimo conferer pendipetria productiva de conferer quintification de colliurar; ajust alia frairi servidini militam labelot, Noberta, et n. — (2) Altential volia, et nuiverso gragi, in quo vos Spiritius Sandens poeute piacopos regres Ecclesiam Del, quam exquisit inaugina cos. Actes des applicar, c. 2.1., v. 2.1.

contre un prêtre que sur la déposition de denx ou trois témoins : Adversus presbyterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus aut tribus testibus (1). Or cet avertissement suppose évidemment que Timothée avait, comme évêque, une juridiction sur les prêtres : autrement, il n'aurait pas eu le droit de recevoir des accusations contre eux : ii n'aurait pu les juger. Un évêque ne peut

être le juge que de ses inférieurs.

997. Aussi, dès le commencement on a cru, dans l'Église, à la prééminence des évêques ; toute l'antiquité dépose en faveur de l'autorité qu'ils ont sur les prêtres. Écoutez ce que dit saint Ignace, évêque d'Antioche, qui avait vécu avec les apôtres : · Vous ne devez point user d'une trop grande familiarité avec « votre évêque, nl mépriser sa jeunesse; mais au contraire vous « devez iul rendre toute espèce d'honneur et de respect, seion la puissance qu'il a recue de Dieu le Père; ainsi que l'apprends « que font les saints prêtres de son Église, qui, sans prendre « avantage de la jeunesse dans laquelle il a été élevé à l'épiscopat, « lui sont soumis comme prudents en Dieu. Ou plutôt ce n'est · point à lui qu'ils sont sonmis, mals à l'évêque de tous, au Père « de Jésus-Christ, Vous devez donc, ponr la gioire de celui qui « yous l'ordonne, lui rendre une obéissance sincère, et éloignée de « tout déguisement; car ce n'est point cet évêque visible que i'on a trompe, mais cet évêque invisible qu'on outrage; il ne s'agit » pas ici d'en imposer aux hommes, mais à Dieu même, qui pénè-« tre les plus secrètes pensées de nos cœurs... Avant reconnu, par « ceux de vos frères qui sont venus vers mol, que la foi et la cha-· rité règnent parmi vous tous, je vous exhorte à vous conduire · en toutes choses avec cet esprit de concorde qui vient de Dien, « regardant l'évêque comme tenant au milieu de vos assemblées « la place de Dieu même ; les prêtres, comme formant j'auguste « sénat des apôtres; les diacres qui nons sont très-chers, comme « ceux à qui est confié le ministère de Jésus-Christ (2). Étant « soumis à l'évêque comme à Jésus-Christ même , vous ne parais-« sez pas agir selon les hommes, mais selon Jesus-Christ qui est · mort pour nous. Il est donc nécessaire, comme vous le prati-« quez, de ne rien faire sans l'évêque. Sovez aussi soumis aux · prêtres, comme apôtres de Jésus-Christ ... Tous doivent honorer « l'évêque comme ceiui qui est l'image du Père, et les prêtres · comme le sénat de Dieu, et comme étant unis au ministère

<sup>(1) 1&</sup>quot; éplire à Timothée, c. v. v. 19. - (2) Letire aux Magnésiens,

 apostolique (1). » En comparant l'évêque à Dieu, à Jésus-Christ, et les prêtres aux apôtres, saint Ignace exprime bien clairement la supériorité des évêques sur les simples prêtres.

998. Sulvant Tertullien, « le pouvoir de conférer le haptéme 
« aux prêtres et aux diacres, mais seulement avec l'autorisation de « l'évêque ()». Origène, parlant des devoirs des divers ordres de l'Étglise, dit que ceux de l'évêque sont bien plus importants que ceux du prêtre et du diacre, et qu'il auxa un compte plus rigou-reux à rendre, étant place à la tête d'uue Eglise (3. Nous trouvons la même doctrine dans saint Cyprien, saint Hillaire, saint Basile, saint Ambroise, saint Epiphane, saint Opats, saint Chrysostome, saint Augustin; dans les canons dits des Apoltres et les Constitutions apostologues, dans les anciens cocolles, et dans les Lettres des papes des premiers siècles de l'Église. Aussi l'Église a-le-lle repoussé l'hérissé d'Aérius, qui avait osé attaquer la supériorité des évêques sur les prêtres.

999. D'alliens, il suffit de Jeter un coup d'œil sur l'histoire de l'Église, pour reconnaître que, dis le commencent, il n'y a jamais eu qu'un évêque dans chaque Église particulière; que l'évêque a toujours péridié à ce qui a ripport à la religion; que les simples fideles, les livites, les diacres et les prêtres l'ont constamment regardé comme le guide et le pasteur du troupeau, comme le chef du diocèse, comme lugge des controverses, comme législature, indigeant des peinés à cuer qui transgressent les lois ecclésiastiques; suspendant, interdisant, excommuniant, déposant ceux des prêtres qui se montralent rébelles à ses ordonnances (4).

1000. Mais l'épiscopat n'est pas le plus huut degré de la hiérarchile, en matière de Juridiction. Si les évêques sont, d'après l'ordre établi de Dieu, supérieurs aux prêtres, lis sont eux mêmes inférieurs au pape. L'évêque de Rome, successeur de saint Pierre prince des apôtres, a, de droit divin, juridiction sur tous les autres évêques de la chrétienté (5).

<sup>(</sup>i) Lette aux Trailiess. — Yoper les lettres de saint Ignace, dans la collection des l'èrres apostolques de Cotélèr. — (i) Bu Sapitène, c. xvvv. — (ii) Trailie de Oralione. — (ii) Yoyez ce que nous avons dit dans le toniet, n° 1007, et n° 1073 — (ii) Yoyez ce que nous avons dit des prérogatives du pape, au tome 1, n° 1073 — (iii) Yoyez ce que nous avons dit des prérogatives du pape, au tome 1, n° 1116, etc.

# TRAITÉ

# DU SACREMENT DE MARIAGE.

# CHAPITRE PREMIER.

Notion du mariage.

1001. Le mariage, malrimonium, est sinsi appelé du mot mater, parce que la femue se maie principalement pour devenir mêtre, et que la première éducation de l'enfant dépend naturellement de la mêtre. On l'appelle aussi unlou conquigale, conjusium, parce qu'il unit l'homme et la femme, et les met, pour ainsi dire, sous le même; poug. Enfin on donne au mariage le nom de nozes, du mot latin nuptie, connubium, parce que la fiancée se couvre d'un volle par pudeur, et pour marquer, ce semble, l'obléssame et la soumission que la femme doit au mari. On considère le mariage comme courtat et comme sercrement.

# ARTICLE I.

De la notion et de l'institution du mariage comme contrat.

1002. Le mariage comme contrat est l'union conjugale, martdatis, de l'homme et de la femme, eutre personnes habites a se marier ensemble, laquelle les oblige à vivre perpétuellement dans une seule et même société : cette union conjugale nail de l'acte, du contrat, du pacet par lequel l'homme et la femme se prennent pour époux, et forment un lien qui, sauf quelques exceptions dont nous parlerons pius bas, ne peru têtr dissous que pra la mort naturelle de l'un ou de l'autre des conjoints. C'est dans cette union que consiste l'essence du mariage; il peut exister, et réunir toutes les conditions requises à sa valdité, sans cêtre consommé: Non deforatio virginitatis facit conjugium, sed pactio conjugalis, dit saint Ambroise (1). C'est aussi la doctrine de saint Jerôme (2), de saint Augustin (3) et des autres docteurs de l'Église, qui tous out regardé saint Joseph comme l'époux de la sainte Vierge, et la sainte Vierge comme l'épouse de saint Joseph, tout en reconnaissant que Joseph et Marie in avalent jamais usé du mariage.

1002. Enflu, le mariage ne peut avoir lieu qu'entre les personnes capables de le contracter; il doit étre per conséquent conforme aux lois divines, naturelles et positives, nux lois de l'Égine, à qui le législateur suprème a confie la sainteié du mariage et le salut des hommes, et aux lois du pays pour ce qui regarde les effets temporels et civils, l'exécution des convenitons matrimoniales, la communaté des blems. C'est enc esse qu'on doit entendre ce passage de saint Thomas: « Matrimonium, in quantum est officium nature, statuitur jure naturalis; in quantum est soinscium communitatis, stutuitur jure civilig; in quantum est sorramentum, statultur jure divini (4).»

1004. Le mariage est ashtt, car il a Dicu pour auteur. Nous ilsons, dans in Genéze, que Dicu erch 1homme et la femme, qu'il les béait et leur dit: Croissez et multipliez. Cressite et multipliezmidi(s). Et nercor: 1 il rèst pab non que l'homme est seut jini-sons-lui une alde qui iui ressemble. > Pius bas, l'histoire sainte ajoute qu'Adam n'ayant point d'aide qui lui fot semisibile, » le \*Seigneur lui envoya un dous sommeli; et que pendant qu'il featil endormi il lui tira une côte, et qu'il forma de cette côte une s'emme qu'il présenigà Adam, etqu'i Adam le voyant, dit: Cett 'los de mes os et la chair de ma chair. Elle sera appelée du nom spris de l'homme, parce qu'elle a cét tirée de l'homme. Cett sourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attacher \* sa femme, et li seront les deux dans une seute chair: Quama-chrem relinquet. homo patrans seums et matrem, et adhærebit \*\* vaxori suxe: et erunt do vin carne una (6). \*\*

1005. Cependant ces paroles, Croisses et multipliez, n'ont point pour objet d'imposer à tous l'obligation du marineg; elles nous indiquent simplement quel est le but de son institution. Dans l'état actuel de la race humaine, personne n'est, rigoureusement parlant, tenu de se marier; les livres saints nous représentement parlant, tenu de se marier; les livres saints nous représentent même la virginité comme un état plus saint et plus parântiq un

<sup>(1)</sup> De l'institution des Vierges, c. vi. — (2) Lettre xxu. — (3) Liv. i, des Noces et des concupiscences, c. xi. — (4) Sur le nº liv. des Sentences, dist. xxxv, quest. i, art. i. — (5) Genèse, c. i, v. 28. — (6) Ibidem, c. ii. v. 21, etc.

l'état du mariage : - Celui, dit l'Apôtre, qui marie sa fille fait bleu; - mais celui qui ne la marie pas fait mieux : Qui matrimonio - jungit virginem nuam, bene facit; et qui non jungit; melius - facit () : Ce qui est d'al·lleur conforme à la tradition de tous les temps et aux décisions de l'Église. · Si quelqu'un dit que l'état du mariage doit être préféré à l'état de virginité ou du ceilist; et que ce n'est pas quelque chose de melleur et de plus heureux - de demeurer dans la virginité ou dans l'étallest, que de se marier; qu'il soit anathème. · Aiusi s'exprime le concile de Trente (2).

#### ARTICLE II.

#### ne la notion et de l'institution du sacrement de mariage.

100s. Le sacrement de mariage est un sacrement qui sanctifie l'annio de l'homme et de la femme, et leur confierte la girce nécessaire pour se sanctifier dans leur état. Le but principal du mariage, comme undon naturelle, est la propagation du genre humain; mais il a été élevé à la dignité de sacrement, tant pour la sanctification des grows que pour celle de leurs nefants. Aussi, Punion saiste de l'homme et de la femme est-elle donnée par Jesus-Christ lut-même comme symbole de l'union mysérieuse qui estate entre luit es no Église, et comme un signe seusible de l'amour infinit qu'il a pour nous. En effet, de tous les liens qui unissent les hommes entre eux et qui les rapprochent les uus des autres, il n'en est point de plus étroit que le mariage, qui fait de l'homme et de la fémme une seule chair, una corr. Voila pour-quoi l'Ecriture nous représente si souvent l'union de Jésus-Christ avec son Église sous l'image des noces et du mariage.

# ARTICLE III.

#### Le mariage était-il un sacrement dans l'ancienne loi ?

1007. Le mariage n'était point un véritable sacrement dans l'ancienne loi; il n'est devenu sacrement que par l'institution de Jésus-Christ. Cependant les Juiss et même les gentils (3), distin-

<sup>(1) 1°</sup> éplire aux Corinthiens, c. vn, v. 28. — (2) Sess. xxiv, can. x. — (3) Catéchisme du concile de Trente, sur le Sacrement de mariage.

guant le mariage des contents ordinaires on purmenet levits. Tont toujours regardé comme quelque chose de divin, comme une institution du Créateur, conforme à la nature et aux besoins de l'homme. Aussi, la célébration du mariage a t-elle toujours étà eccompagnée de quelque bénédiction ou cerémonie religieuse. Le Seigneur lui-même a birni le mariage de nos premiers parreits, quand il leurs a dit: Croissez et multiplice (1). Baguet bénit l'emariage de Sara sa fille aver Tobie : « Que le Dien d'Abraham, d'issac e de Jacob, leur dit-ili, vous unissez testi avec vous; qu'il accom-, plisse a votre égard les benédictions qu'il leur a promises (2). D'allieurs, regardant l'union d'Adam avec Eve comme un symbole de l'union future de Jésus-Christ avec son Église, l'ettallien (3), saint Augustin (4), Innocent III (5) et autres anciens docteurs l'appellent sacrement, sans toutefois la regarder comme un secrement proprement dit.

# ARTICLE IV.

# Le mariage est-il un sacrement de la loi nouvelle? -

1008. Il est de foi que le mariage est un vral sacrement de la loi bouvelle, et que ce sacrement a été institué par Notre-Ségneur Jússus-Christ. Voic la décision du concile de Treute: - s'il quelqu'un « dit que le mariage n'est pas vraiment et proprement un else sept - sacrements institués par Notre-Ségneur Jésus-Christ, mais que - c'est une invention des hommes dans l'Égible, qu'il soit ana-thème (6). - Ce dogme n'est point nouvenu, il est aussi ancien que le christiansime.

1009. L'apotre, écrivant aux Éphésiens, leur dit: « Maris, almes vos femmes comme Jésus-Christ a almé son Église. Les maris dois vent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s'alme lui-même, ear personne ne hait sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient comme fait le Christ à l'échair.

(1) Broollique Illis Deus, et all : Coccide et moltiplicamini. Gerier, c. 1, p. 22. — (2) 12 approchaedes desternais lite suz, dectore 70bis traditis, d. cros: Deus Abraham, et Deus Baxe, et Deus Izoob volsicem sil, et ipse conjungativo , impleates benedictiones sunn in volde. Todic, c. 11, et . 15. — (3) Liv. (et Fame, c. 11, — (4) Liv. (v., de Genesi ad ditteram. — (5) Left ceran.: — Voyer, Benedi XIV, de Jayonde, inv. 11, c. 12. — (6) 3 deque lice accuments a Christo Deusino Institution, act ab homishosis in Eccided Investion, goode graptime confere; a solubes sail 5.26x, 2017, con. 1.

corps, nous semmes de sa chair et de ses os. A cause de cela, · l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa « femme, et ils seront les deux en une seule chair. Ce sacrement « est grand, mais je dis dans le Christ et dans l'Église : « Sacra-. mentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Eccle-. sia (1). . Ces paroles, Sacramentum hoc magnum est, se rapportent évidemment au mariage; l'union de l'homme et de la femme, dont Dieu est l'auteur, est le sacrement, c'est-à-dire le signe sacré de l'union qui existe entre Notre - Seigneur et son Église. L'union des époux , par conséquent, doit être, autant que possible, aussi parfaite que l'union de l'Église avec Jésus - Christ. Maris, aimez vos femmes comme Jésus-Christ a aimé son Église. Or, cette union ne peut avoir licu que par nne grâce spéciale et permanente, une grâce sacramentelle. D'un autre côté, la grâce ne peut être attachée au mariage qu'en vertu d'une Institution divine, que par l'ordre de Jésus-Christ. L'apôtre saint Paul suppose donc que le mariage est un vrai sacrement. C'est ainsi que l'ont entendu les Pères du coucile de Florence, comme on le voit par le décret d'Eugène IV aux arméniens : « Le septième « sacrement, dit ce pape, est le sacrement de mariage, qui est · le signe de l'union du Christ et de l'Eglise, selon ce que dit « l'Apôtre : Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in . Christo et in Ecclesia. . Le concile de Cologne, de l'an 1536, prouve par ce passage que le mariage est un vrai sacrement. Le concile de Trente nous donne la même interprétation : « C'est le « même Jésus - Christ, l'auteur et le consommateur de nos au-· gus es sacrements, qui, par sa passion, nous a mérité la grâce « nécessaire pour perfectionner cet amour naturel, pour afiermri cette union indissoluble et sanctifier les époux. Et c'est ce que · l'apôtre saint Paul a voulu donner à entendre, quand il a dit : · Maris, aimez vos femmes comme Jésus-Christ a aimé l'Eglise, a et s'est livré pour elle, ajoutant : Ce sacrement est grand, je dis en Jésus-Christ et en l'Église. Ainsi donc, le mariage dans la « loi évangéfique l'emportant sur les mariages anciens par la « grâce qui vient de Jesus-Christ, c'est avec raison que les saints « Pères, les conciles et la tradition de l'Église universelle ont en-« seigné de tout temps à le mettre au nombre des sacrements de la " nouvelle lol (2). "

(1) Lettre aux Ephésiens, c. v. v. 25, 28, etc - (2) Sess. xxtv. Doctrine du sacrement de mariage,

1010. En effet, saint Ignace d'Aulioche, martyr, dit que · les Afdeies qui veulent se maire dolveut le faire par l'Intervention de · l'évêque, ex aententia episcopi, afin que le mariage soit selon le · Seigneur (1). · Oct homme apostoique regardait donc le mariage, non comme un pur contra laturel ou civil, mais bien comme quelque chose de sarcé, comme une institution qui était du domaîne de in religion, comme un sacrement.

1011. Tertuilien, mort en 215, s'exprime en ces termes : « Com-« ment pourrions-nous expliquer la félicité de ce mariage , qui se « forme sous les auspices de l'Église, que l'oblation du sacrifice « confirme, auguel la bénédiction met le sceau, que les anges pro-· clament dans je ciel, et que le Père éternel ratifie (2)? • N'a-t-on pas droit de conclure de ce témoignage que, du temps de Tertullien, le mariage des fidèles était honoré comme un sacrement, à la célébration duquel prenaient part et les ministres de l'Église, et les anges, et le Père céleste? Suivant Origène (3), saint Athanasc (4), saint Chrysostome (5), il y a une grace particulière attachée à l'union de l'homme et de la femme. Le mariage, dit Innocent ier, est fondé sur la grâce divine (6). Aussi le pape Sirice, mort en 384. dans sa jettre à Himérius, évêque de Tarragone, déclare que la femme qui viole par son infidelité la bénédiction qu'elle a recue de la main du prêtre, se rend eoupable de sacrilége, c'est-à-dire de la profunction du sacrement. Saint Éphiphane (7) et saint Cyrille d'Alexandrie (8) enseignent que Notre-Seigneur a assisté aux noces pour y bénir le mariage, et sanctifier par la grâce le principe de la génération humaine. Saint Basile (9) et les Pères du concile de Carthage, de l'an 398 (10), nous parlent de la bénédiction des mariages, et de la promesse du royaume des cieux faite à eeux qui se marient chrétiennement. Saint Ambroise donne au mariage le nom de sacrement céleste (11). Saint Augustin dit que, « dans les · marjages des chrétiens, la sainteté du sacrement fait plus que la « fécondité : In nuptiis plus valet sanctitas sacramenti quam fe-· cunditus uteri (12), - Et ailleurs : « Dans l'Église, ce n'est pas seu-« lement le lien du mariago qui est recommandable, mais encore

« le sacrement : In Ecclesia, nuptiarum non solum vineulum, « sed etiam sacramentum commendatur (1). « Saint Léon le Grand appelle le mariage sacrement, mystère nuptial, sacramentum, nuptiale mysterium (2).

1012. Nous nous arretons; il sernit trop long de citer les auteurs ecclésistiques qui ont fleurd dans les siècles suivants. D'allleurs, cela n'est point nécessaire; les hérétiques du seizième siècle, contre lesqueis nous établissons le dogme catholique, conviennent généralement que la croyance de l'Église au sacrement de mariago remonte au moins au temps de saint Augustin. Il suffira de faire remarquer que le concile général de Latran de l'an 1179, le pape Lucius, mort en 1185, cf. Martin V, au concile de Constance, mettent le mariage au nombre des sacrements de la loi nouvelle.

1013. Enfin, le dogme concernant le sacrement de mariage se prouve, par la croyance et la pratique générale et constante de l'Egilse universelle. Ainsi que nous l'avons vu dans le Tratié des ascernants ne général, les Latian et les Grees sans distinction, les hérétiques eux-mêmes de l'Orient, s'accordent sur ce point; tous reconanissent que le mariage a été elevé la la diguité de sacrement par Notre-Seigneur Jésus-Christ. Or, il est impossible de rendre raison d'une cryvance aussi générales assin la faire remonter à l'en-seignement des apôtres (3). Done il faut admettre que le mariage est un vra la sacrement de la loi évangelique.

# CHAPITRE II.

Le la matière, de la forme et du ministre du sacrement de mariage.

1014. Il est hors de doute qu'îl ne peut y avoir de sacrement de mariage sans contrat; que le coutrat est la base et le fondement du sacrement, et que ce contrat doit être légitime ou valide. De l'aveu de tous, le sacrement ne peut s'assoir sur un contrat nul, car un coutrat nul n'est point un contrat. On s'accorde aussi généralement à reconnaitre que le contrat est la matière du sacre-

<sup>(1)</sup> Liv. de la foi et des œuvres, c. vii. — (2) Lettre ii, alias xcii. — (3) Vorez, ci-dessus, le n° 579, cic.

ment, ou que le sacrement trouve sa matière dans le contrat. Mals quand il s'agit de déterminer sous quel rapport ou comment le contrat est la matière du sacrement, les théologiens ne se trouvent plus d'accord. Les uns, distinguant le contrat du sacrement, regardent le contrat comme matière, et la bénédiction du prêtre comme forme sacramentelie; les autres, en beauconp plus grand nombre, ne vovant dans la bénédiction nuptiale qu'nne cérémonie nécessaire de nécessité de précente et non de sacrement, pensent que le contrat ou l'acte renferme tout à la fois la matière et la forme du sacrement, sans cependant expliquer la chose de la même manière. Ceux-ci font reposer la matière dans la tradition du pouvoir que les deux parties se donnent mutuellement l'une envers l'autre; et la forme, dans l'acceptation qu'elles font réciproquement de ce pouvoir. Ceux-là font consister la matière et la forme dans les paroles on les signes par lesquels les deux contractants expriment leur consentement au mariage. Ces paroles, en tant qu'elles expriment la tradition du pouvoir que les parties se donnent mutuellement, constituent la matière; et en tant qu'elles en expriment l'acceptation, elles constituent la forme sacramentelle.

1015. Quant au ministre du sacrement, il est certain que la présence du curé des parties contractantes, ou d'un autre prêtre, délégué par le curé ou par l'évêque, est néecssaire à la validité du mariage partout où le décret du concile de Trente, concernant les mariages ciandestins, est en vigueur. Il est également incontestable que le mariage des fidèles a été de tout temps béni par l'Église; mais cette bénédiction , appelée bénédiction unptiale , est-elle nécessaire de nécessité de sacrement? Le ministère du prêtre est-ll indispensable pour conférer aux époux la grâce sacramentelle? Piusieurs théologiens, d'après Meichior Cano, pensent que le prètre est ministre du sacrement de marlage; les autres, dont le sentiment est plus commun, ne reconnaissent pas dans le mariage d'autre rit sacramentel que l'acte extérieur et sensible par lequel les parties contractantes se prennent pour époux , en se conformant aux lois de l'Église sur les empêchements dirimants. Sulvant ce sentiment, Notre-Selgneur a établi le sacrement de mariage en élevant simplement à cette dignité l'union légitime de l'homme et de la femme, ou en attachant à cette uulon une grâce particullère qu'elle n'avait pas auparavant, la grâce qui sanctifie l'amour naturei des époux et les époux eux-mêmes. Aussi est-il remarquable que le pape Eugène IV et le conclie de Trente, en parlant du mariage des chrétiens, identifient réellement le sacrement avec le con-

11.

trat; qu'ils ne nous laissent pas voir d'autre élément ni d'autre ministre pour le sacrement que le contrat et les parties contractantes (1)

1016. Toatefois, il en est de cette question comme de ceiles qui concernent la maltiere et la forme de ce sacrement i l'Égilies l'abacdonne aux discussions de l'école, et ne se prononce point. Ce silence ne peut être un sujet d'inquiétude pour les fadétes, ni un triomphe pour les canemis du dogme catholique; cer, dans chaque mariage contracté selon les formalités prescrites par l'Égiles, on trouve tout ce qui constitue le sacrement, écst-à-dire un martière, une forme et un ministre qui applique l'une et l'autre, quoique nous ne puissions définir en quoi précisément consistent ces trois choses. Il suffit de savoir et chacun sait qu'il y a certainement sacrement, toutes les fois que deux presonnes labiles à contracter mariage se prennent et acceptent mutuellement pour époux, et qu'un prêtre lend onne la béachiction nuptaile.

## CHAPITRE III.

Du sujet du sacrement de mariage.

# ARTICLE I.

Des conditions requises pour le sacrement de mariage.

1017. Il n'y a pas de sacrement dans le mariage sans contrat; le contrat est la base et le fondement du sacrement. Il faut donc de toute nécessité, pour le sacrement de mariage, que les porties soient babiles à se marient réunisse toutes les conditions requises à la viailité des contrats en général. Il est indispensable par conséquent que les parties contracts en général. Il est indispensable par conséquent que les parties contractantes consentent au mariage, car il n'y a pas de contrat sans consentement. Et ce consentement du tre intérienr, réel et non fletif, extérieur ou manifesté, réciproque, et donné librement de part et d'autre (2).

1018. Mais le contrat, même légitime, ne suffit pas : le bap-

Yoyez la Théologie morale à l'usage des curés, tome 11, nº 749, etc. —
 Yoyez ce que nous avons dit dans la Théologie morale, tom. 11, nº 746, etc.

tême étant comme la porte des autres sacrements, il n'y a que ceux qui sont baptisés qui peuvent recevoir le sacrement de marlage, Le mariage des Juifs et des paiens peut bien être valide comme contrat, mais il ne peut l'être comme sacrement. Il n'est pas même prohable que le fidèle qui se marie avec une inlidele, en vertu d'une dispense du souverain pontife, recoive le sacrement; car ce n'est ni l'union du mari ni l'union de la femme, mais bien l'union de l'homme et de la femme, qui est le signe de l'union de Jésus-Christ et de son Église, et qui a été élevée à la dignité de sucrement. Si, lorsque les infidèles embrassent la foi, on ne leur fait point renouveler leur mariage, si on ne le bénit point, c'est parce que, sulvant les uns, ce mariage devient sacrement par suite du bapteme qu'ils reçoivent; ou que, selon d'autres, il n'est plus matière apte au sacrement; ou enfin, parce que la bénédiction nuptiale qu'on donnerait alors pourrait faire croire aux sidèles qu'on regarde leurs mariages comme nuls; ce qui les éloignerait de la vraie religion.

1019. Mals les hérétiques et les schismatiques, qui observent pour le mariage les règles de l'Église, contractar validiement; lis reçoivent même le sacrement, de l'aveu de tous, s'ils reçoivent même le sacrement, de l'aveu de tous, s'ils reçoivent la bénédiction nupétale. Ceux même d'entre eux qui ne reconnaissent pas le sacrement de mariage le reçoivent probablement, sais recovoir la bénédiction du petrie; en se mariant, ils out l'intention au moins implicité de le faire chrétiennement. Nous disons probablément, car il est probable que tout mariage contracté validement parmi les chrétiens est tout à la fois contrat et sacrement. Quoi qu'il en soit, l'Eglise nexige point que les hérétiques ou schismatiques qui, après avoir validement contracté mariage, retournent à l'unité, se présentent devunt un prétre pour renouvelve leur consentement, et recevoir la bénédiction nup-tiale.

1020. Le vrai chrétien n'entre dans l'état du mariage que pour accomplir les desseiss de Dieu sur lui, ne s' roposant point d'autres motifs que ceux qui doivent determiner l'union de l'homme et de la femme. Le primier de ces motifs, dit le catéchisme du concellé de Trente, c'est l'instinet naturel qui porte les deux sexes à s'anir, dans l'espérance de sevourir et de s'aider mutuellement,

- afin de supporter plus alsément les incommodites de la vie, les
- infirmités et les peines de la vieillesse. Le second motif est d'avoir
   des enfants, moins nour laisser des héritiers de ses biens et de ses
- richesses, que pour donner à Dieu des serviteurs fidèles. Telle était

· l'intention des saints patriarches de l'ancienne iol lorsqu'iis pre-· nalent des épouses. Et c'est pourquoi l'ange Raphaël, apprenant · à Toble le moyen de repousser les attaques du démon, jui disait : . Je vous montrerai qui sont ceux sur qui le démon a de la puis-. sance : ce sont ceux qui entrent dans le mariage pour satisfaire « leurs passions sans raison, éloignant Dieu de leur pensée et de · leur cœur : le démon est tout-puissant sur eux. Puis l'ange ajoute : Vous prendrez donc Sara avec la crainte du Seigneur, a dans le désir d'avoir des enfants, et non de satisfaire vos pas-« sions, afin que vous obleniez dans vos enfants la bénédiction · promise à la race d'Abraham (1). Et c'est là la fin véritable pour « laquelle Dieu a institué le mariage dès le commencement. Aussi · ceux là commettent-ils un grand crime, qui empêchent, par quel-« que moyen que ce soit, la conception ou la naissance des enfants; a c'est une conspiration d'homicide contre nature : Hec enim homi-· cidarum impia conspirațio existimanda est. Le troisième motif · n'a lieu que depuis que le premier homme a perdu, par le pé-« ché, l'innocence dans laquelle il avait été créé, et que la concu- piscence a commencé à se révolter contre la droite raison. Dès · lors celui qui sent sa faiblesse, et qui ne veut point combattre les « révoltes de la chair, peut user du mariage comme d'un remède « contre la concupiscence. C'est ce qui a fait dire à saint Paul ; Que · chaque mari vive avec sa femme et que chaque femme vive avec « son mari, afin d'éviter la fornication, Puis, après avoir dit qu'il « est bon de s'abstenir quelquefois de l'usage du mariage pour « vaquer à la prière, il ajoute que les époux doivent ensuite vivre « ensemble comme auparavant, de peur que le démon ne les tente · à cause de leur incontinence (2). ·

1021. • Tels sont les motifs qui doivent, l'un ou l'autre, déterminer et diriger cetui qui veut contracter marige d'une manière sainte et pieuse, comme il convient aux enfants des saints. Que si quedque-sune citaient portés encore par d'autres causes à se marier, et que dans le choîx d'une épouse ils sussent pricepalement en vue les richesses, la beauté, l'éciat de la naissance, la ressemblauce du caractère, ou l'espérance de laisser des héritiers, lis ne sersient point pour cela bibamble, puisque de telles l'ain ae sout point contraires à la sainteté du mariage. Ains', nous ne voyons pas dans l'Écriture que Jacob ait éte coupable pour avoir préfére Rachel à Lia, a cause de sa beauté (3). •

Liv. de Tobie, c. vi, v. 16. — (2) 1<sup>re</sup> ieltre aux Coriothiens, c. vu, v. 1
 et 5. — (3) Catéchisme du coucile de Trente, sur le sacrement de mariage.

1022. Pour recevoir dignement et avec fruit le sacrement de moriage, il futte en état de grâce Cául qui le recevrait ayant la conscience d'un péché mortel se rendrait coupeble de sacrifice, et se priverait de la grâce si nécessaire aux époux (1). Le sacrement de mariage est un sacrement de strients; jl ne confere point la grâce qui justific, qui réconcilie le pécheur, mais la grâce qui augmente la justific. Ce l'est que per extraordinaire qu'il remet le péché mortel (2). Mais il est assez probable que quand le sacrement de mariage n'a pas eu son effet, faute de disposition de la part de ceux qui l'ont reçu, la grâce sacramentelle revit par la pétitence.

1033. Enfla, on doit, pour le marlage, se conformer aux lois de l'Église, concernant et se empéchements diriments qui rendent le maringe nul, et les empéchements prohibents qui le rendent illierte, sans poter atteinte à sa validité. Nons avons expliqué, dans la Theologie morale (3), les différentes espèce d'empéchements; nous sons bornerons donc à examiner lei, premièrement, si l'Eglise a le pouvoir d'établir des empéchements de marlage; secondement, si ce pouvoir appartient aux gouvernements temporeix.

### ARTICLE II.

## L'Église a-t-elle le pouvoir d'établir des empêchements de mariage?

1014. Luther et Calvin ont prétendu que l'Église n'avait pas le droit de statuer sur le mariage. L'aunoy, doctur de Sorbonne, tout en convenant que l'Église a puétablir des empéchements de mariage, prétend que ce pouvoir ne lui appartient pas en propre, et qu'elle le tient des gouvernements temporeis. Cette erreur a trouvé des apologistes parmi les jansénsites et les parlementaires. D'antres doctents, surtout parmi les jansénsites français, attribuant à la puissance séculière le droit d'établir des empéchements dirimants quons au contrant naturel, et hollieretement quant au sacrement, qui ne peut exister sans contrat, n'accordent à l'Égliste le même pouvoir que pour ce qui regarde le sacrement, et non pour ce qui l'exparde le sacrement, et non pour ce qui l'exparde le sacrement, et non pour ce qui l'exparde et annoilque, ser

<sup>(1)</sup> Voyez ce que nous avons dit sur cette question dans la Théologie morale, tom. 11, etc. — (2) Ibidem, n° 22.

rait valable, non comme sacrement, mais comme contrat naturel et civil, stil etit d'ailleurs conforme aux lois de l'Etat. Si, au contraire, il manquait au mariage une formalité preserite par les lois civiles sous peine de nuilité, l'aserait nuel et quant au contrait et quant au sacrement, lors même qu'il l'Austrait toutes les conditions requises par les lois cecédassitques, Dautes enfin reconnaissent dans l'Église le droit inhérent à sa constitution de mettre des empéciements au mariage, qui le rendent nul, invalide, et quant au coutrait et quant au socrement; mais, ne se tenant pas suffisamment en grade courte les préjugés parlementaires, ils accordent la même prérogative aux puissances de la terre. Nous avons doine a examiner quel est le pouvoir de l'Église et des gouvernements sur le mariage des chrétiens, considéré comme contrat et comme sacrement.

## § I. Du pouveir de l'Église sur le mariage.

1025. C'est un dogme catholique, un article de foi, que les causes fatrimoniales appartiennent aux juges ecclésiastiques; que l'Église peut, en vertu d'un pouvoir qui lui est propre, établir des empéchements de mariage, non-seulement prohibitifs, mais dirimants : des empêchements qui, en rendant les parties inhabiles à contracter, rendent le mariage nul, invalide. Voici les décrets du concile de Trente : « Si quelqu'un dit que les causes matrimo-« niales ne sont pas du ressort du tribunal de l'Église, qu'il soit « anathème (1). Si quelqu'un dit que l'Église n'a pu mettre des « empéchements dirimants au mariage, ou qu'elle a erré quand « elle y en a mis, qu'il soit anathème (2). Si quelqu'un dit que les · clercs qui sont dans les ordres sacrés, ou les réguliers qui ont fait « profession solennelle de chasteté, peuvent contracter mariage, « et que ce mariage avant été contracté est bon et valide, nonobsa tant la loi ecclésiastique ou le vœu qu'ils ont fait..., qu'il soit « anathème (3). » Pouvait on exprimer plus clairement le pouvoir de l'Eglise relativement aux empéchements de marlage, pouvoir divin, inhérent à la constitution de l'Église? Le concile de Trente n'eût-il pas tendu un plége aux fidèles, si, en décidant d'nne

<sup>(1)</sup> Si quis discrit causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos; annihema sit. Sess. xxiv, can. xvi. — (2) Si quis discrit Ecclesiam non potuisse constituere inpedimenta matrimonium dirimentia, vel in eis constituendis errasse; anathema sit. Ibidem, can. iv. — (3) Ibidem, can. ix.

manière aussi solennelle que l'Église peut établir des empêchements qui annulent le mariage, il cût voulu parier d'un pouvoir d'emprunt, ou subordonné à la puissance temporelle?

1026. Les empêchements dont il s'agit ne sont pas seulement des obstacles à la confection du sacrement; ils rendent le contrat lui-même invalide, en s'opposant efficacement à la formation de tout engagement naturel, du lien matrimonial. Celui qui est arrété par un empêchement canonique est tout à la fois inapte à recevoir le sacrement et inhabile à contracter; et ce n'est même que parce qu'il ne peut contracter, que le sacrement, se trouvant sans base et sans fondement, manque de matière, et devient absolument nul. En effet, quiconque fait attention aux termes des décrets qu'on vient de citer, remarque que les empéchements tombent directement sur le contrat de mariage : ce sont des obstacles à la vaiidité du mariage, impedimenta matrimonium dirimentia; les cleres institués dans les ordres sacrés ne peuvent contracter mariage, matrimonium contrahere; le concile frappe d'anathème celui qui prétend que ce contrat est valide, contractumque validum esse. Ailleurs, il rend tout à fait inhabites à contracter, ad contrahendum omnino inhabiles reddit, ceux qui entreprennent de contracter mariage, matrimonium contrahere, autrement qu'en la présence du curé et de deux ou trois témoins; et ordonne que de tels contrats soient nuls et invalides, les cassant et les annulant par son décret : et hujusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos præsenti decreto irritos facit et annullat (1). Aussi, la bulle Autorem fidei, du 28 août 1794, qui a été adressée par Pie Vi à tous les fidèles, et qui a éte reçue par toutes les Églises sans réclamation, condamne comme hérétique, et comme subversive des canons du concile de Trente, la doctrine du synode de Pistoie, où l'on soutenait que le droit d'apporter des empêchements dirimants au contrat de mariage n'appartient originairement qu'à la puissance civile. Cette constitution déclare que l'Église a toujours pu et qu'elle peut, en vertu d'un droit qui lui est propre, jure proprio, établir des empéchements qui non-seulement empéchent le mariage, mais ie rendent nul quant au lien : quæ matrimonium non solum impediant, sed et nullum reddant quoad vinculum. On dolt donc regarder comme absolument nuls, et quant au sacrement et quant au coutrat naturel, les mariages de ceux qui , sans être légitimement dispensés, n'observent

<sup>(1)</sup> Ibidem, Décret de la réformation du mariage.

pas les formalités prescrites par l'Égise sous pelhe de nullité. 1027. La doctrine du concile de Trente et de la constitution dogmatique du pape l'e VI n'est point aouvelle : on ne prouvers jamais que l'Église ait inventé aucun dogme, qu'elle se soit écartée de l'enseignement des livres saints ou des traditions apostoliques.

1028. D'ailleurs, il est facile de prouver que cette doctrine a son fondement dans la tradition générale, constante et suivie depuis les apôtres jusqu'à nous. Voici ce que saint Paul écrivait aux Corinthiens : . Quant aux personnes mariées, ce n'est pas moi, « mais le Seigneur, qui ordonne que la femme ne se sépare point de « son marl. Et si elle s'en sépare, qu'elle garde la continence, on « qu'elle se réconcilie avec son mari; et que le mari, de même, ne « quitte point sa femme. » Pnis il ajoute : « Pour ce qui est des au-« tres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui leur dis : Si un « de nos frères a une femme qui soit infidèle, et qu'elle consente à a habiter avec lui, qu'il ne se sépare point d'avec elle. Et si une « femme fidèle a un mari infidèle, et qu'il consente à demeurer avec « elie, qu'elie ne se sépare point d'avec lui... Que si la partie infl-« dèle se sépare, qu'elle se sépare; car alors notre frère ou notre « sœur n'est point assujetti à une telle servitude. Dien nous a ap-« pelés à vivre en paix (1). » Ce règiement, concernant le mariage dont l'une des parties a embrasse la foi, n'émane pas directement de Jésus-Christ; c'est saint Paul lui-même qui l'a porté, dico ego, non Dominus, et comme ministre de l'Église, et comme interprète de ces paroles de Notre-Seigneur à ses apôtres : « Tout ce « que vous ilerez sur la terre, sera lié dans le ciel; et tout ce que « vous délierez sur la terre, sera délié dans le ciel (2). » Saint Paul reconnaissait donc, dans l'Église, le droit de régler ce qui regarde le mariage sans l'intervention des princes.

1029. Saint Ignace, disciple des apôtres saint Pierre et saint Jean, s'exprime ainsi dans sa elettre à sint Polycarpe : Recommandez à nos sœurs d'aimer le Seigneur, et de vivre avec leurs « maris dans une grande soumission d'esprit et de corps; exhortez « aussi nos frères, au nom de Hœus-Christ; ¿ les aimer comme il

<sup>(1)</sup> Ceteris ego díco, non Dominous : Si quis frater uvorem habel infidelem, et le consentil habitare com iño, non dimitat jiliam. Et si que molten fobile habet virum infidelem, et le iconsentil habitare com illa, non dimitat virum..., Quod ai infidelia discodif, discodat i: ono enim serviruit sobjectus et frater aut soore la hujusmodi : in pace autem vocavil non Deus. I" effere aux Coria-thiras, e. v. n. p. 11, etc. — (2) Santi Mathiden, e. x. n. v. n. v. 18.

• aime son Eglise. Si quelqu'un peut garder la continence pour honorra la chiar de Jesus-Christ, qu'il la garde, mais sans van inté; car s'il s'en glorifie, il se perdin; s'il se croit an-dessus de son évéque à cause de l'excellence de ce don, il tombe dans la mort. Quant aux personnes qui veuient s'unir ensemble par le marinee, elles doivent le faire du conneniement et auec l'autorité de l'évêque, afin que le marinee, ciant exempt de toute cupit-dité, soit selon Dieu, et que tout se fasse pour as gloire (1). Le marinee était donc, dans l'origine du christianisme, soumis à l'autorité de l'Église. Tertuillien parie de l'empéchement de disparité de culte : Nous ne nous marions point, dit-il, avec les 'infidéres, non nubimus etnicis (2). Dira-l-on que cet empéchement vient des empreures palennes? Suivant le même docteur, ce mariage des chrittens se faisait sous les auspices de l'Église, matrimontaim concluit la Eccleria (1).

1030. Le concile d'Elvire, qui se tint vers l'an 305, établit ou sauctionne l'empéchement du vœu à l'égard des vierges qui se consacrent à Dicu, et vent qu'on traite comme adultères celles qui ont violé le pacte de la virgiraité, en défendant de les réconciller, méme à l'article de la mort (4). Il défend aussi, de la manière la plus expresse, de marier des filles chrétiennes avec des genüls (5); et ne permet point, ni aux évêques, ni aux prêtres, ni aux diacres, qui ont reçu les ordres apprès leur mariage, de vivre marita-lement avec leurs femmes (s). D'où l'on inférre qu'il leur était défendu, à plus foire raison, de se marier après l'ordination. Edin, nous trouvons l'empéchement d'affinité dans les actes de ce concile, aux enons Ext et LXYI.

1031. L'affilité est aussi mise au nombre des empéchements dirimants par le concile de Nécoésarée, de l'an 314. Da voici le dispositifs: La femme qui a éponse [successivement] ies deux - frères ne prut être réconciliée, même à l'heure de la mort, à moins qu'elle ne promette de rompre son marsiènes, solver manrimonium (?). - On ne peut rien de plus exprès. Le concile d'Ancyre, de la méme année, fait un réglement sur le rapt, ordonnant que les filles qui ont été enlevées après avoir été finncées solent rendues à ceux à qu'elles avaient donné leur parole, lors

(i) Deed vero ut matili et marifm, com episcopi arbitrio conjugium faciant; quo nuptiue jurta Dominum sint, non autem junta cupiditatem. Omnia ad bonorem Del finnt. Lettre à sont Polycarpe. — (2) De la Courome da soddat, c. xiii. — (3) Lis. 11, ao xuomas, c. 11. — (4) Can. xiii. — (5) Can. xii. — (5) Can. xii. — (7) Can. xii. — (7) Can. xii. — (8) Can. xii. — (7) Can. xii. — (8) Can. xii. — (1) Can. xii. — (1) Can. xii. — (2) Can. xii. — (3) Can. xii. — (4) Can. xii. — (5) Can. xii. — (5) Can. xii. — (4) Can. xii. — (5) Can. xii. — (5)

même qu'elles auraient été corrompues par leurs ravisseurs (1). 1032. Saint Basile, mort en 379, nous a transmis plusieurs règles sur le mariage, dans sa lettre canonique à Amphilochius, Regardant comme une fornication et non comme un mariage l'union de ceux qui ont place dans le canon de l'Eglisc, c'est-àdire, ainsi que l'explique Balsamon, des clercs, des moines et autres personnes consacrées a Dieu, il veut que cette unlou soit rompue: Canonicorum fornicatio pro matrimonio non reputetur, sed eorum conjunctio cum eo direllatur (2). Aussi declaret-il que les vierges qui abandonnent leur profession doivent être punies comme des adulteres : Virgo autem adulteræ judicio subjicitur (3). Il ne permet pas non plus qu'un homme épouse les deux sœurs, ni la veuve de son frère. Puis, citant la lettre qu'il avait écrite à Diodore, Il ajoute : « Celul qui a épousé la femme « de son frère ne sera point admis, qu'il ne se soit séparé d'elle : . non prius admittetur, quam ab ea recesseret (4). . Remarquez : ce n'est point saint Basile qui introduit cet empéchement; il témoigne au contraire qu'il était en vigueur de son temps; il invoque la contume comme ayant force de loi dans l'Église, coutume ancienne, qu'il dit avoir été transmise par de suints personnages. Il conclut qu'on ne doit point regarder comme un marlage l'union illicite de celui qui a épousé la sœur de sa femme; et que ies conjoints ne seront admis à la communion qu'après avoir rompu leur mariage : Id neque conjugium esse censendum. neque talem ad ccclesiasticum cœtum admittendum, priusquam a se invicem dirimantur (5). Évidemment, ii s'agit lel d'un empéchement dirimant. Or, nous le demandons, quelles sont les fois civiles qui l'ont établi? Et ces saints personnages qui l'ont transmis, ne sont-ce pas les Peres apostoliques, les évêques successeurs des apôtres? Il est donc constant qu'au quatrième siècle il y avait des empêchements dirimants de mariage, établis par l'Église sans le concours de la puissance temporelle. Aussi, le pape Sirice, qui est monté sur la chaire de Pierre en 384, écrivant à Himérius, évêque de Tarragone, confirme la lol qui défend aux cleres, sous peine de déposition, d'épouser des veuves, ou de se marier une seconde fois (6); et prescrit le célibat aux évêques, aux prêtres et aux diacres (7). Nous trouvons des dispositions semblables dans les conciles de Carthage, de l'an 390 et 398.

1033. La possession où était l'Église, dans les premiers siècles,

(1) Can. 11. — (2) Can. vi. — (3) Can. xviii. — (4) Can. xxiii. — (5) Lettre à Diodore. — (6) Ch. xi. — (7) Ch. vii

Company Co

d'établir des empêchements de mariage, soit prohibants, soit dirimants, s'est perpétuée dans les siècles sulvants. Partout et dans tous les temps on voit les papes et les conciles faire des jois sur les causes matrimoniales, ou renouveler par de solennelles sanctions les lois délà existantes, sans attendre, pour les faire observer, qu'elles aient été recues par les princes. En effet, à partir du cinquième siècle, on peut citer en faveur de cette possession : le pape Innocent ler, qui, en parlant du mariage, dit qu'on dolt s'en tenir à ce qu'enseignent les saintes Écritures et à ce qui a été réglé par l'autorité ecclésiastique, a sacerdotibus instituta (1): le pape saint Léon, qui interdit le mariage aux sous-diacres : nec subdiaconibus quidem carnale connubium conceditur (2); le concile de Carthage, de l'an 401, qui impose la continence aux ministres de l'Église, conformément aux anciens règlements, secundum priora statuta (3); un autre concile du même nom, de l'an 419, qui défend aux clercs de marier leurs enfants à des gentils on à des hérétiques (4); nn concile, tenu en Irlande vers l'an 450, où les vierges consacrées à Dieu sont déclarées adultères, si elles se marient; et excommuniées, si elles ne se séparent pas après s'être mariées (5); le concile général de Chalcédoine, de l'an 451, qui renferme la même disposition (6); le concile d'Agde, de l'an 506, qui déclare incestueux, adultère, le mariage de celui qui épouse sa belle-sœur, la cousine germaine de sa femme, sa propre cousine, la fille de son oncle, de son beau-père, de sa bellemère; et regarde ce mariage comme nul : Incestos vero nullo conjugii nomine deputandos (7 ; le pape Symmague, gul occupait le slège de Rome au commencement du sixième siècle; il Interdit le mariage aux veuves et aux vierges qui ont embrassé la vie religieuse (8); le concile d'Oriéans, de 511, qui renouvelle, an sujet du mariage, plusieurs des réglements ecclésiastiques que nous avons rapportés (9) ; le concile de la même ville, de l'an 533, qui ne permet pas d'épouser sa belie-mère (10); le concile de Clermont, de 535, qui confirme plusieurs canons touchant le mariage, qui étaient alors en vigueur dans l'Église (11). Nous ne finirions pas, si nous voulions rapporter toutes les décisions de saint Grégoire le Grand et des autres papes sur les causes matrimoniales .

et les règlements des conciles sur la discipline de l'Église concernant le mariage des chrétiens. Il suffit de faire remarquer que les souverains pontifes et les évêques agissent toujours en leur propre nom ou au nom de l'Église, et jamais au nom des gouvernements. On ne trouve rien nuile part, dans toute l'antiquité, qui annonce qu'en régiant ce qui a rapport au mariage, ils se regardaient comme les délégués de la puissance temporelle. Aussi, les missionnaires, les hommes apostoliques, les évêques qui ont prêché l'Évangile parmi les infidèles, ont toujours suivi, pour les mariages de ceux qu'ils ont couvertis à la fol, les lois de l'Église : preuve sans réplique qu'on les regardait comme obligatoires par eiles-mêmes. Eiles n'ont jamais eu la sanction des priuces paiens. Dira-t-on que l'Église a empiété sur les droits de la puissance temporelle; qu'elle a usurpé un pouvoir qu'elle n'avait point? Mais comment concilier cette usurpation avec la promesse que Jésus-Christ a faite à son Église, d'être avec elle tous les lours. jusqu'à la consommation des siècles? Ne confessons-nous pas que l'Église est sainte, en récitant le symbole des apôtres? Non, l'Église de Dieu, comme le dit saint Augustin, n'approuve, ni ne tait, ni ne fait rien qui soit contre la foi ou les bonnes mœurs, contre la justice : Ecclesia Dei quæ contra fidem sunt aut bonam vitam, nec approbat, nec tacet, nec facit (1).

1034. A ces autorités nous ajouterons quelques réflexions : d'abord il n'en est pas du mariage comme du contrat de vente. du contrat de louage, du bail à cheptei, contrats purement natureis et civils ; c'est un contrat divin, un pacte religieux. Ainsi que nous l'apprennent les saintes Écritures, le mariage a été institué par le Créateur; c'est Dieu lui-même qui eu a déterminé la fin et posé les principales couditions. Le mariage est donc soumis a\_ domaine de la religion : c'est à l'Église à interpréter les livres saints, et les lois divines qu'ils contiennent; c'est à eile à nous faire observer ces lois , par les règlements qu'eile juge plus conformes à leur esprit. D'ailieurs, le mariage a toujours été regardé, même chez les Juifs et les gentils, comme une espèce de sacrement, comme une chose sacrée; et il est devenu, en vertu de l'institution de Jésus-Christ, un véritable sacrement, un sacrement proprement dit pour les chrétiens. Or, l'Église peut, d'un pouvoir qui lui est propre, statuer sur ce qui a rapport aux sacrements, comme l'enseignent les saints Pères, et les papes et les

<sup>(1)</sup> Lettre cars.

conciles : done elle peut aussi régler ce qui touche au mariage, soit par des empêchements prohibitifs, soit par des empêchements dirimants. Ce n'est pas tout : le vœu de chasteté, la continence parfaite, qui est un conseil évangélique, qui nous est recommandée dans l'Évanglie et dans les Épitres de saint Paul, ne saurait être étrangère à la sollicitude de l'Église, dont les vierges forment la portion chérie du troupeau de Jésus-Christ. Mais comment l'Église pourra-t-elle exercer son pouvoir sur la continence et le vœu de chasteté, sans l'exercer en même temps sur le mariage? Enfin, ce n'est pas seulement un droit, mais un devoir pour l'Église, de s'occuper de tout ce qui peut concourir à la sanctification des fidèles. Or, évidemment la paix et la moralité des familles, le salut des époux et des enfants, dépendent principalement, ou du moins en grande partie, des mariages et de la manière dont ils se font. Done, encore une fois, l'Église a, dans sa propre constitution, le pouvoir d'établir des lois concernant le mariage, en le défendant, sous peine de nullité, entre telles et telles personnes; ou en prescrivant, sous les mêmes peines, certaines conditions jugées nécessaires pour prévenir les abus.

1035. Toutes les objections des novateurs tombent devant les autorités qui ovient de citer. Il en est une expendant qu'il est bon de rapporter, parce qu'elle nous donne l'occasion d'e-pliquer l'effet d'un empléehement dirinant. La voici L. Leonocile de Trente enseigne que l'Église ne peut toucher à la substance des sacrements (1): elle ne peut par conséquent changer la matière du sacrement de marigac. Or, si l'Église pouvait mettre un marige des empéchements dirinants, elle pourrait par la même changer la matière de ce sacrement; puisque, en téablissant un nouvel empéchement, elle ferait que le consentement des parties ou le contrat, qui était uparavant la matière valable et léglistime du sacrement de marige, c'essét de l'être par cet empéchement. Donc elle ne peut établic aucu empéchement dirinant.

<sup>(1)</sup> Sess. XXI, ch. II.

decidé, de la manière la plus expresse, que l'Église peut établir des empéchements dirimants qui annuient le mariage, c'est-àdire qui l'empéchent d'être valide, il faut de toute nécessité reconnaître que ces empêchements ne portent point atteinte à la substance de ce sacrement. En effet, l'Église ne serait censée changer la substance ou la matière d'un sacrement qu'autant que, par suite d'un décret, l'élément, le rite extérieur, qui est, d'après l'institution de Notre-Seigneur, la matière de ce sacrement, cesserait d'être la matière sacramentelle. Elle changerait, par exemple. la matière du baptème, si elle réglait que l'eau naturelle ne sera plus suffisante pour le sacrement de la régénération; ou, pour ce qui regarde l'eucharistie, que le pain et le vin ne seront plus la matière de la consecration. Elle changerait la matière du sacrement de mariage, si elle déclarait que le consentement légitime des parties contractantes ou le contrat valide, c'est-a-dire le contrat revêtu de toutes les formalités prescrites sous peine de nullité, cessera, même en demeurant valide, d'êtro matière sacramentelle. Mais ce n'est point ce qui arrive lorsque l'Église établit un empéchement dirimant : elle fait, il est vrai, que, dans telle ou telle circonstance, le contrat de mariage cesse de pouvoir être valide; comme à peu près un simple particuller, en altérant substantiellement l'eau ou le vin, fait que cette eau ou ce vin cesse de pouvoir servir pour le baptême ou pour l'encharistie. Mais elle ne fait point, et nous reconnaissons, comme elle le reconnait elle-même, qu'elle ne peut faire qu'un contrat. étant valide et demeurant valide, ne soit point la matière du sacrement de mariage. Non, elle n'empêche pas qu'il y alt sacrement lorsque les parties contractent validement, et que la forme sacramentelle s'applique à la matière par qui de droit. Elle ne l'empêche pas et ne peut l'empêcher, parce que son pouvoir ne s'étend point sur la substance des sacrements. Et c'est parce qu'elle ne peut ailer jusque-là, qu'un empêchement dirimant établi par l'Église n'est et ne peut être un obstacle à l'existence et à la validité du sacrement de mariage, qu'autant qu'il est véritablement un obstacle à l'existence et à la validité du contrat ou du lien matrimonial.

§ II. Du pouvoir des gouvernements temporels sur le mariage.

1037. Les gouvernements 'temporels peuvent, sans contredit, régler ce qui a rapport aux effets civils du mariage, aux droits res-

pectifs des époux sur les biens de la communauté matrimoniale. En un mot, la puissance séculière a droit de statuer sur le temporel du mariage; mals voità tout son domaine. Elle ne peut, ni directement ni indirectement, porter atteinte au sacrement de mariage : elle ne peut par conséquent annuler le contrat naturel, sans lequel il n'y a pas de sacrement. Les lois humaines ou civiles, dit saint Thomas, ne suffisent pas pour établir des empêchements de mariage; il est nécessaire que l'autorité de l'Église intervienne, · Prohibitio legis humanæ non sufficeret ad Impedimentum maa trimonii, nisi legi interveniret Ecclesiæ auctoritas, quæ idem in-« terdiceret (t). » Ce n'est pas un article de foi, mais ce n'est point non plus une de ces questions que l'Eglise abandonne aux discussions de l'école. Attribuer aux puissances de la terre le pouvoir d'établir des empêchements qui invalident le contrat et le sacrement de mariage, ce serait une erreur contraire aux décrets du concile de Trente, aux décisions du saint-siège, et à la pratique généralement sulvie dans l'Église, où l'on ne reconnaît pas d'autre cause de nullité pour le mariage des chrétiens que la violation des lois divines on canoniques.

1038. D'abord, suivant le concille da Trente, « on ne dolt pas douter que les mariages clandestins, contractés librement par les » parties, ne soient valides et de véritables mariages, tant que « l'Egilise ne les a point reduis nuis: Quandiu Eccleune au ririta » non fecit. » Puis le concile ajoute « qu'on doit condamne, et il « condamne lui même à la pelne d'anathème, ceux qui nient que « ess mariages soient véritables et valides (2) » Or, évidemment, ce concile n'aurait pu parter de la sorte, si la puissance temporelle avant le droit d'établir des empéchements dirimants, puisqu'elle pourrait anuniele les mariages qui ne seraient point animilés par l'Egilise. Le concile de Trente croyait don qu'il n'apparleuntit qu'à l'Egilis de stature sur la vialidit ou l'invalidité des nariages.

1639. Le même concilea porté le decret suivant: -Si quéqu'un dit que les causes matrimoniales ne sont point du ressor des juges ecclésiastiques, qu'il soit anathème (z). -Il s'agit, dans ce canon, des causes qui concernent et le sacrement de mariage et le contra, qu'ul en est la meitier. Or, il h'appartient point à la puissance temporelle, aux tribunaux séculiers de promocer sur lea causes de cette nature; elles not toutes soughes à la juridica les causes de cette nature; elles not toutes soughes à la juridica.

<sup>(1)</sup> Sur le 14 liv. des Sentences, dist. 42, quest. 11, art. 2. — (2) Sess. XXIV, ch. 1. — (3) Ibidem, can. XII.

tion de l'Église, aux tribunaux ecclésiastiques, toutes sans excer tion. Le concile ne distingue point ; ses paroles sont générales. Et c'est ainsi que l'entend Pie VI dans sa lettre à l'évêque de Motola : . L'Église, dit ce pape, à qui a été confié tout ce qui regarde les « sacrements, a seule tout droit et tout pouvoir d'assigner la forme « au contrat de mariage, élevé à la dignité plus sublime de sacre-« ment, et par conséquent de juger de la validité ou de l'invali-« dité des mariages. Cela est si clair et si évident, que, pour obvier · à la témérité de ceux qui, par écrit ou de vive voix, ont soutenu, · comme piusieurs le font encore, des choses contraires au senti-· ment de l'Église catholique et à la coutume approuvée depuis le « temps des apôtres, le saint concile de Trente a cru devoir joindre « (à ses décrets) un canon spéciai, où il déclare généralement ana-« thème quiconque dira que les causes matrimoniales n'appartien-« nent pas aux juges ecclésiastiques. Nous n'ignorons pas qu'il en « est quelques-uns qui, accordant beaucoup trop à l'autorité des « princes séculiers, et interprétant les paroies de ce décret d'une « manière captieuse, cherchent à soutenir leurs prétentions en ce « que les Pères de Trente ne s'étant pas servis de cette formule : « aux seuls junes ecclésiastiques, ou, toutes les causes matrimo-« niales, ont laissé aux juges laïques le pouvoir de connaître des cau-« ses matrimoniales, dans lesquelles il s'agit d'un simple fait : mais « nous savons aussi que cette subtilité ct ces artificieuses vétilles · n'ont aucun fondement, car les paroies du canon sont teliement « générales , qu'elles renferment et embrassent toutes les causes : · verba canonis ita generalia sunt omnes, ut causas comprehen-« dant et complectantur. Quant à l'esprit ou à la raison de la loi, « telle en est l'étendue, qu'il ne reste lieu à aucune exception ni à « aucune limitation; car si ces causes appartiennent au jugement « seul de l'Église, par cette raison que le contrat matrimonial est « vralment et proprement un des sept sacrements de la loi évangé-« lique, comme cette raison, tirée du sacrement, est commune à · toutes les causes matrimoniales, de même aussi toutes ces causes « doivent regarder uniquement les juges ecclésiastiques, la raison « étant la même pour toutes. Tel est aussi le sentiment univer-« sel des canonistes, sans excepter ceux que leurs écrits ne mon-« trent que trop n'être aucunement favorables aux droits de l'É-« glise. En effet, pour nous servir des paroles de Van Espen, il est « reçu, d'un consentement unanime, que les causes des sacrements sont purement ecclésiastiques; et que quant à la substance de « ces sacrements, elle regarde exclusivement le juge ecclésias lique, et que le juge séculier ne peut rien statuer sur leur natidité ou invalidité, parce que, de leur nature, elles sont purement spirituelles. Et certes, s'îl est question de la validité du mariage même, le seul juge ecclésiastique est compétent, et lui seul en peut connaître (1).

\* \*aut en peut connature (1).\*

1040. Le page n'en demeurer pas là. Comme l'évêque de Motola s'était permis de Juger en appel, comme délégué du roi des Deux-Séles, une cause matrimoniale jugée en première instance à la cour archiépiscopaie de Naples, Pie VI ojoute: « Il est temps maintenant que nous vous indiquions les peines que les cauons infidir-gent dans ces cras. Déjà vous connaissex le décret du concile de Trente, qui soumet à l'anahéme tous ceux qu'i nient que les causes matrimoniales appartiennent à l'Église et aux juges ceclé-alastiques. Or, il est certain que ce canon comprend non-seule-ment ceux qui enséignent que les puissances souveraines du siècle ont le pouvoir de faire des lois sur le merâge, mais encore ceux qui autorisent cette doctrine pur leurs actes. » Il est important de faire remarquer que ce pape ne parle point ici comme un simple docteur, mais bien, ainsi qu'il le dit Inl-même dans sa lettre, comme celui qui, étant assis ur la chairé de Pérrer, a reçu de comme celui qui, étant assis ur la chairé de Pérrer, a reçu de

Notre-Seigneur le pouvoir d'enseigner et de confirmer ses frères. 1041. C'est aussi la doctrine d'Urbain VIII. Gaston, frère de Lonis XIII, avant épousé Marguerite de Lorraine sans le consentement du roi, Louis XIII consulta l'assemblée du clergé de 1635 sur cette question : « Si les mariages des princes du sang qui peu-« vent prétendre à la succession de la couronne peuvent être vala-« bles et légitimes sans le consentement du roi? » L'assemblée, après avoir pris l'avis de la faculté et des corps enseignants de Paris, répondit « que les coutumes des États peuvent faire que les « mariages soient nuls et non valablement contractés, quand elles « sont raisonnables, anciennes, affermies par une prescription lé-« gitime, et autorisées de l'Église : que la coutume de France ne « permet pas que les princes du sang, et particulièrement les plus « proches, et qui sont héritiers de la conronne, se marient sans le « consentement du roi, beaucoup moins contre sa volonté et sa dé-« fense.. .; que cetté coutume de la France est raisonnable, an-« clenne, affermie par une légitime prescription, et autorisée de « l'Église (2). » Cette décision ayant souffert des difficultés, l'évé-

. 11.

Jus eccl., part. m. 1it. n, c. 1. → (2) Voyez les Mémoires du clergé, tom. v, etc.

guo de Montpellier fut chargé de la porter à Rome, et de la souteier auprès du pape. Mais Urhain VIII erfus de la confirmer, déclarant, par un hred, qu'll ne pouvait regarder comme nul, invalide, un mariage contracté avec toutes les conditions prescries par le concile de Trente; que s'il était contraire aux contumes de France, on pouvait le déclarer nul quant aux effets étuit, mais non quant au l'em matrimonial (1). Il est important de remarquer que l'assemblée du clergé, qu'on vient de citer, se trouve d'accord avec la réponse d'Urbain VIII pur la question de d'ort; çer elle ne s'est prononcée en faveur du mariage de Gaston que parce qu'elle croyait, par erreur de fait, que la coutume de France cocernant le mariage des princes était autorisée par l'Égites. Et sinis idonc, en France comme à Rome, on ne reconnaissait point qu'une coutume ou une loi civile pôt, sans l'intervention de l'Ésies, établite un emphéchement divinont.

1042. Benoit XIV est exprès, non-seulement dans son Traité du Synode [2], mais encre dans ses Brejs et ses Instructions. Dans sa lettre du 9 février 1749 au cardinal d'York, parlant de la ioid et Théodose, qui défend le mariage entre les chrétiens et les Jufs, il dit que cette loi, nutant qu'eile a été portée par un prince laïque, ne doit avoir aucune force sur les mariages. Hee Lez ut-pute a laitop rincipe condite, nullam habere eim in materimonis debet. Rt, dans son Instruction pour les Cophtes, du 4 mai 1744, il dit, qua sujet des mariages contractés par les circers après in réception des ordres sacrés, que, dans les matières du droit ecclesiastique, la puissance laïque à la glaire dobéit; et non le pouvoir de commander: « Licet ln juribus ecclesiasties potestati laices sols « relicts sit gloria obsequendi, non autoritas limperandi. »

1643. Gément XIII roul le même témoignagé. En 1759, la faculté de Louvain ayant déckéd que les princes éculiers ne peuvent annuier les mariages des fidèles quam à tous tes effets, à moins que leurs édits ne soient sonctionnés par l'Egitse, ce pape fit connaitre aux docteurs, par l'archevique de Damase, nonce apostoique, toute la satisfaction qu'il avait éprouvée en voyant qu'ils enseignalent et conservaient intacte la saine doctrine (3).

1044. L'empereur Napoléon, voulant faire casser le mariage de son frère Jerôme, s'adresse à Pie VII, alieguant, pour causes de nul-

<sup>(1)</sup> Collection des procès-verbanx des assemblées du clergé de France, tom. 11, pag. 887. — Voyez aussa la Vie de Louis XIII, par Griffet, etc. — (2) Liv. 1x, c. 1x el x1. — (3) Voyez l'ouvrage de Moser, de Impedimentis matrimonii, Louvain, 1887.

lité, le défaut de consentement des parents et le rapt de séduction Le pape lui répondit par nne lettre du 26 juin 1805, dans laquelle nous lisons le passage sulvant : « L'Église, bien loin de déclarer a nnis, quant au lien, les mariages faits sans le consentement des pa-« rents et des tuteurs, les a même, en les blamant, déclarés valides · dans tous les temps, et surtout dans le concile de Trente. Il est également contraire aux maximes de l'Église de déduire la nui-. - lité du rapt de séduction. L'empêchement de rapt n'a lieu que · lorsque le marlage est contracté entre le ravisseur et la personne « enlevée , avant que celle-ci soit remisc en sa pleine liberté. Or, · comme il n'y a pas d'enlèvement dans le cas dont il s'agit, ce « qu'on désigne dans le mémoire par le mot de rapt de séduction, « signifie la même chose que le défaut de consentement des pa-« rents, duquel on déduit la séduction du mineur, et ne peut, en · conséquence, former un empêchement dirimant quant au . lien (1). » Suivant nos lois civiles, le mariage d'un mineur qui se fait sans le consentement des parents est un mariage nul : il en est de même, à plus forte raison, du mariage contracté par suite du rapt de séduction. Or cependant, Pie VII regarde ces mariages comme valides; donc, il ne reconnaissait point, dans les princes, le droit d'établir des empêchements dirimants quant au contrat et

1045. Nous avons en outre plusieurs décisions des tribunaux ecclésisatiques de Rome, portant que les mariages des fidèles, suxquels ne s'oppose aucun empéchement canonique, sont de vrais mariages, et ne peuvent tier dissous, quels que solent les empéchements établis par la puissance séculière, sans l'approbation de l'Église: Qualicacumpse fuerint impedimenta a seculari potestale Ecclesia non consulta nec probante, perperam et nutilier constituta (2). Exte-cainsi qu'on répondrait à Rome, si le saintsiège avait le moindre doute sur la validité des mariages contractes avec des empéchements émands de la puissance d'vile?

au sacrement du mariage.

1016. Nous l'avons dit, il n'en est pas du mariage comme des autres contrats qui sont du domaine de la puissance civile; c'est un contrat d'institution divine, c'est de plus un sacrement. Il doit donc être placé, comme dit le pape l'ie VIII dans son encyclique du 24 mai 1829, uno parmi les choess terretes, mais parmi les

<sup>(1)</sup> Hist, du pape Pie VII, par le chevalier Artaud, tom. II, c. vI. — (2) Instruction du saint office, de l'an 1804; Réponses de la sacrée Pénitencerie, du 1<sup>er</sup> mai 1824, et du 7 àvril 1826, aux évêques de Viviers et du Puy, etc.

choses sacrées; donc II est entièrement soumis, et comme sacrement et comme ontart, à la jurificition de l'Église : Non terrenis sed « sacris rehus matrimonium accensendum est, ideoque Ecclesia « omnino subjicitur. » Non, II o' appartient pas plus aux gouvernements temporels de régler ce qui touche à la substance du mariage que ce qui a rapport aux sacrements de baptème et de péritence; ils n'ont pas plus le droit de défendre que d'ordonner qu'on administre uns accrement, si ce n'est pour finire cecéutre les toite de l'Église, sons toutefois se permettre de les interpréte el meme. Cen est point als puissances éculière à statuer sur la dispensation des choses saintes, en copposant à ce qu'il y ait on qu'il n'y ait pas de sacrement. « Qu'on nous regarde, dit saint » Paul, comme les ministres de Jésus-Christ et les dispensateurs des mystères de Delieu (1). «

1047. Toutes les lois canoniques sur l'administration des sacrements nous rappellent à l'ordre hiérarchique, qui les explique avec une entière indépendance de la puissance temporelle. Nos anciens rois l'ont reconnu; l'article 12 de l'édit de 1606 porte : « Confor-« mément à la doctrine du conclle de Trente, nous vonlons que les « causes concernant les mariages soient et appartiennent à la con-· naissance et juridiction des juges d'Église. · C'est ce que pensalent aussi les évêques de France, lorsqu'ils écrivirent à Louis XIII pour réclamer contre l'ordounance de Blois, de l'au 1629, qui déclarait non valablement contracté le mariage des enfants de famille qui se faisait sans le consentement de leurs parents. Ils le supplièrent d'expliquer ces mots, non valablement contracté, en les restreignant au contrat civil du mariage, et non au contrat spirituel du sacrement; ils lui demandèrent en même temps qu'on n'obligeat point les juges ecclésiastiques à juger les mariages conformement aux ordonnances, mais conformement aux saints décrets et constitutions de l'Église, la seule règle de leurs jugements; car, ajoutèrent-ils, la juridiction lasque ne peut donner la loi aux juges ecclésiastiques en matière spirituelle (2).

1048. D'ailleurs, si on veut que l'État ait le droit de statuer sur le mariage, ou l'on admettra qu'il se conformera toujours aux lois ecclésiastiques; ou il faut dire qu'il peut agir en dehors de l'Église, sans avoir égard aux prescriptions canoniques. Dans la première

<sup>(1)</sup> It lettre aux Corinthiens, c. 1v, v. 1. - (2) Voyez les Mémoires de clergé, tom. v, cle.

supposition, le pouvoir de l'État se réduit à faire exécuter les jois de l'Eglise concernant les empêchements de mariage. Dans la seconde, il v aura infailliblement conflit entre les deux pouvoirs : le même mariage sera légitime aux veux de l'Égilse et illégitime aux veux de l'État, légitime aux yeux de l'État et illégitime aux yeux de l'Église; on pourra vivre avec la même femme épouse selon la lol civile et concubine selon la conscience, épouse selon la conscience et concubine selon la loi civile. Or, quel avantage la société peut-elle retirer de cet état de choses? N'est-li pas aussi contraire à la morale publique qu'à la religion, à la paix des familles qu'à la sainteté du mariage? Dira-t-on que, pour faire cesser ce conflit, il suffira que l'Église adopte les empêchements civils, et que l'État adopte les empêchements canoniques; ou que le mariage contracté avec un empêchement purement civil doit être regardé comme nul par l'Église comme par l'État? Mais que deviendra le pouvoir que i'Église possède en propre sur le mariage, si elle ne peut l'exercer que sous la dépendance de la puissance civile; si les différents gouvernements, dont la législation varie à l'infini, suivant les temps, les lieux et la politique, penvent forcer l'Eglise d'admettre tontes les lois qu'il lenr plaira de lui imposer, touchant la validité ou l'invalidité des mariages? La soumettrezvous donc à leurs caprices? Non, ce n'est point à César que Jésus-Christ a ordonné de pastre son troupeau ; ce ne sont ni les sénateurs nl les tribuns qui ont recu de Notre-Seigneur le pouvoir de lier et de délier sur la terre ; ce ne sont point les empereurs qui ont été établis par l'Esprit-Saint pour gouverner l'Église de Dieu; ce ne sont point les puissances du siècle qui ont été chargées de veiller à l'intégrité de la foi, à la pureté de la morale de l'Évangile à la dispensation des choses saintes, au salut des époux et de leurs enfants. Il ne leur appartient donc pas de prononcer sur la substance du mariage. L'Eglise, à l'antorité de laquelle sont soumis tous les chrétiens, grands et petits, princes et sujets; l'Église senle pent nous offrir, dans ses lois sur le mariage, toutes les garanties qu'on peut désirer dans l'intérêt de la religion et de la morale, de la société et de la famille.

1049. Laissons parier un philosophe chrétien qui, à raison des qualité de protestant, ne peut êre usupect. "Pal frémi, dit de Luc, chaque fois que j'al entendu discuter philosophiquement l'article du mariage. Que de manières de voir l'que de systèmes que de passions en jeu! Combien l'objet ne paralt-il pus différent au meme individu, suivant les positions où ils etrous différent au meme individu, suivant les positions où ils etrous de l'article de l'articl

662 . La legislation civile y pourvoirait, me dira-t-on, Quand? Par qui? Cette législation n'est-elle pas entre les mains des bommes, « c'est-à-dire de ces mêmes individus dout les idées, les vues, les « principes changent ou se croisent? Voyez les accessoires de ce « grand objet qui sont laissés à la législation civile, étudiez leur « histoire; et vous sentirez à quoi tiendrait le repos des familles et · celui de la société. Combien donc n'est-ii pas heureux que, sur « ce point, nous avons une grande loi mise au-dessus du pouvoir « des hommes! Si elle est bonne, gardons-nous de la mettre en « danger, en la faisant changer de sanction. Et s'il est des indivi-« dus qui soutiennent, et soutiennent fortement, qu'elle est détestaa ble, ne fortifient-ils pas ma thèse? car il y a une multitude de « gens qui croient cette loi très-sage et très-bonne, et qui disputea raient perpétuellement contre eux. La société se diviserait donc « sur ce point, suivant la prépondérance des avis en divers lieux. « Cette prépondérance changerait par toutes les causes qui ren-« dent la législation civile variable; et ce grand objet, qui, par les a relations des individus d'État à État, et pour le repos et le « bonheur de la société, exige le plus éminemment uniformité et « constance, serait le sujet perpétuel des querelles les plus vives. « Combien la société ne doit-elle pas à la religion d'avoir mis « l'existence de cette loi au-dessus du pouvoir des humains (1)1 »

1060. Écoutez aussi l'abbé Fauchet, I'un des plus chauds partisans de la révolution de 1789 et de la Constitution dite civile du cleraé de France. Voici ce qu'ii dit : « On continue d'objecter. « dit-il : l'autorité des gouvernements sur les contrats, sur la jus-. tice distributive et commutative, sur les mariages et sur tous les « autres actes qui ont rapport à la morale et aux sacrements , que « deviendrait-elle? Ce qu'elle doit être, une autorité exécutrice. « Les lois civiles ne peuvent jamais créer la morale ; elles doivent a toujours la suivre et l'enjoindre. Vous avez pour la première de « vos lois, qui est la base de toutes les autres, une religion. Grâce au ciei, cette religion est la seule vraie, la seule parfaite..... Il - faut que toute votre législation s'y conforme : sinon, vous êtes « en contradiction avec vous-mêmes, et votre gouvernement reste « dans le chaos où il a toujours été, par le défaut de concordance « entre les lois de Dieu et les lois des hommes. La doctrine sur s l'usure, sur les contrats, sur tous les rapports de la morale, « comme sur le dogme et les sacrements, appartient à l'Église

<sup>(1)</sup> Lettre sur l'histoire de la terre et de l'homme, tom. 1, pag. 48

« seule. Il faut le dire, l'opinion contraire, qui veut mêler dans cet « enseignement l'autorité législative des princes, est une absurdité, « est une implété. Ceiui qui n'écoute pas l'Église, et, à plus forte · raison, qui s'élève contre elle dans tout ce qu'elle enseigne, « sans exception, sans restriction, est comme un paien et un publicain, Bruiez l'Évangiie, adoptez nne autre religion, ou e croyez-y. Il faut donc laisser là tous les barboulllages que cer-« tains théologiens et jurisconsultes de France et d'Ailemagne ont « écrits sur le mariage, par exemple, considéré comme sacrement et « dans ses rapports moraux. Ii n'appartient qu'à l'Église de déci-« der cette doctrine. Ce qu'eile en a fixé au concile de Trente est « au-dessus de toute atteinte des trônes, et lie souverainement les consciences. Il y a sacrement où l'Église dit qu'il y a sacrement; « ii y a bonnes mœurs où l'Église catholique dit qu'il y a bonnes « mœurs. Toutes les puissances temporelles ensemble ne pourraient « pas changer un iota à la vérité de ces principes (1). » Il est donc prouvé que les gouvernements ne peuvent établir des empêchements dirimants quant au contrat et au sacrement de mariage :

leur ponvoir se restreint aux effets civils. 1051. On objecte que les princes païens avaient le droit d'établir des empêchements dirimants concernant le mariage. Or, ils n'ont pu perdre, en devenant chrétiens, les pouvoirs qu'ils avaient auparavant : donc ils peuvent encore aujourd'bui établir des empêchements dirimants touchant le mariage. Cette objection est beaucoup plus spécieuse que solide. D'abord, est-il bien vrai que les princes païens aient eu le droit de statuer sur la validité et l'invalidité des mariages? Cela n'est point prouvé. On ne trouve rien, ni dans l'Ecriture, ni dans la tradition, ni dans les décrets des papes et des conciles, qui nous oblige de reconnaître, même pour les temps antérieurs au christianisme, le pouvoir législatif des princes sur la substance du mariage. Direz-vous que le mariage n'était alors qu'un simple contrat; qu'il devait être par conséquent soumis au domaine de la puissance civile? Mais, nous l'avons déjà fait remarquer, il n'en est pas du contrat de mariage comme des autres contrats; c'est un pacte religieux, un contrat divin dans son origine ; il est institué de Dieu même. Le mariage a toujours été une chose sacrée, une espèce de sacrement, sacramentum; denomination que plusieurs Pères de l'Église et le pape Innocent III donnent au mariage de nos premiers parents. Aussi,

<sup>(1)</sup> Discours sur la religion nationale, 1789.

les gentils ne regardalent point le mariage comme un contrat ne ordinaire, ils y voyalent quelque chose de divi : Gentee matri-, » monto divini aliquidi inesse arbitrabantur (1). • Or, ce qui n rapport à la substance d'un contrat de cette nature n'appartient pas plutòt à la fégislation religieuse qu'à la fégislation religieuse qu'à la fégislation religieuse qu'à la fégislation propris ; aux temps de la réparanciens Bomais l'avalent compris; aux temps de la réparancien son de l'apparent les mariage; et les empereurs ne cipales causes qui regardent le mariage; et les empreurs ne prononceient sur ces mêmes causes que parce qu'ils étaient pontifics.

1052. D'ailieurs, en supposant qu'avant la publication de l'Évangile les princes aient eu le pouvoir de régler ce qui concerne ie contrat de mariage, celui qui est le Roi des rois, ceiui d'où découle toute puissance, ne pouvait-il pas restreindre ce même pouvoir aux effets temporels? Les pères de famille ne se piaignent point de n'avoir plus les prérogatives qu'ils avaient dans les temps primitifs, et qu'ils ont perdues par suite du développement de la société, et de l'extension de la puissance des gouvernements, Pourquoi donc les princes se plaindraient-lls de se voir privés de certains droits qu'ils avaient avant l'établissement du christianisme? Faudra-t-il leur attribuer le pouvoir de statuer sur les matières religieuses, parce qu'lls croyaient pouvoir le faire parmi les gentils? En établissant le règne de la justice parmi les nations, en purifiant les mœurs, en sanctifiant les mariages, en faisant de tous les peuples comme un seul peuple, en civilisant le monde, l'Évangile devait natureliement modifier les anciennes iégislations sur quelques points, modifier par conséquent le pouvoir des souverains, tout en jeur offrant en échange, pour la sécurité et le soutien des États et des souverains, des garanties qu'ils n'avaient pas auparavant, une force morale cent fois préférable à l'exercice de tel ou tel droit dont ils ne pouvaient user sans danger de tomber dans de graves erreurs, aussi funestes à la société qu'à la famille. Et pour ce qui regarde la question présente, le pouvoir civil se trouve nécessairement abandonné au pouvoir spirituei, par cela même que le mariage a été élevé par Notre-Seigneur à la dignité de sacrement; ii a cessé dès lors d'être au pouvoir des princes, si tant est qu'il en ait jamais dépendu quant à la substance du contrat. C'est un dogme de foi, que le mariage est devenu un des sept sacrements de la loi évangélique institués par Jésus-

<sup>(1)</sup> Catéchisme du concile de Trente, du Sacrement de mariage, xxu.

Christ: « D'où il suit, ajoute le pape Pie VI, que l'Église, à qui a « été conflé tout ce qui regarde les sacrements, a seule fout droit » et tout pouvoir de prononcer sur la validité ou l'invalidité des » mariages (1). »

### CHAPITRE IV.

## De l'unité du mariage.

1053. Le marlage est, par sa première institution, l'union d'un seul homme avec une seule femme. Cette unité peut être considérée de deux manières, simultanément et successirement. A l'unité est opposée la polygamie, qui est, ou successire, quand on a plusièurs femmes successivement; ou simultanée, quand on en a plusièurs femmes successivement; ou simultanée, quand on en a plusièurs en même temps.

## ARTICLE I.

## De la polygamie successive

1054. La polygamie successive est permise, ou, en d'autres termes, il est permis à l'homme qui a perdu sa femme et à la femme qui a perdu son mari, par la mort, de contracter un neuveau marlage. « Nous déclarons, dit Eugène IV dans son Décret « aux arméniens, qu'on peut licitement passer non-seulement à · un second mariage, mais aussi à un troisième, à un quatrième et à d'autres encore, à moins qu'il ne se rencontre d'ailleurs « quelque empêchement canonique. « Ce pape cite à l'appui de cette decision l'apôtre saint Paul. En effet, nous lisons dans la première épitre aux Corinthiens (2) : . Je dis aux personnes qui ne a sont pas mariées ou qui sont veuves, qu'il est bon qu'elles de-· meurent dans cet état. Que si elles ne peuvent garder la continence, qu'elles se marlent ; car il vaut mieux se marier que de · brûler. » Quolque l'apôtre relève l'excellence de la continence parfaite, on voit qu'il ne condamne pas plus les secondes que les premières noces; au contraire, il les permet expressément. Il

<sup>(1)</sup> Voyez, ci-desaus, le nº 1039. — (2) Ch. vit, v. 8 et 9.

ajoute dans le même chapitre : « La femme est liée à la loi du « mariage, tant que son mari est vivant; mais si son mari meurt, « elle est libre; qu'elle se marie à qui elle voudra, pourva que « ce soit dans le Seigneur (1), »

1055. Telle est aussi la doctrine des Pères, des papes et des conciles, qui se trouve confirmée par la pratique générale et constante de l'Église universelle. Si quelques docteurs se sont montrés sévères envers les secondes noces, ce n'est point qu'ils les alent condamnées : ils n'avaient pas d'autre but que de faire comprendre aux fidèles qu'il vaut mieux rester dans l'état de viduité que de contracter un nouveau mariage. Ainsi, par exemple, saint Jérôme, avant été accusé d'être allé trop loin sur ce point, se justifia dans sa lettre à Pamachius, où il dit : « Oue « mes détracteurs veuillent bien m'entendre un instant, et ils re-« connaîtront que j'ai permis les secondes et les troisièmes noces . dans le Seigneur... On ne condamne pas ces mariages, mais on « n'est pas tenu d'en parler avantageusement. Triste remède ac-« cordé à une déplorable nature, ils ne déposent pas en faveur de « la continence... Je ne condamne pas les bigames, ni les trigames, « ni même, si on veut parler ainsi, les octogames, » ceux qui se marient pour la huitième fois.

### ARTICLE II.

### De la polygamie simultanée.

1056. Dans le principe, le maringe était l'union d'un seul homme avec une seule femme. Le premier extemple de bignaie que nous connaissions fut donné par Lamech. Et après le déluge Dieu avait permis la plurailité des femmes; car, avant et après la promalgation de la loi de Moyse, des hommes d'une saintvie éminente, tels qui Abraham, Jacob, le rol David, ont eu en même temps plusleurs femmes : preure manifeste que cela n'était point défendu par la loi naturelle. Mais Notre-Seigneur Jesus-Christ a rappeté le mariage à son institution primitive.

1057. Il est de foi que dans la loi évangélique la polygamle ou pluralité des femmes simultanée est défendue de droit divin. Si quelqu'un, dit le concile de Trente, affirme qu'il est permis aux chrètiens d'avoir en même temps plusieurs femmes, et que

<sup>(1)</sup> Ibidem, v. 39.

cela n'est défendu par aucune loi divine; qu'il soit ana-« thème (1). « Ce décret est dirigé contre Luther, qui , dans plusleurs de ses écrits, et notamment dans son Explication de la Genèse, soutient que la plurailté des femmes n'est prohibée par aucune loi. Et certes le dogme catholique que nous professons n'est point nouveau : nous le trouvons dans l'Écriture, la tradition, et la croyance de tous les siècles chrétiens. Les pharisiens demandant s'il était permis à un homme de renvoyer sa femme pour quelque cause que ce soit, Notre-Seigneur leur répondit : « N'avez-vous pas lu que celui qui a créé l'homme au commènce-« ment créa un homme et une femme, et qu'il dit : Pour cette « raison, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa « femme : et lls seront deux dans une seule chair. Ainsi, ils ne sont · plus deux . mais une seule chair (2). » Ils seront deux dans une seule chair; deux, et non pas trois. Il a donc voulu que l'homme ne pût avoir qu'une seule femme; c'est l'observation du concile de Trente : « Notre-Seigneur, dit-ll, nous a clairement enseigné « que, par le lien du mariage, deux personnes seulement sont « unies , lorsque, raprortant ces dernières paroles (L'homme quit-« tera son pere et sa mère, etc.), comme prononcées de Dieu . même, il a dit : Done ils ne sont plus deux, mais une seule « chair (3). » -

« Chair (3).»

1058. Cest aiusi que l'ont compris les docteurs de l'Église.

Suivant saint Ambroise, « du vivant de votre femme, il ne vous

«est pas permis d'en épouse rue autre; care ne chercher une se
«onde quand vous en avez déjà une, c'est commettre un adul
»tère (4). « Saint dévine, « palquant le chapitre xix de saint

Matthieu, dit que le mari peut renvoyer sa femme qui est coupable

d'adultère; mais « qu'il lui est défenda, 1 ant qu'ele vivra, d'en

«pouser une autre. Suivant saint Augustin, « c'est un crime

d'abandonner une femme stérile pour en prendre une qui soit

« Coonde : al quelqu'un le fait, il est, aux termes de l'Evangié.

<sup>(1)</sup> Si quis discril, licre christianis plares simini babera succes, et loc unula sega dirina sesse pechilium; ansabresa stil. Sex. Xuv., can. in. — (2) Nos legistis, quis qui fecti homisem ab initio, masculum et leminam fecti con I E distil: Proper loco diministi homo paterne et marren, et silmeroli suroi sues, et cresa duo in carne una. Hosque sun non sont doo, sed una carne. Con Senta Marifatta, c. xu, s. 4, ée. — (2) Sea. Xuv., Podriries aru de sacresard de mariega. — (1) Non fact tille, more vivente, discre ullan : Arrivante, cum habest man, prehence si delicieri. Life, is, que d'Arribanz., C. yu.

- coupable d'adultère (1). - Nous pourrions citer encore les réponses et décrets d'Innocent 1 " (2), de Nicolas I " (3), d'Innocent III (4) et d'Alexandre III (3), Mais il suffit de faire remarque que le dogme dont il s'agit est fondé sur la croyance et la pratique de l'Égilse, et que cette croyance, qui est aussi générale que coustante, remonte aux temps apostoliques.

1059. Quant à l'espèce de polygamie par laquelle la même femme serait commune à paisseirs maris, elle ri à jamais été perrise. Tous conviennent qu'elle est directement opposée à la loi naturelle; qu'elle contraire la fin première de martage, et parce qu'elle empéche la femme de devenir mère, étant bien recomm que les femmes publiques sont sériles; et parce qu'elle rendrait la paternité incertaine, ce qui suirait nécessairement à l'éducation des enânts.

## CHAPITRE V.

## De l'indissolubilité du mariage.

1000. Avant la promulgation de la loi mosaique, nous ne tovaveas pas d'exemple de divere dans l'histotre du peuple de Dieu; mais le législateur des l'Étheux permit la répudiation en certains cas, et il est bien prohable que par la répudiation è maraige c'âti entierment dissous. Ainst on peut dire que la faculté de répudier, quoique accordée à la durcté des cours, n'était pas seulement tolérée comme un moindre mal , mais qu'ile était permise comme quelque chose de molos parfait. Masi il n'en est pas de mêmes sous la bei évangélique : J'essa-Christ a ramené le mariage à son institution primitive, en le déclarant indissoluble.

1061. Le mariage des chrétiens, une fois consommé, ne peut ètre rompu que par la mort de l'an ou l'autre conjoint (6). D'abord, il est de joi que le lien du mariage ne peut être dissous pour cause d'hérésie, de cohabitation fâcheuse ou d'absence affectée de

<sup>(1)</sup> Liv. 1, de Nupliti et concupiccatits, c. x. — (2) Lettre à Evupère. — (3) Réponses aux Bulgares. — (4) Chapitre Gaudenux. — (5) Chapitre Licet. — (6) Voyez, dans la Théologie morale, ce que nous avons dit du mariage non consommé, et de mariage de deux infidèles, dont l'un se convertit à la foi.

l'une des parties. C'est la décision du concile de Trente [1]. Il est encore de foi que l'Églien es ex trompe point lorsqu'elle enseigne que le lien du mariage ne peut étre dissous par l'adultère, comme le prétendent les schiamatiques grees. « Celul qui dit que l'Église est dans l'erreur quand elle enseigne, comme etle l'à toujours « enseigné, suivant la doctrine de l'Évangile et des apôtres, que le lien du mariage ne peut être dissous à cause de l'adultère de l'une des parties; que uil l'ane uil l'autre partie, pos même celle qui « L'une des parties; que uil l'ane uil l'autre partie, pos même celle qui « L'une des parties; que le mari qui, ayant revroyé sa femme adultère, en pous une autre, commet lui-même un adultère, ainsi que la femme qui, ayant quitté sou mari qui, ayant adultère, a contracté un second mariage; qu'il

« soit anathème (2), »

1062. Ces décrets sont fondes sur l'Écriture sainte et la tradition. On lit dans saint Matthieu : « Les pharisiens vinrent à Jésus · pour le tenter, et ils lui dirent : Est-il permis à un homme de · renvoyer sa femme pour queique cause que ce soit? Il ieur répon-« dit : N'avez-vous pas lu que celui qui a créé l'homme au com-« mencement créa l'homme et la femme, et qu'il leur dit : C'est · pour cette raisou que l'homme quittera son père et sa mère, et « qu'il s'attachera à sa femme, et ils seront deux dans une seule a chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. One « l'homme donc ue sépare point ce que Dieu a joint : quod ergo · Deus conjunxit, homo non separet, Mais pourquoi, lui dirent-« lis , Molse a-t-il ordonné qu'on dounât un écrit de divorce à sa « femme, et qu'on la renvoyat? Il leur répondit : C'est à cause de · la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos « femmes; mais il u'en a pas été ainsi dès le commencement (3). » On voit ici que le mariage était indissoluble dans le commencement ; que Notre-Seigneur le rappelle à sa première institution ; qu'il abroge la permission qu'avaient les Juifs de répudier leurs

<sup>(1)</sup> Si qui discrit, propier burrelin, aut molestam colabitationem, sut alfectation hissestim ac congue, discolvi posse matrimosi il utraritum; anatiema di. Seta. XIIV, can. v. — (2) Si quis discrit, Ecclesiam errare, cum docuit ci docet, jux la cerungicam et apostolicam doctriam, propier adulterim alterios conjugum, matrimosili vinculum non posse dissolvi; et utranque, et clima siscultum discolving desiration de la conferencia de la conferencia de la conferencia del conferencia del

femmes en certains cas : donc le mariage est indissoluble de droit

dividi.

1062. Dans saint Marc, Jésus dit aux pharisiens et à ses disciples : Que l'homme ne sépare point et que Dieu a joint.... Quiconque quitte sa femme et en ropesu en a autre comme tan aduitère à l'égard de celle qu'il a renvoyre; et si une femme quitte
son mari et ne éposus un autre, elle se rend comphile d'aduitère (1). » Et dans saint Lue: « Quiconque renvoie sa femme et
en éposus une autre commet un aduitter; et quiconque éposuscelle que son mari a répudiée commet le même crime (2). » Dans
l'autre texte, les paroles de Jésus-Christ sont générales;
elles n'admettent pas d'exception; ce qui a fait dire à saint Augustin: « Qui sommes nous donc pour oser dire que dans tel cas on
est aduitère, quand on épouse une autre femme après avoir renvoyé la sienne; et que dans tel autre cas on n'est pas adultère;
tandis que l'Évangile déclare que quiconque agit ainsi est aduitère (91).

(1) Quod ergo Deus conjuntil, home non separat., Quicampae diniscrit vorcern saum, et lâm duxeri, abdrieri mominiti super ean. Saint Nere, c. x, v. 9, etc. — (1) Onnis qui dinititi uvoren saum, et alteran descit, nocidate : et qui dinismo an viro dedit, mechater. Saint Lage, c. x, v. e. 1s. — (1) Consi qui dinititi uvoren saum, et alteran descit, nocidate : et qui dinismo an viro della mechanica per la compania della considera della consid

peut être à un autre sans être adultère (1). Ces paroles de -1 Apôte, dit encore saint Augustin, si souvent répétées, tant de fois incultquées, sont vraies, pleines de vie, salutaires, et n'ont pas besoin d'explication. Il est done permis de renvoyer as l'emme pour cause de fornication; mais elle reste toujours enchaînée par le même lien, quolqu'elle ne se réconcille point avec son mari; elle ne sera libre que quand il sera mort (2). C'est aussi la doctrine d'Hermas, auteur du litre loituilé Pasieur (3); d'Athénagore, apologiste de la religion chrétienne (4); de Tertullien (5), de Clément d'Alexandrie (6), d'Origène (7), de saînt Abostome (11), du pape Innocent I (12), des Pères du concile de Milère, de l'ant 4te, aquel assists aint Augustin; et, généralement, de tous les docteurs qui ont paru dans les siècles suivants.

1065. On objecte ce passage de saint Matthieu: « Quiconque «revoles se femme, si ce p'est pour cause de fornetation, et cu « épouse une autre, commet un adultère (13). « Si donc un mari renvoie sa femme pour cause de fornieation, et cu é pouse une autre, il n'est point coupable d'adultère. Ainsi raisonnent ceux qui sont pour le divore. Pour répondre a cette difficulté, il suffit de faire remarquer que le passage en question renferme deux parties. La première comprend ce qui est permis au mari lorsque la femme a commis l'adultère, et la seconde ce qui lui est défendu, même dans le cas d'une séparation légitime. Or, l'exception, si ce n'est en cas d'adultère, suis on rosuncationsus, ne tombe que

(1) Oue sub viro est mulier, vivente viro, alligata est legi : Si antem mortuns fnerit vir ejus, soluta est a lege viri. Igitur, vivente viro, vocabitur adultera, si fuerit cum alio viro; si autem mortnus fuerit vir ejus, liberata est a lege viri : ut non sit adultera, si fuerit cum alio viro. Epitre aux Romains, c. vu, v. 2, etc. -(2) Harc verba spostoli toties repetita, toties inculcata, vera sunt, viva sunt, sana sunt, plana sunt. Nullius viri posterioris mulier esse Incipit, nisi prioris esse desierit. Esse autem destnet nxor prioris, si moristur vir ejus, non al fornicetur. Licite itaque dimittitur conjux ob cansam fornicationia; sed nec carebit illo vinculo, etiamsi nunquam reconcilietur viro: carebit autem, si mortuus faerit vir ejus. Liv. 11, des Mariages adultérins, c. v. - (3) Précepte IV. -(4) Legat, pro christianis, - (5) De la Monogamie, c. 11, - (6) Liv, 11, des Stromates. - (7) Comment. sur le ch. xix de saint Matthien. - (8) Homélie sur l'œnvre des six jours. - (9) Sur le ch. xvi de saint Lue. - (10) Lettre à Océanna. - (11) Homélie xvn, sur saint Matthieu. - (12) Lettro à Expere. -(13) Quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, mæchatur : et qui dimiasam duxerit, mæchatur. Saint Matthieu , c. xix, v. 9.

sur la première partie, à laquelle elle se rapporte naturellement. comme si Notre-Seigneur eut dit : - Quiconque renvoie sa femme, · hors le cas de fornication, commet un adultère; et celui qui « avant renvoyé sa femme pour une eause quelconque, mêmo · pour cause d'adultère, en épouse une autre , devient aussi cou-· pable d'adultère. · D'où l'on peut tirer cette conclusion : savoir, qu'il est permis au mari de renvoyer sa femme pour cause d'adultère, mais qu'il lui est défendu d'en épouser une autre après l'avoir renvoyée; ce qui s'accorde parfaitement avec ce que nous lisons dans saint Marc et dans saint Luc, où il est dit, de la mapière la plus absolue : Ouiconque renvoie sa femme et en épouse une autre, commet l'adultère; et dans saint Paul : La femme est liée par la loi du mariage tant que son mari est vivant: si elle épouse un autre homme pendant la vie de son mari. elle sera tenue pour adultère. Telle est d'ailleurs l'interprétation que les Pères et les conciles nous ont donnée du passage de saint Matthieu : « Quoiqu'il soit permis aux époux, dit le concile de · Florence dans le décret d'Eugène IV aux arméniens, de se sé-- parer pour cause de fornication, il ne leur est pas permis pour « cela de contracter un autre mariage, vu que le lien d'un ma-« riage légitimement contracté est perpétuel (1), »

1066. Le mariage étant indissoluble de droit divin, le divorce avec la faculté de convolren peut être autorisé par aucune loi, al pour cause d'adultère, ni pour toute autre eause. Vouloir le permettre sous le précete de rendre les époux plus libres, écts confondre la liberté avec la licence. Le divorce serait une source continuelle de divisions entre les époux, les familles et les enfants. La pessibilité seule d'obtenir le divorce par l'adultère, serait un attrait pour le crime; elle suffirait pour altèrer la tendresse et la confiance mutuelle des époux, et les provoques d'incensiance et a l'indédité. D'allicurs, à défaut de la connaissance du couré humalo, ne sati-on pas par expérience qu'en séparant l'homme et la femme sans leur laisser l'espoir d'un rapprochement, le divorce ne peut qu'engouére des haines implacables, en même temps qu'il anéantit tout sentifiérent de pôté filiaie dans l'enfant qu'il sépare du pére ou de la mère l'étalemment, une loi qui autorisert!

<sup>(1)</sup> Quantis ex causa fornicationis licest thori separationem facere, non tamen allud matrimonium contrahere fas est, com matrimonis legitime contracti vinculum perpetuum sit. Détreté pour les arméniaes. — Voyes, dans la Théologie morale à l'usage des curés, les différentes nauses qui légitiment la séparation des épons.

le divorce, sans réclamation de la part de la nation, serait un des symptômes les plus alarmants de la dégradation d'un peuple.

1617. Nous finissons. Comme, dans l'exposition des preuves et des dogmes de la religion catholique, il avant le nous échapper quelque chose de contraire à la doctrine ou à l'esprit du saint-siège apostolique, nous soumettons cet ouvrage au jugement de la sainte Églies romaine, notre mère et la mère de toutes les Églieses, ayant toujours eu pour règle de notre croyance l'enseignement du successeur du bienheureux Pierre, violaire de Jéssies Christ; de celul que Dieu a établi le doctour de tous les chrétiens, en le chargeant de confirmer ou de redressers se frères dans la fol.

FIN DU SECOND ET DERNIER VOLUME



# TABLE DES MATIERES.

## TRAITÉ DE DIEU.

### PREMIÈRE PARTIE.

DE LA NATURE ET DES ATTRIBUTS DE DIEU.

| CHAPITE PRESIDE.                                        |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| De la notion de Dieu                                    | 3   |
| CHAPITRE II.                                            |     |
| De l'unité de Dieu                                      | 5   |
| CHAPITRE III.                                           |     |
| De la simplicité de Dieu                                | 9   |
| CHAPITRE IV.                                            |     |
| De l'éternité de Dieu                                   | п   |
| CHAPITRE V.                                             |     |
| De l'immensité de Dieu                                  | 18  |
| CHAPITRE VI.                                            |     |
| De l'immutabilité de Dieu                               | 20  |
| CHAPITRE VII.                                           |     |
| De la puissance de Dieu                                 | 22  |
| CHAPITRE VIII-                                          |     |
| De l'intellizence et de la science de Dieu              | 23  |
| CHAPITRE IX.                                            |     |
| De la liberté de Dieu                                   | 30  |
| CHAPITRE X.                                             |     |
| De la sagesse et de la sainteté de Dieu                 |     |
| RTICLE I. De la sagesse de Dieu                         | 30  |
| CHAPITRE XI.                                            |     |
|                                                         |     |
| De la justice, de la bonté et de la miséricorde de Dieu | ıb. |
| RETICLE 1. De la justice de Dieu                        |     |
|                                                         |     |

## DEUXIÈME PARTIE, DES OEUVRES DE DIEU.

### CHAPITRE PREMIER.

| De la création du monde                                               | - 6 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| CHAPITRE II.                                                          |     |
| De l'œuvre des dix jours                                              | 4   |
| CHAPITRE III.                                                         |     |
| Des anges                                                             | tb  |
| ARTICLE II. De l'existence et du nombre des bous et des mauvais anges | 5   |
| ARTICLE III. Du ministère des saints anges                            | 5.  |
| LETICLE IV. Du pouvoir des mauvais inges                              | 5   |
| CHAPITRE IV.                                                          |     |
| De la création et de la nature de l'homme                             | 6   |
| ARTICLE 1. De la création de l'homme                                  |     |
| ARTICLE II. De la nature de l'homme                                   | 6   |
| ARTICLE III. De la spiritualite de l'âme,                             | 60  |
|                                                                       | 6   |
| ATICLE V. De l'Immortalité de l'âme                                   | 7   |
| CHAPITRE V.                                                           |     |
| De l'état dans lequel l'homme a été créé,                             | 75  |
| ATTICLE 1. Si Adam a été creé dans l'étal de justice originelle       | 74  |
| LATICLE II. Si Dieu a pu ciéer l'homme dans l'état de nature pure,    | 75  |
| CHAPITRE V.                                                           |     |
| De la chute de l'homme                                                | 81  |
| ATTICLE 1. De l'existence du péché originel                           | 83  |
|                                                                       | 90  |
| ATICLE III. De la nature du péché originel                            | 9   |
| RETICLE IV. De la transmission du péché originel                      | 9   |
| RETICLE V. Des suites du péché nriginel                               | 9.  |
| TROISIÈME PARTIE. DE LA DIVINE PROVIDENCE.                            |     |

## IROISIEME PARTIE. DE LA DIVINE PROVIDENCE

### CHAPITRE PREMIER.

| De l'existence de la Providence                                | 100 |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| ARTICLE 1. La divine Providence s'étend à toutes les créatures | 101 |
| ARTICLE II. Des objections contre la Providence                | 105 |
| CRAPITRE IL                                                    |     |

| CHAPTINE IL                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| De la volonié de Dieu de sauver tous les hommes.                              | 111 |
| ARTICLE 1. Il est de foi que Dien veut le saint d'autres que des prédestinés, |     |
| et que Jésus-Christ n'est pas mort sculement pour les élus                    | 113 |
| ARTICLE II. Dieu veul le saint de lous les hommes                             | 117 |

### CHAPITRE 1/1.

| De la prédestination                                                                                                                                                                     | 123 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ARTICLE I, De la notion et du décret de la prédestination                                                                                                                                | 124 |
| ABTICLE II. De la gratuité de la prédestination,                                                                                                                                         |     |
| Autricus in Dit nombre des prédestinés,                                                                                                                                                  |     |
| ARTICLE IV. Du bonhenr des prédestinés sprès cette vie                                                                                                                                   | 129 |
| ARTICIE V. Les Ames des justes, à qui il ne reste rien à expier, joulissent de                                                                                                           |     |
| la vision béatifique immediatement après la mort                                                                                                                                         | 133 |
| ARTICLE VI. Il est un pargatoire nu sont retenus les justes qui n'ont pas                                                                                                                |     |
| encore entièrement satisfait a la justice divine                                                                                                                                         | 134 |
| CHAPITRE IV.                                                                                                                                                                             |     |
| De la réprobation                                                                                                                                                                        | 144 |
| ADTICLE 1. Dieu ne condamne aux peines éternelles de l'enter que ceux qui<br>l'ont mérité ; il n's décreté leur damnation que sur la prévision de leurs<br>péchés et de leur impénit-nec | ib. |
| t. De l'éternité des peines de l'enfer                                                                                                                                                   | 147 |
| II. Quelles sont les peines de l'enfer ?                                                                                                                                                 | 158 |
| CHAPITRE V.                                                                                                                                                                              |     |
| De la résurrection des corps                                                                                                                                                             | 163 |
| ARTICLE 1. Il est de foi que tous les hommes ressusciteront un jour:                                                                                                                     | ib. |
| ARTICLE II. Tous les hommes ne ressusciteront pas dans le même étal                                                                                                                      | 169 |
| CHAPITRE VI.                                                                                                                                                                             |     |
|                                                                                                                                                                                          |     |

## TRAITÉ DU MYSTÈRE DE LA SAINTE TRINITÉ.

| INAITE DO MISTERS DE GA CALLE TRACE                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| CHAPITRE PREMIER.                                                          |     |
| Notion du mystère de la sainte Trinité                                     | 179 |
| CHAPITRE IL.                                                               |     |
| De l'existence du mystère de la très-sainte Trinité                        | 181 |
| ARTICLE I. On doit admettre le mystère de la sainte Trinité,               | 182 |
| 6 1. Prenye du mystère de la Trinité, tirée de l'Écriture sainte           | 183 |
| 6 11 Preuve du mystère de la Trimité, tires de l'ense gnement des antiens  |     |
| Pères de l'Église                                                          | 187 |
| 6 111. Preuve du mystère de la Trinité, tirée de la croyance générale et   |     |
| constante de l'Eglise                                                      | 198 |
| Auticle II. Le mystère de la sainte Trinité était il connu dans l'ancienne |     |
| lot ?                                                                      | 200 |
| Appeter in the gentlis et les anciens philosophes ont-ils comm le mystère  |     |
| de la Trinité?                                                             | 201 |
| ARTICLE IV. Pout-on prouver le mystère de la Trinité par la raison?        | ib. |
| CHAPITRE III.                                                              |     |
| De la divinité du Fils de Dieu                                             | 206 |
|                                                                            |     |

#### CHAPITRE IV.

| De la dirinité du Saint-Esprit | 214 |
|--------------------------------|-----|
| CHAPITRE V.                    |     |

| De la distinction du Père, du Fils, et du Saint-Esprit; de la généra-            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| tion du Fils, et de la procession du Saint-Esprit; de la mission des             |     |
| permanes divines                                                                 | 220 |
| ARTICLE 1. Ce qui distingue le Père, le Fils, el le Saint-Esprit                 | ib. |
| ARTICI E II. De la génération du Fils, et de la procession du Saint-Esprit       |     |
| ARTICLE BI. De la mission des personnes divines                                  | 225 |
| CHAPITRE YL.                                                                     |     |
| De la manière de parler du mystère de la sainte Trinité                          | 227 |
| De la manere de parter da mystere de la salme France                             | 221 |
| TRAITÉ DU MYSTÈRE DE L'INCARNATION.                                              |     |
| CHAPITRE PREMIER.                                                                |     |
| De la notion, de la fin , de la nécessité et de la connaissance du mys-          |     |
| lère de l'incarnation                                                            | 232 |
| ARTICLE I. De la notion du mystère de l'incarnation                              | ib. |
| ARTICLE II. De la fin du mystère de l'incarnation                                |     |
| ARTICLE III. De la nécessité de l'Incarnation                                    |     |
| ARTICLE IV. Le mystère de l'incarnation future a-t-il été connu des Julfs et     |     |
| des gentils avant la prédication de l'Évangile?                                  | 238 |
| ARTICLE V. Pent-on prouver le mystère de l'Incarnation par la raison?            |     |
| CHAPITRE II.                                                                     |     |
| De l'existence du mustère de l'Incarnation                                       | 261 |
| 6 I. Prenve du mystère de l'Incarnation par l'Écriture                           | ıb. |
| Il. Preuve du mystère de l'incarnation par l'enseignement des saints             |     |
| Pères                                                                            | 243 |
| § ttl. Preuves du mystère de l'incarnation par les décisions des conciles, .     |     |
| CHAPITRE III.                                                                    |     |
| De l'unité de personne en Jésus-Chrisi                                           | 958 |
| ARTICLE 1. Il est de foi qu'il n'y a qu'une seule personne en Jésus-Christ,      |     |
| ARTICLE II. Il est de foi que l'union du Verbe avec la nature humaine n'est      |     |
| pas seulement une union zuorale, mais une nuion hypostatique ou per-             |     |
| sonnelle                                                                         | 910 |
| ARTICLE III. Il est de foi que la Vierge Marie, de laquelle est né Jésus-Christ, | 235 |
|                                                                                  | 261 |
| ARTICLE IV. Il est de foi que Jésus-Christ est Pils de Dieu, non par adontion.   | *01 |
| mais par nature                                                                  | 200 |
|                                                                                  | 200 |
| CHAPITRE IV.                                                                     |     |

| TABLE DES MATIÈRES.                                                              | 679 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ARTICLE IV. De la liberté de Jésus-Christ comme homme,                           | 277 |
| ARTICLE V. De la sainteté de Jésus-Christ comme homme                            | 278 |
| CHAPITRE V.                                                                      |     |
| Des mérites et de la salisfaction de Jésus-Christ                                | 070 |
|                                                                                  | 2/0 |
| CHAPITRE VI.                                                                     |     |
| Des titres de Jésus-Christ                                                       | 282 |
| CHAPITRE VII.                                                                    |     |
| De la manière de s'exprimer en parlant du mystère de l'Incarnation               |     |
| de Jésus-Christ                                                                  | 288 |
| CHAPITRE VIII.                                                                   |     |
|                                                                                  |     |
| Du culte de Jésus-Christ                                                         | 292 |
| CHAPITRE IX.                                                                     |     |
| Du culte des saints                                                              | 296 |
| : CHAPITRE X.                                                                    |     |
| De l'invocation des saints                                                       | 202 |
|                                                                                  | 974 |
| CHAPITRE XI.                                                                     |     |
| Du culte des images                                                              | 312 |
| CHAPITRE XIL                                                                     |     |
| Du culle des reliques                                                            | 320 |
| CHAPITRE XIII.                                                                   |     |
| Du culte et des prérogatives de la sainte Vierge Marie                           | 209 |
| Distance of the preroyalities as its stance purity market in the                 | 320 |
| TRAITÉ DE LA GRACE ET DE LA JUSTIFICATIO                                         |     |
| TRAILE DE LA GRACE EI DE LA JUSTIFICATIO                                         | IN. |
| CHAPITRE PREMIER.                                                                |     |
| Kolion de la grace                                                               | 225 |
|                                                                                  | 004 |
| CRAPITRE II.                                                                     |     |
| De la nécessité de la grace                                                      | 386 |
| ARTICLE I. La grâce actuelle intérieure est-elle absolument nécessaire au saiut? | 16. |
| ARTICLE U. Peut-il v avoir des actions bonnes sans la grâce sanctifiante, ou     | 10. |
| sans la charité parfaite?                                                        | 341 |
| ARTICLE III. Toutes les actions de ceux qui n'ont pas la foi sont-elles des      |     |
| péchés ?                                                                         | 346 |
| ANTICLE IV. Le juste peut-il, avec les graces ordinaires, éviler lous les pé-    | 210 |
| Chés, même véniels?                                                              | 350 |
|                                                                                  | 000 |
| CHAPITRE III.                                                                    |     |
| De l'efficacité de la grâce                                                      | 351 |
| Auticle 1. Est-on libre, avec la grâce, de faire ou de ne pas faire le blen ?.   | 352 |

| 680              | TABLE DES MATIEBES.                                          |     |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| ARTICLE II. Y a  | t-il une grâce vraiment suffisante qui ne soit pas suivie de |     |
| son effet?       |                                                              | 354 |
| ARTICLE III. De  | la nature de la grâce efficace et de la grâce suffisante     | 159 |
|                  | CHAPITRE IV.                                                 |     |
| De la distribu   | tion de la grace                                             | 6   |
|                  | CHAPITRE V.                                                  |     |
| Des effets de li | a grdce 3                                                    | 667 |
| ARTICLE 1. De la | justification                                                | ib. |
| § 1. Des disposi | tions requises ponr la justification                         | 168 |
| § tl. Des causes | de la institication                                          | 169 |
| S III En quoi    | consiste la justification?                                   | 270 |
| V. Pent-on 6     | tre assuré de sa justification?                              | 372 |
| ARTICLE II. Do   | mérite des bonnes actions                                    | 73  |
| § I. Prut-il v a | voir quelque mérite de la part des hommes, relativement à    |     |

# II. Des conditions nécessaires pour mériter..... TRAITÉ DES SACREMENTS EN GÈNÈRAL.

la vie éternelie?.....

| CHAPITRE PREMIER.                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| De la notion et de l'institution des saerements                           | 37   |
| ANTICLE 1. Qu'est-ce qu'un sacrement?                                     | - 44 |
| ARTICLE II. Était-il nécessaire que Dieu Instituât des sacrements ?       | 35   |
| ABTIGLE III. Y a-t-li eu des sacrements dans l'état d'innocence?          |      |
| ARTICLE IV. Y a-t-il eu des sacrements depuis la chute de l'homme jusqu'à |      |
| la loi de Moyse ?                                                         | 38   |
| ARTICLE V. Y a-t-il eu des sacrements dans la loi de Moyse?               | 38   |
| ARTICLE VI. Y a-t-il des sacrements dans la loi évangélique?              | 38   |
| ABTICLE VII. Jésus Christ a-t-il institué lul-même les sept sacrements?   |      |
| ANTICLE VIII. Pourquoi Notre-Seigneur a-t-il institué sept sacrements ?   |      |
| AATICLE IX. De la dignité et de la nécessité des sacrements               | 38   |

| De la matièr | e et de la forme des sacrements, 3 | 89 |
|--------------|------------------------------------|----|
|              | CHAPITRE III.                      |    |
|              |                                    |    |

ARTICLE I. Les sacrements de la nouvelle loi ont-ils la vertu de produire la ARTICLE II. Quelle grace les sacrements conferent-ils?.....

## ANTICLE III. Quels sont les sacrements qui impriment un caractère ? CHAPITRE IV.

Dis ministre des sacrements.

ARTICES I, Quels sont les ministres des secrements?

ARTICES I, De l'Intention nécessaire pour la confection des secrements ARTICES III. De l'Intention nécessaire pour la confection des secrements ARTICES III. S' là foi et la saintet, ou l'exception de tout péch mortel, peccisalire, dans na ministre, pour la confection des secrements ...

|                                                   | TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                                          | 681       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                   | CHAPITRE V.                                                                                                                                                  |           |
| Du sujet des sacrem                               | en/s                                                                                                                                                         | 402       |
|                                                   | CHAPITRE VI.                                                                                                                                                 |           |
| Des cérémonies presi                              | criles pour l'administration des sacrem                                                                                                                      | enls 404  |
| TRAITÉ                                            | DU SACREMENT DE BAPT                                                                                                                                         | ΓÈME.     |
|                                                   | CHAPITRE PREMIER.                                                                                                                                            |           |
| De la notion du saci                              | rement de baptême, et de son institution                                                                                                                     | 408       |
|                                                   | CHAPITRE II.                                                                                                                                                 |           |
| ARTICLE 1. De la mati                             | a forme du sacrement de baptême<br>ère du sacrement de baptême<br>e du sacrement de baptême                                                                  | 1b.       |
|                                                   | CHAPITRE III.                                                                                                                                                |           |
| ARTICLE 1. De la grâce                            | que confère le sacrement de baptéme<br>re qu'imprime le sacrement de baptéme                                                                                 | ., 415    |
|                                                   | CHAPITRE IV.                                                                                                                                                 |           |
| Du ministre du sacr                               | ement de bapième                                                                                                                                             | 418       |
|                                                   | CHAPITRE V.                                                                                                                                                  |           |
| ARTICLE I. De la néces<br>ARTICLE II. Dis baptéin | nt de baptéme                                                                                                                                                | ib.       |
|                                                   | CHAPITRE VI.                                                                                                                                                 |           |
| Des cérémonies du b                               | aptéme,                                                                                                                                                      | 627       |
| TRAITĖ DU                                         | SACREMENT DE CONFIR                                                                                                                                          | MATION.   |
|                                                   | CHAPITRE PREMIER.                                                                                                                                            |           |
| ARTICLE I. Comment of                             | institution du sacrement de confirmation<br>definit-on le sacrement de confirmation ?<br>ation est-elle vraiment un sacrement?                               | ib.       |
|                                                   | CHAPITRE II.                                                                                                                                                 |           |
| ARTICLE 1. De la matie                            | la forme du sacrement de confirmation.<br>ère du sacrement de confirmation<br>ne du sacrement de confirmation                                                | ib.       |
|                                                   | CHAPITRE 111.                                                                                                                                                |           |
| ABTICLE 1. De la grace                            | nent de confirmatione qu'on reçoit par le sacrement de confirm<br>è qu'on reçoit par le sacrement de confirmati<br>bre qu'imprime le sacrement de confirmati | ation 1b. |

| CHAPITRE IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Du ministre du sacrement de confirmation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 447               |
| CHAPITRE V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 448               |
| TRAITÉ DE L'EUCHARISTIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| I'' PARTIE. DE L'EUCHARISTIE COMME SACREMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T.                |
| CHAPITRE PREMIER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| AMTOLE L. L'evictarible et-elle un trai no ceneral; AMTOLE L. M'ENCLUE A-è il institule a servient de l'evictaristic?.  AMTOLE IN L'EVICTURE A-è il institule a servient de l'evictaristic?.  AMTOLE IN L'EVICTURE A-è il institule a servient de l'evictaristic?.  AMTOLE IN L'EVICTURE A-È INDICATE A-È INDICA |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500               |
| CHAPITRE II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 508<br>ib.<br>510 |
| CHAPITRE III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Des effets du sacrement de l'eucharistie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 511               |
| CHAPITRE IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| ARTICLE 1 Du ministre de la consécration eucharistique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51 5<br>10.       |
| CHAPITRE V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Du sujet du sacrement de l'eucharistie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 510<br>ib         |

ARTICLE 11. Des dispositions nécessaires pour communier dignement. . . . . . 519

| II° PARTIE. DE L'EUCHARISTIE COMME SACRIFICI                                                                                                                                 | ε.         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CHAPITRE PREMIER.                                                                                                                                                            |            |
| Notion et Institution du nacrifice de l'eucharistie                                                                                                                          | ib.        |
| § 1. Prenves tirées de l'Ecriture sainte<br>§ 11. Preuve tirée de l'enseignement des Pères<br>§ 111. Preuve tirée de la croyance générale de l'Église                        | 524<br>528 |
| CHAPITRE II.                                                                                                                                                                 |            |
| De la matière et de la forme du sacrifice de la messe                                                                                                                        | 534        |
| CHAPITRE III.                                                                                                                                                                |            |
| Des propriétés et des effets du sacrifice de la messe                                                                                                                        | 535        |
| CHAPITRE IV.                                                                                                                                                                 |            |
| Du ministre du sacrifice de la messe                                                                                                                                         | 538        |
| . CHAPITRE V.                                                                                                                                                                |            |
| Du sujet du sacrifice de la messe                                                                                                                                            | 541        |
| TRAITÉ DU SACREMENT DE PÉNITENCE.                                                                                                                                            |            |
| CHAPITRE PREMIER.                                                                                                                                                            | ,          |
| De la notion et de l'institution du sacrement de pénitence                                                                                                                   | 545        |
| CHAPITRE II.                                                                                                                                                                 |            |
| De la matière et de la forme du sacrement de pénitence                                                                                                                       |            |
| ARTICLE II. De la confrition                                                                                                                                                 |            |
| <ol> <li>Preuves de l'Institution divine de la confession par l'Ecriture sainle</li> <li>Preuve de l'Institution divine de la confession, tirée de l'enseignement</li> </ol> | 556        |
| des Pères et des docteors de l'Eglise                                                                                                                                        |            |
| générale et constante de l'Eglise                                                                                                                                            | 588        |
| ARTICLE 19. De la satisfaction                                                                                                                                               |            |
| CHAPITRE III.                                                                                                                                                                |            |
| Des effets du sacrement de pénilence                                                                                                                                         | 598        |

# TRAITÉ DU SACREMENT DE L'EXTRÊME ONCTION CHAPITRE PREMIER. De la notion et de l'institution du sacrement de l'extrême-onction.... 604 CHAPITRE IL De la matière, de la forme et des effets du sacrement de l'extrêmeonction.... CHAPITRE III. Du ministre et du sujet du sacrement de l'extrême-onction... ...... 608 TRAITÉ DU SACREMENT DE L'ORDRE. CHAPITRE PREMIER. De la hiérarchie et de l'institution du sacrement de l'ordre...... 610 ARTICLE IV. Quels sont les ordres qui ont le caractère de sacrement?..... 614 CHAPITRE II. CHAPITRE III. ARTICLE 1. De la grâce que coufère le sacrement de l'ordre. ib. ARTICLE II. Du caractère qu'imprime le sacrement de l'ordre. 619 CHAPITRE IV. Du ministre du sacrement de l'ordre...... 620 CHADITRE V Du sujet du sacrement de l'ordre...... 621 CHAPITRE VI. ANYICLE I. De la tonsure ib. ANYICLE II. De l'ordre de portier 623 ANYICLE III. De l'ordre de lecteur 624

# TRAITÉ DU SACREMENT DE MARIAGE.

### CHAPITRE PREMIER.

| Notion du mariage                                                          | <b>G3</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ARTICLE 1. De la notion et de l'institution du mariage comme contral       |           |
| ARTICLE II. De la notion et de l'Institution du sacrement de marlage       | 63        |
| ARTICLE III. Le mariage étail-il un sacrement dans l'ancienne loi?         | il        |
| ARTICLE IV. Le mariage est-il un sacrement de la loi nouvelle?             | 63        |
| CHAPITRE II.                                                               |           |
| De la matière, de la forme et du ministre du sacrement de mariage          | 64        |
| CHAPITRE III.                                                              |           |
| Du sujet du sacrement de mariage                                           | 64        |
| ANTICLE 1. Des conditions regulses pour le sacrement de mariage            |           |
| ARTICLE II. L'Église a l-elle le pouvoir d'établir des empêchements de ma- |           |
| riage?                                                                     | 64        |
| § 1. Du pouvoir de l'Eglise sur le mariage.                                | 61        |
| 11. Du pouvoir des gouvernements temporela sur le mariage                  | 65        |
| CHAPITRE IV.                                                               |           |
| De l'unité du mariage                                                      | 66        |
| ARTICLE I. De la polygamie successive                                      | ib        |
| ARTICLE II. De la polygamie simultanée.                                    | 66        |
| CHAPITRE V.                                                                |           |

## FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES

# TABLE GÉNÉRALE.

### Α.

ABDIAS. Des prophéties d'Abdias, I, 21.
ABBABAM. De la vocation d'Abraham, I, 246.
ABSOLUTION. De l'absolution sacramentelle, II, 597.
ACOLYTE. De l'onire de l'acolyte, II, 625.
ACTES. Du livre des Actes des apôtres, I, 22.

ACTIONS. Des actions falles sans la grâce sanctifiante, II, 341. — Des actions sans la foi, 346.

ADAM. De la création d'Adam, II, 48 et 62. — Tons les bommes descendent d'Adam, I, 108. — A-1-il eu besoin de la révélation pour connaître la religion ? 332.

ADORATION. L'adoration est un acte de la religion, 1, 227. — De l'adoration

ADORATION. L'adoration est un acte de la religion, 1, 227. — De l'adoration de Jésus-Christ, 11, 298.

AGGEE. Des problèties d'Aggée, 1, 22.

AME. De la spiritualité de l'Ame, îl , 56. — De son immortalité, 74; 1, 342.

AMERIQUE. L'Amérique a-t-elle été peuplée par les descendaots d'Adam? 1, 109.

AMOS. Des prophéties d'Amos. 1, 21.

ANGES. De la crovance générale touchant l'existence des hons et des mauvais

anges, 1, 332. — De la oalure des anges, 11, 51. — Du dogme catholique sur l'existence el le nombre des maurais aoges, 53. — Du ministère des saints anges, 55. — Des anges gardlens, 58. — Du pouvoir des maurais anges, 16id. APOCALYPSE. Du livre de l'Apocalypse, 1, 26 et 141.

APOURYPHES. Des livres apocryphes, 1, 58.

APOSTOLICITÉ. De l'apostolicité de l'Église, 1, 561. — Du ministère coclésia:

fique, 563. — L'Église romaine est apostolique, 578.
APOTRES. Du lémoignage des apôtres sur les faits rapportés dans les livres du Nouveau Testament, 1, 116.

ARTICLES. Des articles fondamentaux et non fondamentaux, 1, 510. — Des ar-

licles organiques sjoniés au concordat de 1801, 718 et 729. ASSEMBLEE. Des assemblées religienses, 1, 667. — De l'assemblée du clergéde France, de l'an 1632, 724. — Queille era a été l'occasion 725. — Son autoritée, 727. — Du premier article, 732. — Du denxieme article, 737. — Du proisième article, 741, — Du quatrième article, 742.

AUMONIER. De la nomination des aumôniers pour les colléges, les hospices et les prisons, I, 670.

AUTHENTICITÉ. De l'authenticité des livres saints, 1, 25. — Du Pentateuque, 26. — Des autres livres de l'aocieo Testament, 41. — Des livres du Nonreau Testament, 42. — En quel sens la Vulgate a-t-elle été déclarée authentique par le concile de Trente? 150. B.

BABEL. De la tour de Babel , I, 101.

BAPTEME. Notion du baptême, 11, 408.— De la matière du baptême, 410.—
De la forme, 412.— Effets du baptême, 414.— Du ministre, 418.— Du snjet, 420.— Du baptême des refanis, 418.— Du baptême des adultes, 425.— Des GETémonies du baptême, 727.

BARUCH. Des propléties de Baruch , 1, 20.

BIENS. De l'inégalité des biess parmi les hommes en ce monde, 11, 107.

BONHEUR. L'imme est ne pour le bouheur , 1, 228. — En quoi consiste le bonheur de l'homme ? 229, etc. — Du bonheur des prédestinés après cette vie.

II , 129. BONTE. De la bonté de Dieu, II , 38.

BREVIAIRE. Bulle de saint Pie V sur le brévlaire, 1, 206.

€.

CANONICITÉ. De la canonicité des tivres saints, 1, 138. — Des tivres protocanoniques et deutéro-canoniques, 132. — De la divinité des tivres deutérocanoniques, 139.

CANONISATION. De la canonisation des saints, 1, 575 et 613.

CANTIQUE. Du livre des Cantiques, 1, 19. CARACTÈRE. Quels sont les sacrements qui impriment un caractère? 11, 390.

— Voyez Baptéme, Confirmation, Ordre.

CATHOLICITÉ. De la catholicité de l'Eglise, 1, 551. — L'Église romaine est catholique, 577.

CÉLIBAT. Du célibat en général, II, 635. — Du célibat des cieres, 626.

CEREMONIES. Des cérémonies prescrites pour l'administration des sacrements, 11, 404. — Pour le baplême, 427.

CHALDEENS. L'antiquifé des Chaldéens, 1, 110.

CHINOIS. L'antiquifé des Chinois, 1, 110. CHRISTIANISME. De l'antiquifé de la religion chrétienne, 1, 316. - De la di-

vinité du christianisme, 400. — De l'établissement du christianisme, 454. — De la doctrine chrétieune, 430. — Yoyez Jézus-Christ. CHUTE. De la chiet de l'homme, 1, 333; 11, 82. — Yoyez Péché orioinel.

CIRCONSCRIPTION. De la circonscription des diocèses et des paraisses, 1, 671. COEUR. Du culle qu'on rend au sarré cœur de Jésus, 11, 295.

COMMUNION. De la communion eucharistique, II, 516. CONCEPTION. De l'immaculée conception de la Vierge Marie, II, 325.

CONCIEPTION. De l'immacute conception de la Vierge Marie, II, 325.

CONCILE. De l'institution des conciles, I, 615. — De la nécessité des conciles, 616. — Des conditions réquises pour la célébration des conciles, 618. — De

l'autorité des conciles , 621.
CONCLUSION. Des conclusions théologiques , 1 , 8.

CONDAMNATION. De la condamnation des propositions contraires à la saine doctrine, 1, 629. — Des qualifications en usage dans l'Église pour la condamnation des propositions hétérodoxes, 631.

CONFESSION. De l'institution divine de la confession d'après l'Ecriture, II, 556

D'après l'enseignement des saints Pères, 561.
 D'après la croyance générale de l'Église, 588.

CONFIRMATION. Notion el institution du sacrement de confirmation, II, 422.
— De la matière du sacrement de confirmation, 439.
— De la forme, 443.
— Des effets, 444.
— Du ministre, 447.
— Du supet, 448.

CONSTITUTION. Des constitutions dogmatiques émanées du souverain pontife, 1, 626 et 709. — Des constitutions monastiques, 610.

CONTRITION. Notion et nécessite de la contrition, II, 552. — Des qualités de la contrition, 553.

CONTROVERNE. Du juge des confroverses dans l'Église, <u>1, 500.</u> — Nécessité d'un tribunal suprême qui prononce sur les contruverses en matière de religion, 502 et 554.

CORPS. De la résurrection générale des corps, 11, 162. CREATION. De la création du monde, 1, 42. — De la créatinu des anges, 50.

De la création de l'homme, 61. CROYANCE. De la croyance générale et constante de l'Église comme moyen de connaître les tra-itions transmises par les apôtres, 1, 199.

CULTE. Du culte de Dicu, 1, 235. — Du culte de Jesus-Christ, 11, 292 et 506. — Du culte de la Vierge Marie, 323. — Du culte des saints, 296. — Du culte des images, 312. — Du culte des reliques, 320.

#### Э.

DANIEL. Des prophéties de Daniel, 1, 20.

DÉLUGE. Le souvenir du déluge s'est conservé chez tous les peuples, 1, 100. —

Le déluge était-il inspossible? 107.

DEMONS. De la croyance générale à l'existence des démons on mauvais anges, 1, 332. — Its ne penveut faire des miracles proprement dits, 306. — Quel est leur pouvoir à l'égard des hommes? 11, 58.

DEUTERONOME. Du Deuténusome, livre de Moyse, 1, 15. DIACONAT. De l'ordre du diaconat, 11, 629.

DIACONAT. De l'ordre du diaconat, 11, 522.

DIEU. De la nullon de Di-n, 11, 3. — Du dogme de l'unité de Dieu, 5; 1, 325. —

De la simplirité de Dieu, 11, 9. — De sou éternité, 11. — De sou immensité, 18.

— De sun immutabilite, 20. — De sa judisance, 22. — De sa science, 23. — De

sa liberté, 30. — De sa sagesse, 36. — De sa sainteté, ibid. — De sa justice, 37. — De sa bonté et de sa miséricarde, 35. — Des œuvres de Dien, 42. — De sa Providence, 100, etc.

DISCIPLINE. De l'auturité de l'Église en matière de discipline, 1, 639 et 647. —

DISCIPLINE. De l'auturité de l'Egliss en matière de discipline, 1, 639 et 647. — Des rapports de la discipline aver le dogme, 640.
DIVORCE. Le divurce avec la faculté de convuler est contraire au droit divin,

II, 668.
DOCTRINE. De la dustrine de Moyse, I, 368; — de Jésus-Christ, 480.

DOGMATIQUE. Des constitutions doguatiques, 1, 626. — Des faits dogmaliques, 628.

E.

ECCLESIASTE. Du livre de l'Ecclésia-te, <u>1, 19.</u> ECCLESIASTIQUE C'est le num d'un livre sacré, <u>1, 19.</u> ECRITURE. Notion de l'Écriture sainte, 1, 12. - Du nombre des livres saints, 13. - Sujet des livres de l'Ancien Testament, 14. - Sujet des livres du Nouveau Testament, 23. - Be l'authenticité des livres saints, 25. - De leur intégrilé, 64. - De la véracité des auteurs sacrés, 83. - De l'inspiration des tivres saints, 133. - De la canonicité des Ecritures, 136. - Du texte primitif des livres saints, 142. - Des principales versions des livres saints, 143. - De l'Interprétation des livres saints, 156. - Du sens des Ecritures, 159. - Des hébraismes qu'ou retrouve dans la Vuigate, 163. - De la jecture des saintes Ecritures, 169.

AGLISE. Notion de l'Église de Jésus-Christ, L, 498. - Des propriétés et des caractères de l'Eglise, 498. - Du juge des controverses dans l'Église, 500. - De la nécessité d'un tribunal infaillible pour les confroverses en matière de religion, 502. - De la visibilité et de la perpétuité de l'Eglise, 513. - De l'unité de l'Eglise, 517. - Unité de doctrine, 520. - Unité de ministère, 533. - Des objections contre l'unité de l'Eglise, 543. - De la maxime, Hors de l'Église point de salut, 545. - De la saintelé de l'Église, 552. - De la catholicité de l'Eglise, 554. - De son apostolicité, 561. - De son infallibilité, 594. - Do pouvoir législatif de l'Eglise, 647. - Du chef de l'Eglise, 677. Voy. Eglise romaine, Infaillibilité, Pouvoir législatif, Pape.

EGLISE ROMAINE. L'Église romaine réunit toutes les propriétés de l'Église de Jésus-Christ, 1, 569. - Elle a un tribunal suprême qui prononce avec autorité sur les controverses religieuses, 570. - Elle a la visibilité et l'indéfectibilité qui conviennent à l'Eglise de Jésus-Christ, 571. - Elle est une, 572. - Elle est sainte, 574. - Elle est catholique, 577. - Elle est apostolique, 578. - Elle est la véritable Église de Jésus-Christ, 530

EGLISE GRECQUE. L'Église grecque n'a pas ionies les propriétés essentielles à la véritable Eglise, 1, 591,

EGLISES PROTESTANTES. Elles n'ont point les propriétés qui sont essentielles à l'Eglise de Jésus-Christ, I, 592. Voy. Protestantisme.

ÉGYPTIENS. De l'antiquité des Egyptiens, 1, 110. ELUS. Du pombre des élus, 11, 128.

EMPÉCHEMENT. Des empéchements de mariage, II, 645. - Du ponvoir, dans l'Eglise, relativement aux empêchements civils, 654. EPISCOPAT. De l'ordre de l'épiscopal, II, 630-

KPITRE. Des Enttres de saint Paul. 1, 23, - Enttre de saint Jacques, 24. - Enttres de saint Pierre, ibid. - Eptires de saint Jean, ibid. - Eptire de saint Jude, ibid.

ESDRAS. Des livres d'Esdras, 1, 17. - Esdras n'est point l'auteur du Pentateu-

ESTHER. Dn livre d'Esther, 1, 18.

ETABLISSEMENT. Prenve de la mission divine de Jésus-Christ par l'établissement du christianisme, 1, 454.

ETERNITE. De l'éternité de Dien, II, 11. - De l'éternité des peines de l'enfer, 147.

EUCHARISTIE. Notion de l'eucharistie comme sacrement, It, 451. - L'encharistie est no vrai sacrement, institué par Jésus-Christ, 451 el 452. - De la présence réelle du corps et du sang de Jésus-Chrisi dans l'eucharistie, 453, etc - De la transsubstantiation, 497. - Jésus-Christ est-il tout entier sous chacune des deux espèces, et sons chaque partie de l'une et de l'autre espèce? 508. - Il est present dans l'eucharistic d'une manière permanente, 504. - Du culte 44 11.

de Jéssa-Christ dans l'exclaraties, 256.— De la malière du sarrement exclusitation, 256.— De la forma, 316. — Des effetts, 511.— Du ministre, 516.— Du ministre, 516.— Du ministre, 516.— Du ministre, 516.— Du ministre du sarrement de l'exclaraties, 516.— De me exclaraties (1664.— De ministre de ministre de la forme de la correment excharatique, 521.— De ministre de sacrement excharatique, 521.— De ministre de sacrement excharatique, 521.— De ministre de sacrifice, 521.— De 10-11.

EVANGILE. Des quatre Évangiles, 1, 22. — De l'anthenticité des Évangiles, 41. — De leur iniégrité, 72. — De leur véracité, 116.

EVEQUE. De l'ordination des évêques, II, 550.— De la nomination des évêques, I, 669. — De l'Institution des évêques, 716. — De la succession des évêques pour l'apostolicité du ministère, 561. — De la somission aux évêques, 535. — Ils sont juges de la foi, 611. — Législateurs, 649. — Supérieurs aux prêtres, 11, 630.

EXODE. Du livre de l'Exode, I, 14. EXORCISTE. De l'ordre d'exorciste, t1, 626. EZECHIFL. Des propiéties d'Exéchiel, 1, 22.

\_

FAIT. Peut-on a'assurer des faits surnaturels par le témoignage des sens et le témoignage des hommes? 1, 83. — Des faits dogmatiques, 63°.

FEU. Du feu du purgatoire, 11, 43. - Du feu de l'enfer, 160.

FtLS. Du Fils de Dieu, tt, 208.

FIN. De la fin dn monde, tl, 175.

FOI. De l'unité de foi ou de docirine dans l'Église, 1, 520. — De la bonne foi dans certains hérétiques, 548.

FONDAMENTAL. Fausseté du système des protestants, qui distinguent les articles fondamentaux et von fondamentaux, 1, 506, etc. FORME. De la forme des sacrements, 11, 389.

c

GENERATION. De la génération du Ferbe, II, 221.

GENÉSE. Du livre de la Genèse, 1, 14. — De la vérité des faits rapportés dans la Genèse, 96.

GENTILS. Du saiul des gentils, 1, 547 et 548.

c:COLOGIE. Peut-on couciller la science géologique avec la narration de Moyse? 1, 103.
GRACE. Notiou de la grâce, II, 334. — De la nécessité de la grâce pour le sajut.

336. — Des setions qui se foni sans la grace sanctifiante, 341. — Le justipetiul perséréer sans la grace 330. — De l'efficacidé de la grace, 351. — Estos libre sous l'empire de la grace 7352. — De la grace sufficante, 356. — De la distribution de la grâce, 352. — Des effects de la grace, 357. — De la grace habituels ou accentificate, 376. — De la grace qui est coolèrée par les (DECA, 175/de, de présentations).

GRECS. L'Église des schismatiques grecs n'est point l'Église de Jésus-Christ, 1, 591. H.

HABACUC. Du livre du prophète Habacue, 1, 22.

HEBRAISMES. Des hébraismes qui se trouveut dans la Vulgate, 1, 163. - Bébraismes pour les noms, ibid. - Hébraismes pour les verbes, 165. - Hébraismes pour l'emploi des particules, 167,

HÉRFSIE. Caractère de l'hérésie, 1, 549. - L'unité de l'Église exclut tontes les liérésies, 520, etc.

HERETIQUE L'Eglise a constanment condamné les hérétiques, sans distinction entre les erreurs fondamentales et non fondamentales, 1, 520, etc. - Des propositions hérétiques, 631. - De cenx qui sont dans l'erreur de bonne fol. 518.

HIÉBARCHIE. De la hiérarchie ecclésiastique, 11, 610.

HOMME. De la creation de l'homme, II, 61. - De sa nature, 64. - De l'état dans lequel il a élé créé, 75. - S'il a élé créé dans l'état de justice originelle, 76. - S'll a pu être créé dans l'état de nature pure, 79. - De la cliute de l'homme, 82. - Voyez Ame, Péché originel.

HONORIUS. Le pape Honorius a-t-il enseigné le monothélisme? II. 274, etc.

IDOLATRIE. De l'idolâtrie chez les païens, 1, 251 et 252, 826 et 327.

IMAGE. Du culte des images, 11, 312.

(MMENSITÉ, De l'immensité de Dieu, II, 18.

IMMUTABILITÉ. De l'immutabilité de Dieu, II, 20. IMPIE. Des propositions que l'Eglise censure comme Impies, I, 633.

IMPOSITION. De l'imposition des malua dans l'administration du sacrement de la confirmation, 11, 440. - De l'imposition des mains pour l'ordination sa-

crée. INCARNATION. Notion du mystère de l'incarnation, 11, 232. - De sa fin, 235 -De sa nécessité, 237.-Ce mystère a-t-il été comm des Juifs avant la prédication de l'Evangile ? 238. - Peut-on le pronver par la raison? 289. - De l'existence de l'Incarnation, 241. - De l'onité de personne en Jésus-Christ, 258. - Des deux natures en Jésus-Christ, 267. - Des effeta de l'Incarnation, 279. - De la manière de a'exprimer en parlant du mystère de l'incarnation, 288

INDIENS. De l'antignité des Indiens, I, 110.

INDIFFERENCE. De l'indifférence en matière de religion, 1, 261. - Toutes les religions cont-elles bonnes? 268.

INDISSOLUBILITÉ. De l'indissolubililé du mariage, 11, 665

INFAILLIBILITE, Infaillibilité de l'Église, 1, 500, etc., 594, etc. - En qui réaide l'Infaitlibilité de l'Eglise ? 611. - Infaillibilité de l'Eglise assemblée, 615. - Infaillibilité de l'Église dispersée, 623. - Infaillibilité dans les condamnations in globo, 629. - Objet de l'Infaillibilité de l'Église, 636, etc.

INFIDÈLES. Do salut des infidèles, 1, 547 et 548.

INFIDELITE, De l'infidélité négative, 1, 549 et 550

INSPIRATION. Co qu'on entend par inspiration, 1, 132. - De l'inspiration des livres saints, 131.

INSTITUTION. De l'institution des ministres de la religion, I, 668. - Des évêques. 716.

INTEGRITÉ. De l'intégrité des livres saints, I, 64. - De l'intégrité du Pentateuque, 65. - Des antres livres de l'Ancien Testament, 71. - Des Evangiles et des autres livres du Nouveau Teslament, 78.

INTENTION. De l'intention nécessaire pour la confection des sacrements.

INTERPRÉTATION. De l'interprétation de l'Écritore sainte, 1, 156, etc. - De la fausseté du système des protestants touchant l'interprétation de l'Ecri-

ture, 506, etc. INVOCATION. De l'invocation des saints, II, 303. IRRELIGION. L'irréligion est funeste à l'homme, 1, 228, etc. - Elle est funeste

à la société, I, 235, etc. ISAIE, Des prophéties d'Isaie, I, 20.

JÉRÉMIE. Des prophéties de Jérémie, 1, 20.

JESUS-CHRIST. Il est l'envoyé de Dieu. Preuve de sa mission par l'accomplissement des anciennes prophéties dans sa personne, I, 400. - Par les prédictions dont it est l'auteur, 409. - Par les miracles qu'il a opérés, 418. - Par sa résurrection, 430. - Par les miracles des apôtres, 442. - Par la propagation de l'Evangile, 454. - Par la sublimité et la sainteté de la doctrine chrétienne. 480. - Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu comme le Père, II, 180, etc., 206, etc. - Il est le Fils de Dieu fait homme, 241, etc. - De l'unité de personne en Jésus-Christ, 258, etc. - Des deux natures en Jésus-Christ, 267. -De la nature humaine en Jésus-Christ, 268. - De l'entendement de Jésus-Christ comme homme, 271. - De la volonté de Jésus-Christ comme homme, 273. - De la liberté de Jésus-Christ comme homme, 277. - De sa sainteté, 278. - De ses mérites et de sa satisfaction, 279. - Des titres de Jésus-Christ. 282. - De la manière de s'exprimer en parlant de Jésus-Christ, 288. - Du culte de Jésus-Christ, 292 et 506.

JOB. Du livre de Job, 1, 18. JOEL. Des prophéties de Joël, I, 21 JONAS. Des prophéties de Jonas, I, 21.

JOSUÉ. Du livre de Josué, I, 15 JOUR. Comment peut-on entendre les six jours de la création ? 1, 105.

JUGEMENT. Du jugement dernier, II, 171. WGES. Du livre des Juges, 1, 15.

AURIDICTION. Nécessité de la juridiction pour l'apostolicité du ministère. I, \$68. - Pour l'administration du sacrement de pénitence, tI, 800, etc. JUSTICE. De la justice de Dieu, II, 37. - Comment se concilie la justice de

Dieu avec sa miséricorde ? 40 JUSTICE ORIGINELLE. Le premier homme a-t-il été créé dans la justice? II, 76. - La justice originelle d'Adam était un don gratuit de la part de Dieu, 79

JUSTIFICATION. De la justification, tt, 367. - Des dispositions requises pout la justification, 368. - Des causes de la justification, 369. - En quoi consiste la justification ? 370. - Peut-on être assuré de sa justification? 372.

LECTEUR. De l'ordre de lecteur, II, 624. LECTURE. De la lecture des livres ssints, I, 169. - Y a-t-il obligation ponr les fidèles de lire l'Ecriture sainte? (71.

LÉVITIQUE. Du livre Lévitique, 1, 14.

LIBERATEUR. Do libérateur promis à nos premiers parents, et atlendu chez tous les peuples, I, 337, etc.

LIBERTÉ, De la liberté de Dieu, II, 30. - De la liberté de Jésus-Christ, 277. -De la liberté de l'homme, 69. - La liberté, en tant qu'elle vient de Dieu, est un blenfait, 110. - L'homme demeure libre avec la grâce, 352. - La pres-

cience de Dieu n'est point Incompatible avec la liberté de l'homme, 27, LIBERTES. Des libertés de l'Eglise gallicane, I, 724, etc. Voyez Assemblée.

LIEUX THEOLOGIQUES. Ce qu'on entend par lieux théologiques, I, 8 et 9. LITURGIE. De la liturgie comme source de la tradition, I, 200, - De l'antorité

de l'Eglise en matière de liturgie, 646. LOI. De la loi primitive, 1, 319. - De la loi mosaique, 348. - Elle était princi-

palement pour les Juifs, 378. - De la double sanction de la loi de Moyse, 381. - De sa durée, 388. - De son abrogation, 391. - De la loi évangélique, 400, etc. LOIS ECCLESIASTIQUES. L'Église pent établir des lois sans l'Intervention des

gouvernements temporels, I, 647, etc. I OIS CIVILES. De l'impuissance des lois civiles sans la religion, I, 237. - Des

luis civiles concernant le mariage, II, 654 LONGEVITÉ. De la longévité des patriarches, I, 100.

M.

MACHABÉES. Do livre des Machabées, I, 22.

MAL. Dien peut-il permettre le mal moral? II, 109. - De l'inégalité des biens et des maux parmi les hommes, 105. MALACHIE. Des prophéties de Malachie, 1, 22.

MARIAGE. Notion du mariage, II, 634. - Du sacrement de mariage, 635. -De la matière, de la forme et du ministre du sacrement de mariage, 640. -Du suiet. 64t. - Des empêchements de mariage, 645. - Des empêchements cauoniques, 646. - Des empêchements civils, 654. - De l'unité de mariage, 665. - De son indissolubilité, 668.

MARIE. Du culte de la sainte Vierge Marie, II, 323. - Des prérogatives de Marie, 324. - De la maternité divine de Marie, 26t. - Marie toujours vierge, 270. - De son immaculée conception, 225.

MARTYR. Du nombre et de la constance héroïque des martyrs, I, 464, etc. MATERNITÉ. La sainte Vierge Marie est mère de Dieu, II, 261,

MATIÉRE. De la malière des sacrements, II, 389, MERITE Des mérites de Jésus-Christ, II, 279. - Du mérite de nos actions, 373.

- Des conditions nécessaires pour mériter, 275. - Quelles sont les choses que nous pouvons mériter, 376. MESSE. La messe est no vrai sacrifice, II, 523, Voyez Eucharistie.

- MESSIE. Les anciennes prophéties concernant le Messie se sont accomplies dans la personne de Jésus-Christ, 1, 400. MtCHéE. Des prophéties de Michée, 1, 22.
- MINISTÈRE. Unité de ministère dans l'Égilse, I, 533. De l'apostolicité du ministère, 562.
- MINISTRE. De la soumission aux ministres de la religion, 1, 533. De l'institution des ministres de la religion, 568 et 668. — Des évêques, 716. — Du ministre des sacrements en général. 15, 393.
- MIRACLE. Notion du miracle, 1, 299. Possibillé des miracles, 301. Penton fassurer de la vérité des miracles par le témoignage des hommes? 83. — Des miracles de Moyes, 348. — Des miracles de Jésus-Christ, 418. — Des miracles des apoltres, 412. — Des miracles pour la canonisation des saints, 575
- MISSION. De la mission divine de Moyse, 1, 348. De la mission divine de Jésus-Christ, 400. — Les protestants ont entrepris, sans mission, de réformer l'Eglise, 590.
- MONARCHIE. Le gouvernement de l'Église est une monarchie, I, 722.
- MONDE. De la création du moude, t., 105, et 11, 42, etc. De la fin du monde, tt, 175.
  - MORALE. Impuissance de la morale sans la religion, relativement à la pratique de la vertu, 1, 139.

    MOYSE. Est-il le législateur des Juifs? 1, 26. Est-il l'auteur du Pentateuque?
  - 27. A4 il pu se tromper sur les faits rapportés dans le Pentatesqué? 88. A-t-il voulu tromper ? 89. Aurait-il pu tromper ? 93. Divinité de sa mission par les miracles, 318. Par les prophétics, 263. Par la sublimité de sa doctrine, 368.
  - MYSTERE. Dien a-t-il pu révéler des mystères à l'homme? I, 278. Sont-ils contraires à la raison? 288.

# N.

- NAHUM. Des prophéties de Nalium, 1, 22.
- NATURE. Ce qu'on entend par état de nature pure, it, 75. De la possibilité de l'état de nature pure, 79.
  - NEGRES. Les nègres descendent-ils d'Adam? I, 108. NOMBRES. Du livre des Nombres, 1, 14.
- NOTE. Des notes de l'Eglise, 1, 498. Des notes négatives, 500. Des notes positives, qui sont l'unité, 517; la sainleté, 552; la catholicité, 556, et l'apostolicité, 561.

### O.

- ONCTION. De l'extrême-onction, it, 604. C'est un vrai sacrement de la loi nouvelle, thid. Du ministre et du sujet du sacrement de l'extrême-onction, 603. De la matière, de la forme et des effets de ce sacrement, 606.
- ORDRE. De la notion de l'ordre, tt, <u>611.</u> L'ordre est un sacrement, <u>612.</u> —
  De la malière et de la forme du sacrement de l'ordre, <u>616.</u> Du ministre de
  sacrement de l'ordre, <u>620.</u> Du sujet, <u>621.</u> Des ordres en particulier, <u>622.</u>

ORGANIQUES. Des articles organiques ajoulés au concordat de 1801, <u>t, 714</u> et 729.

OSEE. Des prophéties d'Osée, I, 21.

٠.

PAPE. De la primatió du page, 1, 677.— Le page el le centre de l'emilé curélieme, 707.— Cetta a page principelement qu'il appenient de prononces sur les questions relative a la foi, 709.— Le page peut porter des los obligatoires pour toutes les gigless, 712.— Unistitution des écheuse appenient orginairement au page, 716.— De l'infallibilité du page, 709 el 742.— De pouvoir de page sur les closes temporales, comidérées dans leur rapport aves le morale, 733, etc.— Le gouvernement du page est mouarchique, 722.— De l'autorif du page à l'ègard de socieles, 737.

PARALIPOMÈNES. Des livres sacrés appelés Paralipomènes, I, 17.

PASTEURS. De la sonmission aux pasteurs légitimes, I, 533.

PATRIARCHES. De la religion des patriarches, <u>I, 316</u> et <u>347</u>.

PECHE. Dieu peut-il permettre le péché? II, <u>109</u>.— Le juste peut-il éviter tous les péchés avec les grâces ordinaires ? 348.

PECHÉ ORIGINEL. Cryance générale sur la clute de l'homme, 1, 135.— De l'existence du péché originel, 11, 8. — Comment concilier le péché originel avec la justice divine? 30. — De la nature du péché originel, 33. — De sa transmission, 94. — De ses suites, 95. — Du sort des eufanis morts sans bapterne. 96.

PEINES. Peines de Penfer. II, 146. — Peines du pargatoire, 134. — Peines canoniques, I, 673.

PENTTENCE. Notion de la pénitence, II, 545. — La pénitence est nn vral sacrement, 547. — De la matière du sacrement de pétitence, 550. — De la forme, 597. — Des effets, 598. — Du ministre, 600. — Du sujet, 602.

PENTATEUQUE. De l'authenticité du Pentateuque, I, 25. — De son intégrité, 65. — De sa véracité, 87.

PÉRES. Des Pères de l'Eglise, I, 209.

PERPETUITE. De la perpétnité de l'Église, 1, 513. — L'Église a la perpétnité qui conviert à l'Église de Jésus-Christ, 371. — Le protestantisme n'a pas la visibilité perpétuelle, essenlielle à la véritable Église, 583.

PERSECUTION. De la persécution contre les premiers chrétiens. 1, 465.

PERSEVERANCE. Peut-on persévérer sans la grâce? 11, 350. — Peut-on mériter

lo don de persévérance? 377.

PENSONNE. De la distinction des trois personnes en Dien, II, 181 et 206. -- De l'anlié de personne on Jésus-Christ. 258.

PHILOSOPIE. Il doit prendre l'enseignement de la religion pour goide, <u>I. 5.</u> — Les anciens philosophes ont reconuu la nécessité de la révélation pour ce qui a ranport à la révélation, 296.

PHILOSOPHIE. Impuissance de la philosophie à procurer le bonheur de l'homme en dehors de la religion, 1, 230. — Elle ne peut non plus, toute seule, suffire à la société, 234.

POLYGLOTTE. Ce qu'on entend par polyglotte, <u>1</u>, <u>153</u>. — Des principales polyglottes, <u>153</u> et <u>154</u>. POLYTHEISME. Les gentils admettaient ils clusieurs dienx proprement dits,

I, 250 et 325.

PORTIER. De l'ordre de portier, It, 630.

POUVOIR. De pouvrier l'églabilif dans l'Églies, 5, 637, — En qui réside se pour ouir f 660. — Le pouvrier le l'Églies est indépendant de pouvret tempore, 652. — De la compièrenc du pouvrier de l'Églies pour l'administration des saicrements, 650. — pour la septimine escédiastique 852; — pour ce qui regarde le succesibles réglieses, 627; — pour la noministration de l'indécident par le succesibles réglieses, 627; — pour la noministration de l'indécident par parisiese, 671; — pour les pieses canoniques, 672; — plus des dioches et de parisieses, 671; — pour les pieses canoniques, 673.

PREDESTINATION. Notion de la prédestination, II, 124. — Gratuité de la prédestination, 126.

PREDESTINÉS. Du nombre des prédestinés, II, 128. — Du bonheur des prédeslinés, 129.

PRESCIENCE. De la prescience de Diru, II, 27.

PRESENCE. De la présence réclle de Jésus-Christ dans l'eucharistie, II, 453, etc. PRÈTRE Les simples prêtres ne sout pas juges de la foi, I, 611. — Ils ne sont

point législateurs, 649 — Ils sont inférieurs aux évêques, II, 630. PRIÈRE. Dieu pent-il exaucer nos prières ? I, 258.

PRIMAUTÉ. De la primauté ou principauté du pape, 1, 673.

PROCESSION. De la procession du Saint-Espril, II, 222.

PROMULGATION. De la promulgation des lois ecclesiastiques, 1, 714.

PROPHETIE. Notion de la prophétie, I, 308. — Possibilité des prophéties, 309. — Elles sont une preuve de la révélation divine, 311.

PROTESTANT. Les Eglises protestantes n'ont point les caractères qui conviennent à l'Eglise de Jésus-Christ, I., 581. — Du retour des protestants à l'Église

catholique, 592.

PROVERBES. Des Proverbes de Salomon, I, 19.

PROVIDENCE. Tous les peuples ont reconnu la Providence divine, I, 330; II, 100. — La Providence s'étend à toutes les créatures, 101. — Des objections coulre la Providence, 105.

PSAUMES. Des Psaumes de David, I, 19.

PUISSANCE. De la puissauce ecclésiastique pour ce qui a rapport à la religion, 1, 641. — Elle est indépendante de la puissance temporelle, 648. — La puis-sance lemporelle ne peut l'ent d'elle-même dans l'ordre de la religion, 652. — De la distinction des deux puissances, 733. — De la puissance coercitive de

l'Église, 673, etc.

PURGATOIRE. Du dogme catholique sur l'existence du purgatoire, 11, 134. —

Des peines du purgatoire, 43. — Du soulagement des âmes du purgatoire, 134.

#### R.

RAISON. L'homme aurait-il pu connaître la religion par les seules lumières de la raison? 1, 287. — Les mystères sont-ils contraîres à la raison? 279, etc. REGALE. De la régale en France sous Louis XIV, 1, 725. — Difficultés entre le

pape et le roi de France au sujet du droit de régale, 725 et 726. RELIGION. Notion de la religion, 1, 225. — Nécessité de la religion par rapport à l'homme, 228. — Elle est nécessaire à la société, 235. — Nécessaire aux

a rinomme, 228. — Elle est necessaire à la société, 225. — Nécessaire aux princes comme aux sujets, 248. — De l'existence d'une vraie religion, 246. — Du culte do Dieu, 255. — De l'indifférence eu matière de religion, 261. — Toutes les religions sont-elles honnes? 268. — De la religion révêlée, 273. — — Perpéiullé de la religion chrétienne, qui est aussi sucienne que le monde, 316. Voyez Révélation.

RELIQUES. Du culte des reliques, 11, 320.

REPROBATION. Ce qu'on enteud par réprobation, 11, 144. — Dieu ne condamne aux peines de l'enfer que ceux qui l'ont mérilé, 144 et 145.

REPROUVES. Du nombre des réprouvés, II, 128.—Du châtiment des réprouvés, 146. — De l'éternité des peines de l'enfer, 147. — Quelles sont les peines de l'eufer 2 168.

RÉSURRECTION. De la résurrection de Jésus-Christ, 1, 430. — De la résurrection générale des corps, 11, 162.

tion generale des corps, 11, 152.

REVELATION EM GENERAL. Notion de la révélation, 1,276.—De la possibilité de la révelation, 275.—De la révelation em mysters, 278.—De la révélation en tant qu'éle contient des préceptes, 285.—De la nécessité de la révélation, 286.—Des miracles comme signes de la révélation, 299.—Des prophéties comme signes de la révélation, 299.—Des prophéties comme signes de la révélation, 297.

RÉVELATION PAIMITIVE. De la révélation primitive, II, 216. — De l'existence de la révélation primitive, 319. — De sa nécessité, 322. — Des vérités qui en sont l'objet, 224, etc.

REYELATION MOSAIQUE. De la divinité de la loi de Moyse, II, 348. — De son objet, 368. — Elle était principalement pour les <u>Israélites</u>, 378. — De sa double sanction, 381. — De sa durée, 388. — De son abrogation, 391.

REVELATION CHRETHENNE. De Jésus-Christ, 1, 398. — Divinité de sa mission par l'accomplissement des anciences propheties , 400. — Par les propheties doni il est l'auteur, 699. — Par les miracles qu'il s opérés, §18. — Par sa récurrection, 430. — Par les miracles de sea spotres, 452. — Par l'abblissement du christianisme, 454. — Par le sublimité et la sainteté de sa doctrine, 480. NOIS. Les quatre l'irres de Rois, §1, 16.

RUTH. Du livre de Ruth, 1, 16.

3

SACERDOCE. Du sacerdoce de Jésus-Christ, 11, 284. — Du sacerdoce élabli dans l'Eglise par Jésus-Christ, 610.

SACKIMENT, Notion et l'autitation des accrements, 11, 379, — De secrements de la nouvelle los, 184. — De various pet parements 2317. — De la figuité et de la occasité des accrements, 232. — De maitire et d'ai la forme des accrements, 232. — L'atté des accrements, 201. — De la grece qui se confere per les confere per les confere per les confere per les conferences de la commentation de la conference de la commentation de la comm

SAGESSE. Du livre de la Sagesse, 1, 119.

SAINT-ESPRIT. De la divinité du Saint-Esprit, II, 214. — De la procession du

Saint-Esprit, 222.

Saint-Esprit, 222.

Saint-Esprit, 222.

Saint-Esprit, 222.

Addition to the parameter of a to de Moyes, 1, 305.— De a messanter de la settiene de 76-mes-Christ, 480. — La sainteté est une des notes de l'Église de 76-sus-Christ, 552. — L'Eglise romaine est sainte, 574. — Les Eglises protestanles n'ont pas la sainteté qui convient à la véritable Eglise, 585.

SAINTS. De la canonisation des saints, 1, 575 et 643.

SALTT Dieu us veul pas seulement le salut des présentinés, II, 113. — Il veut le salut de tous les hommes, 117. — De salut des hérétiques de bonne foi, 1; 547. — Du salut des paines, 549. — Du sort des eufants morts sans baptens, II, 95 et 173. — De la maxime, Hors de l'Église point de salut, 545, etc. SATISFACTION. De la satisfaction de désouchiest, II, 779. — De la satisfaction de desouchiest, III, 779. — De la satisfaction de desouchiest, II

comme faisant partie du sacrement de pénitence, 593.

8CHISME. Ce qu'on entend par schisme, I, 534. — Il n'y a pas de salut pour cenx

BCHISME. Ce qu'on entend par schisme, 1, 534.—II n'y a pas de salut pour cen qui nieurent dans le schisme, 534, 535, etc.

5ECRET. De la loi du secret dans la primitive Eglise, concernant les mystères de la religion, 1, 215, etc.
SENS. Du sens commun, soivant M. de Lamennais, 1, 6, note. — Du sens des

saintes Ecritures, 159. — L'Eglise peut-elle condamner un livre dans le sens de l'auteur? 637. SEPTANTE. De la version des Septante, 1, 143.

SIEGE. Le saint-siège est le centre de l'unité, 1, 707.

SOPHONIE. Des propiétles de Sophonie, 1, 22. SOUS-DIACONAT. De l'ordre du sous-diaconat, II, 625.

SUICIDE. Du suicide dans celui qui n'a pas de religion, 1, 239.

### T.

TESTAMENT. Des livres de l'Ancien Testament, <u>I, 14.—</u> Des livres du Nouveau Testament, <u>23. — Voyez Écriture</u>.

THEOLOGIE. Qu'est-ce que la théologie? 1, 1.— De la théologie autanturelle, tôd. — De la théologie auranturelle, tôd. — De la théologie socialique, 2.— «Abus qu'on pent faire de la méthode scolastique, 3.— Nécessité de la fhéologie, 4.— Des vérifiés qui sont de domaine de la théologie, 5.— Des conclaious fishéologiques, 8.— Des librat théologiques, 9.

THEOLOGIENS. De l'autorité des théologiens, I, 211.
TOBLE. Du livre de Tubie. I, 18.

TAMPITON. Ce qu'on entend par Indiliton, j. 174. — De la Intelliton primitire, thé du — De la Intelliton Bousique, Méd. — De la Intelliton Pensique, 175. — Enseignement des saints Pers sur la Intelliton, 175. — Enseignement des saints Pers sur la Intelliton, 175. — Tendengang de judient soldcares protestants en Surer de la Intelliton, 175. — Des contradictions des protestants sur la nécessité de la Intelliton, 175. — Des contradictions des protestants sur la nécessité de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelliton, 175. — De la Biurgie comme source de la Intelli

TRINTE. Notion de mystère de la saine frincile, 11, 179, — De l'existence de unystère de la saine frincile, 111, — De la consainassence de ce mystère. 200. — De la distincile de Filia de pièta, 200. — De la divinité de Filia de pièta, 200. — De la divinité de Sainé-Espril, 216, — De la distincile des trois personace divines, 210. — De la génération de Filia, 221. — De la procession de Sainé-Espril, 222. — De la mission des personnes divines, 213. — De la mission des personnes divines, 213. — De la maissive de parte du mysterelot e sainte Trinité, 227.

U.

UNION. De l'union hypostatique du Verbe avec la nature humaine dans le mystère de l'Incarnation, II, 2.9.

UNITE. De l'unité de Dien, 1, 335; II, 3. — De l'unité de la religion, 1, 268. — De l'unité de l'Église, 517. — Unité de doctrine, 520. — Unité de ministère, 544. — L'Église romaine a l'unité qui caraclérise l'Eglise de Jésns-Christ, 572. — Celte unité ne se trouve point dans les Églises protestantes, 581.

٧.

VERACITE. De la véracité de Moyse, I. 87. — De la véracité des apôtres, 116. VERSION. Versions des livres saints, I, 106. — De l'incarnation du Verbe, 241. VERSION. Versions des livres saints, I, 112.

VISIBILITÉ. De la visibilité perpénuelle de l'Église, I, 513. — L'Église catholique romaine a pour elle celle visibilité qui est essentielle à l'Église de Jésus-Christ, 571. — Les Eglises protestantes ue penvent revendiquer la visibilité perpétuelle de la véritable Église, 583.

VISION. L'homme est destiné à la vision intuitive de Dieu, II, <u>76.</u> — De la vision béatifique des instes dans le ciel, <u>179.</u>

Z.

ZACHARIE. Des prophéties de Zacharie, I, 22.

FIN DE LA TABLE GÉNÉRALF.

VA1 1529651 50N

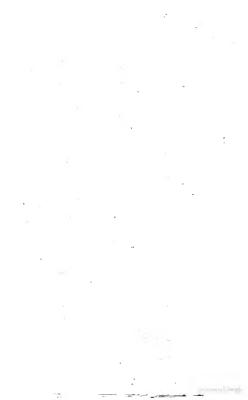



\$ 163 \$ 2 \$8 15

